

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

KG 10303

N PASS N

an Bookselle

## & 495,200 KG10303



## Harbard College Library

FROM

THE LIBRARY OF

PROFESSOR E. W. GURNEY,

(Class of 1852).

Received 22 May, 1890. 29 June, 1891.



. •

|   | , | • |   |   |   |   |   | •     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|   |   |   |   |   |   |   |   | •     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |       |
| • | • | • |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   | • |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   | !     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   | !     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   | • | • |   |   | !     |
|   |   |   | • |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   | :     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   | • |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   | • |   |   |   | !<br> |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   | • |   | _ |       |
|   |   |   |   |   |   |   | • |       |
|   |   |   |   |   |   | • |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   | • |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |       |

# H I S T O I R E P O L Y B E.

## HISTOIRE

DE

# POLYBE,

NOUVELLEMENT TRADUITE DU GREC

Par Dom Vincent Thuillier, Bénédictin de la Congrégation de Saint Maur.

## AVEC UN COMMENTAIRE

UN CORPS DE SCIENCE MILITAIRE, ENRICHI DE NOTES CRITIQUES ET HISTORIQUES,

OÙ TOUTES LES GRANDES PARTIES DE LA GUERRE, soit pour l'Offensive, soit pour la Défensive, sont expliquées, démontrées, & représentées en Figures.

Ouvrage très-utile non seulement aux Officiers Généraux, mais même à tous ceux qui suivent le parti des armes.

Par M. DE FOLARD, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Louis, Mestre de Camp d'Infanterie.

NOUVELLE EDITION

revûë, corrigée & augmentée d'un Supplement.

TOME CINQUIEME.



A AMSTERDAM,
Chez ARKSTÉE ET MERKUS.
M. DCC. LXXIV.

KG10303

Harvard College Library, 29 June 1891. From the Library of Prof. E. W. GURNEY.



S ()

## PREFACE.

Littérature, qu'un Ecrivain qui réussit dans la composition d'une Histoire stérile en grands événemens, comme seroit celle d'un siècle ou d'un régne tout uni & tout pacifique, où les années comme les jours se ressemblent toutes, & vont d'un pas égal & d'un même train sans le moindre orage. Un habile homme, quelque réputation qu'il se soit acquise, n'aura garde de se charger d'une telle entreprise; & s'il s'en trouve capable, il présumera sur rieusement de son esprit & de l'excellence de sa plume. S'il ne s'endort en l'écrivant, je suis fort trompé, s'il n'a bientôt des nouvelles que ses Lecteurs bâillent & dorment pour lui en la lisant, & que d'autres la laissent là. Encore une sois, qu'on suppose en cet homme tous les talens & toutes les qualités propres pour bien écrire, je doute, s'il est sage, qu'il veuille s'embarquer dans un tel Ouvrage sans échouer misérablement.

Les siècles d'ouragans, de guerres bien vives & bien animées, avec tous les désordres, les massacres & les calamités les plus étranges & les plus énormes, qui en sont les compagnes inséparables, les grandes gloires & les grandes hontes, les grands vices & les grandes vertus, les révolutions d'Etat, les gouvernemens tyranniques, les révoltes, qui en sont les suites, les divisions, les désolations & autres événemens sunesses, sont les matériaux les plus favorables aux grands Ecrivains. Ils peuvent alors s'applaudir d'avance du succès de leur Ouvrage, car je ne vois rien de plus propre à faire paroître l'esprit & l'éloquence d'un Ecrivain qu'un siècle sécond en ces sortes d'événemens, & rien de plus difficile, malgré ces deux qualités, que d'écrire une Histoire d'un siècle endormi, & passé dans l'exercice des choses honnêtes, ou

dans la fainéantise & les vices d'une longue paix.

Les Annales de Tacite, tout au contraire des autres Histoires, dit d'Ablancourt dans la Préface de sa Traduction, sont sort stériles en actions guerrières, si l'on en excepte les exploits de Britannicus, & cependant il sait l'admiration des gens de bon goût. Je n'ai garde de le nier, mais je suis surpris qu'il les trouve aussi peu recommandables qu'il dit, & qu'il ne se soit pas souvenu des deux guerres de Tacsarinas en Afrique. A-t-il oublié le début de son Auteur dans ce qu'il rapporte du régne de Claudius & de Néron? Trois guerres civiles, dit-il, mélées de plusieurs étrangères, la sortune savorable en Orient & contraire en Occident, l'Illyrie en désordre, les Gaules chancelantes, l'Angleterre conquise & perdue, & le Danube ensanglanté de nos pertes & de nos victoires. Mais ces guerres qu'il décrit admirablement sont d'un détail extraordinaire, aussi bien que leurs Tome V.

motifs. A la vérité elles laissent d'assez grands intervalles entre elles; mais ils se trouvent remplis d'un grand nombre d'événement. qui fournissent abondamment au génie de l'Historien: car ceux qui naissent des grandes victoires, quoique dignes de son éloquence, ne frappent & n'arrêtent pas autant l'esprit & l'attention des Lecteurs. pour être un peu trop fréquens & trop communs dans les Historiens. & que la plupart, faute d'expérience dans les choses de la guerre. sont par tout les mêmes dans se récit qu'ils en sont, & ne différent que dans les termes & dans quelques circonstances de peu de valeur. & non pas dans les choses; ce qui les rend ordinairement ennuieux. sans compter les ténébres qu'ils répandent sur leurs descriptions, faute de comprendre les faits qu'ils racontent. On ne rencontre pas tous les jours des Tacites, des Thucydides, des Polybes, des Césars, & quelques autres parmi nos Modernes. Le premier, plus heureux pour avoir écrit dans un siècle corrompu & rempli des infamies & des abominations de tant de Tyrans aussi sous que méprisables, nous représente des événemens moins brillans & moins nobles que les militaires, qui effacent pourtant ceux-ci par les horreurs qui les accompagnent, & ausquels nous sommes moins accoutumés, pour être nou-

veaux ou plus rares.

le doute que les Lecteurs ne s'ennuieut quelquesois à la lecture de tant de calamités, car on ne voit autre chose, & l'Auteur nous l'anprend lui-même. Notre travail, dit-il, est ingrat & stérile, toujours une paix prosonde & des guerres fort légères. Tout le contraire se trouve dans mon Auteur, il nous promene dans un champ libre & foacieux, & dans un siècle de troubles & de guerres continuelles, & très-animées en Orient comme en Occident, & l'on ne voit rien dans l'antiquité qui foit comparable aux événemens qu'il rapporte; ce qui rend fon Histoire infiniment plus recommandable, & lui donne un plus grand relief. Les événemens militaires qu'il rapporte sont en si grand nombre, qu'ils embrassent toutes les parties de la guerre & de la politique dans toute son étenduë. Il n'excelle pas moins dans l'une qu'il est admirable dans l'autre. Tacite, pour avoir été connu longtems avant le Grec, a prévenu en fa faveur. Les hommes d'Etat, dit on, y trouvent de grandes leçons & des préceptes admirables. Cela peut être; mais je crois que pour y trouver ce qu'ils cherchent il ne leur faut pas peu de patience & de tems. Cette politique, dont chacun parle avec tant d'admiration, n'est pas à la portée des yeux vulgaires, qui cependant, pour faire croire qu'ils sont fort au-desfirs des vûës-communes, se vantent de trouver dans l'Auteur Latin des mysteres qui n'y furent jamais, & que l'Auteur ne pensa jamais à y mettre. Pour moi j'estime qu'il n'y en a pas autant qu'on s'imagine. On remarque un peu plus de cette science dans la Vie de Tibére; mais il n'y a rien de fort fin, ce me semble, sinon dans sa haine & dans sa vengeance, & je ac vois pas que nos Politiques en puissent faire un fort grand usage. Pour ce qui regarde la vie des autres Empereurs dont Tacite nous entretient, je ne reconnois aucune politique sous leur régne; mais au contraire rien que de sou & d'extravagant dans leur conduite, & celle de leurs Ministres sort médiocre, rien qui ne soit digne ou d'être détesté ou d'être méprisé.

Polybe a écrit de la politique en Maître, tout est clair & lumineux dans de qu'il en dit, & l'autre à la façon des Oracles, s'il est vrai qu'il ait eu le dessein de nous instruire dans cet art-là, ce que je n'ai garde de croire, & l'on en tombera aisément d'accord, si l'on examine avec attention les Commentaires faits sur cet Auteur: car les passages qui servent de texte à ces Commentateurs, qui prétendent pénetrer dans les secrets de cette politique occulte, n'ont pour la plûpart aucun rapport à leurs réflexions & à leurs préceptes, le plus grand nombre sont des Scavans de Collège, & ces Scavans, comme dissoit Scaliger de Lipse, ne vallent rien en politique, & n'ont jamais rien vallu: car il s'en trouve de toute robe, & il n'y a presque pas un seul de ces gens-la qui ne me soit tombé sous les yeux. Tacite, dit-on, a expliqué & découvert les motifs des guerres qu'il rapporte. Ce n'est pas là une preuve de sa grande habileté dans la politique. Il ne lui étoit pas difficile de nous les apprendre, puisque dans ce qui nous reste de son Histoire elles ont été peu considérables, de peu de durée, & fort éloignées les unes des autres. Et à l'égard des intrigues des Cours de ces Empereurs Tyrans, & la plûpart tous couverts de vices, ce n'est pas là que les hommes d'Etat vont puiser pour la conduite des Roiaumes & des Républiques; & comme il n'y a jamais rien eu de plus méchant & de plus scélérat que ces Princes, il n'y a rien aussi de plus à détester que leur politique, & qui puisse le moins servir, depuis qu'on ne voit point de Princes semblables à ces gens-là.

Je veux qu'on trouve toute la politique renfermée dans l'Histoire de l'Auteur Latin, le Grec est-il moins dénué de cet avantage? Il va même plus loin, car il fait suivre ses réslexions ensuite des combats & des batailles, & nous instruit du secret des affaires des Princes & des Républiques du monde connu, nous explique les motifs de leurs guerres, & entre dans tout le détail de ces guerres en homme consommé dans le métier des armes, qui s'est porté sur les lieux, & qui a travaillé sur d'excellens Mémoires; outre qu'il étoit contemporain, & qu'il en a vit une partie. Grand Guerrier & grand Politique tout ensemble, il ne nous a pas moins donné le caractère des principaux Acteurs de son Histoire, & nous les dépeint tels qu'ils étoient, & parmi les horreurs de la vie de quelques-uns, on voit briller les vertis

d'un plus grand nombre d'autres, & beaucoup plus de celles-ci qu'il ne s'en voit dans l'Auteur Latin, & par cette affluence de matière il fait que son Histoire a tous les agrémens & les charmes qu'on ne fauroit trouver dans l'autre, qui manque dans les choses qui attachent

& embellissent le plus une Histoire.

Ce qui manque à Tacite sont les guerres, & je ne fai s'il s'en sit aussi bien demêlé dans la description qu'il en eût sait que Polybe: car il paroît par celles qu'il décrit, que ce sont les endroits de son Histoire qui lui coutent le plus, & l'on remarque assez dans les circonstances où il entre, qu'il manquoit d'expérience. Il est quelquefois fort obscur pour vouloir dire trop de choses en peu de mots. violent dans ses métaphores, & souvent trop éloquent & poétique dans les choses où it n'est besoin que d'une noble simplicité. Polybe est tout lumineux & n'ablouit point, ce qui plaît & instruit davantage, du moins voit-on devant for. C'est là mon opinion: son stile n'est ni doux, ni élégant, ni châtié; mais ceux qui cherchent à s'instruire, n'y prennent pas garde, & la passion d'apprendre digére tout; outre que la grandeur des matières qu'il traite ne laisse rien appercevoir de ses désauts. S'îl y en a de palpables, on les paile vofontiers, ou l'on n'y fait fait pas attention; outre que les gens de guerre sont plus supportés que les autres dans les fautes qui ne regardent que le stile.

Si le public a reçu favorablement mon Ouvrage, je dois ce bonheur à mon Auteur, comme celui-ci doit le sien aux événemens de son siécle. Je dois m'estimer heureux plutôt qu'habile; & ce qui m'encourage, c'est que les guerres que l'Auteur rapporte deviennent toujours plus grandes & plus vives à mesure qu'il avance, & les Acteurs plus illustres. Le récit de ces guerres continuelles lasseroit ses Lecteurs, s'il ne l'interrompoit de tems en tems par ce qu'il nous apprend des intrigues, des négociations faites dans les Cours des dissérens Princes & dans les armées, les motifs de ces guerres, le caractère de ces Princes, de leurs Ministres & de leurs Généraux, ce qui est un des plus grands agrémens de l'Histoire.

Ce cinquième Volume n'en est pas moins enricht que les précèdens. Le sixtéme sera plus savant & plus curieux, & d'une érudition plus recherchée & peu connuë; ancun Auteur, que je sache, n'aiant traité de la politique & du gonvernement des différens peuples de la Grèce, & s'ils l'ont fait, ç'a été d'une manière assez superficielle, non pas qu'ils n'en sussent traites, & beaucoup plus que je ne le suis; mais c'est que oe n'étoit pas leur desseun d'en traiter à sond. Je rapporterai en même tems des choses que je tire de plusieurs Auteurs, qui serviront à saire connoître-les loix civiles & militaires du gouvernement des Roiaumes & des Républiques de l'Orient &

des peuples de la Gréce, & particulièrement des Carthaginois, des Efpagnols & des Egyptiens. Cest la le fruit que les Savans, les hommes d'Etat & les Guerriers mêmes cherchent à tirer de la lecture des Historiens; & qu'ils rencontrent avec moins despeine dans les Commentateurs qui ont de l'expérience & les connoissances nécessaires dans ces sortes de choses. Quant à la discipline militaire des Romains, & de leur castramétation, il y a des Auteurs qui en ont écrit; mais il s'en fant bien qu'ils en aient traité comme pourroit faire un homme de guerre, qui cherche dans les Historiens mêmes autant que dans les autres : car tous nous fournissent quelque chose. Mais je puis avancer hardiment qu'a l'égard de leur tactique personne ne l'a bien comprise. & encore moins cherché à la tirer des ténébres où elle se trouve. On n'a gueres moins negligé l'étude de leurs loix militaires, parce que tous les Ouvrages des Auteurs de l'antiquité qui en avoient écrit sont perdus. Folvbe en avoit parlé dans son sixième Livre, les Editeurs de ce grand Historien n'ont pas pris garde que ce Livre, où il traite de la discipline des Romains, de leur tactique & de leur castramétation. n'est qu'un fragment très-imparsait & très-mutilé, & je m'étonne qu'ils ne s'en foient pas apperçus en plutieurs endroits. Il n'est pas possible que cet habile Guerrier ait pû negliger leur méthode de se ranger & de combattre, & les parties les plus importantes de leurs loix militaires, de forte qu'il ne nous reste presque plus rien de ces loix admirables: car c'est de son tems qu'elles étoient les plus florissantes. Ce sui s'est conservé se trouve dispersé en une infinité d'Auteurs Grecs & Latine, & particulièrement dans les Historiens on nous restent. Quelques Auteurs modernes ont prese dans ces sources, mais le défaut d'expérience leur a fait pégliger une infinité de choses importantes que je n'ai eu garde de laisser échapper, '& que j'ai joint avec ce que j'ai pû découvrir; ce qui m'a mis en état de tirer de ces ruines & de ces débris transportés & disperses en mille endroits, assez de matériaux pour donner un Traité raisonnable, de leur discipline militaire & de Jeur tactique, & Pai fait ce quiun autre plus fourni de patience que je ne le suis n'est jamais peut - être ps. saire saute d'expérience: car cette expérience aide plus que l'esprit, & le savoir tout seul, à découvrir une infinité de choses qui sans elle échappent aux autres qui en manquent absolument. Ce qu'il y a de

bien étonnants à l'égard de la tactique des Grece & des Romains. comme des autres peuples du monde connu, c'est qu'aucum de nos Savans, modernes n'en a traité; can Végéce & Onozander qui étoit Grec, ont confondu la milice de leur tems avec celle des siecles les plus reculés. Nous tacherons de débrouiller, tout ce cahos dans le sixième Tome de ce Commentaire, comme dans les deux

derzibrs signi fantal remplis d'événemens extraordinairés paigle gran--deut & le morvedles interies, que l'antiquité ne nous offre rien de semblable : & que mon Auteur rapporte en Guerrier profond & conformé dans les armes, du l'on peut dire qu'il s'est surpassé dans ce qui reste autraiter de la seconde Punique après la bataille de Cannes; se qui ne remplit pas un petit espace. C'est ici où l'on commente à voir plus de capacité & plus de hardieffe dans les Généraux Romains. C'est une suite continuelle de grandes actions, combats, batailles de mer & de terre, surprises d'armées, insulte de camps retranchés, marches forcées & extraordinaires, mutations d'ordres, manœuvres générales, retraites d'armées vraies ou simulées, escalades de places, sièges mémorables, défentes admirables & au-deffus de tout ce qu'on peut imaginer de savant & de courageux, entrautres celles de Syracufe, d'Abyde, d'Echine, de Carthage, & un nombre d'autres qui ne sont pas moins célébres & d'une aussi grande instruction pour les gens du métier, que capables de satisfaire la curiosité des antres, & qui me fournissent l'occasion de donner ma méthode de l'attaque & de la désense des places, Elley à un art juclest aux Connoisseurs d'en juger, d'épargner le sang & la vie des hommes, que l'ignorance seule prodigue dans les batailles comme dans les sieges & les réfistances. Je souhaite de, l'avoir découvert dans ces deux dernières parties: car à l'égard de ma méthode de combattre & de fe ranger dans les actions générales de la guerre dans quelque terrain que ce soit, j'ose me flatter d'avoir inventé! &! découvert ce grand art, fans ancum dessemble le publier tout entier, quoiqu'il semble à bien des gens que l'aie épuisé la matière; mais ils se trompent. Ce pendant dans le peu que j'en ai publiéquil ne s'est encore trouvé aurum endroit foible pour faire de bonnes attaques: car les invectives, les personnalités, les Libelles disfamatoires & les injures, dont ils sont pleins; ne sont pas des raisons: aus croions-nous ne devoir y répondre que par un souverain mépris. Je n'ai eu garde de traiter de l'Architecture militaire, ni même de l'attaque des places; & quant à la première, je ne crois pas, quand je la posséderois infiniment mieux que je ne fais, que je pûsse approcher de l'Ouvrage que M. de Bélidor. Commissaire ordinaire de l'Artillerie, vient de donner au public. S'il n'a pas vû le bout de cette partie de la guerre, il a cela de commun avec tous les autres qui en ont traité. Ce dernier Ouvragé rénférme la Science des Ingénieurs dans la conduite des travaux de fortification. Il traite cette grande matière avec tant d'art; qu'il l'a mise à la portée de tout le monde.

Mon Auteur, qui fait une Histoire universelle, nous proméne dans tout le monde connu de son tems, & tout le monde dans ce tems-la

étoit agité de guerres, de dissentions & de révolutions extraordinaires. Les Gaules seules tranquilles, l'Allemagne encore inconnue comme ses guerres : l'Italie peu assurée & incertaine de son falut, & Annibal au milieu d'elle, la Sicile révoltée, l'Afrique inondée des armées Romaines par la diversion célébre de Scipion, qui pour faire sortir Annibal de l'Italie, après avoir soumis l'Espagne, traverse le détroit & marche droit à Carthage, où Annibal lui vient au devaut dans les plaines de Zama, & où il perd avec une grande bataille toute la réputation qu'il s'étoit acquife. L'Auteur passe de la a la guerre contre Philippe, que la discorde & la désunion des Grecs rendent malheuranie. L'Orient agité par la révolte d'Achée, la guerre d'Antiochus contre Ptolémée, celle contre ce dernier, comme on le verra, est nompliquée, de mille intérêts différens. L'Auteur démôle tout ceda avec beaucoup de clarté, & il nous conte en même tems, fort finement & en grand Politique toutes les négociations & les bintrigues qui firent évapouir toutes les espérances d'Antiochus à l'égard de la Basse Syrie, & les causes de sa défaite. Cette guerre contre l'Egyptien est à peine terminée, que les Romains, après l'oppression des Grecs, tombent sur Antiochus, qu'ils rédulsent à l'extrémité & à subir les loix qui lui font imposées. La troisieme Panique venoit ensuite, mais il ne reste que quelque fragmens. On voit aisément que c'étoit un des plus beaux endroits de notre Historien, qui en avoit été le témoin. C'est la dernière que les Carthaginois éprouvérent contre les Romains, & le dernier période de leur liberté. Carthage vaincue & ruinée, tout plia & tout se soumit au joug des Romains; enfin ils montérent à un si haut point de grandeur par tant de victoires, qu'ils se virent en fort pen de tems les maîtres de l'univers, phâtôt par un effet de leur puillance & de l'excellence de leur discipline militaire, que par leur

Voilà en peu de mots une idée générale des choses que je traiterai dans les trois derniers Volumes de ce grand Ouvrage, sans oublier la politique des divers peuples de la Gréce. L'on jugera par la que les matières augmentent en grand & en beau à mesure que j'avance. Je ne me borne pas sensement à la seule discipline mititaire des Romains, je produis la mienne que j'oppose à l'autre. Celle des Grecs, & leur tactique plus sçavante & plus limple que celle des Romains, fera la clôture du dernier Volume.

Je me suis déterminé à ne donner aucune Présace, à cause de l'az bondonce & de la diversité de ves manières à car bien que ce cinquiément donne ne soit pas moins curient que les précédens, l'oscodir re que ceux qui suivront seront infiniment au dessiis, & plairont infiniment davantage par les fréquens changemens de scéne; outre que ce qui me reste à dire des plus sublimes parties de la guerre, y

sera traité avec tout l'art & la profondeui dui me fera possible. Comme le fameux. Hiltorien que je commente a des avantages infinis par dessus les autres qui ont écrit des événemens de leur siècle, j'ai le bonheur de jouir des mêmes avantages. De si grandes choses me tombant entre les mains, il-ne se peut qu'elles ne m'échaussent l'imagination & ne conduisent plus facilement à la découverte de la vérité dans la science des armes, qui est de toutes celle où ce célébre Ecrivain excelloit le plus, au jugament des plus grands hommes de l'antiquité, & il jouit aujourd hui comme aux tems anciens de la gloire qu'il s'est acquise, & d'une renommée qui ne finira point, sans qué i'aie la vanité de croire que je la rens plus illustre & plus recommandable par mes travaux. Je ne me suis propose qu'un but, & je crois y avoir atteint, c'est d'animer par de grands exemples les personnes destinées par leur naissance aux premières dignités de la guerre, & de les comfoler des fautes où ils pourroient tomber, par l'exemple des fautes pareilles ou plus grandes des Généraux les plus révérés, & qui se font requis le plus de gloire. Lisez, me disoit un jour le Feldt-Maréchal Comte de Schoulembourg, lisez la vie des plus fameux Capitaines de l'antiquité, vous n'en trouverez aucun qui n'ait commis quelque fante, & c'est le fruit-le plus grand qu'on puisse tirer de l'étude de l'Histoire: car une erreur reconnue, ajoutoit-il, est un écueil qu'on évite plus facilement que li on n'en avoit point our parler auparavant. Ce Guerrier, un des plus profonds, des plus appliqués & des plus scavans hommes de l'Europe dans la science de la guerre, & dont j'ai un grand nombre de Lettres toutes remplies d'instructions militaires; ce Guerrier, dis-je, qui est celui qui a désendu Corson avec tant de gloire, est de tous celui qui m'a le plus encouragé à poursuivre ce grand Ouvrage, après avoir lû les deux premiers Volumes. Voici un fragment d'une Lettre qu'il m'a fait l'honneur de m'écrire de Corfou du 29. Novembre 1728. car celles qu'on reçoit des gens d'une répution & d'un mérite aussi grand que celui de ce Maître de l'art se confervent précieusement.

your long silence ne me doit nullement surprendre, Monsieur, en résléchissant sur la noble occupation que vous avez en main, & yous auriez tort d'en perdre un seul moment. Comme s'ai d'ailleurs l'honneur de vous connoître depuis une longue suite d'années, je ne sçai que trop que vous n'êtes pas capable d'oublier vos anciens

"Me voici depuis plusieurs mois sur les confins, pour ainsi dire, "de l'Europe: c'est sans doute un des plus heureux climats qu'on "puisse souhaiter, où les vivres sont aussi délicieux qu'abondans. On "a régulièrement deux Printems ici par an. . . . En hiver on est des mois entiers sans lettres & sans aucunes nouvelles de Venise, à "cause , canse des vents contraires qui régnent en cette saison; ce qui réduit les gens qui ne fauroient être oisifs de s'entretenir avec les morts, c'est-à dire avec des Livres. Par bonheur j'ai reçu en dernier lieu par mer de Hollande les deux premiers Tomes de votre incomparable Commentaire sur Polybe. Que n'aurois-je pas à vous dire làdessus! Ce bel Ouvrage fait votre éloge: les habiles gens soit politiques ou militaires, surtout ceux qui en connoissent le prix & qui en fauront faire le véritable usage, l'auront à tout moment entre les mains. Je fouhaite que vous jouissiez encore bien longtems d'une parfaite fanté, accompagnée de toutes fortes de prospérités, surtout d'un esprit content, pour ne pas seulement finir cet Ouvrage; mais encore plusieurs autres que vous méditez. Il n'est d'ailleurs que trop évident que vous tâchez de rétablir le vrai Système de la tactique, que vous disposez les hommes en les instruisant en toute espèce de faits de guerre. Vos prudentes maximes & judicieuses réflexions leur servent ensuite de fil d'Ariadne dans un des plus embaradans & des plus périlleux labyrinthes. Mais dites-mei de grace avec quelle sorte de gens prétendez-vous d'agir? Si vous les avez trouvez comme vous les supposez, je vous avoue que quant à moi je suis ici pour ainsi dire dans les jardins d'Arsinoé ou dans le territoire d'Ulysse avec la lanterne à la main pour les chercher; peut-être que la France ou autres païs en ont plus que la Grèce. Du reste , ii ven rencontre, je vous proteste que j'en serai bon usage selon vos fages & prudens avis. Il me femble pourtant qu'il conviendroit bien plus de former premièrement les soldats que de songer à combattre: Quoiqu'il en soit, je suis-impatient avant que d'avoir tout entier votre excellent Commentaire sur ce sameux Ancien, qui est seul capable de former des sujets propres soit pour le Cabinet soit pour la guerre. . . . .

Je dois croîre que la lecture des trois Volumes suivans sui plaira davantage: car les matières augmentent, comme je l'ai dit plus haut, à mesure que mon Auteur avance dans son Histoire, & j'avance tou-

jours sous un tel guide en observations & en préceptes utiles.

Ce cinquiéme Volume, qui fait le quatrième & le cinquième Livre de mon Auteur, contient le récit de la guerre de Philippe & des Achéens contre les Étoliens & les Lacédémoniens. C'est dans cette première observation que l'on commence à reconnoître qu'il n'y avoit plus guéres de vertu dans Sparte, & que ses habitans avoient surieusement dégénéré de leurs ancêtres; ce qu'on ne doit pas trouver étrange, puisque leurs loix & leur discipline militaire n'étoient plus les mêmes & par conséquent ils devoient manquer de Chess capables de les commander, & cela parut après la mort de Cléomène, qui sur le dernier de Lacédémone, comme Flaminius le disoit de Philopæmen après sa mort, Tome V.

qu'il firt le dernier des Grecs, comme Aratus le dernier de leurs hommes d'État: car l'on voit par la conduite de ce Préteur des Achéens, qui attira les armes de Philippe dans la Gréce, qu'il étoit plus habile dans la politique & à former un projet de guerre qu'à l'exécuter, luimême, puisqu'il ne réullit presque jamais tant qu'il commanda les ar-

mées de sa République.

Le quatrième Livre de mon Auteur commence par le combat de Caphyes. Pour nous faire comprendre que le fuccès des grandes entreprises dépend bien moins du hazard que de la bonne conduite, il prend soin de nous donner le caractère d'Aratus, ses bonnes & ses mauvailes qualités, moins propre à commander & à exécuter lui-même, qu'à conseiller & à former un projet de campagne. Cela se peut remarquer dans les premières Observations de ce minquième Volume sur la journée de Caphyes, où Aratus ayoit si bien disposé les choses que la victoire ne pouvoit lui échapper, s'il eût marqué plus de conduite & de prévoiance dans l'attaque de l'arriégarde des Étoliens dans am défilé de montagnes, & s'il eût marché avec la plus grande parcie de ses forces. l'ajoute au portrait de ce grand homme d'Etat ce que mon Auteur en dit dans ce qui nous reste de lui . & j'emprunte des autres Historiens mille choses de ses grandes qualités comme de ses défauts: car bien qu'il en eût, il étoit moins homme que les autres, c'est-à-dire qu'il étoit plus parsait pour en avoir moins. Ses sautes à l'égard de la guerre me fornillent l'occasion de traiter l'attaque d'une arrièreharde d'armée dans un détroit de montagnes, & de donner les différentes méthodes de combattre dans ces heux resserrés. Cette partie de la guerre, dont les principes n'étoient pas affez développés, est démontrée selon ma coutume ordinaire, c'est-à-dire mathématiquement, par les plans des ordres de bataille que je fournis avec tout le foin dont j'ai été capable. Je l'ai dit plusieurs fois, les exemples des grands hommes persuadent souvent mieux que les préceptes : c'est pour cela que je donne une exacte relation de la bataille de Senef, dont M. le Prince remporta toute la gloire; je dis toute la gloire, car jusqu'ici cette journée avoit passé pour fort équivoque, chacun des deux partis s'en étant attribué le fuccès. La plupart croient encore qu'elle ne fut ni perduë ni gagnée, ce qui n'est pas vrai ni possible. Il faudroit, pour que cela arrivat, que chacua des deux partis eut laissé le champ de bataille: ce qui ne paroît pas dans nos Relations ni dans celles des Alliés.

Après ces prémières Observations on trouve celles sur la Musique des Anciens, dont mon Auteun sait un grand article. J'en donne Porigine, ses effets, l'usage qu'ils en faisoient, & jusqu'où les Grecs & les Romains poussérent cet art admirable; mais l'on ne voit pas que leurs instruments le sussent beaucoup. Je passe de là à celle de la sur-

prise d'Egire par les Etgliens, d'où ils furent chassés honteusement & presque tous taillés en pieces. Cet événement est remarquable. & me conduit à un plus grand presque semblable dans toutes ses circonstances, c'est celui de Crémone en 1702. J'en donne la Relation avec toute l'exactitude possible, pour avoir été un peu mieux informé que ceux qui en ont écrit: car il est étonnant qu'un fait si mémorable ait été raconté si diversement. On peut juger que je l'ai décrite avec soin, pour ne pas tomber dans le défaut des autres : car aucun de ceux qui en ont écrit, ou n'ont rien dit du Maréchal Due de Villeroi, ou ne lui ont pas rendu la justice qu'il méritoit. Si l'on eut suivi ses ordres & qu'on ne les eût pas changés, tette entreprise eût échoué mille fois plus honteusement, & je ne sçai si les ennemis eussent été bien assurés de leur retraite. Cette piéce est précédée d'une petite Préface, où j'explique en peu de mots le principe de la guerre d'Italie, & le commencement de cette guerre jusqu'à la prise de Crémone, qui fait le suiet de ces Observations.

Les réflexions sur la Musique sont suivies de celles du passage du fleuve Achelous par l'armée de Philippe, qui sont les quatriemes. Je fais voir aux gens de guerre la belle & scavante disposition de l'infanterie de ce Prince pour le passage de ce sleuve en présence de l'ennemi, & je traite en même tems du passage des rivières de vive force qui se trouvent guéables en quelques endroits. Cette partie de la guerre est délicate, je la traite suivant ma méthode sans trop l'approfondir, m'étant réservé d'en écrire plus amplement dans un Ouvrage particulier: Je ne laisse pas que de l'orner d'exemples remarquables, que je mets en regard avec l'ancien, & de plusieurs ordres de bataille selon mon systéme de tactique. On jugera de là que ces Observations doivent être considérables, elles le sont en effet à cause de la nouveauté des princi-

pes & de la methode dont je me sers.

Les tinquièmes Observations regardent la déroute des Éléens dans les détroits du mont Apeaure. Elles me fournissent un grand nombre de réflexions & d'exemples sur les Généraux comme Euripidas, qui abandonnent leurs armées au moment d'un combat & dans les plus grandes extrémités, lorsqu'ils peuvent sauver le tout par leur courage & leur expérience. Ces Observations sont d'autant plus remarquables & utiles aux gens de guerre, que j'apprens qu'un Général d'armée ne doit jamais désespèrer dans quelque état qu'il se trouve; puisque cette nécessité est la plus forte & la plus dangereuse de toutes les armes, lorsque les troupes ne trouvent d'autre falut qu'à la pointe de leurs armes, & furtout lorsqu'on se trouve à la tête d'une armée composée de soldats d'élite très-braves & très-aguerris; outre que cette affaire se passe dans un détroit de montagnes, où le fort n'a aucun avantage sur le foible, qui se trouve en état de le remplir sans craindre d'être surpassé & doublé à ses asses, & que tout dépend dans ces lieux resserrés de l'excellence de la disposition des troupes, des mesures & des précautions. Comme cela arrive dans les plaines aussi bien que dans les montagnes, cela m'engage à traiter de cette partie de la guerre, qui est de toutes la plus belle & la plus sçavante: encore ne l'ai-je pas épuisée; car elle renferme tant de cas particuliers, qu'on peut bien juger qu'il me reste beau-

coup à dire.

Les fixiémes Observations contiennent la fameuse escalade de Psophis par Philippe, c'est une des plus belles & des plus hardies de l'antiquité. l'ai parlé des escalades dans mon Traité de l'Attaque & de la Défense des places des Anciens; mais sans m'étendre beaucoupfur cette curieuse partie du métier des armes. Je pousse ici jusqu'au principe & à la méthode, je l'ai fait parce que nos Auteurs dogmatiques anciens & modernes ne nous ont rien appris que de fort supersiciel. Il ne faut pas en être surpris, puisqu'ils n'ont prétendu nous donner qu'un abrégé de la science des armes. Les Ouvrages de ceux qui avoient donné un Cours entier de la guerre sont perdus par la barbarie des tems, & les meilleurs Abréviateurs qui nous restent sont Végéce & Onozander: encore ont-ils oublié plus de trente parties de cette science si vaste & si profonde. Les Modernes ne sont pas moins Abréviateurs: les meilleurs & les plus sçavans sont Montécuculi, le Duc de Rohan, M. le Marquis de Sainte Croix, Ambassadeur Plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique au Congrés de Soissons, dans ses Réslexions militaires. Excepté ces trois-là, tous les autres font sans art, sans méthode, fans principes: outre qu'ils ne disent pas un seul mot des parties du métier les plus importantes. A peine nous donnent-ils une idée des attaques d'emblée ou par escalades, plus difficiles du tems des Anciens qu'elles ne le sont aujourd'hui.

Dans un Libelle écrit contre moi sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur, & où l'on ne trouve que des injures & de l'impolitesse, on prétend que les escalades sont la chose du monde la plus commune, & l'on m'en cite un bon nombre, dont peu s'en saut qu'elles ne soient toutes imaginaires. Outre que je n'ai dit nulle part que la mode en sût absolument perduë, mais qu'elles étoient très-rares, j'en cite pourtant deux ou trois dans la dernière guerre de 1701. Là-dessus on nous en apprend trois ou quatre saites pendant la révolte des Messinois, & dont l'Auteur dit qu'il a été témoin il y a environ cinquante ans. Il avance ces saits avec une hardiesse à peine concevable, & cependant il n'est rien de plus absolument saux. Il est encore plus saux qu'il y ait eu une escalade au bombardement de Génes en 1682. à la décente qui sut saite au fauxbourg de Saint Pierre d'Aréna. On entra dans le sauxbourg, & l'on se rembarqua au plus vîte, comme il arrive tou-

jours aux postes que s'on attaque où s'on ne peut s'établir; & s'il y avoit quelque fort, il ne sut point question d'escalade, mais seulement d'une sausse attaque, pour saire diversion des sorces de ceux du faux-

bourg.

Pour revenir aux attaques des places d'emblée & par escalade, je donne la méthode & les précautions qu'on doit suivre dans ces sortes d'entreprises. J'en fais voir la facilité, & l'ordre qu'on doit obferver pour être assuré du succès, & ne point retourner à vuide comme tant d'autres qui ont échoué malheureusement saute de principes. Les réslexions sont neuves comme les mesures, & les exemples anciens comparés avec les modernes. Ces Observations sont sort étendues, & sont autant de petits Traités, sinon complets de chaque partie du métier, du moins dans les cas que je propose; parce que chacune se trouve divisée en plusieurs branches, & que les cas sont différens dans les terrains mêmes semblables à l'égard des actions de campagne comme dans toutes les autres; ensin l'on y trouvera tout ce qui peut instruire & amuser les Lecteurs. C'est ainsi qu'il faut revêtir le dogme, qui sans cela seroit la chose du monde la plus séche.

Les septièmes Observations contiennent le beau & mémorable projet de campagne de Philippe, ou pour mieux dire d'Aratus, pour aller attaquer les Etoliens dans les montagnes de Therme; ce qui me fournit l'occasion de faire l'éloge de ce Prince, & de toucher quelque chose des grands talens d'Aratus, & de la grandeur de ses vûës: car il su l'auteur, comme je l'ai dit, de tous les projets de cette campagne, qui combla de gloire Philippe, & qui le rendit redoutable à ses ennemis. Ces Observations renserment particuliérement les retraites d'armées, dont je donne à peine une idée, quoiqu'il semble que je dise beaucoup. J'avois résolu de traiter des retraites d'armées dans ces Observations, c'est de tous mes Ouvrages celui auquel je me suis plû davantage, & sans doute le plus sini; mais comme il étoit trop considérable, outre qu'il y a une tactique peu connuë & quantité de Figures, j'ai cru devoir le transporter dans le

fixième Tome.

Ces Observations renserment encore la guerre des montagnes, & les retraites dans ces sortes de païs. On verra cette prosonde partie de la guerre soutenue d'un grand nombre de saits anciens & modernes, comparés les uns aux antres: saits curieux & peu connus. Tout cela est traité avec tout l'ordre & l'appareil nécessaire pour faire passer une matière neuve sans l'envelopper de saits; ce que je crois avoir produit pour la première sois: car personne ne s'étoit avisé de traiter cette partie de la guerre dans un Ouvrage régulier.

L'expédition des montagnes de Therme, qui sut si heureuse à Philippe, sut suivie tout aussitôt de celle qu'il sit dans la Laconie, &

des deux combats donnés auprès de Lacédémone. Cette expédition ne lui fut pas moins glorieuse que l'autre. Ce sont-là les huitièmes Observations, qui roulent presque toutes sur les mêmes matières, peu dissérentes de celles des précédentes, que j'approsondis davantage, si l'on excepte le troisième Paragrase, où je traite des courses & des invasions dans les païs ennemis: autre partie de la guerre qui sans doute ne déplaira pas, & n'amusera pas moins les gens de guerre que ceux qui ne le sont pas; parce que tout est rempli de recherches curieuses d'antiquité militaire, pour l'intelligence des Auteurs anciens.

Les neuvièmes Observations traitent des Ptolémées. Polybe en parle si souvent, que j'ai cru devoir traiter cette matière, pour une plus grande intelligence de mon Auteur. J'ai consulté les meilleurs Auteurs qui en ont écrit, & je leur sais honneur des secours que j'en ai tirés. J'ai suivi les meilleurs, & j'en ai oublié d'autres, dequoi j'ai un très-grand regret: je m'en suis avisé trop tard. Il y a quelque critique & je suis persuadé que ce n'est pas le plus mauvais & le moins curieux.

Les dixièmes Observations me semblent les plus curieuses & les plus instructives de ce Volume, car elles renserment un événement très-remarquable. Elles roulent sur le passage du Tigre par l'armée de Xénéte, Général de l'armée d'Antiochus. Cet événement a quelque chose de si nouveau & de si surprenant, que j'en vois peu dans mon Auteur qui lui soient comparables. Ces Observations sont remplies de réslexions & d'éxemples peu communs, & de recherches militaires très-instructives, & par conséquent dignes de la curiosité de toutes sortes de Lecteurs.

Les onzièmes Observations renferment la fameuse bataille d'Apollonie entre Antiochus & Molon, Général des rebelles contre ce Prince. Ces Observations sont trés-considérables, puisqu'elles contiennent cinq grands Paragrafes & trois parties de la guerre très-profondes: l'un regarde la politique qu'on doit observer à l'egard des Chess d'une faction puissante contre les Souverains, avec des réflexions sur les motifs qui font agir les Chefs des rebelles. Le Paragrafé qui suit embralle une matière importante, qu'aucun Auteur que je sache n'a encore traitée. I'y ai mis tous mes soins, bien que je l'aie resserrée autant qu'il m'a été possible, les bornes de ces Observations ne me permettent pas de la pousser aussi loin qu'elle le mérite. Cette partie regarde la manière de bien établir l'état de la guerre dans l'offensive comme dans la défensive, & qu'elle en est la méthode. Elle est traitée en deux Paragrafes. Je laisse aux Princes & aux hommes d'Etat, plus éclairés que je ne suis, de pousser plus loin que je n'ai fait: c'est beaucoup que de les mettre sur la voie, s'ils en ont besoin;

snais ils verront que cette partie des armes & du Ministre n'est pas

peu importante.

Le cinquieme Paragrafe regarde le passage des grands sleuves sur des ponts, soit en présence d'une armée ou sans obliacle. Nos ponts de bateaux ou autres sont les mêmes que ceux des Anciens, & nous les tenons d'eux; mais l'origine nous en est tout-à-fait inconnuë: car je m'imagine avoir remonté aussi haut qu'on puisse aller. C'est

au Lecteur à en juger.

le ne scai si mes Lecteurs ne trouveront pas ce cinquiéme Volume aussi rempli d'événemens mémorables & aussi curieux que les précédens: car je n'ai rien oublié pour bien varier les matières & les rendre plus agréables à mes Lecteurs qui le souhaitent. L'événement que mon Auteur rapporte, qui fait le sujet des douzièmes Observations, est très-rare & très-curieux, & je ne pense pas qu'il s'en trouve beaucoup de semblables dans l'Histoire, & qui soient plus dignes de notre attention. Tout roule fur les deux batailles de mer & de terreentre les armées de Ptolémée & d'Antiochus. Mon Auteur s'en tire en Historien & en Guerrier habile, je l'accompagne de faits paralléles & des ordres de batailles des deux armées de mer & de terre. Je traite en même tems des négociations, qui sont le fin de la politique, lorsnu'on les emploie pour éloigner la guerre, amuser l'ennemi & avoir le tems de s'y préparer; ce qui me fournit l'occasion de parler des Ministres d'Etat anciens & modernes, qui ont le plus excellé dans cette partie de la politique.

Les treizièmes Observations font le sujet d'une partie de la guerre qui a été aussi pen traitée de nos Auteurs dogmatiques que la precédente. Il étoit donc nécessaire de le faire, & c'est à quoi je n'ai pas manqué. Cette partie regarde l'attaque & la désense des maisons, cassines on censes en plein champ. J'espère que le Lecteur en sera content par les saits anciens & modernes que je rapporte, & que je mets en parallèle ensemble. Tout cela est traité avec toute la méthode dont j'ai été capable: car c'est principalement à cette méthode que je dois m'attacher, en rendant le dogme moins sec & plus agréable, afin que ce qui est fait pour instrnire paroisse n'être sait que pour plaire & pour amuser. C'est celle de Xénophon, c'est aussi la meilleure pour former d'excellens Officiers & d'habiles Généraux d'armées : car ce n'est que par l'étude qu'on se rend digne de commander aux autres. La guerre ne s'apprend pas en un jour & par la seule expérience, & ceux qui le prétendent sont assez voir qu'ils n'en ont aucu-

ne, & qu'ils font incapables de se rendre jamais habiles.

La bataille de Raphie, qui fait les dernières Observations de ce cinquième Volume, n'est pas moins célébre que les deux précédentes, et l'on peut dire qu'elle est au-dessus par rapport au nombre des trou-

pes qui combattoient dans cette fameuse journée, où les deux Rois se trouvérent en personne. Elle décida de la Basse Syrie en faveur de Ptolémée, qui bien qu'inférieur à Antiochus, bien moins par le défaut de la distribution de ses troupes & de son ordre de bataille, qui marquoit son intelligence dans la tactique, que par les fautes de ses Officiers Généraux, qui sont en trop grand nombre pour n'être pas remarquées & relevées autant qu'elles le méritent: car la victoire ne pouvoit guéres leur échapper, s'ils eussent marqué un peu plus de hardiesse & de courage, malgré l'imprudence d'Antiochus, qui après avoir battu les ennemis à sa droite, sans songer à profiter d'un si grand avantage, emporté par son ardeur naturelle, en perdit tout le fruit en poussant trop loin les fuiards, sans songer à tourner sur la gauche de l'infanterie ennemie dépouillée de son aîle & laisser courir les fuiards; ce qui fut en partie la cause de la désaite de son armée. l'admire l'éxactitude avec laquelle Polybe traite cette guerre d'Antiochus & de Ptolémée. Il nous fait voir dans le récit qu'il en fait la sagesse, l'habileté & la grandeur de génie du Ministre de ce dernier; ce qui m'engage à des réflexions politiques sur la conduite admirable de celui-ci, dont je fais voir les grandes qualités comme les défauts. Je donne l'ordre de bataille des deux armées: car mon Auteur le décrit avec tant de clarté & d'exactitude, selon la tactique des peuples de l'Asie, qu'il m'eût été difficile de me tromper; ce qui me donne lieu de traiter de ma méthode de se ranger & de combattre dans les plaines rases & découvertes, où les aîles des deux armées sont comme en l'air & sans nul appui pour les flanquer; ce qui fait ordinairement que le plus foible n'ose s'y présenter: comme si le nombre faisoit beaucoup contre une tactique fine, rusée & prosonde.

Il semble par ce que j'ai déja traité ailleurs des actions générales dans les plaines rases & pelées, que la matière dût être épuisée, mais elle ne l'est pas. Plusieurs cas ne sont pas les mêmes en toutes choses, bien que le terrain soit semblable, comme le nombre & la valeur. Il y en a peu, & peut-être aucun qui soit dans le sond ce qu'ils paroissent d'abord. Ces Observations ne sont pas moins considérables que les deux autres, puisqu'elles contiennent quatre Paragrafes fort étendus, sort instructifs & sournis d'un grand nombre de remarques. Toutes les matières que j'y traite sont dignes de l'attention des Lecteurs, comme les exemples paralléles anciens & modernes qui s'y trouvent en soule, & qui me seront peut-être honneur, parce qu'ils sont peu connus, & qu'à l'égard des derniers ceux qui en ont parlé ont eu peu d'égard à la vérité, soit par une crainte mal sondée

ou par flatterie.

Mon dessein étoit d'abord de donner un petit extrait des Notes, qui ne sont pas moins considérables & moins sournies de recherches

rares

rares & curieuses que les Observations. Il y en a même un certain nombre où je découvre quelques secrets historiques, comme on le reconnoîtra si on lit ce cinquième Tome avec tout le soin qu'il mérite. Dans les Notes comme dans les Observations on trouvera plusieurs beaux passages des Anciens & des Modernes pour confirmer mes opinions ou éclaircir celles des autres, lorsque j'en connois le besoin, & un grand nombre de remarques très-dignes de l'examen de mes Lecteurs, & surtout dans les choses qui regardent le droit de la guerre & de la paix, ou de la nature & des gens, où le célébre M. Barbeyrac m'a été d'un très-grand secours.



## T A B L E

## DES CHAPITRES ET DES OBSERVATIONS

|                | _ * '\'\' 1\' | 110 1 100 1 100       |         |
|----------------|---------------|-----------------------|---------|
| Company        | James as      | area area lana        | 7       |
| S.CHELLETATAS. | OCITIN EP.    | cinquieme             | INME    |
| 00.000.000     | *****         | man all during a same | 7 01/10 |
| 1 1 1          |               |                       |         |

| 1 | IV | RE | QUA        | TRI | E* M | E |
|---|----|----|------------|-----|------|---|
|   |    |    | - " 1. " \ |     |      |   |

| On A. I. R Ecapitulation du Liere précédent. Guerre de Philip-<br>pe contre les Etoliens & les Lacedemoniens. Raisons              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pe contre les Etoliens & les Lacedémoniens. Raisons                                                                                |
| de cette guerre. pag. 1                                                                                                            |
| CHAP. II. Discours de Dorimaque pour irriter les Etoliens con-                                                                     |
| tre Messéne. Aratus se charge du commandement. Portrait de                                                                         |
| ce Préteur.                                                                                                                        |
| CHAP. III. Les Messeniens se plaignent des Etoliens. Es sont écou-                                                                 |
| CHAP. III. Les Messeniens se plaignent des Etoliens, & sont écou-<br>, tes. Ruse de Scopas & Dorimaque. Aratus perd la bataille de |
| Capbyes. 9                                                                                                                         |
| OBSERVATIONS fur le combat de Caphyes.                                                                                             |
| 6. 1. Les plus grands talens font instiles à l'homme, s'il n'y joint                                                               |
| la connoissance de lui-même. Caractère d'Aratus; Préteur des A-                                                                    |
| sbéens. ibid.                                                                                                                      |
| 6. II. Réflexions sur la défaite d'Aratus. 15                                                                                      |
| 6. III. Fautes que commit Aratus dans la bataille de Capbyes 18                                                                    |
| IV. L'attaque d'une arrièregarde doit être vive, promte & vi-                                                                      |
| goureuse. Il est dangereux de s'y opiniatrer longtems, lorsque l'en-                                                               |
| nemi se trouve posté & en état d'être secouru du corps de bataille.                                                                |
| Combat de Senef. 21                                                                                                                |
| CHAP. IV. Chefs d'accusation contre Aratus. Il se justifie. Decret                                                                 |
| du Conseil des Alliés contre les Etoliens. Projet ridicule de ce                                                                   |
| peuple. Les Illyriens traitent avec lui. Dorimaque se présente de-                                                                 |
| vant Cynéthe, ville d'Arcadie. Etat funeste de cette ville. Trabi-                                                                 |
| son de quelques-uns de ses babitans.                                                                                               |
| CHAP. V. Les Etoliens s'emparent de Cynéthe, & y mettent le feu.                                                                   |
| Demetrius de Pharos & Taurion se mettent à leurs trousses, mais                                                                    |
| trop tard. Foiblesse d'Aratus. Caractère des Cynéthéens. Pour-                                                                     |
| quoi ils ressemblent si peu au reste des peuples l'Arcadie. 34                                                                     |
| OBSERVATIONS sur la Musique.                                                                                                       |
| S. I. Passion qu'avoient les Grecs & les Romains pour la Musique.                                                                  |
| Effets qu'ils attribuoient à cette science. ibid.                                                                                  |
| §. II. Origine de la Musique. Usage qu'en faisoient les Anciens, &                                                                 |
| jusqu'où ils ont poussé cet art. 41                                                                                                |
| CHAP. VI. Sédition à Lacédémone. Trois Ephores soulévent la jeu-                                                                   |
| nesse contre les Macédoniens. Sage réponse de Philippe sur ce soule-                                                               |
| vement. Les Alliés déclarent la guerre aux Etoliens. 48                                                                            |
|                                                                                                                                    |

| ET DES OBSERVATIONS. xix                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAP. VII. Philippe vient au Conseil des Achéens. Scopas est fait                                                                |
| Préteur chez les Etoliens. Philippe retourne en Macedoine. Il                                                                    |
| attire Scerdilaidas dans le pais des Alliés. 51                                                                                  |
| CHAP. VIII. Les Acarnaniens entrent dans l'alliance; eloge de ce                                                                 |
| peuple. Mauvaise foi des Epirotes. Faute que font les Messéniens                                                                 |
| en ne se joignant pas aux autres Alliés. Avis important aux Pé-                                                                  |
| loponéfiens. 54.                                                                                                                 |
| CHAP. IX. Députation des Spartiates vers les Etoliens. Sparte de-                                                                |
| meure fidéle à Philippe. Sédition qui s'élève dans cette ville, 😅                                                                |
| pourquoi. On y crée de nouveaux Rois, qui font'la guerre aux                                                                     |
| Achéens. 57                                                                                                                      |
| CHAP. X. Description de Bysance.                                                                                                 |
| CHAP. XI. L'Historien continue de décrire la situation & les a-                                                                  |
| vantages de Bysance. Guerre que les Bysantins ont à soutenir.                                                                    |
| Comment Will Ash to C. C. in Malanan Dai Dani Cain American Na Da                                                                |
| CHAP. XII. Achée se fait déclarer Roi. Prusias, mécontent des By-                                                                |
| fantins, se joint aux Rhodiens pour leur faire la guerre. Mauvaise                                                               |
| fortune des Bysantins. Fin de la guerre. Etat des affaires dans                                                                  |
| l'Isle de Créte. Lès Synopéens se défendent contre Mitbridate.                                                                   |
| CHAP. XIII. Les Etoliens tentent de surprendre Egire, ils man-                                                                   |
| quent leur entreprise. Euripidas leur Préteur, pour se venger,                                                                   |
| ravage différentes contrées de la Gréce. Faute de Philippe. Irrup-                                                               |
| tion de Scopas sur la Macédoine. 74                                                                                              |
| OBSERVATIONS sur la surprise d'Egire. 77                                                                                         |
| RELATION de la surprise de Crémone par les troupes Impéria-                                                                      |
| les. 81                                                                                                                          |
| §. I. Mouvemens des Impériaux. Quel fut l'auteur de la surprise de                                                               |
| Crémone. Marche du Prince Eugéne en deçà du Pô, & du Prince                                                                      |
| Thomas de Vaudemont en-delà de ce fleuve. Les ennemis entrent                                                                    |
| dans la ville par un égoût. ibid.                                                                                                |
| 6. II. Le Maréchal de Villeroi est fait prisonnier, & une partie des                                                             |
| Officiers Généraux. Cuirassiers attaqués & battus par le régimennt                                                               |
| , des raifleaux.                                                                                                                 |
| 6. III. Attaque de la porte du Pô. On s'y prit trop tard. Fautes                                                                 |
| dans cette attaque. Les Impériaux sont repoussés. Ruse du Prince.<br>Eugène de nul effet. Discours du Prince de Commerci aux Ma- |
| gistrats assemblés dans l'Hôtel de Ville. Les François coupent le                                                                |
| pont du Pô, & brûlent une partie des ponts. après avoir aban-                                                                    |
| donné l'ouvrage qui en couvroit la têté.                                                                                         |
| 6. IV. Attaque de la Chapelle & de la maison du Prêtre par les                                                                   |
| troupes de la garnison. Lâcheté de ceux qui la defendent. Corps                                                                  |
| de Cuirassiers défait par le régiment des Vaisseaux. Insulte de                                                                  |
| *** 2                                                                                                                            |
|                                                                                                                                  |

| ì'          | PEglise & de la tour. Insulte du bastion retranché. Retraite d                                                                                                                              | des           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ,           | Impériaux.                                                                                                                                                                                  | 97            |
| <b>J.</b>   | Impériaux.<br>V. La conduite des Impériaux dans la furprise de Crémone n'<br>vas exemte de blâme 52 de fautes - Framen de celles des Fra                                                    | e/£           |
| - 1         | pus themse we become G we judies. Brumen we telles wes 17w                                                                                                                                  | in-           |
|             |                                                                                                                                                                                             | 02            |
| <b>Ç.</b> . |                                                                                                                                                                                             | 05            |
| <u>Ģ.</u>   |                                                                                                                                                                                             | 11            |
| Çı          | HAP. XIV. Conquêtes de Philippe dans l'Etolie. Il passe l'Ach                                                                                                                               | be−           |
| 1           | lous, se rend maître d'Itorie, de Péanion, d'Elée. Il retourne                                                                                                                              | en            |
|             |                                                                                                                                                                                             | 15            |
| O)          | BSERVATIONS sur le passage du fleuve Acheloûs par l'arn                                                                                                                                     | réE           |
|             |                                                                                                                                                                                             | <b>18</b>     |
|             | BSERVATIONS sur le passage des rivières de vive force, 😂 a                                                                                                                                  | Įuž           |
|             |                                                                                                                                                                                             | 2[            |
| <b>§</b> .  |                                                                                                                                                                                             | id.           |
| <b>J</b> .  | II. Précautions que l'on doit prendre pour le passage d'une rivié                                                                                                                           | 72            |
|             | guéable. Méthode de purger un gué. Ordre 😏 distribution                                                                                                                                     | de            |
| ,           | chaque arme au passage d'une rivière. L'infanterie doit pass                                                                                                                                | 81-           |
|             | la première sur plusieurs colonnes, & combattre dans cet ord                                                                                                                                | re.           |
|             |                                                                                                                                                                                             | 24            |
| <b>j.</b> . | III. Regles à observer lorsqu'on passe des rivières à guê 😅 de vi                                                                                                                           | ve            |
| •,<br>      | force.                                                                                                                                                                                      | 26            |
|             |                                                                                                                                                                                             | 3 <b>4</b>    |
| 9.          | V. De la défense du passage des rivières à gué. Bel exemple                                                                                                                                 | de            |
| _           | celle de Timoleon. Disposition pour attaquer les troupes qui o                                                                                                                              | nt            |
|             | traversé les premières . Ruses & exemples remarquables de ces se                                                                                                                            | ) <b>/~</b>   |
|             | tes d'actions.                                                                                                                                                                              | <b>39</b>     |
| <b>5.</b>   |                                                                                                                                                                                             | 47            |
| Cı          | AAP. XV. Dorimaque fait Préteur des Etoliens, ravage l'E                                                                                                                                    |               |
|             | re. Marche de Philippe. Deroute des Eléens au mont Apeaui                                                                                                                                   | re.           |
|             | I.                                                                                                                                                                                          | 54            |
| O:          | BSERVATIONS sur la déroute des Eléens dans les détroits                                                                                                                                     | d <b>u</b>    |
|             | mont Apeaure. • 1                                                                                                                                                                           | 56            |
| 6.          | 1. Réflexions sur la conduite d'Euripidas. Exemples de plusieu<br>grands Capitaines qui l'ont imité dans sa l'acheté. 16.<br>11. Précautions à prendre dans les pais de montagnes. Exemples | rs            |
| •           | grands Capitaines qui l'ont imité dans la lâcheté. b                                                                                                                                        | iď.           |
| <b>.</b> '  | II. Précautions à prendre dans les pais de montagnes. Exemple                                                                                                                               | le <b>s</b>   |
| •           | de Généraux qui ont échoué faute de les avoir prises.                                                                                                                                       | 63            |
| Ci          | AP. XVI. Escalade de Psophis. Libéralité de Philippe à l'éga                                                                                                                                |               |
| (           | des Eléens. Nonchalance de ce peuple à se conserver dans son a                                                                                                                              | 7 <b>72</b> - |
| (           | tien état. Reddition de Thafamas.                                                                                                                                                           | 69            |
|             |                                                                                                                                                                                             | 73            |
|             | 1. Philippe en escaladant Psophis ne fut que hardi. Quelques i                                                                                                                              |               |
| ,           | vies à chièrver dans une escalade.                                                                                                                                                          | id            |

§. II. De l'ottaque des places d'emblée ou par escalade. Elles étoient plus difficiles du tems des Anciens qu'elles ne le seroient aujourd'bui. Méthode qu'il faut observer dans ces sortes d'entreprises.

6. III. Que le secret & la diligence sont l'ame de toutes sortes d'entreprises. Les surprises de places par escalade sont d'un détail infini. Il vaut mieux partir trop tôt que trop tard. Exemple de l'entreprise sur Aire, qui échoua. Réglemens qu'il faut observer dans une escalade.

6. IV. De la défense des places contre les escalades ou attaques d'emblée.

CHAP. XVII. Apelles, Tuteur de Philippe, chagrine les Achéens. Eloge de Philippe. Escalade d'Aliphére, ville d'Arcadie. Conquétes du Roi de Macédoine dans la Tryphalie. Les Lépréates chassent de chez eux Phylidas, Général des Etoliens.

CHAR. XVIII. Philippe subjugue toute la Tryphalie en six jours. Troubles excités à Lacédémone par Chilon. Les Lacédémoniens sortent de Megalopolis. Artifice d'Apelles contre les Aratus père 67 fils. L'Elide ravagée par Philippe.

CHAP. XIX. Apelles accuse injustement les Aratus, il est démenti. Inquiétude de ce personnage. Ordre établi par Antigonus dans la Maison Roiale. Philippe se retire à Argos, & y passe l'hiver.

#### PECCEPTE PROPERTY PRO

### LIVRE CINQUIE ME

CHAP. I. P Hilippe regagne l'amitié des Aratus, & obtient par leur crédit des secours de la part des Achéens. Il prend le parti de faire la guerre par mer. Trois de ses premiers Officiers conspirent contre hii.

CHAP. II. Siège de Palée. Irruption de Philippe dans l'Etolie. Ravages que font les Macédoniens dans cette province. Therme prise d'emblée. 209

CHAP. III. Excès que commirent les soldats de Philippe dans Therme. Réstexions de Polybe sur ce triste événement.

CHAP. IV. Fhilippe sort de Therme, il est suivi dans sa retraite.
Sacrifices en actions de graces. Frouhles dans le camp. Punition de ceux qui en étoient les auteurs. Légéres expéditions des ennemis de Philippe & de ses Alliés.

OBSERVATIONS sur la marche & la retraite de Philippe dans les désilés des montagnes de Therme:

CHAP: V. Le Roi de Macédoine désole la Laconie. Les Messeniens

| xxij TABLE DES CHAPITRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| viennent pour l'y joindre, & s'en retournent après un petit éches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Description de Sparte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CHAP. VI. Combats gagnés par Philippe près de Lacédémone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| passe dans la Phoètide. Nouvelle intrigue des Conjurés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVATIONS sur l'expédition de Philippe dans la Laconie, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fur les deux combats donnés auprès de Lacédémone.  22.  1. Mesures que prit Philippe pour se retirer sans perte & sans perte sans perte & sans perte |
| f. II. Autres fautes des Spartiates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. III. Des courses ou des invasions dans le pars ennemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CHAP. VII. Les Conjurés sont punis. Le Roi continuë la guerr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| contre les Etoliens. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CHAP. VIII. Pourquoi l'Historien a distingué les affaires de la Gré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ce de celles de l'Asie. Importance de bien commencer un Ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vanité des Auteurs, qui promettent beaucoup, rabaissée. Conduite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| déplorable de Ptolémée Philopator. Piège que lui tend Cléomène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Roi de Lacédémone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVATIONS sur les Ptolémées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CHAP. IX. Conjuration contre Bérénice. Archidame Roi de Spart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| est tué par Cléomène. Ce Prince est sais lui-même & mis en prison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Il en sort & se tuë. Théodote, Gouverneur de la Cœlesgrie, livre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ja province à Antiochus  CHAR Y Antiochus Gustala à Salausus fon thine Canaffina d'Uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CHAP. X. Antiochus succéde à Séleucus son père. Caractère d'Hermins Ministre de ce Roi. Sa influesse contre Frinche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mias, Ministre de ce Roi. Sa jalousie contre Epigéne. Antiochusé épouse Laodice, fille de Mithridate. Révolte de Molon. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CHAP. XI. Progrès de la révolte de Molon. Zénéte, Général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d'Antiochus, passe le Tigre pour attaquer le rebelle, & il en est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vaincu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVATIONS sur le passage du Tigre par l'armée de Xénété                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Général du Roi Antiochus. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| §. 1. On se laisse prendre aux ruses les plus surannées. Faux prétexte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de la plûpart des révoltés. De quelque religion que soit un Roi, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n'est pas permis de prendre les armes contre lui. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ol> <li>II. Il est toujours-bon que le Roi commande lui-même ses armées</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remarques sur le passage du Tigre par Xénéte. Effets étranges de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| la peur. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. III. Réflexions sur les fautes des deux Généraux. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CHAP. XII. Antiochus marche contre Molon, mais sans Epigéne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dont Hermias se défait enfin. Le Roi passe le Tigre, fait le siège                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| de Dure. Combat proche d'Apollonie.  OBSERVATIONS sur la bataille d'Apollonie entre Antiochus &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UBSERVATIONS jur la bataille d'Apollonie entre Antiochus &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Molon. 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. I. Liberte essentielle dans un Conseil de guerre. Passage du Tigre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|            | par Antiochns. Ordre de bataille des deux Armées. ibid.                                                                              |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | II. Réflexions sur les motifs qui font agir les Chefs des guerres                                                                    |     |
| ۳ <b>د</b> | civile s. 285                                                                                                                        |     |
| Ģ.         | 111. De la manière de bien établir l'état de la guerre, qu'elle en                                                                   |     |
| -          | est la méthode. Cette partie de la guerre est la plus importante de                                                                  |     |
| ٠.         | Fart militaire. 287                                                                                                                  |     |
| J.         | . IV. De la manière de bien établir & de bien régler l'état de la                                                                    |     |
| K          | guerre dans la défensive.  297  N. Des ponts 62 des hatagins des Ansiens tiens le Austre des puers                                   |     |
| 7.         | . V. Des ponts & des bateaux des Ansiens pour le passage des grandes rivières. L'origine nous en est inconnue. Leur méthode étoit la |     |
|            | même que celle que nous suivons aujourd'bui. Pont de Darius                                                                          |     |
| <i>,</i> ' | de Xerxes sur le Bosphore de Thrace. 304                                                                                             |     |
| ŧ          | AP. XIII. Antiochus marche contre Artabazane, qui se foumet.                                                                         |     |
| •          | Juste punition des vues ambitieuses d'Hermias. Avhée se tourne                                                                       |     |
|            | contre Antioebus. Conseil de guerre au sujet de l'expédition contre                                                                  | • • |
| •          | Ptolèmee. Escalade de Seleucie.                                                                                                      |     |
| •          | EAR. XIV. Conquêtes d'Antiochus dans la Cœlesyrie. Expédient dont se servent deux Ministres de Ptolémée pour arrêter ses pro-        |     |
|            | grès. Frève entre les deux Rois.                                                                                                     |     |
| C          | CHAP. XV. Combats sur terre of sur mer entre les deux Rois. An-                                                                      | ,   |
|            | tiochus vainqueur entre dans plusieurs places. 326                                                                                   |     |
| C          | DESERVATIONS sur les deux combats de mer & de terre entre                                                                            | •   |
|            | les armées de Ptolémée & d'Antiochus. 331                                                                                            |     |
| 9          | . 1. Changemens dans les usages de la guerre quelquefois importans.                                                                  |     |
| •          | Négociations suspectes.  Négociations sur les deux combats de mer 😭 de terre. Ordre de                                               | -   |
| У          | . II. Reflexions fur les deux combats de mer & de terre. Ordre de bataille pour celui qui se donna sur terre. 334                    |     |
| 6          | . III. Combat naval. Ordre qu'on y observa.                                                                                          |     |
| Ć          | HAP. XVI. Siège de Pednélisse par les Selgiens. Selge attaquée à                                                                     |     |
|            | son tour. Trabison de Logbasis. Vengeance qu'en tirent les Selgiens.                                                                 |     |
| _          | Conquetes d'Attalus.                                                                                                                 |     |
| C          | BSERVATIONS sur l'attaque & la désense des maisons, cassi-                                                                           |     |
| 6          | nes ou censes en plein champ.  1. Mesures à prendre, soit pour l'attaque soit pour la désense d'une                                  | •   |
| у.         | maison. &c. ibid.                                                                                                                    |     |
| S          | . 11. Description d'e la cassine de la Bouline, & la distribution des                                                                | ,   |
|            | postes pour la défense. 353                                                                                                          | •   |
| 9          | . III Attaque de la cassine & des deux portes cochéres, les cré-                                                                     |     |
|            | neaux abandonnés, la porte du côté de la montagne est battué à                                                                       |     |
| •          | coups de canon, & le colombier salué de quelques volées. Défense                                                                     |     |
| e          | opiniâtre de la porte du pont.<br>356: An P. XVII. Enumération des troupes d'Antiochus & de Ptolémée.                                | 1   |
| į          | Entreprise de Théodote. Bataille de Raphie. 264                                                                                      |     |
|            | Sint of an amount of manifest of the sail                                                                                            |     |

#### TABLE DES CHAPITRES. OBSERVATIONS sur la bataille de Rapbie. 369 6. 1. Préparatifs des deux Rois pour en venir à une action décisive Ordre de bataille des deux armées. ibid 6. II. Action. Faute d'Antiochus. Exemples de pareilles fautes. 372 6. III. Réflexions sur la manœuvre d'Echécrates. Soin au'on doit prendre de la discipline. Eloge de Sosibe. Fautes d'Antiochus. 378 6. IV. Ordre de bataille dans une plaine rase selon le sentiment de l'Auteur. CHAP. XVIII. Trève entre les deux Rois. Largesses des Puissances en faveur de Rhodiens. CHAP. XIX. Les Achéens se disposent à la guerre Division dans Mégalopolis. Les Eléens battus par Lycus, Propréteur des Achéens. Divers événemens de la guerre des Alliés. CHAP. XX. Philippe dresse l'escalade devant Melitée, & la manque. Siège de Thèbes. Discours de Demetrius de Phare pour porter le Roi de Macédoine à quelque entreprise plus considérable. se dispose à la paix. 40I CHAP. XXI. La paix se conclut entre les Alliés. Harangue d'Agélaus pour les exhorter à demeurer unis. 407





## HISTOIRE

DE

## POLYBE.

LIVRE QUATRIÉME.

## CHAPITRE PREMIER.

Récapitulation du Livre précédent, Guerre de Philippe contre les Étoliens & les Lacédémoniens. Raisons de cette guerre.

Ous avons fait voir dans le Livre précédent pour quels sujets s'étoit une seconde sois allumé la guerre entre les Romains & les Carthaginois; comment Annibal étoit entré en Italie, les batailles qui se sont données entre ces deux peuples, & entr'autres celle que les Romains perdirent proche la ville de Cannes & sur le bord de l'Auside. Venons maintenant à ce qui s'est fait dans la Gréce pendant le mêtome V.

## HISTOIRE DE POLYBE,

me espace de tems, c'est-à-dire, pendant la cent quarantième olympiade. Mais auparavant je prie mes Lecteurs de se rappeller dans la mémoire ce que nous en avons déja dit par avance dans le second Livre, & sur tout ce que nous y avons remarqué des Achéens, parce que cet Etat a fait du tems de nos péres & de notre tems même des progrès inconcevables.

Commençant donc par Tisaméne, un de enfans d'Oreste, nous avons dit que ce peuple avoit été gouverné par des Rois de cette famille jusqu'à Ogygés; qu'ensuite il s'étoit mis en République, & qu'il s'étoit fait des loix qu'on ne pouvoit trop estimer; que d'abord après cet éta-! blissement il avoit été dispersé par villes & par bourgades par les Rois' de Lacédémone, & qu'il s'étoit réuni une seconde fois & avoit repris le gouvernement Républicain. Nous avons rapporté ensuite quelles mefures il avoit prifes pour inspirer le même dessein aux autres villes, & pour réunir tous les peuples du Péloponése sous un même nom & sous! un feul gouvernement. Après avoir parlé de ce projet en général, nous avons rapporté en peu de mots les faits particuliers en suivant l'ordre des tems, jusqu'à celui où Cléomène Roi de Lacédémone sut chasse de son Roiaume. Enfin après un récit succint de ce qui s'étoit passé jusqu'à la mort d'Antigonus, de Seleucus & de Ptolémée, qui moururent tous trois presque en même tems, je promis de commencer mon Histoire par ce qui étoit arrivé après la mort de ces Rois.

Cette époque m'a paru la plus belle & la plus intéressante que je pûsse prendre. Car premiérement c'êst où se termine l'Ouvrage d'Aratus, & ce que nous dirons des affaires de la Gréce n'en sera qu'une continuation. D'ailleurs les tems suivans touchant de près aux nôtres, que nous en avons vir nous-mêmes une partie, de nos péres l'autre. Ainsi ou j'aurai vû de mes propres yeux les choses dont je serai l'histoire, ou je les aurai apprises de témoins oculaires. Car je n'aurois pas voulu remonter aux tems plus reculés, dont on ne peut rapporter que ce que l'on a entendu dire à des gens qui s'ont oui dire à d'autres, dont on ne peut riensavoir ni rien assurer qu'avec incertitude. Mais ce qui m'a surtout déterminé à prendre cette époque; c'est que la fortune semble avoir pris plaisir de changer alors par tout le monde la face de

toutes choses.

Ce fut dans ce tems-là que Philippe fils de Démétrius, quoiqu'enfant, fut élevé fur le trône de Macédoine; qu'Achée eut le rang & la puissance roiale dans le pais d'en deçà du mont Taurus; qu'Antiochus surnommé le Grand dans la plus tendre enfance succéda à Séleucus son frère Roi de Syrie, mort peu d'années auparavant; qu'Ariarathe regna en Cappadoce; que l'tolémée Philopator se rendit maître de l'Egypte; que Lycurgue sur fait Roi de Lacédémone; & qu'ensin les Carthaginois avoient depuis peu donné à Annibal le commandement de seurs armées.

Tous les Etats alors aiant donc ainsi changé de Maîtres, on devoit voir naître de nouveaux événemens. Cela est naturel, & cela ne manqua pas aussi d'arriver. Les Romains & les Carthaginois eurent ensemble la guerre dont nous avons fait l'histoire; en même tems Antiochus & Ptolémée se disputérent la Cœlesyrie; les Achéens & Philippe firent la guerre aux Etoliens & aux Lacédémoniens, pour le sujet que je vas dire.

Il y avoit déja longtems que les Étoliens étoient las de vivre en paix & sur leurs propres biens, eux qui étoient accoutumés de vivre aux dépens de leurs voisins, & qui ont besoin de beaucoup de choses, que leur vanité naturelle à laquelle ils s'abandonnnent, leur fait rechercher avec avidité; ce sont des bêtes séroces plutôt que des hommes; sans distinction pour personne, rien n'est exemt de leurs hostilités. Cependant tant qu'Antigonus vécut, la crainte qu'ils avoient des Macédoniens les retint. Mais dès qu'il sur mort, & qu'il n'eut laissé pour successeur que Philippe, qui n'étoit encore qu'un ensant, ils levérent le masque, & ne chercherent plus que quelque prétexte specieux de se jetter sur le Péloponése. Outre que depuis longtems ils étoient en possession de piller cette province, ils ne croioient pas qu'il y eût de peuple qui pût faire la gue-

re aux Achéens avec plus d'avantage.

Pendant qu'ils pensoient à exécuter ce projet, le hazard leur en fournit cette occasion. Certain Dorimaque natif de Trichon, fils de ce Nicostrate qui trahit si indignement toute une Assemblée générale des Beotiens, jeune homme vif & ardent à prendre, selon le caractère de sa nation, fut envoié par ordre de la République à Phigalée, ville du Péloponese sur les frontières des Messeniens, & dépendant de la République Etolienne. Ce n'étoit, à ce que l'on disoit, que pour garder la ville & le païs; mais c'étoit en effet pour examiner & rapporter ce qui se passoit dans le Péloponése. Pendant qu'il étoit là, il y arriva quantité de pirates, à qui ne pouvant d'abord permettre de butiner, à cause que la paix ménagée entre les Grecs par Antigonus duroit encore, il leur permit enfin d'enlever les troupeaux des Messéniens, quoique ceuxci fussent amis & alliés de la République. Ces pirates ne firent d'abord leur pillage qu'aux extrémités de la province. Mais leur audace ne s'en tint point là. Ils entrérent dans le païs, attaquérent les maisons pendant la nuit, lorsqu'on ne s'attendoit à rien moins, & eurent la témérité de les forcer.

Les Messéniens trouvérent ce procédé sort étrange, & envoiérent en faire des plaintes à Dorimaque. Celui-ci qui étoit bien aise que ceux qu'il commandoit s'enrichîssent & l'enrichîssent lui-même, n'eut d'abord aucun égard aux plaintes des Députés: il avoit trop grande part au butin. Le pillage continuaut & les Députés demandant avec chaleur qu'on leur sît justice, il dit qu'il viendroit lui-même à Messéne, & ren-

droit justice à ceux qui se plaignoient des Etoliens. Il y vint en effet Mais quand ceux qui avoient été maltraités se présentérent devant lui, ils ne pûrent en tirer que des railleries, des insultes & des menaces. Une nuit même qu'il étoit encore à Messéne, les pirates s'approchant de la ville escaladérent la maison de campagne de Sciron, égorgérent tous ceux qui firent résistance, chargérent les autres de chaînes, firent sortir les bestiaux & amenérent tout ce qui s'en rencontra.

Jusques là les Ephores avoient soussert, quoiqu'avec beaucoup de douleur, & le pillage des pirates & la présence de leur Chef; mais ensin se troiant encore-insultés, ils donnent ordre à Dorimaque de comparoître dans l'assemblée des Magistrats. Sciron, homme de mérite & de considération, étoit, alors Ephore à Messène. Son avis sut de ne pas laisser Dorimaque sortir de la ville, qu'il n'eût rendu tout ce qui avoit été pris aux Messèniens, & qu'il n'eût livré à la vengeance publique les auteurs de tant de meurtres qui s'étoient commis. Tout le Conseil trouvant cet avis sort juste, Dorimaque se mit en colère, & dit que l'on n'avoit guéres d'esprit si l'on s'imaginoit insulter sa personne; que ce n'étoit pas lui, mais la République des Etoliens que l'on insultoit; que c'étoit une chose indigne, qui alloit attirer sur les Messèniens une tempête épouvantable, & qu'un tel attentat ne pourroit demeurer impuni.

Il y avoit dans ce tems-là à Messène certain personnage nommé Babyrtas, homme tout-à-sait dans les intérêts de Dorimaque, & qui avoit la voix & le reste du corps si semblables à lui, que s'il en eût eu le chapeau & l'habit, on l'auroit pris pour lui-même, & Dorimaque sçavoit bien cela. Celui-ci donc s'échaussant & traitant avec hauteur les Messèniens, Sçiron ne put se contenir, Tu crois donc Babyrtas, lui dit-it d'un ton de colère, que nous nous soucions sort de toi 63 de tes menaces? Ce mot serma la bouche à Dorimaque, & l'obligea de permettre aux Messèniens de tiver vengeance des torts qu'on leur avoit saits. Il s'en retourna en Etolie, mais si piqué du mot de Sçiron, que sans autre prétexte raisonnable il suscita la guerre aux Messéniens.

## CHAPITRE II.

Discours de Dorimaque pour irriter les Etoliens contre Messene. Hostilités des Etoliens. Aratus se charge du commandement. Portrait de ce l'réteur.

A Riston étoit pour lors Préteur chez les Etoliens; mais comme il étoit trop insirme pour se mettre à la tête d'une armée, & qu'il

Étoit d'ailleurs parent de Dorimagne & de Scopas, il céda en quelque forte au premier le commandement. Dorimaque n'osa pas dans les Affemblées publiques porter ses Concitoiens à déclarer la guerre aux Mesféniens. Il n'en avoit aucun prétexte qui en valut la peine, & tout le monde feavoit le sujet qui l'irritoit si sort contre cette République. Il prit donc un autre parti, qui fut d'engager fecrétement Scopas à entrer dans le dépit qu'il avoit contre les Messéniens. Il lui représenta qu'il n'y avoit rien à graindre du côté des Macédoniens; parce que Philippe qui étoit à la tête des affaires avoit à peine dix-fept ans; que les Lacédémoniens n'étoient pas affez amis des Messéniens pour prendre leur parti: & gu'enfin les Eléens, attachés aux Etoliens comme ils étoient, ne manqueroient pas dans cette occasion d'entrer dans leurs intérêts & de 'leur prêter du fecours; d'où il concluoit que rien ne pourroit les empêcher d'entrer dans Messène. Il ajouta ce qui devoit le plus saire impresfion sur un Etolien, qu'il y auroit un butin immense à saire dans ce païs, où personne n'étoit en garde contre une descente, & qui pendant la guerre de Cléomène avoit été le seul, qui n'avoit rien souffert: que cette expédition leur attireroit la faveur & les applaudissemens de tout le peuple d'Étolie: que si les Achéens resusoient le passage sur leurs terres :- ils n'auroient pas lieu de se plaindre si on se l'ouvroit par force; que s'ils ne remuoient pas, ils ne mettroient aucun obfiacle à leur projet; qu'enfin ils ne manqueroient pas de prétexte contre les Messèniens qui depuis longtems avoient en l'injustice de promettre le secours de leurs armes aux Achéens & aux Macédoniens.

Ces raisons & d'autres semblables que Dorimaque entassa sur le même fujet, persuaderent si bien Scopas & ses amis, que, sans attendre une assemblée, du peuplé, sans consulter les Magistrats, sans rien saire de ce qui convenoit en pareille occasion, sur leurs propres lumières & ne suivant que leur passion, ils déclarérent la guerre tout à la fois aux Messéniens, aux Achéens, aux Acarnaniens & aux Macédoniens. Sur le champ ils firent embarquer des pirates, qui annt rencontré vers Cythère un vaisseau du Roi de Macédoine, le firent entrer dans un port d'Etolie, & vendirent les pilotes, les rameurs & le vaisseau même: Montés fur les vaisseaux des Céphalléniens, ils ravagérent la sôte d'Epire; firent des tentatives sur Tyrée, ville de l'Acarnanie; ils envoiérent des partis dans le Péloponése, & prirent au milieu des terres des Mégalopolitains le château de Clarios, dont ils se servirent pour y mettre à l'encan leur butin, & pour y garder celui qu'ils faifoient. Mais le château fut en peu de jours forcé par Timoxène, Préteur des Achéens, & par Taurion, qu'Antigonus avoit laissé dans le Péloponése pour y veiller sur les intéréts des Rois de Macédoine. Car Antigonus obtint à la vérité des Achéens la ville de Corynthe dans le tems de Cléomène; mais loin de leur rendre Orchoméne qu'il avoit emporté d'assaut, il se le retint, dans le

dessein à mon avis non seulement d'être maître de l'entrée du Péloponése, mais encore d'en mettre le pais à douvert d'insulte par le moien de cette ville, où il y avoit garnison & toutes sortes de munitions. Dorimaque & Scopas aiant observé le tems où Timoxène devoit bientôt sortir de la Préture, & où Aratus choisi pour lui succèder l'année fuivante n'étoit point encore entré en charge, ils assemblérent à Rios tout ce qu'ils pûrent d'Étoliens; & après y avoir disposé des pontons & équipé les vaisseaux des Céphalléniens, ils firent passer cette armée dans le Péloponése, & marchérent droit à Messene, prenant leur route par les Pharéens & les Tritéens. Passant sur ces terres, à les entendre, ils n'avoient garde de faire aucun tort aux Acheens; mais la soldatesque avide de butin ne put s'empêcher de piller. Elle roda & ravagea tout jusqu'à ce qu'on sût arrivé à Phegalée, d'où elle se jette tout d'un coup & avec insolence sur le pais des Messéniens, sans nul égard pour l'amitié & l'alliance qu'ils avoient avec ce peuple depuis très longtems, sans ancun respect pour le droit des gens. L'avidité de butiner l'emporta sur toutes choses; ils faccagérent tout impunément, sans que les Mésséniens - osassent se présenter devant eux pour les arrêter.

C'étoit alors le tems où se devoit tenir l'assemblée des Achéens. Ils vinrent à Egion, & quand le Conseil sut formé, les Patréens & les Pharéens sirent le détail du pillage que les Etoliens en passant avoient sait sur leurs terres. Les Messéniens demandérent aussi par Députés qu'on vînt à leur secours, & qu'on les vengeat des torts & des injustices qu'ils avoient soussers. Le Conseil sut sensiblement touché des plaintes des uns & du malheur des autres; mais ce qui le srappa le plus, ce sut que les Etoliens eussent osé entrer dans l'Achase avec une armée, sans que personne leur eût accordé le passage, & qu'ils ne pensassent point à réparer cette injure. On résolut donc de secourir les Messéniens, & pour cela on donna ordre au Préteur de faire prendre les armes aux Achéens;

& cette résolution sut ratissée.

Timoxène, dont la Préture n'étoit point encore expirée, ne comptant pas trop sur les Achéens, qui n'avoient pas en soin d'exercer des milices, resusoit de lever des soldats, & ne vouloit pas se charger de cette expédition. En esset depuis que Cléoméne avoit été chassé du trône de Lacédémone, les peuples du Péloponése fatigués par les guerres précédentes, & ne s'attendant pas que la paix dont ils jouissoient dureroit si peu, avoient sort négligé tont ce qui regarde la guerre. Mais Aratus outré de l'insolence des Étoliens, & irrité depuis longtems contre eux, prit la chose avec plus de chaleur. Il sit prendre les armes aux Achéens, ne souhaitant rien avec plus d'ardeur que d'en venir aux mains avec les Étoliens. Aiant donc reçû de Timoxène le sceau public cinq jours avant qu'il dût le recevoir, il envoia ordre aux villes d'enrôler tous ceux qui

Mégalopotis. Mais avant que d'entrer dans le détail de cette guerre, il sera bon de dire en peu de mots quel étoit le caractère particulier de ce Préteur. Aratus étoit l'homme du monde le plus propre à être à la tête des affaires, parlant bieng penfant juste, se taisant à propos. Jamais personne ne posséda mieux l'art de dissimuler dans les dissensions civiles, de s'attacher les amis, de s'attirer des alliés. Fin & adroit pour faire des pratiques, surprendre l'ennemi, lui tendre des piéges, infatigable & intrépide pour les faire réussir. Entre une infinité d'exemples qu'on pourroit apporter pour saire voir que ce portrait est d'après nature, on n'a qu'à voir de quelle manière il se rendit maître de Sicyon & de Mantinée, comment il chassa les Etoliens de Pellene, & surtout de quelle ruse il se servit pour entrer dans l'Acrocorinthe. Mais ce même Aratus à la tête d'une armée n'étoit plus reconnoissable. Il n'avoit plus ni esprit pour former des projets, ni résolution pour les conduire à leur fin, la vûë feule du péril le démontoit. Ainsi quoiqu'il ait rempli le Péloponése de ses trophées, il est néanmoins certain que c'étoit un très-médio-

Aulli voit-on qu'il y a parmi les hommes une variété infinie non seulement de corps, mais d'esprits. Souvent le même homme aura d'excellentes dispositions pour certaines chôses, qui emploié à des choses dissérentes, n'en aura aucune. Bien plus il arrive souvent qu'à l'égard même des choses de même espéce, le même homme sera très-intelligent pour certaines & très-borné pour d'autres, qu'il sera brave jusqu'à la témérité en certaines occasions, & en d'autres lache jusqu'à la poltronnerie. Ce ne sont point-là des paradoxés. Rien de plus ordinaire, rien de plus connu, du moins à ceux qui sont capables de réslexions. Tel à la chasse attaque avec valeur la bête la plus sormidable, qui sous les armes (a) & en

(a) Tel à la chasse attaque la déte la plus formidable, qui fous les armes & en présence de l'ennemi, n'a ni caur ni courage.] Il y a divers genres de valeur, d'intrépidité ou de cette force d'ame que rien n'est capable d'abattre & de faire plier le moins du monde. Je ne sai si on les trouve quelque part unis & dans toute leur étendue dans une même personne. On en trouve seulement quelques portions plus ou moins grandes dans certains hommes que dans certains autres. Pour en bien juger, il faudroit avoir rempli tous les divers états de la vie, & fait voir une égale force d'ame par tout. Obstrouver un tel homme? Cette vie est trop courte, & cet hommene so trouvers jamais. Je ne pense pas qu'on en ait vu aucun qui fe soit maintenu pur & net de toutes fortes de soibloffes, également fort & grand dans la prospérité

& dans l'adversité, également intrépide, hardi & ferme dans les différens états de la guerre, c'està-dire, dans les différences façons de la faire. Cela ne s'est jamais vû. On a toujours reconnu cette grande force d'ame dans certains hommes extraordinaires en un nombre infini d'occassons. & en d'autres une foiblesse qu'on avoit peine à concevoir, & souvent puérile. Forts & d'une hardiesse surprenante dans une longue suite de succès, & foibles dans le premier revers de fortune, revenir après & prendre de nonvelles forces & de nouvelles espérances au moindre changement favorabie. Ces deux qualités contraires se succédent l'une à l'autre, timides & hardis en même tems; foibles, résolus, craintifs & tout pétris de précautions inutiles dans vertaines parties de la guerre, hardis & entreprenans dans une autre. Cela . الله الله الله

présence de l'ennemi, n'a ni coen ni courage. Il y en a qui se tireront avec honneur d'un combat singulier, joignez-les à d'autres dans un ot-dre de bataille, les armes leur tomberont des mains. La cavalerie Thesfalienne, par exemple, est invincible en bataille rangée; mais hors de là on n'en peut tirer aucun service. Les Etoliens au contraire sont merqueille en tout tems, en toute occasion, excepté dans une bataille rangée. Rien n'approche des Candiots, soit sur mer, soit sur terre, quand il s'agit en un mot de ruse & d'adresse; & quand ils sont en bataille devant l'ennement mot de ruse & d'adresse; & quand ils sont en bataille devant l'ennement en mot de ruse & d'adresse; & quand ils sont en bataille devant l'ennement en mot de ruse & d'adresse; & quand ils sont en bataille devant l'ennement en mot de ruse & d'adresse; & quand ils sont en bataille devant l'ennement en la company de l

ce remarque tous les jours dans certains Généraux. Aux uns la tête tourne dans une guerre de défensive, ils ne savent où ils en sont, & négligent mille occasions, ou les fournissent à leurs ennemis; tout au contraire dans l'offensive, ils sont naure les occasions, si elles ne se présentent: tout leur rit & tout leur réussit, & ils succombent dans l'autre, où aux moindres malheurs ils sont changés en tout autres hommes, & le plus souvent sans beaucoup de sujet.

J'ai consu des Généraux d'une intrépidité extraordinaire, qui paroissoint inquiets & troublés d'une bagatelle, dont l'homme du monde le moins serme ne tiendroit aucus compte, donnoient dans les dessens les plus hardis & les plus incertains dans l'exécution, & surmontoient tous les obstacles par leur valeur & par leur conduite.

Tel qui ose courir à la mort n'ose pas l'attendre. Tel qui anime & inspire du courage aux autres, & se signale dans une bataille, palit dens une tranchée, où un goujat vend tranquillement son eaude-vie sans avoir peur, ou tremble dans un assaut Tel qui charge à la tête d'une troupe, ou qui fait le coup de pistolez de la meilleure grace du monde, à la vue de toute une armée avant l'action, reculed la proposition d'un combat singulier. Tel autre qui envisage fixement la mort dans les périls les plus affreux de la guerre, & y conservera tout son sang froid, est saist de crainte & de fraieur dans une maladie, des qu'un Médecin ou un Confesseur lui déclare qu'il faut mourir. Il arrivera au contraire, mais non pas fouvent; qu'un poltron ou un lache attendra la mort dans son lit avec un courage & une force d'ame héroïque, il en riea même.

J'ai vû un des plus braves hommes du monde se cacher au fond d'une cave, & trembler depcur au bruit du tonnerre. A tel autre la valeur est journalière. Aujourd'hui c'est un Achille, il se sait admirer. Demain c'est un Thersite, il se couvre de dèshoaneur. Chose rare pountant., & que je no pais croire, s'il n'y a du win sur le jeu. Je ne suis pas étonné de voir tant de variétés. Les plus belles ames sons colles qui présentent lemoins le haut & le bas : mais l'on n'en voit aucune qui n'ait ses foiblesses, & nulle peut être qui ait mar-

qué en tout cette intrépidité d'esprit & ce courage insurmontable, que rien n'est capable de démonter. Ce qui m'a paru de plus étrange dans certains grands hommes d'un courage, d'une ferde meté d'une force d'ame qu'il semble que rien n'étonne, & sur qui les débris du monde tomberoient, comme dit Horace, sans leur faire peur est la crainte & l'inquiétude qu'ils font paroitre à l'égard des maux à venir très-incertains, & auxquels il dépend d'un seul acte de leur volonté de couper court, pendant qu'ils méprisent les maux & les dangers présens, & qu'ils s'en délivrent & les furmontent avec tout le courage & la conduite imaginable. Toutes ces contrariétés sont un effet du tempérament que la ráison ne peut vaincre ni surmonter. Ce qui mérite d'être méprisé nous semble très-redoutable, & ce qui l'est en effet nous le méprisons & nous le furmontons sans peine.

Ces variétés d'humeur & de tempéramment dans les hommes se rencontrent dans des nations entières, fans qu'on y ait remarqué aucun nota-ble changement. Nous ne connoissons plus & nous ne voions aucune trace de celles dont Polybe parle, elles ne font plus aucune figure dans le monde, elles ont été détruites ou transportées ailleurs. La cavalerie des Parthes, qui sont les Perses d'aujourd'hui, tient encore de son ancienne valeur, & a toujours été redoutable à la meilleure des Turcs. Celle des Sarmates, au rapport de Tucite, étoit invincible, & rien de plus misérable, dit-il, lorfqu'il falloir combattre à pied. Aussi toutes leurs forces confistoient dans leur cavalerie. On ne voit pas qu'ils aient changé après tant de siècles. Les François ont conservé les inclin nations des anciens Gaulois. Ils courent libre. ment à la mort, ils l'attendent avec moins de courage & de fermeté. L'agitation leur plaît plus que le repos. Il faut qu'ils affrontent l'ennemi & qu'ils l'attaquent, s'ils veulent vaincre: auss perdent ils aisément courage dans une désensive réglée; & l'on a toujours remarqué que les Généraux qui les conduisent selon leur inclination, ne manquent jamais de réuffir; au lieu que les autres qui ont fait le contraire ont éprouvé mille difgraces.

mi, c'est la lâcheré même. Les Achéens & les Macédoniens au contraire ne sont bons qu'en bataille. Après cela mes Lecteurs ne devront pas être surpris, si j'attribue quelques aux mêmes personnes des dispositions toutes contraires, même à l'égard de choses qui paroissent semblables. Je reviens à mon sujet.

<del>ୡ୰ଡ଼ୡ୰୰୰୰ଡ଼ୡୡ୰ଡ଼ଡ଼ୡୡଡ଼ୡଡ଼ଡ଼ୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡୡ</del>

# C. H A P I T R E III.

Les Messéniens se plaignent des Etoliens, & sont écoutés. Ruse de Scopas & de Dorimaque. Aratus perd la bataille de Caphyes.

O Uand les troupes furent assemblées à Mégalopolis, comme l'avoit ordonné le Conseil des Achéens, les Messéniens se présentérent une seconde fois, demandant qu'on vengeat la perfidie qui leur avoit été faite; mais comme ils eurent témoigné vouloir porter les armes dans cette guerre, & être enrôlés avec les Achéens; les Chefs de ceux-ci ne voulurent point y consentir, & dirent qu'ils ne pouvoient les recevoir dans leur alliance sans l'agrément de Philippe & des autres La raison de ce refus, c'est qu'alors sublistoit encore l'alliance jurée du tems de Cléomène, & ménagée par Antigonus entre les Achéens, les Epirotes, les Phocéens, les Macédoniens, les Béotiens, les Arcadiens & les Thessaliens. Les Achéens dirent cependant qu'ils feroient marcher des troupes à leur secours, pourvu néanmoins qu'ils donnassent leurs enfans en ôtage, & les missent en dépôt à Lacédémone, pour assurance que jamais ils ne feroient la paix avec les Etoliens sans le consentement des Achéens. Les Lacédémoniens mirent aussi des troupes en campagne en qualité d'Alliés, & campérent sur les frontières des Mégalopolitains, mais moins pour y faire l'office d'Alliés que pour être spectateurs de la guerre, & voir quel en seroit l'événement.

Quand Aratus eut ainsi disposé tout ce qui regardoit les Messéniens, il dépêcha aux Etoliens pour les instruire de ce qui avoit été réglé, & leur ordonna de sortir des terres des Messéniens, & de ne pas mettre le pied dans l'Achaïe, sous peine d'être traités comme ennemis. Aussitôt Scopas & Dorimaque sçachant que les Achéens étoient sous les armes, & ne jugeant pas qu'il sût de leur intérêt de desobéir aux ordres de cette République, envoiérent des courriers à Cylléne pour prier Ariston, Préteur des Étoliens, de faire conduire à l'Isse de l'hlias

Tome V.

tons les vaisseaux de charge qui étoient sur la rôte, & partirent deins jours après avec leur butin prenant leur route vers le pais des Eléens, dont les Etosiens avoient toujours, été fort amis, parce que par leur moien le Péloponése leur étoit ouvert pour y piller & y butiner.

Aratus différa deux jours de se mettre en marche, croiant bonnement que les Etoliens vuideroient le païs, comme ils en avoient sait semblant. Il congédia même l'armée des Achéens & les troupes de Lacédémone; & ne se réservant que trois mille hommes de pied, trois cens chevaux, & les troupes que commandoit Taurion, il s'avança vers Patras, ne voulant que côtoier les Etoliens. Dorimaque informé qu'A-ratus le suivoit de près avec un corps de troupes, sut assez embarassé. D'un côté il craignoit que les Achéens ne sondissent sur lui pendant qu'il s'embarqueroit, & que ses troupes seroient dispersées; mais comme de l'autre il ne sonhaitoit rien tant que d'allumer la guerre, il sit accompagner le butin par les gens qu'il jugea propres à cette escorte, & leur donna ordre de le mener droit à Rios, comme devant là s'embarquer; puis marchant lui-même d'abord vers le même endroit, comme pour escorter le butin, il se détourna tout d'un coup, & prit sa

route vers Olympie.

Sur l'avis qu'il recut, que Taurion étoit proche de Clitorie, voiant bien que son butin ne pourroit partir de Rios sans péril & sans combat, il crut ne pouvoir mieux faire que d'attaquer incessamment Aratus, qui n'avoit que fort peu de troupes, & qui ne s'attendoit à rien moins qu'à une bataille. Car il pensoit en lui-même, que s'il étoit assez heureux pour vaincre, il auroit du tems de reste pour ravager le pais & partir de Rios fans danger, pendant qu'Aratus prendroit de nouvelles mesures pour rassembler ses Achéens; ou que si ce Préteur n'osoit en venir aux mains, il lui seroit encore aise de se retirer quand il le jugeroit à propos. Plein de ces pensées, il se mit en marche & vint camper proche Méthydrion, dans le païs des Mégalopolitains. Le voisinage de l'ennemi étourdit si fort les Chess des Achéens, qu'on peut dire qu'ils en perdirent la tête. Quittant Clitorie ils campérent proche Caphyes; & lorsque les Etoliens partant de Méthydrion surent passés au-delà d'Orchoméne, ils se retranchérent dans la plaine de Capyes, aiant devant eux la rivière qui la traverse. Comme outte la rivière, il y avoit encore plusieurs fossés difficiles à franchir pour aller aux Achéens, les Etoliens n'ofant pas suivre leur premier projet & les attaquer, marcherent en bon ordre par des lieux escarpes jusqu'à Oligyrte, croiant affez faire que d'empêcher qu'on ne les obligeat de combattre.

Déja l'avantgarde approchoit des hauteurs, & la cavalerie, qui faifoit l'arrièregarde, traversant la plaine arrivoit presque au pied de la montagne appellée Propous, lorsqu'Aratus détacha sa cavaleris & les ordre d'infulter l'arriéregarde & de tenten un peurles ennemis. Cependant s'il avoit dessein d'engager un combat, il me falloit mi donner sur l'arriéregarde, ni attendre que l'armée ennemie eût traversé
toute la plaine; c'étoit l'avantgarde qu'il falloit charger lorsqu'elle y
fut entrée. De cette manière le combat se seroit donné dans un terrain plat & uni; où par conséquent les Ecoliens armés permusent de
en marche eusent en beaucoup de peine à se désendre contre de la
cavalerié, le où des armés et une disposition toute contraine eusseut
donné aux Achèens toute la facilité & tout l'avantage possible. Au
lieu que n'aiant stuppositer ni du terrain un de dioccasion; ils attaquérent l'ennemi lorsque toùt-lui étoit le plus savorable:

Aussi le succès du combat répondit-il au peojet qu'on en avoit sonme. Des que les armes à la légére eurent commence l'escarmouche. la cavalerie Etolienne gagna en bon ordre le pied de la montagne. & se hata de joindre l'infanterie. Arauts aussitôt, sans vois pourquoi la cavalerie se pressoit d'avancer, sans prévoir ce qui alloit arriver, crut qu'elle prenoit la fuite, & fit marcher des aîles les foldats pesumment armés pour appuier les armés à la légére, puis tourna promtement toute l'armée, sur une des aîles. La cavalerie Etolienne n'eut pas plutôt traversé la plaine de attemt l'infanterie, qu'elle se posta au piedide la montagne, l'infanterie à ses côtés, criant à ceux qui étoient encore en marche d'accourir à leur facours. Duand ils se crurent en assez grand nombre, ils fondirent ferrés sur les premiers rangs de la cavalerie Achéenne & des armés à la légére; & quand leur nombre se sur augmenté, ils tombérent d'en haut sur les Achéens: le combat sut longtems opiniâtré, mais enfin les Achéens furent mis en fuite; & les pesamment armés qui venoient à leur secours dispersés & sans ordre, ne scachant ce qui s'étoit passé au combat, ou tombant sur la marche de ceux qui fuiolent, thielt adill bliges de faire un meinorchois; a qui fit qu'il ne demeura sur la place qu'environ ciriq cens Achéens, & qu'il y en eut plus de deux mille qui prirent la fuite.

Les Étoliens fiféill'afois te que la conjoncture les avertissoit de faire. Ils se mirent à la queue des Achéens avec des cris dont toute la plaine retentissoit. Ceux-ci fuiolent vers seur infanterie pesamment armée, croiant qu'elle avoit gardé le poste ou elle avoit été mise d'abord; mais voiant qu'elle l'ayoit abandonné. & qu'elle étoit déja lon suitant en desordre, des uns quittérent leurs rangs & se retirérent dans les villes voisines; les autres rentontrant la phalange qui venoit à leur secours; n'attendirent pas que les ennemis sussent a leurs trousses, leur propre fraieur leur sit prendré la suite, & les dispersa de côté & d'autre dans les villes des environs. Ochomène & Caphyes, qui étoient proche, en sauvérent un grand nombre. Sans ces deux villes, toute

l'armée auroit couru grand risque d'être taillée en pieces. Telle sut la

fin du combat donné proche de Caphyes.

Quand les Mégalopolitains eurent avis que les Étoliens étoient campés proche de Méthydrion, ils s'assemblérent en grand nombre au son de la trompette, & vinrent pour secourir les Achéens: mais le combat s'étoit donné la veille, & au lieu de combattre les ennemis avec des gens qu'ils crolent pleins de vie, ils ne servirent qu'à leur rendre les derniers devoirs. Aiant donc creuse un fosse dans la plaine de Caphyes, ils y jettérent les morts avec toute la religion que ces malheureux pouvoient attendre d'Alliés tendres & affectionnés.

moien de leur cavalerie & de leurs armés à la légére, leur donna lieu de traverser impunément le Péloponése. Ils eurent la hardiesse d'entreprendre sur la ville de Pélléne, ils ravagérent les terres des Sicyoniens, & ensin se retirérent par l'Isthme. Voilà la cause & le motif de cette guerre des Alliés, & son commencement sut le decret que ces Alliés, Assemblés à Corynthe surent à la persuasion de Philippe.

## O B S E R V A T I O N S

Sur le combat de Capbyes!

S. I.

Ses plus grands telons sont inatiles à l'homme, s'il n'y joint la connoissance de luimême, Caractère d'Aratus Préteur des Achéens.

Lest assez ordinaire aux grands génies, aux grands hommes d'Etat, qui ont des vertus éminentes & des qualités extraordinaires pour bien & sagement gouverner les peuples, de se laisser aller peu à peu à une trop grande opinion d'eux-mêmes de se croire capables de tout, & de s'imaginer que tout leur rir pendant qu'ils sortent de leur sphére, qui pour être grande, ne laisse pas que d'etre bornée par d'autres, où il est dangereux d'entrer. On s'y égare souvent, & l'on y trouve de grands sujets d'humiliation, qui nous apprennent à nous mieux connoître, toujours aux dépens du Prince que l'on sert, ou de la République que l'on gouverne. Dieu distribué à chacun plus ou moins une certaine portion de vertus & de talens, bien entendu qu'on n'ira pas au-delà, & qu'on se maintendra dans ces bornes. Aratus se croioit capable de tout entreprendre. Nous avouerons pourtant qu'il avoit des qualités éminentes qui le metrent au rang des plus grands positiques de son tems. Polybe, qui le connoîssoit très-bien, nous en sait le portrait d'à cès nature : encore ne l'a-t-il

pas fini. Il nous le donnera tout achevé ailleurs que dans son quatriéme Livre. Mais cela n'empêche pas qu'il ne le trouve en désaut en une infinité d'endroits. Il est atteint & convaincu d'un peu trop de présomption, désaut ordinaire dans ceux qui réufsissent toujours dans leurs entreprises, lorsqu'elles ne se trouvent pas au-dessis de leur

esprit & des mlens qu'ils ont reçûs de Dieu.

Polybe nous dépeint parsaitement son caractère. Il nous le représente orné de toutes les qualités qui peuvent former un grand homme d'Erat & un Politique de la première volée; mais lorsqu'il vient aux militaires, ce n'est plus le même homme: on le prendroit pour un flupide, ou peu s'en faut. Ses projets sont merveilleux, parce qu'il les fait en sûreté, & la conduite est misérable dans l'exécution. Il oublie ce qu'il s'étoit résolu de faire à la vue des objets, & la tête lui tourne absolument. Cesa yeut dire qu'il n'étoit nullement propre pour la guerre, qu'il avoit l'esprit grand & hardi pour la conduire de loin, petit & dans une crainte perpétuelle de près : quel contraîte! Ce que mon Auteur n'a pas dit se remarque visiblement dans les afsemblées des Achéens, où l'on voit un homme d'une prévoiance admirable & qui voit de loin, & l'on s'en apperçoit encore plus dans le Conseil de Philippe, où il s'agit des plus grands desseins & des affaires politiques. A bien des égards le Cardinal de Lorraine lui ressembloit parfaitement. " Il étoit le plus hardi de tous les hommes dans le Cabinet. ait Maimbourg (a), à imaginer & à vouloir entreprendre de grandes choses & de valtes desseins; mais aussi le plus timide & le plus foible quand il s'agissoit d'en venir à l'exécution, & qu'il y voioit du péril. On peut dire, sans crainte de se tromper, qu'en cela le Cardinal ressembloit parsaitement à Aratus. Ce Grec célébre a pourtant réussi dans quelques-unes de ses entreprises, & entr'autres dans celle sur la citadelle de Corinthe, qui fut admirablement bien conduite, & d'un détail extraordinaire. C'est son ches-d'œuvre de guerre, il n'en sit pas d'autre. Le succès & la gloire, qu'il en retira ne le flattérent-ils pas un peu trop! N'en doutons point: il se crut capable, avec une action si glorieuse, du commandement des armées de sa République. Mais il reconnut bientôt que ses talens n'alloient pas jusques-là, & que sel qui surprend un poste n'est point propre pour les coups de Maître. Il en tenta un à Caphyes, il en fortit en écolier & avec une extrême honte, & les reproches qu'on lui fit sur son peu de conduite & sur son imprudence ne sont pas peu hu-

"Que l'on suppose en un homme, dit un Auteur (b) sameux, & dont les "Ecrits verront la fin des siècles, tous les talens & tant de lumières qu'on voudre, s'il ne se connoît pas avec cela dans ses désauts & dans ses foiblesses, toutes ces qualités ne lui seront qu'une occasion de chûte & de ruine : il ne sçaura pas mesurer ses entreprises à ses forces. Il entrera dans des engagemens téméraires, & la présomption qui n'a point de bornes quand elle n'est pas retenué par le frein de la connoissance de soi-même, l'emportera en des excès dangereux.

"La connoissance de soi-même peut, dit-il encore, suppléer au désaut de tousles talens, & le seul désaut de cette connoissance rend au contraire tous les talens, inutiles, dangereux & pernicieux à celui qui les a. Ce n'est pas un grand mal de n'avoir ni conduite, ni science, ni habileté, pourvir qu'on le comoisse, & que l'on emprunte d'autrui ce que l'on n'a pas, & que l'on n'entreprenne rien qui ait

, besoin des qualités que l'on n'a pas reçues de Dieu. Tout cela est très-véritable & certainement nul homme du monde ne le révoquera en doute; mais s'en trouve-t-il beaucoup de ceux qui sont en place, qui venillem convenir que ce précepté les regarde? Ils l'adopteront, qui en doute? Mais ce sera pour tout aurre que pour eux. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que les plus ignorans & les plus lourds, que dis-je? les plus stupides, soit dans les affaires de la guerre ou dans celles du gouvernement, ne croiront pas qu'il soit de leur dignisé de rien emprunter d'aurui, lors même qu'ils auront échoué dans leurs entreprises par leur ignorance & leur mauvaise conduite. Ce seroit une espèce de prodige, si après un échec reçu, ils convendient d'avoir failli & d'avoir manqué de mesures & de prévoiance. Ils rejetteront la faute sur leurs Officiers Généraux ou sur la lâcheté des troupes, lorsqu'ils sont eux-mêmes la cause de tous les mauvais succès d'une campagne. Si le projet vient d'un Ministère, il s'en prendra au Général de l'armée, & le perdra infailliblement dans l'esprit du Prince ou dans un Sénat. Le Cardinal de Richelieu en usoit ainsi: Il n'étoit pas homme de guerre, cependant il le vouloit être, & ses projets militaires n'étoient pas toujours conformes aux regles de la guerre.

M. le Comte de Soissons, qui fut tué à la bataille de Sedan sous le regne de Louis XIII. auroit été sans doute un grand Capitaine s'il eût vécu. Se désiant de son amour propre, qui pouvoit mettre obstacle à la connoissance de lui-même, & l'aveugler sur des désauts qu'il ne croioit pas avoir, il dit un jour à M. de Physegur, dont il connoissoit la capacité si vous volez que je sasse que que que chose qui ne soit pas bien, soit dans les ordres que je puis donner, soit dans mes entreprises & dans ma conduite ou dans l'exécution, soit dans les disputes qui peuvent naître dans les troupes, ou soit ensin dans ma saçon de vivre avec les Officiers, je vous prie de me le disputes qui peuvent par le disputes qui peuvent prie de me le dispute peuvent peuvent peuvent prie de me le dispute peuvent peuven

re hardiment: car la moindre faute à la guerre porte sur l'honneur.

Pour revenir au Cardinal de Richelieu, on peut dire de ce grand Politique ce que Polybe, & Plutarque (a) après lui, disolent d'Aratus, ,, qu'il étoit un excellent Mas-, tre non seulement pour bien gouverner, pour bien régler une Démocratie; mas " encore pour bien établir & constituer un Roiaume". Voilà ce que le Miniftre moderne avoit de commun avec Ararus, sans aller plus loin: car celui-ci s'&toit d'abord attiré l'estime & la confiance d'Antigonus Roi de Lacédémone & pére de Philippe, qui lui succéda fort jeune; "le pére, dit le même Auteur (b), l'aissit , trouvé homme de bien & de grand sens, il l'admit dans sa samiliarité la plus intime, jusqu'à lui communiquer ses secrets les plus importans, & à se servir de lui dans ses plus grandes affaires. Aussi Aratus n'étoit pas seulement utile dans tout ce qui regardoit le gouvernement, mais d'un commerce très-agréable, & l'homme du monde le plus propre à être auprès d'un Roi qui se trouvoit libre, & qui ne ", cherchoit qu'à se divertir & à passer le tems. C'est pourquoi Antigonus, queiqu'alors fort jeune, n'eut pas plutôt connu les mœurs & les grandes qualités de ce personnage, dont il n'y en avoit aucune qui ne stit digne de l'amitié d'un Roi, qu'il le préféra non seulement à tous les Achéens, mais encore à tous les Macédoniens qui étoient à sa Cour, & continua de se servir de lui en toutes choses; , ce qui est admirable dans un jeune Roi, qui n'étoit pas encore en état de gouverner par lui-même en des affaires où il est besoin d'une expérience consommée. Philippe son successeur ent les mêmes égards pour ce grand homme & la même prudence, il se livra entierement à lui. " Car la droiture de ses intentions, dit ailleurs Plutarque, & la bonté des mœurs d'Aratus paroissoient dans toutes les actions de , ce jeune Prince comme une couleur qui en rehaussoit tout l'éclat. Il n'avoir alors

<sup>(</sup>a) Plut. Aratus. (b) Ibid.

que diz-fèpe ans, & cependant on voir, non pas sans admiration, que dans un âge si sendre ce Prince a sçà choisir pour son conseil, & démêler parmi les plus éclairés de se Cour, celus qui surpasson les autres en sagesse & en expérience tant dans les affaises de la guerre, que dans celles du gouvernement. Bien qu'Aratus sût étranger, Philippe ne se repentit pas d'avoir fait un si bon choix, & de l'avoir admis dans son Conseil. Cela marque une sagesse, qui devance-l'âge. Aussi dut-il à ce grand Politique la gloire de son expédition contre les Etoliens, qui fut conduite avec tout l'art possible. Polybe a cité quelque part dans son premier Livre un Vers d'Homére, où il dit qu'un bon avis sait autant d'honneur à celui qui le suit qu'à celui qui le donne. Hérodote a eu la même pensée, & Tite-Live l'a tirée de l'un des trois.

On pourroit raisonnablement appliquer ces éloges d'Aratus, & le choix admirable d'Antigonus, comme celui de Philippe, à Louis XV. dans un cas affez semblable & du même âge que le dernier. Il a été assez prudent & assez éclairé; pour procuzer le bonheur de ses peuples, en honorant de sa consiance & en mement au timon des affaires un autre Aratus (c), qui nous gouverne avec tant de sagesse, de desintéreffement, & avec des intentions si droites & si pures. Il pourroit dire de ce dernier ce que disoit Antipater de Démosthène, qu'avec un Ministre aussi incorruptible que celui-là il parviendroit à la véritable grandeur, & deviendroit invincible. Nulle passion en lui, die-il, que l'amour de la patrie, nul but que le service de l'East & le bonheur des peuples. Quel besoin dans la conjoncture présen-, te d'un homme de ce caractère, pour entendre cette voix de liberté qu'étouffe l'érernel bourdonnement des adulateurs à mes oreilles? J'ai fait ce parallèle avec plaifir. & sans être suspect de flatterie je rens justice à la vertu par tout où je la rencontre, & je me fais également un mérite & une gloire de la louër sur la croix, ou dans l'oppression, dans son état même le plus abject & le plus misérable, comme dans sa plus grande pompe. Je me suis peut-être un peu trop arrêté sur le caractére d'Aramais il fait une si grande figure dans l'Histoire de mon Auteur, que j'ai cru que mes Lecteurs ne servient pas sachés que j'ajoutasse quelque chose au portrait qu'il en fair a outre qu'il a été la fource & l'origine de plusieurs grands événemens également glorieux & ruineux à la patrie.

### S. II.

## Réflexions sur la défaite d'Aratus.

L ne sera pas inutile, ce me semble, de faire une résexion sur le narré de Polybe, avant que d'entrer dans l'examen de cette action de Caphyes. Bien qu'on ne puisse comester à ce grand Historien la gloire d'un excellent Ecrivain dans la description qu'il sait des combats, qu'il peint en Maître, il s'embarasse pourtant quelque-fois, du moins il me paroît ainsi: car il se peut bien que le blame que je lui donne ne soit pas toujours légitime. Un terme qui offrira dissérens sens dans le Grec, où les termes militaires sont la plûpart équivoques, peut n'être pas rendu selon l'idée que l'Auteur y attache; ce qui est capable de consondre tout le sens d'un passage, & de le rendre presque inintelligible. Cela arrive souvent aux plus habiles Traducteurs, & à ceux mêmes qui entendent le mieux les matières. Dans la description du combat qui fait le sujet de ces Observations, les paroles du texte me paroissent un

<sup>(</sup>e) Le Cardinal de Flourg.

peu trompeuses. Le terme d'avantgarde m'a beaucoup embarrasse, car Polybe de qu'Aratus auroit d'1 plutôt l'attaquer que l'arriéregarde. Cela ne lui étoit pas possible, puisque l'ennemi étoit en pleine marche de retraite, & que l'armét Achéenne les suivoit en queuë. Il faut donc entendre par le mot d'avantgarde le corps de baraille, ou une partie, avant qu'il fût entré dans le défilé. Cette difficulté levée, je n'aurois plus un'un défaut d'exactitude à lui reprocher, qui ne souffre aucune excuse. Car il dit que les Achéens,, se retranchérent dans la plaine de Caphyes, aiant devant eux la rivière qui la traverse, d'un abord très-difficile , se trouvant encore bordée de fossés, & que les Etoliens étoient campés au-della Cela est clair; mais quand ces derniers décampérent pour se retirer par le défilé dé la montagne de Propous, il falloit nécessairement que pour les suivre Aratus passat la rivière. C'est ce que Polybe ne dit pas. Il est pourtant visible qu'il la traversa : & comme cette manœuvre demandoit du tems, & qu'il avoit dessein de joindre au plutôt les ennemis, il détacha sa cavalerie & ses armés à la légére pour tomber sur leur marche & amuser leur arriéregarde, qui étoit dans la plaine. Comme d'ailleurs il craignit que la queuë de leur infanterie, qui n'étoit pas loin, & qui ne faisoit que d'entrer dans la vallée, ne s'it voltesace pour se joindre à sa cavalerie. il fit avancer un corps de pesamment armés qu'il tira de sa phalange, pour contenir son avarrgarde, qu'il croioit trop foible, pendant qu'il traversoit la plaine avec le reste pour attaquer avec toutes ses sorces. Mais rien de tout cela n'arriva à tems, soit que la phalange ne fit pas affez de diligence, ou soit par la lâcheté des troupes de l'avantgarde, soit ensin par l'imprudence de ceux qui la commandoient. oui attaquérent avant que les pesamment armés eussent le tems d'arriver & de se reconnoûre.

Les Généraux Etoliens qui s'apperçurent que le gros des Achéens étoit fort éloigné, profitérent de l'occasion en gens expérimentés. Leur infanterie, qui passoit en hate le désilé, avertie que l'ennemi paroissoit, retourne sur ses pas pour venir au secours de sa cavalerie, qui avoit abandonné la plaine pour occuper l'entrée de la vallée qui conduit à Olygirte, où elle se mit en bataille: mouvement fatal pour ses Achéens, & qui trompa Aratus, qui s'imagina que leur arriéregarde prenoit la suite sans faire réslexion que le sujet de cette manœuvre étoit tout autre que la crainte d'un engagement; c'étoit asin que s'ils étoient obligés de combattre ils pussent se désendre dans un terrain propre à ôter aux ennemis l'avantage du plus grand nombre; ce qui leur donnoit le moien d'attendre leur infanterie, qui n'étoit pas encore arrivée. Ils occupérent en attendant la plaine qui saisoit l'entrée de la vallée, leurs aîles stanquées de part & d'autre par les hauteurs, leur infanterie (2) ayant joint peu de tems après, sut postée sur le sommet & sur la pente jusqu'à la cavalerie (3) qui saisoit le centre de ligne. Par cette disposition chaque arme se trouvoit en sa place dans le terrain qui lui convenoit.

Les Généraux Achéens, qui virent l'ennemi dans un posse si avantageux, & leur infanterie qui occupoit les hauteurs qui dominoient toute la petite plaine du détroit où sa cavalerie étoit en bataille, eussent dû attendre que toutes les forces sussent arrivées, ou du moins le corps de pesamment armés détaché de la phalange, tout prêt à se joindre à leur cavalerie pour la soutenir & faire tête aux troupes qui occuposent les deux montagnes; mais ne voulant peut-être pas qu'ils eussent part à leur gloire, ils n'eurent garde de les attendre. Ils se mettent en bataille à la tête du désilé. Tout ce que les Achéens pouvoient saire dans une telle conjoncture, pour ne pas engager un combat inégal contre des troupes si bien ordonnées, outre l'avantage des lieux, étoit d'attendre que toutes leurs forces sussent arrivées, comme je l'ai déja dit, ou



in the second se 

de faire quelque démarche en arrière, afin de l'attirer dans la plaine & le séparer de ses aîles; mais bien loin de penser à un moien si salutaire, ils se résolurent au combat. & s'étant mis en bataille à la tête de la vallée, leur cavalerie (4) fut rangée sur une seule ligne, les gens de traits (5) par pelotons entre les distances des escadrons. C'étoit la méthode des Grecs & de presque toutes les nations du monde, si l'on en excepte les Romains, qui ne s'en servirent que dans la seconde Punique au siège de Capouë, c'est-à-dire fort longtems après les autres, & qu'ils apprirent à leurs dépens, quoiqu'ils eussent une excellente infanterie légére, qu'ils pouvoient entrelasser à leur cavalerie avec beaucoup d'avantage: reproche que nous leur avons déja fait en une infinité d'endroits des Volumes précédens, & que je ne saurois trop répéter, pour servir de lecon à ceux qui sont destinés pour être un jour à la tête des armées. En vain m'adrefferois-je à ceux, qui n'estiment que ce qui est généralement reçu, sans aucun examen: comme si on ne découvroit pas tous les jours dans notre façon de combattre & de se ranger, mille désauts très-considérables, dont il seroit aisé de se désaire & de se corriger. On les révére pourtant, parce qu'ils sont anciens, le seul argument que l'ignorance ou la paresse oppose à la vérité, & sur tout dans les choses de la guerre: car quand on a suivi longtems une méthode, il s'en trouve bien peu qui aient assez de force pour prendre sur eux de la changer.

Pour revenir à notre sujet, les Achéens s'étant rangés de la manière dont je viens de l'expliquer, ils marchérent à l'ennemi, & s'engagérent dans une action avec toute l'imprudence imaginable, sans en prévoir les suites fâcheuses, qui naissent ordinairement des combats de détail, où les troupes chargent les unes après les autres à mesure qu'elles arrivent. Polybe ne néglige aucune des circonstances de ce combat dans son commencement comme dans ses suites, de telle sorte que le Lecteur n'a pas besoin d'être averti qu'Aratus se conduisit dans cette action de la manière du monde la plus pitoiable, & peu digne d'un homme de guerre. C'est l'ordinaire des esprits circonspects & trop subtils d'être lents, & dans une incertitude perpétuelle de ce qu'ils sont ou qu'ils veulent saire, & cependant le tems s'écoule & l'occasion s'échape, ou ils la fournissent à leurs ennemis, ou n'exécutent qu'à demi; & lorsqu'ils se trouvent avoir en tête un Antagoniste d'humeur contraire, ils se deshonorent & attirent sur un Etat des malheurs ausquels il est difficile de remédier.

Les Achéens aiant attaqué avec un desavantage si maniseste, surent rompus au premier choc, & les pesamment armés qu'on envoioit pour les soutenir, qui arrivoient à peine, furent battus, avant qu'ils eussent le tems de se reconnoître. Ces troupes étoient capables de défaire les Étoliens, si elles eussent donné toutes en même tems; mais n'arrivant que par intervalles, la tête de tout fut mise en desordre, avant que ceux qui la suivoient la pussent secourir: car les Etoliens, animés par la victoire, n'étoient pas gens à négliger d'en suivre les avantages. Ils n'eurent garde d'y manquer. Ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que la phalange (6) qui marchoit au secours auroit pû rétablir le combat: car Aratus qui s'apperçut du desordre, pour être en état de faire tête au victorieux, tourna promtement toute l'armée sur une des aîles. Mon Auteur veut dire la phalange qui étoit en ordre de marche, c'est-à dire que le Général Achéen fit faire la conversion (7) pour faire front aux Etoliens, & marcher à eux en bon ordre. Il paroît assez que ce mouvement se sit pendant le combat. Cet endroit de la narration m'a paru peu exact. Premiérement la phalange n'étoit pas toute l'armée, puisque toute la cavalerie qui faisoit l'avantgarde & les armés à la légére en étoient détachés, ainsi que le corps des pesamment armés, & tout cela sut battu & mis en fuite. Il est difficile de savoir si la fraieur gagna le corps de bataille, & s'il imita les autres dans leur lâcheté: c'est ce que l'Auteur ne dit pas poss-Tome V.

tivement. Il semble qu'il n'y eut que l'avantgarde & les pesamment armés qui s'enfuirent, sans qu'il sût possible de les rallier., Les autres, dit l'Auteur, renconment trant la phalange qui venoit à leur secours, n'attendirent pas que les ennemissussent; à leurs trousses, leur propre fraieur leur sit prendre la suite". Mais quels sont ces autres, puisqu'il a déja parlé de la cavalerie & des pesamment armés? La phalange ne suit donc pas attaquée ni rompuë, elle se retira donc en bon ordre sans être poursuivie. C'est ce que Polybe auroit dû nous apprendre.

#### S. III.

### Fautes que commit Aratus dans la bataille de Caphyes.

Es Historiens modernes se contentent de rapporter simplement les actions des grands Capitaines du plus grand éclat, sans aller plus loin, & presque toujours dénuées des circonstances qui rarement échapent aux Historiens militaires: désaut qu'on reproche presque à tous nos faiseurs de Mémoires, qui ne sont pas tous également savans dans la science des armes. Quand le Lecteur qui cherche à s'instruire: sait tout ce qu'il s'est passé dans un combat ou dans une bataille, en est-il plus avancé? Il importe donc de n'en pas demeurer là: car après avoir détaillé tout ce que l'on sait d'une journée, on doit ramasser les fautes des deux partis & les saire remarquer à ses Lecteurs, qui ne sont pas tous également capables de faire ces remarques. C'est certainement ce qu'il y a de plus instructif dans une Histoire. L'Auteur \* de l'Histoire de Louis XIII. aiant écrit sur d'excellens Mémoires, & surtout de ceux des gens du métier, a trouvé le moien, sans être guerrier, d'imiter Polybe sur ce point-là, & d'avoir très-bien réussi. Les Grecs, plus que tous les autres, ont suivi cette méthode, & rarement les Latins.

Dans le combat de Caphyes, plus que dans aucun autre, mon Auteur met dans un seul point de vuë toutes les sautes d'Aratus, qui ne sont pas en sort petit nombre. Son exactitude va même plus loin lorsqu'il parle des guerres de la Gréce, car quand on est au sait d'un païs les réslexions viennent en soule. Tout ce qu'il dit est fort judicieux, & d'une instruction admirable tant pour les Généraux d'armées, que pour ceux qui sont à la tête des affaires de la guerre. Ce qu'il nous apprend des avantages & des divers caractéres des peuples de la Gréce, est très remarquable. Car le devoir d'un Historien n'est pas seulement de saire connoître le caractére de ses acteurs par les traits les plus marqués, qui témoignent l'étenduë de leurs vertus & de leurs talens, ou de leurs désauts qui les obscurcissent quelquesois; mais encore celui des dissérens peuples dont on écrit les guerres, & ce qu'il y a de soible en eux, pour les combattre avec avantage & par des voies toutes contraires à ce qu'ils ont de plus sort. C'est en quoi Po-

lybe excelle le plus.

" La cavalerie Thessalierme, dit-il, par exemple, est invincible en bataille rangée; mais hors de là on n'en peut tirer aucun service. Les Etoliens au contraire sont merveille en tout tems, en toute occasion, excepté dans une bataille rangée. Rien n'approche des Candiots, soit sur mer, soit sur terre, quand il s'agit d'embuscade, de pillage, d'attaques nocturnes, quand il s'agit en un mot de ruse d'adresse; d'adresse; d'adresse; d'adresse; d'adresse de les Macédoniens au contraire ne sont bons qu'en bataille. Après cela, conclut-il, mes Lecteurs ne devront pas être surpris, si j'attribuë quelquesois aux

mêmes personnes des dispositions toutes contraires, même à l'égard de choses qui

paroissent semblables.

On peut dire la même chose à l'égard des diverses nations de l'Europe, si dissérentes d'humeur & d'inclination à l'égard de la guerre. Je l'ai dit plusieurs fois, & ie le répéte encore dans cette page, les François violens & impétueux demandent des exécutions plutôt que des conseils, & par-là ils ont raison de leurs ennemis plus patiens & plus flegmatiques, lorsqu'ils marchent à eux, qu'ils les abordent & les joignent, sans délibérer: saites-leur mettre les armes à la main, ils sont toujours assurés de vaincre dans les actions générales, lorsque leurs Chefs les font combattre selon leur humeur. Ils ne vallent rien si on va au contraire; c'est les faire combattre à l'avantage de leurs ennemis, c'est réellement tromper les soldats. Aussi ne vallent-ils guéres mieux dans une défensive: au lieu que leurs ennemis y sont très-propres, parce qu'ils font moins impatiens. Les Anglois approchent affez de leur humeur. On a beau apprendre aux François l'art de tirer par pelotons & d'augmenter leurs feux, tout cela ne leur sera qu'une occasion de ruine, ils pourront réussir dans la théorie & de sang froid lorsqu'ils n'auront pas l'ennemi en présence; mais dans la pratique on reconnoîtra que l'ennemi se trouvera dans son avantage, tant qu'on ne l'abordera pas, son feu fera plus vif, plus uniforme & plus suivi, & celui du François tout le contraire. Qu'on le laisse aller à son humeur, l'ennemi changera bientôt de langage, il perdra contenance & lâchera le pied dès l'instant qu'on l'abordera, tout comme les Etoliens & les Candiots. Une nation telle que la Françoise, active & pleine de seu, demande d'être conduite différemment des autres, & l'on peut dire de celle-ci plus que d'aucune, qu'elle va plus ou moins à l'oubli ou au mépris de la discipline militaire, selon le plus ou le moins de tems qu'elle se maintient en paix, & que dix ou douze années de repos ou d'inaction lui seront plus ruineuses que quinze ou vingt années d'une guerre continuelle.

Polybe nous fait voir la même chose à l'égard des Grecs: car il dit que depuis que Cléoméne perdit son Roiaume par l'infortune de Sélasie, les peuples du Péloponése, qui étoient las, rebutés & ruinés des guerres précédentes, avoient par une longue paix oublié la discipline, ne s'imaginant pas qu'elle dût sitôt sinir: & l'on s'apperçut même que Lacédémone, cette République si guerrière & si belliqueuse, avoit extrémement dégénéré de son ancienne vertu, bien qu'il y est un très-petit espace de tems entre la guerre d'Antigonus & de Cléoméne, & celle de Philippe. Belle leçon pour les Princes ou leurs Ministres, qui s'endorment dans la paix sans aucun soin des armées, comme si c'étoit une chose bien aisée de les remettre en vigueur lorsque la corruption s'y est une sois glissée: car il faut insiniment moins de tems & de soins pour dresser & discipliner un corps de nouveaux soldats, & les accoutumer aux fatigues & aux occasions, que de rétablir l'ancienne vertu des vieux lorsqu'elle est une

fois perduë.

Timoxéne, qui étoit Général des Achéens, n'approuvoit nullement l'expédition qu'Aratus proposoit, non qu'elle ne sût pratiquable, mais il n'avoit nulle consiance à la valeur d'une armée sans discipline; & comme l'année de son Généralat alloit expirer, il cherchoit à gagner du tems, dit Plutarque, pour n'être point obligé de se mettre à la tête d'une armée dont il connoissoit la lâcheté & le peu de discipline, & surtout n'aiant que cinq jours à attendre pour sortir de charge. Je trouve qu'il sit très-prudemment & très-sagement de ne point exposer sa patrie dans un danger évident. Aratus s'imagina que son habileté suppléroit au désaut de courage de ses troupes, il s'y mit à la tête & se sit battre de la manière du monde la plus complette. Polybe entre dans le détail des sautes que les Achéens lui reprochérent dans leur As-

semblée générale après cette malheureuse affaire, & tout ce qu'il dit est d'une utilité merveilleuse. Mais il oublie la plus grosse de toutes les bévûes: car le reproche que l'Auteur lui fait d'avoir attaqué l'arriéregarde plutôt que l'avantgarde, ou plutôt le corps de bataille, ne me paroît pas bien fondé. Voici où confistoit l'imprudence ou la bévûe. C'est non seulement de s'être embarqué témérairement dans des lieux mat reconnus, avec sa seule cavalerie & quelques armés à la légére; mais de n'avoir pas attendu du moins le corps des pesamment armés prêt à le joindre, qui devançoit la phalange, ainsi que d'autres corps détachés qui venoient de renfort : de sorte qu'il se fit battre en détail, pour n'avoir pas attendu le reste de ses forces; au lieu qu'il est pû vaincre si elles fussent toutes arrivées. Cette faute ne lui fut pourtant pas imputée, aussi n'eut-il pas besoin de s'en purger dans les accusations qu'on intenta contre lui dans l'Assemblée. S'il fit voir qu'il n'étoit pas la cause de ce qui étoit arrivé, Polybe ne nous l'apprend pas. Ne seroit-ce pas qu'il rejetta tout le mal sur la lâcheté des troupes? Je le croirois affez; mais comme il étoit tout plein de raison, il aima mieux avouër ses fautes, & les confesser publiquement & de bonne soi à ses Citoiens, que de se prévaloir de son éloquence, pour se disculper aux dépens de la réputation des autres des mauvais succès d'une campagne, selon la louable coutume des Généraux présomptueux & ignorans, qui ne croient pas, par la bonne opinion qu'ils ont de leur suffisance, qu'ils puissent être jamais surmontés de leurs ennemis, si leurs Officiers subalternes & les troupes mêmes ne conjurent contre eux pour les faire battre. Après cet aveu vraiment héroïque, Aratus prie l'Assemblée de délibérer sur les affaires avec douceur & sans passion; ce qui toucha tellement le peuple qui l'écoutoit, & fit un tel effet sur le cœur de tout le monde, qu'il détourna sur ses accusateurs toute la mauvaise humeur de son auditoire: tant la franchise & la bonne foi sont prisées & louables. Cherchez-moi quelqu'un de ceux qui se sont fait bien battre, qui ait imité ce grand homme. J'avouë qu'il est louable d'avoir reconnu qu'il avoit failli-Ceux qui ont beaucoup de raison, dit je ne sçai quel Auteur, sentent vivement quand il leur échape des fautes, & un honnête homme est assez puni quand il est obligé de les reconnoître & d'avouër fon repentir. A mon fens je crois qu'il est d'un plus grand homme de sçavoir avouër sa faute, que de ne la pas saire. Cela est beau & honnête à Aratus, & rien ne me touche davantage. Chose bien rare, il faut l'avouër. Je ne pense pas qu'autre que M. de Turenne ait été capable d'un aveu si héroïque: car ce grand Capitaine avouoit franchement lorsqu'il lui arrivoit de tomber dans quelque faute, quoiqu'il y ait peu de Généraux anciens & modernes qui aient moins failli que lui. Il n'appartient qu'aux ames grandes d'en user ainsi, & aux médiocres d'avoir recours aux chicanneries, ou de rejetter sur les autres leurs sottises & leurs bévûes. Ils indignent ceux qui les écoutent, & ne les persuadent pas. On peut dire de ces gens-là ce que disoit Diogéne à Démosthéne: ,, lequel de peur d'é-, tre apperçû en une taverne, se reculoit en dedans: tant plus tu te recules arrière, , tant plus tu y entres. Finissons ce Paragrafe par une maxime de M. de Turenne. Ce grand Guerrier disoit qu'un homme de guerre ne devoit jamais être reçu à s'excufer fur des fautes faites contre les regles des précautions, & que ceux qui recourent à un tel azyle ne sont pas sitôt prêts à se corriger, & qu'il leur seroit plus glorieux d'avouër sincérement leurs sottises, que de vouloir les justifier par d'autre plus grandes.

#### §. IV.

L'attaque d'une arriéregarde doit être vive, promte & vigoureuse. Il est dangereux de s'y opiniâtrer longtems, lorsque l'ennemi se trouve posté & en état d'être secouru du corps de bataille. Combat de Senes.

Es attaques d'arriéregarde demandent beaucoup de vigilance & de hardiesse, moins de conseil que d'exécution en présence de l'ennemi, & un grand ordre dans le combat comme dans la marche. Il faut avoir encore égard au tems & aux lieux, car celles qui se font dans les plaines sont très-difficiles & très-dangereuses. Cette partie de la guerre est renfermée dans les retraites d'armées ou de corps de troupes. Il v a peu de Généraux qui s'embarquent-dans ces sortes d'entreprises, si l'ennemi quittant la plaine ne se voit pas obligé de s'engager dans un pais difficile & de défilés : car la guerre nous fournit de si bonnes régles & des mesures si sûres à l'égard des plaines, qu'il est bien difficile qu'un Général expérimenté puisse être attaqué à son arriéregarde, & qu'il ne foit en état de la foutenir par son corps de bataille. Tout dépend de l'excellence de sa marche dans l'ordre & l'administration de ses colonnes, asin que d'un seul tems & d'une même manœuvre l'armée se trouve en baraille. Dans ces sortes d'affaires l'avantgarde, qui marche en intention d'engager une arriéregarde, doit être foutenué de très-près de toute l'armée, ou de la plus grande partie, pour s'en servir aux occurrences. Sans cette précaution une avantgarde se trouve en déroute avant qu'on puisse avoir le tems de la secourir; mais il ne s'agit pas ici de ces sortes de cas, il s'agit d'une armée obligée de se regirer par un défilé au sortir de la plaine. & ces sortes d'entreprises sont les plus aisées & les plus sûres dans l'exécution.

La connoissance du païs par où l'ennemi se retire est ici, comme dans toutes les affaires de campagne, la chose du monde la plus importante. Après avoir attaqué une arriéregarde dans la plaine, ou l'avoir poussée jusques dans le désilé, il faut avoir une exacte connoissance des lieux où l'on s'engage: car dans ces sortes de situations il est aisé à un habile Général de semer & de préparer des piéges ou des embuscades doubles & triples, & quelques ois l'ennemi qui connoît les lieux où il marche, & où le gros de l'armée a déja désilé, nous attire dans de mauvais pas par des suites simulées, ou se poste avantageusement, comme firent les Etoliens, car ils ne croioient pas qu'il sût honteux d'abandonner un terrein & de se retirer devant un ennemi plus fort qu'eux; mais ils croioient qu'il l'étoit beaucoup plus de se faire battre, & dans ces cas on évite l'ennemi pour chercher un poste où l'on puisse faire ferme par l'avantage de la situation, en attendant du secours. Voilà bien des choses à observer & qu'on doit prévoir, & par consequent les leçons qu'on doit apprendre d'avance plutôt qu'après l'événe-

ment, & aux dépens de son honneur & de la patrie.

Des qu'on est dans la résolution d'attaquer une arriéregarde, l'on doit couvrir son dessein de telle sorte que l'ennemi n'en puisse rien soupçonner, du moins l'ordre sur lequel l'on veut combattre. Car il saudroit qu'il sût bien stupide pour ne pas croire qu'il puisse être attaqué; parce que ces sortes d'entreprises ne sont pas sort rares à la guerre, & qu'il se trouve peu d'Officiers, pour peu de service qu'ils aient, qui n'en aient vû ou dont ils n'aient ouï parler en leur vie.

Le meilleur & le plus prudent dans un Général d'armée, est d'être attentif & bien informé de ce qui se passe chez son ennemi, & d'attendre l'occasion de sa marche pour attaquer son arriéregarde, & du moins pour engager une partie de ses sorces dans un combat, si sa foiblesse ne lui permet pas de combattre le tout ou de désaire l'une

même tems.

pour avoir meilleur marché de l'autre par la terreur qui naît ordinairement d'un premier avantage; outre qu'une armée qui le voit harcellée d'une autre, & qui craint à fon arriéregarde, n'est jamais si ass'urée que celle qui la suit, & qui cherche à l'engager dans un détroit de montagnes, où la supériorité du nombre est d'une assez petite considération contre le petit, pour tout Général d'armée qui se sent du cœur, & qui joint à cette qualité quelque chose de plus qu'une médiocre intelligence dans son métier. Avec cela il n'y a rien dont il ne puisse espérer en prenant bien son tems, &

en suivant la méthode que je vais expliquer. Le secret & la diligence sont les deux poles sur lesquels roule l'exécution des grandes entreprises, & particuliérement dans une attaque d'arriéregarde: car si on la suit perpétuellement en queuë avec de grandes escarmouches, véritablement cette arriéregarde n'avancera pas beaucoup, non plus que le gros de l'armée, mais elle s'en verra appuié; & lorsqu'il faudra entrer dans le défilé, elle campera à la tête & s'y fortifiera pour le passer à la faveur de la nuit, de sorte qu'on peut manquer son coup; au lieu qu'en suivant une autre méthode, on cache son dessein & l'on peut être assuré de n'avoir affaire qu'à l'arriéregarde, pendant que le gros de l'armée s'en trouve éloigné. Le meilleur & le plus prudent est de ne point branler de son camp, d'être aux écoutes, d'avoir plusieurs partis en campagne pour avoir des nouvelles de l'ennemi à chaque moment, & de marcher à lui lorsqu'on sera averti qu'il est décampé & qu'il est en marche. Alors le Général sans perdre aucun tems, soit de nuit ou de jour, détachera sur le champ tous les grenadiers de son armée, tous les dragons & la plus grande partie de sa cavalerie, avec un grenadier en croupe pour saire plus de dili-Toute l'armée suivra sans équipage. Dès que l'avantgarde sera à la vûë de l'ennemi, elle se mettra en bataille dans l'ordre que je vais dire, & chargera tout en

Je range ma cavalerie sur deux lignes A, B, les aîles slanquées de part & d'autre d'un régiment de dragons pied à terre, C, D, formant chacun deux colonnes, &



autant au centre E, F, les compagnies de grenadiers & quelques piquets composés de foldats d'élite & les plus ingambes G. entrelassés entre les distances des escadrons pour combattre ensemble, selon ma méthode. La seconde ligne B. sera disposée dans le même ordre que la première, à la reserve des colonnes H. qui seront placées un peu plus vers les asses. On attaquera brusquement & sans délibérer; & dans le tems que les escadrons chargeront ceux des ennemis de front, les pelotons les prendront en stanc.

La manière dont je voudrois combattre n'est pas celle que nous pratiquons aujourd'hui. On ne finit pas sitôt une affaire lorsqu'une première ligue en vient aux prites, pendant que la seconde la soutient sans rien saire: méthode qui, à mon sens, n'est pas trop sûre: car il est rare qu'une seconde ligne répare le malheur d'une première si elle est une sois renversée & battuë. Encore une sois, c'est une très-grande rareté: on le sçait assez. Pour remédier à ce mal, qui est sort ordinaire, & sur tout dans une attuque d'arriéregarde, qui ne demandé aucun temporssement, mais une extréme audace & moins de conseil que d'exécution, après s'être déterminé; parce que le tems presse, & qu'il ne faut pas donner celui à l'ennemi de se reconnoître & de recevoir du secours du corps de bataille, auquel il saut du tems pour revenir sur ses pas. Voici donc ce que je propose de faire. Je m'expliquerai en peu de mots, parce que j'en ai déja parlé dans mon Traité de la Colonne pag. LVII. sig. 1v. Dès que la première ligne A. s'ébranlera pour charger, & dès le moment du choc, les escadrons de la seconde ligne B. passeront entre les intervalles de ceux de la première & entre ceux de l'ennemi M, qui seront aux mains, pour tomber en même tems sur sa seconde N, courant les lignes ponctuées P. Cette ruse hardie & toute nouvelle, l'étonnera sans doute, & avancera intiniment la victoire. C'est aux experts qu'il appartient de la seront de la contrataire qu'il appartient de la side de la contrataire de la contrataire qu'il appartient de la contrataire qu'il appartient de la contrataire qu'il appartient de la contrataire de

de décider sur cette saçon d'attaquer & de combattre.

Il faut observer que lorsqu'il s'agit d'attaquer l'arriéregarde d'une armée, qui au fortir d'une plaine s'engage dans un défilé de montagnes, car c'est ici la matière que nous avons à traiter, il faut que l'infanterie égale au moins en nombre la cavalerie: outre que le mélange de ces deux armes qui se soutiennent réciproquement, reléve le courage & les espérances de toutes les deux, qu'on ne devroit jamais séparer, commé c'est la coutume, qui me paroît très-peu sensée & contraire aux regles de la guerre: car une bonne infanterie, qui connoît sa force ne tiendra pas grand compte de la cavalerie, lorsqu'elle combattra serrée & sur une grande prosondeur. D'ailleurs un Général, qui va s'engager dans un païs de montagnes après avoir traversé la plaine, n'est pas si malhabile que de négliger de fortisser sa cavalerie d'un corps d'infanterie pour foutenir l'une par l'autre dans un pais plus propre à celle-ci qu'à l'autre, & de la poster dans les endroits, où la première ne scauroit agir. Les Etoliens jettérent la leur fur les hauteurs. Il est donc nécessaire d'avoit beaucoup d'infanterie de part & d'autre, lorsqu'on est obligé de traverser un désilé de montagnes, ou qu'on craint d'y être attaqué. Lorsqu'on prend ces précautions, on est en état de combattre une arriéregarde dans ces sortes de lieux; & lorsqu'on est fortissé de ces deux armes, on' doit sans marchander l'ennemi l'attaquer sans délibérer dans la vallée, parce que l'ordre que je propose s'accommode à toutes sortes de situations, sans qu'il soit besoin d'y apporter aucun changement: à moins que l'ememi n'ait fait occuper les hauteurs des deux côtés qui commandent la plaine d'entre les deux montagnes, comme firent les Etoliens, qui se trouvérent d'autant plus avantageusement postés, qu'Aratus néf gligea de fortifier sa cavalerie d'un corps considérable de ses pesamment armés, pour faire tête à l'infanterie Etolienne, qui flanquoit les deux aîles de sa cavalerie, sur les deux hauteurs, & pour l'en déloger ou l'attaquer en même tems que la cavalerie qui occupoit la plaine de la vallée; dans ce cas sans se démunir des compagnies de grenadiers inferés dans les espaces des escadrons, on fait mettre pied à terre à tous les dragons & aux piquets choises, & l'on fait attaquer en même tems les deux hauteurs pour faire diversion des forces de l'ennemi & occuper son infanterie, pendant qu'on tombe brusquement sur la cavalerie. Mais comme il est rare qu'on puisse combattre sur un grand front dans ces lieux resserrés, on peut se ranger sur plusieurs lignes, sans rien changer dans la distribution de chaque arme. Tout ce que l'ennemi peut faire dans ces occasions, pour s'empêcher d'être rompu & enfoncé à sa cavalerie, est d'opposer le même système que je propose: en ce cas le plus brave & le mieux conduit l'emportera sur son ennemi. Quant à la disposition d'une arriéregarde qui se retire par

les plaines, je n'ai que faire de l'expliquer ici: le Lecteur peut voir l'ordre de retraire inseré dans mon Traité de la Colonne page Lxij. fig. vj. Cette disposition sait
connoître combien il importe d'avoir un corps considérable d'infanterie dans une arriéregarde: car une arme soutenant l'autre, on ne sçauroit attaquer l'une sans engager
l'autre, comme on voit en A, la cavalerie B. entre les colonnes d'infanterie C, &
les grenadiers D. partagés par pelotons de vingt-cinq sussellers chacun entre les espaces
des escadrons: la seconde ligne rangée de la même manière, les colonnes un peu plus
vers les aîles, & les pelotons à l'ordinaire entrelassés entre les escadrons.

Voilà mon ordre d'arriéregarde. Celui d'attaque est dans le même esprit. Le combat de Leuse en 1691, qui est une affaire d'arriéregarde, eût peut-être produit la déroute entière de l'armée ennemie, ou du moins la ruine totale de son arriéregarde, si M. le Duc de Luxemburg eût marché aux ennemis avec un grand corps d'infanterie, c'est-à-dire de tous les grenadiers de son armée: car ce grand Capitaine prit de si justes mesures dans son projet, que je ne vois rien de plus admirable dans toutes les actions de sa vie. Que ne devoit il pas espérer avec une cavalerie telle que la Maison du Roi, s'il y eût joint un corps tiré de tout ce qu'il avoit d'insanterie d'élite dans son armée?

Je ne vois rien de plus délicat, ni rien qui demande une plus grande profondeur de génie & une intelligence des armes plus consommée que les marches de retraite par un païs de défilés: car dans les plaines elles ne sont pas si difficiles à faire, l'attention le trouvant infiniment moins partagée que dans les autres, où il se présente une infinité d'obstacles à surmonter & des mesures à prendre, d'avantages qu'il faut abandonner à l'ennemi dans la marche, dont il ne manque pas de profiter. Car si celui qui se retire s'opiniâtre à les défendre par la crainte d'être attaqué dans un mauvais pas qu'il sent derriére lui, il ne peut avancer ni reculer, & se trouve souvent contraint de demeurer en même lieu. La nuit est sans doute le meilleur tems qu'on puisse prendre pour fe tirer d'embarras; mais comme elle est sujette aux terreurs paniques, il y a toujours du danger, outre que l'ennemi peut prendre le parti de le suivre & d'attaquer à ces heures, qui sont les plus favorables à celui qui attaque. D'ailleurs en n'avançant point, l'ennemi peut gagner les devants par des routes détournées, & couper la retraite & les vivres, pendant qu'on est occupé à se désendre & qu'on est retardé dans sa marche. Celle d'Afranius en est un bel exemple, & la conduite de César dans l'attaque de son arriéregarde est la plus belle leçon qu'on puisse apprendre aux Généraux d'armées. Nous n'aurons garde de l'écarter, elle vient ici trop à propos, outre que l'action est trop belle pour n'être pas rapportée.

Comme Afranius étoit maître de l'une & de l'autre rive de l'Ebre par son pont de Méquinence, & que celui de César (a) avoit été entraîné par les eaux du fleuve, qui s'étoit débordé ensuite d'un orage extraordinaire, celui-ci se trouvoit sort embarasse dans ses vivres & dans ses fourrages: car la Segre n'avoit pas moins grossi, & il se trouvoit malheureusement campé dans la sourche de deux rivières non guéables, & il falloit saire un trop grand détour pour aller à son autre pont; il se résolut donc de saire un gué sur le sleuve pour passer de l'autre côté. , Il sit creuser des sossés de

, trente pieds de large chacun, aux lieux plus commodes pour décharger le canal , de la rivière. L'ouvrage étoit presque achevé, lorsqu'Afranius & Pétrejus crai-, gnant de manquer de vivres & de fourrages, à cause que César étoit plus fort en , cavalerie. délibérérent de se retirer, & de transporter la guerre au-delà de l'Ebre , , où Pompée étoit aimé & redouté, & César moins connu parmi les Barbares. . . . .

"Cela fut rapporté à César, sur le point que par un travail assidu, sa cavalerie pouvoit déja passer à gué, quoiqu'avec beaucoup de peine, mais non pas encore, l'infanterie, à cause de la prosondeur & de la rapidité du sleuve. Afranius sur cet avis, résolut de se hâter, d'autant plus que le pont qu'il faisoit faire sur l'Ebre s'en alloit être achevé. Il laisse donc deux cohortes Espagnoles dans Lérida, & passant la Segre avec toutes ses sorces, se joint à ses deux légions. Tout ce que pouvoit saire César en cette rencontre, étoit de retarder la marche par la cavalerie, parce qu'il falloit prendre un trop grand détour pour faire passer l'infanterie sur le pont, & que l'ennemi eût gagné l'Ebre dans ce tems là. Après qu'elle sur passée, elle commence à découvrir l'arriéregarde d'Afranius, qui avoit délogé dès minuit, & s'étendit pour l'enveloper, ce qu'on apperçut au point du jour, des montagnes qui tenoient au camp de César. Car on voioit l'arriéregarde pressée, qui étoit contrainte quelquesois de faire halte, & de se détacher du gros pour donner; & les nôtres après avoir été repoussées, qui revenoient à la charge lorsqu'elle recommençoit à marcher.

Les foldats ennuiés d'une guerre qui traînoit en longueur, conjurent César de leur faire voir l'ennemi ailleurs qu'entre deux rivières, & de trouver bon, quelque péril qu'il y eût, qu'ils traversassent le fleuve au gué de la cavalerie. César touché de leur bonne volonté & de leur courage, leur accorde ce qu'ils demandent; les obstacles

n'étoient pas petits, cependant ils les surmontérent.

" Comme il fut passe, il rangea son armée en bataille sur trois lignes, & marcha , contre l'ennemi avec tant d'allegresse des soldats, qu'il l'atteignit à la neuvième heu-,, re du jour, quoiqu'il fût parti dès minuit, & qu'il fallût prendre une lieuë & de-,, mie de détour pour trouver le gué, outre l'embarras du passage. L'ennemi étonné s'arrête fur des hauteurs, & s'y range en bataille. Céfar de fon côté fait halte dans la plaine, pour ne pas mener ses soldats au combat tout satigués; mais comme les autres recommençoient à marcher, il les suit & fait retarder leur marche par la cavalerie. Cela les obligea de se retirer sur les montagnes voisines, & de camper plutôt qu'ils n'avoient dessein, pour envoier cependant gagner des détroits qui étoient à cinq quares de lieue de là, afin d'arrêter notre armée, tandis qu'ils passeroient l'Ebre. C'étoit tout ce qu'ils pouvoient faire en cette rencontre; mais comme ils étoient fatigués de la marche & du combat, ils remirent la chose au lendemain. Céfar s'étant campé sur la plus proche colline, sa cavalerie prit sur le minuit quelques soldats qui s'étoient écartés pour avoir de l'eau, & apprit d'eux que l'armée décampoit fans bruit. Il fit fonner aussitôt la marche, & arrêta l'ennemi, lequel se vit découvert, & craignit d'être ensermé par notre cavalerie dans les détroits, ou obligé à combattre de nuit chargé de bagage. Le lendemain Pétrejus part secrétement avec quelque cavalerie pour aller reconnoître les passages, & Décidius Saxo en fait de même de notre côté. Ils rapportérent tous deux qu'après cinq quarts de lieuë, on rencontroit des lieux âpres & montueux, & que celui qui " les occuperoit le premier empêcheroit de passer les autres.

" Sur ce rapport Afranius & Pétrejus tiennent conseil, & plusieurs sont d'avis de " partir la nuit, pour gagner ses passages avant que l'ennemi en sût averti: mais les " autres crurent qu'on ne pourroit dérober sa marche à cause de ce qui étoit ar-

Tome V.

rivé la nuit précédente, outre que la cavalerie de César battoit la campagne. Ils dissient qu'il falloit éviter de combattre à une heure où le soldat étonné avoit plus d'égard au danger qu'à son honneur, principalement dans une guerre civile; que de jour il craindroit de commettre une lâcheté à la vûe de ses Officiers, & seroit encouragé par leur présence; que si l'on perdoit quelques troupes, on conserveroit pour le moins le gros de l'armée, & l'on arriveroit sans danger où l'on prétendoit.

Les maximes ont diverses faces, elles sont vraies dans certains cas & fausses dans d'autres. Dans celui-ci une marche de nuit étoit falutaire. De deux partis Afranius choisit le pis; ils part de jour, & César, bien informé qu'il pourroit couper les vivres & la retraite à son ennemi, s'il le prévenoit dans ces passages, y marcha par un grand détour avec une incroiable diligence, malgré les obstacles du pais; il les occupe, s'y fortifie, & réduir fon ennemi dans la honteuse nécessité de se rendre & de mettre armes bas. Exemple mémorable & si plein d'instructions pour les Généraux d'armées, comme pour les Officiers particuliers, en gardant les proportions, que je ne crois pas qu'aucun de mes Lecteurs me blâme de l'avoir rapporté. Il renferme presque entiérement tout ce qui regarde l'attaque d'une arriéregarde, car l'on voit que l'avantgarde de César sut toujours soutenué ou à portée de l'être de tou-

te-l'armée.

Toute cette conduite de César est admirable & digne de lui, c'est-à-dire du plus grand Capitaine de l'antiquité. Voici un exemple moderne très-célébre en fait d'arriéregarde, mais qui n'est pas fans quelque défaut pour l'avoir poussée trop loin. M. le Prince de Condé, autre grand Capitaine, me le fournit. On devinera affez que c'est de l'action de Senes dont je veux parler. Il suivit la maxime qu'une avantgarde doit être puissamment soutenuë, & de toute une armée, lorsqu'on craint qu'elle ne soit trop-tôt secouruë: car souvent une arriéregarde battuë peut mener loin, & à la déroute entière du corps de bataille. Mais avant que d'entrer dans le détail de cette fanglante journée, il est ce me semble à propos de faire connoître le Prince par l'endroit qui l'illustre le plus, c'est-à-dire par les qualités militaires, quoique le dessein d'être court dût m'obliger de supprimer ici ce que cant d'autres ont fait ailleurs avec plus de foin & plus d'éloquence. Il avoit pris César pour modéle, & s'il ne l'a pas furpaffé dans ses actions, il l'a du moins égalé par son esprit & par ses talens dans les plus sçavantes parties de la guerre; sans vouloir assurer qu'il en sçût autant que cet il-Inftre Romain dans celles où les occasions lui ont manqué de mettre tout en œuvre, & de faire connoître au monde qu'il en sçavoit tout autant que lui : car à l'égard du courage, nul ne l'a poussé plus loin sans passer pour téméraire, ce qui est un vice dans un Guerrier. La sage & prudente témérité étoit sa divise, c'est-à-dire une valeur qui nous porte à entreprendre les choses les plus difficiles, & qui paroissent insurmontables aux esprits sans vues & aux courages communs, quoique les hommes extraordinaires les envisagent comme hardies.

M. le Prince de Condé fut un homme de cette dernière trempe, incapable de céder, quelques obstacles qu'il pût rencontrer dans la poursuite de ses desseins, d'un esprit extrémement vif, tout plein de seu, de lumières & de ressources, d'un coup d'œil admirable, impérieux, quelquesois violent dans le commandement, & plus encore dans l'action, où l'on prétend qu'il suivoit assez volontiers les voies meurtriéres, qui perdent quelquefois toute la fleur & l'élite d'une armée, que tous les tréfors des plus puissans Princes ne scauroient jamais réparer, ne se ménageant pas luimême, poullant quelquesois les choses aux dernières extrémités, sans appréhender les mauvailes fuites des résolutions trop violenses. C'est le reproche qu'on lui a fait,

qui me paroit injuste: comme s'il n'étoit pas du devoir d'un Général de pénétrer jusqu'à ces bornes, & qu'il sût moins honteux de se faire battre & d'éviter, ou de ne pas suivre un engagement nécessaire, que de vaincre à quelque prix que ce soit: car en surmontant un ennemi de la sorte, on s'en fait craindre; & quand l'opiniâtreté dans les combats tiendroit lieu de science dans un Général, c'est toujours assez : parce qu'en remportant la victoire par ce moien on vainc ensuite par la terreur.

Les Connoisseurs qui ont examiné de plus près les actions de ce grand Capitaine, Le justifient pleinement sur ce point-là, & ne trouvent pas qu'il ait rien entrepris contre les regles de la guerre, & fans de grandes raisons. Assuré de la confiance & de la valeur de ses troupes, à tenter les desseins les plus extraordinaires, si l'on excepte celui de Senef en 1674, tout plein de raison au commencement; il se laissa un peu trop emporter après son premier avantage: la prudence exigeoit alors de suivre un combat trop inconsidérément engagé, dont il ne pouvoit se tirer sans honte: car c'est de tous ceux qu'il a donnés le plus hardi & le plus vigoureux qu'on puisse jamais imaginer. Il fit voir par-là que ce n'est pas toujours le nombre qui remporte la victoire.

Il y a eu plusieurs relations de cet événement qui ne s'accordent pas trop bien ensemble dans certaines circonstances. La meilleure, il en faut croire ceux qui en ont été les témoins, & que j'ai plusieurs fois consultés, se trouve dans l'Auteur anonyme de l'Histoire imparfaite des guerres de Hollande. Nous nous en servirons, & nous

finirons ces Observations par cette journée mémorable.

2. Le Prince de Condé côtoioit les ennemis, dit l'Auteur (a), qui par la mésin-, telligence qui continuoit entr'eux faisoient tous les jours de nouveaux desseins, " fans en pouvoir mettre un à exécution. Or aiant remarqué que dans une marche " qu'ils faisoient, le terrain les obligeoit à se séparer, il sit monter sa cavalerie à cheval, devant que la tête pût secourir la queuë, il combattit avec tant de bonheur, qu'il tua fur la place plus de quinze cens hommes, pilla ou brûla une par-, tie des équipages, & fit outre cela près de trois mille prisonniers. Cependant une " si grande action ne sut l'ouvrage que d'une heure & demie, tant ce Prince sçut pren-" dre son parti à propos, & profiter de sa bonne fortune. Le Prince d'Orange, qui étoit à la tête de ses troupes, sut fort surpris de ce qui se passoit à la queuë, & y étant accouru à toute bride, il vit que le Prince de Condé, pour profiter de sa victoire, tâchoit de couper une partie de l'armée qui étoit séparée de l'autre par

Juíques-là l'Anonyme n'a rien ou presque rien omis des circonstances de cette asfaire, ou du moins celles qu'un bon Abréviateur n'écarte jamais; mais il n'est pas exemt de reproche à l'égard du reste. Il fait courir le Prince d'Orange à toute bride comme un étourdi au bruit de tant de décharges; mais il oublie les ordres que ce Prince donne à M. de Souches, qui commandoit les troupes Impériales. Il est donc besoin de les faire voir sur la scéne, & de suppléer à ce qui manque à la relation de l'Auteur, qui en ce cas-là ne remplit pas exactement le personnage d'un Historien. Les Impériaux rebroussérent court sur leurs pas, avec une incroiable diligence, & n'entrérent véritablement en jeu qu'après le désordre des autres, que M. le Prince de Condé expédioit avec une semblable diligence. Mais après cette jonction les affaires changérent aussitôt de face, au grand détriment du brave Général François, qui se trouva bien empêché: car les ennemis occupérent le terrain le plus propre à n'en être pas si tôt délogés. C'étoient des haies épaisses, des endroits sourrés, des taillis & des houblonnières presque impénétrables, où l'ennemi à couvert, & sans être vit. fit pleuvoir sur nos gens une grêle horrible de mousquetades, sans qu'ils pussent s'en garantir, & les Impériaux arrivant successivement, trouvoient tout aussi-tôt des gens qui les plaçoient en des endroits comme faits exprès pour arrêter la fougue Françoise. & la mettre à la raison. Chaque arme trouvoit le terrain qui lui convenoit. Ce fut alors que le combat recommença plus fort que jamais avec une fureur digne de la nation, & du flegme & de la prudence des autres. On n'a jamais vû un tel massacre. M. le Pr. de Condé vit alors le défaut du conseil qu'il avoit pris contre le sentiment des plus fages, sans voir d'autre reméde à un si grand mal que l'intrépidité & l'audace furieuse de ses troupes. & la sienne propre, qui augmentoit avec les obstacles. Il fentoit bien qu'il alloit avoir toutes les forces ennemies fur les bras, dont le nombre furpaffoit de beaucoup les siennes; mais il se trouvoit tellement engagé, qu'il vojoit affez qu'il n'y avoit plus moien de quitter partie, & que l'état où il se trouvoit l'obligeoit à paffer sur toutes sortes de difficultés, sans aucun autre parti à prendre que celui d'une grande résolution, & de mettre en œuvre tous les ressorts de son imagination, de son courage & de son expérience, dont il avoit très-grand besoin, & dont il étoit aussi bien pourvû qu'aucun Capitaine du monde. Dans un état si pressant, il lui vient en pensée de sonder le terrain sur le flanc gauche des ennemis. Il détache pour cela un corps de troupes d'élike pour s'ouvrir un passage de ce côté-là, attaquer cette gauche & la séparer du reste de sa ligne avant qu'elle se fût davantage fortissée. Le Prince d'Orange, qui s'en apperçoit, ordonne à M. de Farjaux, Général Major de l'armée de Hollande, de prendre quelques bataillons & d'y, marcher. Il est joint aussitôt par Chavagnac, qui commandoit un régiment de cavalerie Impériale. Ils se rencontrérent bientôt avec les François, qui tâchoient de les prévenir. Ceux-ci furent repoussés & mis en désordre; bien moins par le desavantage de la situation, qui ne leur fut jamais favorable, que par celui du nombre de leurs ennemis, dont ils se virent incontinent accablés. Il fallut se retirer de ce coupe-gorge, où les ennemis, qui en connurent l'importance, postérent une batterie de quatre pièces de canon, qui incommoda extrémement nos troupes. Pendant que nos affaires prenoient une si mauvaise tournure de ce côté-là, de l'autre M. le Comte de Souches & M. de Lorraine fourenoient la fureur, disons plutôt la rage Françoise vers le centre avec une extréme. opiniatreté & d'autant plus d'avantage, que leurs troupes grossissiont toujours; ce qui redoubloit leur courage & leurs espérances.

M. le Prince de Condé enragé de voir que le tems s'écouloit sans beaucoup avancer, & que les ememis grossissions sans cesse, sans sçavoir comment éluder de si grandes forces, ,, eut encore le tems de s'emparer d'une hauteur qui étoit au-delà du , village de Senef, où il posta sa cavalerie, poussant devant elle trois gros bataillons pour garder un défilé. Le Prince de Condé, qui avoit engagé l'action du mondela plus vigoureuse & la plus hardie, & dont en un mot il auroit remporté une gloire immortelle, s'il s'en fût contenté, dit au Chevalier de Fourilles Lieutenant-Général, qu'il falloit aller attaquer ces gens-là. Fourilles lui répondit qu'il iroit par tout où il lui commanderoit; mais que s'il lui étoit permis de lui en dire son fentiment, les ennemis occupoient un poste si avantageux, qu'il y perdroit beaucoup de monde. Sur quoi le Prince de Condé, qui ne l'aimoit pas, lui repartit d'un ton méprisant, qu'il ne lui demandoit pas son conseil, mais bien son obéisfance; ajourant qu'il ne s'étoit pas trompé dans le jugement qu'il avoit toujours fait de lui, sçavoir qu'il étoit bien plus propre à raisonner qu'à combattre. paroles piquérent jusqu'au vif cet Officier, à qui le Prince de Condé ne rendoit pas justice. Ainsi étant perti de la main sans lui rien repliquer devantage, il justifia par son malheur que c'étoir plus la raison que la crainte qui l'avoit sait parler de la sorte. Car quoiqu'il sit tout ce qu'on pouvoit attendre d'un homme également prudent & brave, les ennemis conservérent leur poste, & lui blessérent une infinité de monde. Il y sut blessé lui-même si dangereusement, qu'il rendit l'esprit une heure après. Il sentit bien que sa blessure ne lui permettroit pas d'aller bien loin, & il dit à ceux, à qui il put parler, qu'il n'étoit pas saché de mourir puisque c'étoit pour le service du Roi, qu'il avoit toujours extrémement aimé; mais bien de ne pouvoir vivre encore assez de tems pour voir comment le Prince de Condé se tireroit de cette assaire.

" Cependant ce que Fourilles n'avoit pû faire fut fait par les Gardes du corps. qui étant retournés à la charge, s'y portérent si bravement, qu'ils passérent sur le ventre de cette infanterie. Ils poussérent ensuite la cavalerie jusqu'à un autre endroit, où étoit la plus grande partie de leur armée. Or cet endroit leur étoit encore plus avantageum que celui que je viens de dire; mais comme le Prince de Condé venoir de faire périr plusieurs braves gens, il étoit tellement animé qu'il n'en voulut pas encore demeurer là. Sa passion sut même si grande, qu'il s'exposa beaucoup au-delà qu'il n'appartient à un Général. Les ennemis firent une grande résistance; mais comme le Prince d'Orange vit qu'il alloit encore être délogé de là, il fit avancer trois bataillons pour soutenir ceux qui y étoient. Devant qu'il les eût postés, ses gens presses par le Prince de Condé, se retirérent au Fay, village tout proche, fortifié d'un bon Château & d'une bonne Eglise, & d'ailleurs entouré de haies & de houblonnières, qui leur donnoienr un grand avantage. Le Prince de Condé, qui ne sayoir plus ce que c'étoir que de ménager son monde. sans se soncier autrement de celui qu'il avoit perdu dans les deux occasions précédentes, fit marcher des gens de ce côté-là; & aiant trouvé dans son chemin les trois bataillons dont j'ai parlé, qui n'avojent pû encore joindre les autres, il en tua une partie, & donna la chasse au resse.

" Jusques ici j'ai assez sait connoître, par ce que j'ai déja dit, qu'il n'eût que bien fait s'il se sur contenté de son premier succès; mais je me trouve bien empêché maintement comment dépeindre l'entreprise qu'il sit de chasser le Prince d'Orange du Fay. J'ai déja dir un mot de sa situation; à quoi il faut ajouter qu'il n'y avoir point de passage ni sur la droite, ni sur la gauche; parce que d'un côté il y avoit un marais, & de l'autre un bois, que le Prince d'Orange avoit garni d'infanterie. Néanmoins rien ne paroissant impossible au Prince de Condé, il envoia le Duc de Luxembourg du côté de ce bois, pendant qu'avec ses meilleures troupes il entreprit de forcer le village. Mais il trouva à qui parler de tous côtés. Le Duc de Luxembourg fut obligé de se retirer après avoir perdu du monde confidérablement; & pour lui, s'il ne fit pas la même chose, c'est qu'il étoit résolu de mourir, voiant qu'on lui imputeroit d'avoir fait périr tant de braves gens sans nécessité. Mais en s'acharnant toujours ainsi de plus en plus, il sut encore cause d'une nouvelle perte. Tous les Officiers qui auroient eu un reproche à se faire, s'ils eussent regardé le premier Prince du sang dans le péril, sans le partager avec lui, furent prodigues pour ainsi dire de leur vie. Cependant tant de bravoure mérita que la fortune se déclarât pour eux. Hs chassèrent encore les ennemis du village, & le combat étant trop bien embarqué pour le cesser avant la nuit, le Prince de Condé pouffa sa pointe jusques à une ravine, où les ennemis avoient fait retraite: Ce fut là que ce Prince acheva de faire assommer une si grande quantité d'Officiers, que quoiqu'il eût remporté quelques avantages, il perdit tant de monde, que la France n'eut pas grand sujet de se réjouir. Ensin cette surieuse

in journée, qui avoit commencé dépuis sept heures du matin, ne finit qu'à onze heures du soir, chacun se trouvant alors si accablé de farigue, &, si je l'ose dire, in dépourvû de courage, qu'il n'y en eut guéres qui ne sût ravi de prendre du repos. Cependant après un choc si épouvantable, l'on eût dit que chacun se sût entredonné le mot pour ne plus tirer : tant le seu cessa tout à coup de part & d'auptre. Tout le monde resta néanmoins dans son poste, croiant que ce seroit à remonder le lendemain. Je ne dirai point qu'on le souhaitoit, puisqu'au contraire la vérité m'oblige à dire qu'on étoit tellement rebuté de cette journée, qu'il n'y avoit rien qu'on craignit davantage. Mais ensin les ennemis nous tirérent de peine en se retirant pendant la nuit. Ils nous firent néanmoins acheter ce contentement par une fraieur que nous causa une décharge qu'ils sirent pour nous cacher leur mouvement."

Cette affaire m'a mené un peu loin, il faut l'avouër; j'en avois de très-bonnes raifons. Car outre qu'elle est très-célébre, elle est aussi trop instructive & trop importante pour la laisser passer sans quelques remarques: l'on est encore à savoir auquel des deux partis on doit attribuer l'honneur & la gloire de cette journée. Ne suis-je pas aussi en droit de résoudre ce problème que les autres de l'avoir fait? Les Alliés & les François, selon le stile ordinaire dans ce qui est douteux, s'en attribuérent chacun le succès, & chacun de son côté sit ses seux de joie & chanta des Te Deum en grand nombre, pour remercier le bon Dieu d'une si grande victoire. Ils en usérent en bons Chrétiens, il faut vouloir ce qu'il veut, & le bénir dans le mal comme dans le bien, & lors même que les deux partis n'ont pas grand sujet de se saire sête: car de dire, comme la plupart, que cette bataille ne sur ni perdue ni gagnée, comme on le prétend encore aujourd'hui, cela n'est pas sensé. Cet équilibre est presque impossible, du moins faudroit-il pour nous faire voir une chose si rare. que chacun des deux partis eût laissé là le champ de bataille; ce qui n'est pas vrai. Les Alliés, comme plus prudens & plus sages, prositérent de l'obscurité de la nuit, se retirérent à la sourdine, & laissérent là l'armée de France, qui ne bougea point de son poste, abattuë & consternée d'une si terrible journée, & avec aussi peu d'envie de recommencer que les autres s'ils y fussent restés. A la pointe du jour nos gens ne trouvétent plus la bête au gîte, & ils se trouvoient au leur. N'eurent-ils pas raifon de chanter victoire? Les Te Deum des François sont-ils bien ou mai fondés? Voilà donc l'équilibre levé, & M. le Prince de Condé vainqueur sans aucune dispute, puisqu'il est resté le maître du champ de bataille des morts, & que les vivans se font éclipfés. Ajoutez à cela le bagage pris & brûlé, les ennemis chaffés des houblonnières & du village du Fay; mais quand tout cela ne seroit pas, il suffit que le Prince d'Orange ait abandonné le champ de bataille par sa retraite.

## CHAPITRE IV.

Chefs d'accusation contre Aratus. Il se justifie: Décret du Conseil des Alliés contre les Etoliens. Projet ridicule de ce peuple. Les Illyriens traitent avec lui. Dorimaque se présente devant Cynéthe, ville d'Arcadie. Etat funeste de cette ville. Trabison de quelques-uns de ses babitans.

OUelques jours après la défaite, les Achéens s'affemblérent, tous en général & chacun en particulier fort indisposés contre Aratus, qu'ils chargeoient unanimement du mauvais succès du combat. Ce qui irrita davantage le peuple, furent les chess d'accusation que les ennemis de ce Préteur étalérent dans le Conseil contre lui : que la première faute qu'il avoit commise en cela, & dont il ne pouvoit se justifier, avoit été de hazarder de pareilles entreprises, où il scavoit qu'il avoit fouvent échoué, & de les hazarder dans un tems où il n'avoit encore aucune autorité; qu'une autre faute plus grande que la première, étoit d'avoir congédié les Achéens lorsque les Etoliens faisoient le plus de ravages dans le Péloponése, quoiqu'il sçût que Scopas & Dorimaque ne cherchoient qu'à brouiller & à soulever une guerre: qu'en troilième lieu il avoit eu très-grand tort d'en venir aux mains avec les ennemis avec si peu de troupes & sans aucune nécessité, pendant qu'il pouvoit se mettre en sûreté dans les villes voisines, rassembler les Achéens, & alors attaquer les Etoliens, en cas qu'il crût y trouver son compte; qu'enfin c'étoit une faute impardonnable d'avoir pris résolution de combattre, & cependant d'avoir été assez imprudent pour charger les Etoliens au pied d'une montagne avec des armés à la légère, au lieu de profiter de la plaine & de mettre en œuvre l'infanterie pesamment armée, ce qui lui auroit infailliblement procuré la victoire.

Mais dès qu'Aratus se sut présenté, qu'il eut fait souvenir le peuple de ce qu'il avoit sait auparavant pour la République; que pour se purger des accusations intentées contre lui, il eut fait voir qu'il n'étoit pas la cause de ce qui étoit arrivé; qu'il eut demandé pardon pour ce qui lui auroit pû échaper dans cette occasion; qu'il eut prié qu'on délibérat sur les affaires avec douceur & sans passion; le peuple changea tout d'un coup à son égard, & prit des dispositions si généreuses & si savorables, qu'il entra en colére contre les accusateurs d'Aratus, & ne suivit dans tout ce qui se sit ensuite que les avis de ce Préteur.

Tout ceci arriva dans la cent trente-neuviéme olympiade. Ce que

nous allons rapporter appartient à la suivante.

Le résultat du Conseil des Achéens sut que l'on députeroit vers les Epirotes, les Béotiens, les Phocéens, les Acarnaniens & Philippe, pour leur apprendre de quelle manière les Etoliens, contre la foi des Traités, étoient entrés dans l'Achaïe à main armée déja deux fois. & pour les presser en vertu des Traités de venir au secours; que l'on engageroit les Messéniens à faire alliance avec eux; que le Préteur levéroit cinq mille hommes de pied & cinq cens chevaux; que l'on secoureroit les Messéniens, si les Etoliens entroient sur leurs terres; qu'enfin l'on conviendroit avec les Lacédémoniens & les Messéniens du nombre de cavalerie & d'infanterie qu'ils seroient obligés de fournir pour la guerre commune. C'est par ces Decrets que les Achéens se mirent au dessus du malheur qui leur étoit arrivé, qu'ils continuérent à protéger les Messéniens, & qu'ils demeurérent fermes dans leur première résolution. Les Députés s'aquitérent de leur commission, Aratus leva des foldats dans l'Achaïe selon le Decret de l'Assemblée, & les Lacédémoniens & les Messéniens convinrent de donner chacun deux mille cinq cens hommes de pied & deux cens cinquante chevaux. Toute l'armée fut de dix mille hommes de pied & de mille chevaux.

Les Etoliens, quand le tems de leur Conseil fut venu, firent desfein de traiter de paix avec les Lacédémoniens, les Messéniens & tous les autres Allies pour les séparer des Achéens, & de faire la paix avec ceux-ci, s'ils renonçoient à l'alliance des Messéniens; sinon, de leur déclarer la guerre. C'étoit le projet du monde le plus ridicule, qui consistoit à être Assiés des Achéens & des Messéniens, & cependant de leur faire la guerre, supposé qu'ils demeurassent unis; & à faire la paix en particulier avec les Achéens, en cas qu'ils se tournassent contre les Messéniens. Ce projet est si étrange, qu'on ne conçoit pas comment il leur a pû venir dans l'esprit. Les Epirotes & Philippe aiant entendu les Députés, reçûrent les Messéniens dans leur alliance. Ils furent d'abord fort en colère contre ce qu'avoient ofé faire les Etoliens; mais leur surprise dura peu. Ils scavoient que ces sortes de perfidies étoient assez ordinaires à ce peuple. Leur colère s'évanouit bientôt, & on résolut de faire la paix avec lui. Tant il est vrai que l'on pardonne plus aisément une injustice continuée, qu'une autre qui

arriveroit rarement, & à laquelle on ne s'attendroit pas.

C'est ainsi que les Etoliens pilloient la Gréce sans cesse, & portoient la guerre chez plusieurs peuples sans qu'on en sçût la raison. Et quand on leur en vouloit faire un procès, ils ne daignoient pas feulement se désendre. Ils se moquoient de ceux qui leur demandoient raifon de ce qu'ils avoient fait, ou même de ce qu'ils avoient dessein de faire. Les Lacédémoniens se joignirent à eux par une alliance secréte, sans que ni la liberté qu'ils avoient recouvrée par Antigonus & les Achéens, ni les obligations qu'ils avoient aux Macédoniens & à

Philippe pûssent les en détourner.

Deja la jeunesse d'Achaie étoit sous les armes, & les Lacédémo. niens & les Messéniens s'étoient joints pour venir au secours, lorsque Scerdilaïdas & Demetrius de Pharos, partis d'Illyrie avec quatrevingt-dix frégates, passérent au-delà du Lisse, contre les conditions du Traité fait avec les Romains. Ils abordérent d'abord à Pyle, & tachérent de le prendre, mais sans succès. Ensuite Demetrius prenant de la flote cinquante vaisseaux, se jetta sur les Isles Cyclades. Il en gagna quelques-unes à force d'argent, & en ravagea d'autres. Scerdilaïdas retournant en Illyrie avec le reste de la flote, prit terre à Naupacte, s'affürant qu'il n'avoit rien à craindre d'Amynas, Roi des Athamains, dont il étoit parent. Après avoir fait un Traité avec les Etoliens par le moien d'Agélaus, par lequel Traité les Étoliens s'engageoient à partager avec lui les dépouilles qu'ils remporteroient, il s'engagea de son côté à se joindre à eux pour sondre ensemble sur l'Achaïe. Agélaus, Dorimaque & Scopas entrérent dans ce Traité, & tous quatre s'étant fait ouvrir par adresse les portes de Cynéthe, assémblérent dans l'Étolie la plus grande armée qu'ils pûrent, & l'aiant grossie des Illyriens, ils se jettérent sur l'Achaïe.

Ariston, Préteur des Etoliens, se tenoit fort en repos chez lui, faifant semblant de ne rien scavoir de ce qui se passoit; & publiant que
loin de faire la guerre aux Achéens, il gardoit exactement la paix saite entre les deux peuples. Dessein impertinent de croire pouvoir cacher sous des paroles ce qui est démenti par des saits publics. Dorimaque prenant sa route par l'Achaïe, se présenta tout d'un coup devant Cynéthe dans l'Arcadie. Cette ville étoit depuis longtems déchirée par des séditions intestines, qui alloient jusqu'à s'égorger & à
se bannir les uns les autres. On pilloit les biens, on faisoit de nouveaux partages des terres. A la fin ceux des habitans, qui tenoient
pour les Achéens, devinrent tellement les maîtres, qu'ils occupérent
la ville, en gardoient les murailles, & s'étoient fait donner un Com-

mandant par les Achéens.

Tome V.

Cynéthe étoit en cet état, lorsque peu de jours avant que les Etoliens arrivassent, ceux qui avoient été obligés de sortir y envoiérent demander qu'on voulût bien les y recevoir, & faire la paix avec eux. Les habitans crurent que cela étoit sincére, & voulant ne faire cette paix qu'avec l'agrément des Achéens, ils dépêchérent vers eux pour sçavoir ce qu'ils en penseroient. Les Achéens ne sirent aucune dissiculté, s'imaginant que c'étoit un moien de se bien mettre dans l'esprit des deux partis, puisque déja ceux qui étoient dans la ville embrasseroient les interêts des Achéens; & que ceux qui vouloient y rentrer, n'étant redevables de tout leur bonheur qu'au consentement que les Achéens avoient donné à leur retour, ne manqueroient pas de leur en témoigner par un parfait attachement leur profonde reconnoissance. Aussitôt les habitans envoiérent la garnison & le Commandant pour conclure la paix & reconduire les exilés dans la ville, après avoir cependant pris d'eux toutes les assurances sur lesquelles on croit ordinai-

rement devoir le plus comter.

Ces trois cens exilés, car il y en avoit presque autant, n'attendirent pas qu'il se présentat un sujet, ou du moins un prétexte de se déclarer contre la ville & contre leurs libérateurs. A peine y surent-ils entrés, qu'ils complotérent contre eux. Je crois même que dans le tems qu'on se juroit sur les victimes une sidélité inviolable, ces perfides rouloient déja dans leur esprit l'attentat qu'ils devoient commettre contre les Dieux & contre leurs Concitoiens. Car ils ne surent pas sitôt rentrés dans le gouvernement, qu'ils firent venir les Etoliens, dans le dessein de perdre & ceux qui les avoient sauvés, & la patrie dans le sein de laquelle ils avoient été élevés. Or voici la trahison qu'ils eurent l'audace de tramer.

# PRINCIPACION DE LA PROPERCION DE LA PORTECION DE LA PROPERCION DE LA PORTECION DE LA PORTECION

#### CHAPITRE V.

Les Etoliens s'emparent de Cynéthe, & y mettent le fcu. Demetrius de Pharos & Taurion se mettent à leurs trousses, mais trop tard. Foiblesse d'Aratus. Caractère des Cynéthéens. Pourquoi ils ressemblent si peu au reste des peuples de l'Arcadie.

In Ntre les exilés il y en avoit quelques-uns qui avoient eu le commandement dans la guerre, & qu'on appelle pour cela Polémarques. C'est à ces Magistrats qu'il appartient de fermer les portes de la ville, de garder les cless tant qu'elles sont sermées, & d'y faire la garde pendant le jour. Les Etoliens avec des échelles étoient toujours prêts, & épioient l'occasion. Un jour ces Polémarques aiant massacré ceux qui étoient de garde avec eux, & ouvert les portes; une partie des Etoliens entre par la dans la ville, pendant que l'autre escaladoit les murailles. Les habitans épouvantés ne sçavoient quelles mesures prendre. Ils ne pouvoient courir aux portes & s'y attacher, parce qu'il falloit repousser ceux qui montoient par les murailles; & ils ne pouvoient alter aux murailles sans abandonner les portes. Ainsi les Etoliens surent bientôt maîtres de la ville. Ils y commirent de

grande desordres; mais ils sirent capendant une chose dont on ne peut trop les louer; ce sut de commencer le carnage par tuer ceux qui leur avoient livré la ville, & de piller d'abord leurs biens. Tous les autres habitans surent ensuite traités de la même manière. Ensin s'étant logés dans les maisons des Citoiens, ils souillérent par tout, pillérent tout ce qu'il y avoit, & tous ceux des habitans qu'ils soupçonnoient d'avoir quelque meuble précieux ou quelque autre chose considérable caché, ils leur faisoient soussirir mille tourmens pour la leur faire découvrir.

Cynéthe ainsi saccagée, ils y mirent une garnison, décampérent & s'en allérent à Luysse. Arrivés au Temple de Diane qui est entre Cynéthe & Clitorie; ils tâchérent d'enlever les bestiaux de la Décsse, & de piller tout ce qui se rencontroit autour du Temple. Les Luyssiates eurent la prudence de leur donner quelques meubles & quelques ornemens sacrés; & par-là les empêchérent de se souiller par une impiété; & de saire un plus grand tort dans le païs. De là les Etoliens

allerent mettre le camp devant Clitorie.

Pendant ce tems-là Aratus Préteur des Achéens envoioit demander du fecours à Philippe, levoit lui-même des troupes, assembloit les forces que les Lacédémoniens & les Messéniens lui fournissoient en vertu des Traités. D'abord les Etoliens tâchérent de persuader aux Clitoriens de rompre avec les Achéens, & d'entrer dans leur alliance. N'en étant point écoutés, ils les assiégent & tentent d'escalader les murailles. Les Clitoriens se défendirent; & les repoussérent avec tant de valeur qu'ils furent obligés de lever le siège & de faire retrai-En revenant vers Cynéthe ils amenérent avec eux les troupeaux facrés de Diane. Ils auroient bien voulu livrer cette ville aux Eléens. Mais ceux-ci n'aiant pas voulu l'accepter, ils prirent dessein de la garder par eux-mêmes, & en donnérent le commandement à Euripide. Ensuite sur l'avis qu'ils reçûrent qu'il venoit des troupes de Macédoine au secours de cette ville, ils y mirent le seu & se retirérent. De la ils vinrent une seconde sois à Rios pour s'embarquer & retourner dans leur païs.

Taurion qui avoit appris l'invasion des Etoliens & ce qu'ils avoient fait à Cynéthe, voiant que Démétrius de Pharos, parti des Isles Cyclades, étoit débarqué à Cenchrée, pria ce Prince de sécourir les Achéens, de transporter par l'Isthme ses fregates, & de tomber sur les Etoliens. Démétrius alors avoir fait un riche butin dans les Cyclades, mais il en suioit honteusement poursuivi par les Rhodiens. Is écouta d'autant plus volontiers la proposition, que Taurion se chargeoit de faire les frais du transport des fregates. Il passa donc l'Isthme, mais il étoit parti deux jours trop tard pour attraper les Etoliens. Il se contenta de piller quelques endroits de leur côte, & cingla vers Corinthe.

On ne tira pas non plus grand secours des Lacédémoniens, quoiqu'ils eussent reçu ordre d'en envoier. Il vint de ce païs-là quelque cavalerie & quelques hommes de pied, seulement pour qu'on ne dît pas
qu'ils avoient resuse le secours qu'on leur avoit demandé. Aratus avec
ses Achéens se conduisit aussi dans cette occasion plus en Politique
qu'en Capitaine. Il se tint tranquille. Le souvenir de l'échec qu'il avoit reçu le retint, il donna a Dorimaque & Scopas tout le loisir de
faire tout ce qu'ils jugeroient à propos, & de retourner chez eux. Cependant ils prirent leur marche par des endroits, où il lui eût été sort
aisé de les charger. C'étoit des désilés où un trompette auroit suffi pour
remporter la victoire.

Mais quelque mauvais traitemens que les Cynéthéens eussent soufferts, on ne les plaignoit pas. C'étoit le peuple du monde qui méritoit le plus d'être maltraité. Ce sont cependant des Arcadiens, peuple célébre dans toute la Gréce par son amour pour la vertu, par la régularité de ses mœurs, par son zéle pour l'hospitalité; par sa douceur & sa politesse, & surtout par son respect envers les Dieux. Pourquoi donc les Synéthéens, Arcadiens eux-mêmes, surpassoient-ils alors tous les antres Grecs en cruauté & en impiété? C'est ce qu'il sera bon.

d'éclaircir en peu de mots.

Pour moi je suis persuadé que c'est parce que les Cynéthéens sont les premiers & les seuls d'Arcadie qui aient abandonné ce que les Anciens, fages & éclairés sur ce qui convenoit à leur pais, avoient prudemment établi, scavoir l'exercice de la belle Musique, qui pour n'être qu'utile aux autres hommes, est absolument nécessaire aux Arcadiens. Car je ne reconnois point Ephore, & cet Auteur s'oublie lui-même, lorsqu'il dit au commencement de son Ouvrage, que la Musique n'a été inventée que pour tromper les hommes & leur, faire illusion. Il ne faut pas croire que ces anciens Crétois & Lacédémoniens aient pris fans raison, pour animer leurs soldats à la guerre, la Lute & des airs au lieu d'une trompette, ni que les premiers Arcadiens, si austères dans tout le reste, aient eu tort de croire la Musique nécessaire à leur République. Cependant ils en étoient si persuadés, qu'ils voulurent non seulement que les enfans la suçassent pour ainli dire avec le lait, mais encore que les jeunes gens y fussent exercés jusqu'à l'âge de trente ans. Car tout le monde sçait que ce n'est quasi que chez les Arcadiens que l'on voit les enfans chanter des hymnes en l'honneur des Dieux & des Héros de leur patrie, & y être obligés par les loix. Ce n'est aussi que chez eux que l'on apprend les airs de Philoxène & de Timothée, qu'en plein théatre chaque année aux fêtes de Bacchus on dante au fon des flutes, & que l'on s'exerce à des combats chacun selon son age, les ensans à des combats d'enfans, les jeunes gens à des combats d'hommes. Ils croient pouvoir,

fans honte ignorer toutes les autres sciences; mais ils ne peuvent ni resuser d'apprendre à chanter parce que les loix les y obligent; ni. s'en desendre sous prétexte de le sçavoir, parce qu'ils croiroient par-là se deshonorer. Ces petits combats donnés chaque année au son des slutes selon les regles de la guerre, & ces danses faites aux dépens du public, ont encore une autre utilité: c'est que par-là les jeunes gens sont connoître à leurs Concitoiens dequoi ils sont capables.

le ne puis me persuader que nos péres par cette institution n'aient eu en vue que l'amusement & le plaisir des Arcadiens. C'est parce qu'ils avoient étudié leur naturel, & qu'ils voioient que leur vie dure & laborieuse avoit besoin d'être adoucie par quelque exercice agréable. L'austérité des mœurs de ce peuple sut encore une autre raison: défaut qui lui vient de l'air froid & triste qu'il respire dans la plûpart des endroits de cette province. Car nos inclinations pour l'ordinaire sont conformes à l'air qui nous environne. C'est de la qu'on voit dans les nations différentes & éloignées les unes des autres une si grande variété non seulement de coutumes, de visages & de couleurs, mais encore d'inclinations. Ce fut donc pour adoucir & tempérer la dureté & la férocité des Arcadiens, qu'ils introduilirent les chansons & les danses, & qu'ils établirent outre cela des Assemblées & des facrifices publics tant pour les hommes que pour les femmes, & des chœurs d'enfans de l'un & de l'autre sexe. En un mot ils mirent tout en usage pour cultiver les mœurs & humaniser le caractère intraitable de leurs Concitoiens.

Les Cynéthéens avoient plus besoin que personne de ce secours; l'air qu'ils respirent & le terrain qu'ils occupent, sont les plus disgracieux de toute l'Arcadie. Pour avoir tout-à-fait négligé cet art, ils passérent bientôt des querelles & des contestations à une si grande sérocité, qu'il n'y a point de canton dans la Gréce, où il se soit commis des désordres plus grands & plus continuels. Ensin ils étoient devenus si odieux au reste de l'Arcadie, qu'après le carnage que nous avous rapporté, lorsqu'ils envoiérent des Députés à Lacédémone, dans toutes les villes d'Arcadie où ceux-ci passérent, on leur sit aussitôt dire par un Héraut qu'ils se retirassent. On sit plus a Mantinée. Cardès qu'ils surent sortis, les habitans se purissérent, & portant des victimes firent des processions autour de la ville & du terroir.

Tout ceci soit dit pour justifier les mœurs & les usages des Arcadiens, pour faire voir à ce peuple que ce n'est pas sans raison que l'exercice de la Musique y a été établi, & pour les porter à ne le jamais négliger. Je souhaite aussi que les Cynéthéens prositent de cette digression, & qu'avec l'aide des Dieux, ils se tournent à tont ce qui peut apprivoiser leur caractère, & surtout à la Musique. C'est le seule moien qu'ils aient pour se désaire de cet esprit sauvage & séroce qu'ils

HISTOIRE DE POLYBE,

avoient dans ce tems-là. En voilà assez sur les Cynéthéens. Je reviens à la suite de l'Histoire.

## SECTORIO DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE L

#### OBSERVATIONS

Sur la Musique.

S. I.

Paffion qu'avoient les Grecs & les Romains pour la Musique. Effets qu'ils attribuoient à cette science.

A digression de Polybe sur cette Loi rigoureuse des Arcadiens, qui obligeoit les ensans & les jeunes hommes jusqu'à l'âge de trente ans d'étudier perpétuellement la Musique, & à jouer des instrumens, me paroît fort singulière. "Ils croient pouvoir sans honte ignorer toutes les autres sciences, dit mon Auteur; mais ils ne peupont ni resuser d'apprendre à chanter, parce que les loix les y obligent; ni s'en dégendre sous prétexte de le sçavoir, parce qu'ils croiroient par-là se deshonorer.

l'aurois souhaité que l'Historien Grec est été un peu moins sérieux sur cet article. Il le traite aussi gravement qu'il fait ailleurs les loix les plus sages d'Athénes & de Rome. Cela me feroit croire qu'il possédoit parfaitement la science musicale. & qu'il n'ayoit pas moins de goût pour celle-ci que pour les autres. C'est dommage que Dom Thuillier n'ait pas pris garde à cet endroit-là de fon texte, il auroit pensé tout comme je fais, que Polybe sçavoit la Musique & jouoit de quelque instrument, & n'eût pas manqué de l'inferer dans la belle Vie qu'il a faite de son Auteur. Il a grand tort de ne l'avoir pas fait, il mérite réprimende: car on ne sçauroit relever plus dignement & avec tant d'érudition l'excellence de ce bel art, & faire reconnoître son grand pouvoir sur les mœurs pour les réprimer & les adoucir, que d'en parler comme il fait: il faut le posséder à fond & dans toute son étenduë. Voilà donc une République réelle & existante, & non chimérique comme celle de Platon, qui introduit aussi l'harmonie dans la sienne, & la seule du monde entier, composée toute de Musiciens grands & petits, & sans doute que les semmes avoient des Mastres qui leur apprenoient à chanter avec méthode; & comme la danse est toujours compagne du chant & des instrumens, car mon Auteur ne l'oublie pas, il devoit y avoir aussi des gens de cette profession comme de l'autre. Il est hors de doute que les Profesfeurs de cette volée, Musiciens & Maîtres de danse, étoient en grande estime dans la République Arcadienne. Il y a tout lieu de croire qu'ils étoient comme aujourd'hui gens à bonne fortune. Voilà de toutes les Républiques de l'univers la plus heureuse & la plus gaie: car où est-ce que la passion de la Musique ne les menoir pas? A mille autres plaisirs très-agréables. Le moien que l'amour ne se mît de la partie avec tous ses rafinemens, toutes ses peines & toutes ses joies?

Il ne se peut que dans une République toute musicale, la Poësse n'y sur cultivée, & en aussi grande recommandation que la musique & la danse. Polybe ne le dit pas sormellement, mais rarement ces trois qualités sont divorce, du moins les deux premières. Ne doutons pas un seul instant que la loi qui obligeoit d'étudier la Musi-

que ne s'étendit auffi sur la Poësse, & même sur la danse, ce que l'Auteur nous fait affez en indre. l'aurois cru que le païs répondoir à l'humeur de ses habitans, tout le contraire. Polybe nous le représente comme très-disgracié de la nature, rude, wrifte, froid, & l'air grossier & pesant. Il semble que les peuples auroient du tenir de la nature du climat & de l'air qu'ils respiroient. & que leurs inclinations y fussent nécessairement conformes. Surmonte-t-on aisément les forces du tempéramment? A peine la Philosophie en viendra-t-elle à bout sur deux ou trois hommes entre cent mille. & cependant par un prodige furprenant, sans aucun besoin de ses regles, sans l'introduire dans le pais, on a recours à ce qui est capable d'amollir les esprits & de corrompre les mœurs. Je l'aurois cru de la Musique, & cependant elle fait sur tout un peuple un effet tout contraire: ce peuple ours & intraitable, notez bien ceci, s'humanife, change d'humeur & d'inclinations. La science des tons, sans qu'il soit besoin d'aucune aurre, introduit ce changement chez les Arcadiens: elle les léche & les polit, adoucit & corrige leurs mœurs, leur affine l'esprit, & ses effets sont si surprenans, qu'ils s'illustrent autant par leur habileté dans la Musique que par la Poesse car fi l'Abbé Genest ne ment pas, la Poësie bucolique est née dans l'Arcadie.

Qui ponrroit s'imaginer que la Musique pût produire une telle merveisse & un stand changement dans tout un peuple, si Polybe, qui en a été le témoin, ne nous l'assirait? Avoit-on jamais ous parler d'une République toute composée de Poêtes, de Danseurs, de Joueurs de siutes & de Musiciens? C'étoit la seule & l'unique de soute la terre, la plus heureuse, la plus tranquille, bien qu'au milieu de plusieurs autres si discordantes & dans une si grande désunion entre elles, que l'Histoire est toute semplie de leurs guerres & de leurs querelles domestiques. Quelle en pouvoit être la raison? Polybe nous l'apprend, & le plus gravement du monde: c'est que les autres négligérent absolument la Musique, qu'elles l'abandonnérent ou ne s'y appliquérent jamais, qu'elles ne crurent pas, comme Platon, qu'elle contient & embrasse toutes les autres disciplines, & qu'elles la regardérent au contraire comme une chose inventée pour tremper les hommes & leur faire illusion: comme si cet art admirable n'étoit pas asses puissant dans une République pour y conserver l'ordre, l'union, le parsait accord

& l'harmonie nécessaire entre le peuple & le Sénat.

Polybe blâme beaucoup Ephore d'avoir marqué tant de mépris pour la Musique, il le reléve avec beaucoup de raison, & lui fait voir par l'exemple des Arcadiens qu'il est tombé dans une erreur très-grossière. Il y ajoute celui des Cynéthéens, qui habitoient l'endroit le plus mauvais de l'Arcadie. On ne sçauroit lire cet endroit avec le même sérieux que mon Auteur le rapporte. , C'étoient les seuls qui avoient plus " besoin que personne de ce secours, dit il, l'air qu'ils respirent & le terrain qu'ils " occupent, sont les plus disgracieux de toute l'Arcadie. Pour avoir tout-à-sait né-" gligé cet art, ils passèrent bientôt des querelles & des conrestations à une si grande férocité, qu'il n'y a point de canton dans la Gréce, où il se soit commis des " désordres plus grands & plus continuels. Enfin ils étoient devenus si odieux au ", refte de l'Arcadie, dit-il encore, qu'après le carnage que nous avons rapporté, , lorsqu'ils envoiérent des Députés à Lacédémone, dans toutes les villes de l'Arca-" die où ils passerent, on leur sit aussitôt dire par un Héraut qu'ils sortissent. On , fit plus à Mantinée. Car dès qu'ils furent sortis les habitans se purifiérent, & portant des victimes firent des processions autour de la ville & du terroir; & la' feule raison d'une réception si honteuse & de tant de cérémonies religieuses, c'est que les Cynéthéens avoient abandonné la Musique, & chasse peut-être les Musiciens du Qui sçait s'ils ne l'abandonnérent pas faute de vignes? car chacun sçait combien Bacchus influë fur la Musique, qu'Aristote appelle sa sille. Cela se remarque

dans toutes les actions de nos Musiciens modernes, qui n'ont certainement pas dégénéré des vertus des Arcadiens. Car il paroît par Polybe, qu'ils bûvoient & s'enivroiens peut-être aussi volontiers que les nôtres, & qu'ils avoient Bacchus pour parron. Chaque année, dit-il, aux fêtes de Bacchus on danse au son des flutes. Qui doute qu'ils ne bûssent aussi, puisqu'on y chantoit des hymmes & des cantiques à l'honneur de ce Dieu, & les airs de Philoxéne & de Timothée?

Cer attachement des Arcadiens pour la Musique, disons plutôt de presque tous les Grecs, passeroit aujourd'hui pour une extravagance très-ridicule: car les Lacédémoniens n'en étoient pas moins entêtés. Il ne faut pas être surpris après cela si cet art fut porté à un si haut degré de persection, puisqu'on s'y attachoit de si bonne heure, & qu'on l'étudioit si longtems, & que ceux qui y excelloient le plus étoient autant considérés en Arcadie, comme dans tout le reste de la Gréce, qu'il étoit honteux aux autres de l'ignorer, quelque mérite qu'ils eussent d'ailleurs, on n'en faisoit aucun cas; ce qui obligea Socrate, auquel il ne manquoit rien pour être parsait, d'appren-

dre la Musique & de jouër des instrumens à la sin de ses jours.

Les Crétois & ceux de Lacédémone, comme les Arcadiens, marchoient & combattoient au son des flutes & des hautbois, & rejettérent la trompette comme un instrument peu digne de leurs oreilles délicates, & particuliérement les Spartiates, auxquels il falloit des airs & une harmonie plus molle & plus douce que le son de la trompette; leur courage, pour être trop grand & trop impétueux, aiant plus besoin d'être retenu que d'être excité. C'est pour cette raison, au sentiment de Plutarque, qu'ils se battoient au son des instrumens les plus doux, qui font souvent plus d'effer, losqu'ils sont en grand nombre, que les autres qui sont un beau bruit de guerre, & où il faut moins d'art: tant la vraie & belle Musique étoit en estime dans la Gréce, & presque autant chez les Romains. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas moins excellens Musiciens qu'habiles dans la Musique instrumentale. Ils n'ont pas cerminement dégénéré de ce côté-là, ils cultivent encore aujourd'hui cette science avec beaucoup de foin. Pour la guerre, ils ne se piquent pas d'y exceller. Aufsi la paix convient-elle beaucoup mieux à un Etat presque entiérement Ecclésiastique. Leur passion a passe jusques dans le peuple, car depuis le savetier jusqu'au moindre païsan, chacun se mêle de jouër de quelque instrument. La guitarre est de tous celui qui est le plus en vogue, & l'amour pour cet instrument a sauté de l'Italie en Espagne & en Portugal, il faut qu'il y ait passé par mer: car sans cela la contagion eût gagné, chemin faisant, la Provence & le Languedoc. J'ai lû quelque part dans un Historien, & je prie mon Lecteur de le croire, que dans une bataille qui fut donnée entre les Espagnols & les Portugais, on trouva après l'action quatorze mille guitarres sur la place. Il faut croire aussi que lorsque les Arcadiens étoient battus d'une manière aussi complette, le butin des flutes ne devoit pas être petit.

Pour revenir à la Musique, il est fort apparent que les Anciens en virent le bour. Car, au jugement des plus habiles, c'est de tous les arts le plus parsait. Les Romains s'en coisséent à l'exemple des Grecs, & ne s'y rendirent pas moins célébres, & encore plus dans la danse, qui n'étoit guéres moins en estime que l'autre. Leur passion pour toutes les deux, & particuliérement pour celle du mouvement du corps & des pieds, sur poussée à tel point, qu'ils introduisirent non seulement des chanteurs, des danseurs & des joueurs d'instrumens dans leurs sestins; mais, ce qui paroîtra bien étrange & presque sou, c'est qu'ils avoient des Ecuiers tranchans qui coupoient les viandes en cadence avec des gestes de pantomimes, qui étoient les Scaramouches des Anciens. Ils remuoient peut-être leurs couteaux comme nos tymbaliers leurs baguettes, qui le sont avec plusieurs contorsions du corps & des bras, qui pa-

rois

roissent à ceux qui n'y sont pas accoutumés tout-à-sait extravagantes: car j'ai souvent remarqué que ceux qui y excellent le mieux sont estimés les plus habiles, bien qu'ils jouent souvent moins bien que ceux qui en sont le moins.

#### S II.

Origine de la Musique. Usage qu'en faisoient les Anciens, & jusqu'où ils ont poussé cet art.

'N homme qui voudroit remonter jusqu'à l'origine de la Musique, se trouveroit fort embarrassé. Je la crois aussi ancienne que le monde, & qu'elle a pris sa nailiance avec lui, bien que Joséphe prétende dans ses Antiquités Judaïques, que Thubal fils de Lamech en est l'inventeur. Le premier homme n'a pas sûrement chanté le premier air, & je suis persuadé que le chant des oiseaux a donné naissance à la Musique. & que les rossignols ont été les premiers maîtres dans cet art. Je m'en rapporte à Montagne (a), qui donne Aristote pour garant, qui ,, tient dit il, que , les rossignols instruisent leurs petits à chanter, & y emploient du tems & du soin; " d'où il advient que ceux, que nous nourrissons en cage, qui n'ont point eu loisir d'aller à l'échole sous leurs parens, perdent beaucoup de leur grace & de leur ", chant. Nous pouvons juger par-là, qu'il reçoit de l'amendement par discipline & , par étude". C'est de quoi personne ne doute; mais qu'ils soient capables d'une profonde méditation, cela doit paroître surprenant. Les machines méditent-elles? Je le demanderois volontiers à Descartes, dont le Traité de l'ame des bêtes ne fait guéres d'honneur à son jugement. On remarque cependant que les bêtes de toute espéce font capables de ces fortes d'opérations, qu'elles ont communes avec les hommes. Il n'y a qu'à lire Plutarque pour en être convaincu. Est-il le seul Auteur qui leur ait attribué du raisonnement? Ce n'est pas un petit embarras que l'ame des bêtes, & il y en a encore plus de prouver qu'elles n'en ont pas.

L'Histoire de la pie que l'Auteur Grec rapporte, est des plus étranges. Montagne (b) ne l'a pas oubliée. " Elle étoit, dit-il, en la boutique d'un barbier à Rome, & faisoit merveilles de contresaire avec la voix tout ce qu'elle oioit: un jour il advint que certaines trompettes s'arrêtérent à sonner longtems devant cette boutique. Depuis cela & tout le lendemain, voilà cette pie pensive, muette & mélancolique; dequoi tout le monde étoit émerveillé, & pensoit-on que le son des trompettes l'eût ainsi étourdie & étonnée, & qu'avec l'ouie la voix s'étoit quant & quant éteinte; mais on trouva ensin que c'étoit une étude prosonde & retraite en soi-même, son esprit s'exercitant & préparant sa voix à représenter le son de ces trompettes: de manière que la première voix sut celle-là, d'exprimer parsaitement leurs reprises, leurs pauses & leurs muances, aiant quitté par ce novel apprentissage & pris à dedain tout ce qu'elle savoit dire auparavant". Ce que Plutarque dit ici se voit tous les jours dans les oiseaux à l'égard de l'harmonie.

Ceux qui disent que la Musique est venuë d'Asie, ne se trompent peut-être pas, puisque selon toutes les apparences les arts & les sciences sont nés dans ce pais-là. Il est certain que les anciens, s'il saut ajouter soi à ce que leurs Auteurs nous en disent, excellérent particulièrement dans la Musique. Il est pourtant surprenant qu'il ne nous reste aucune trace, ni aucun Ouvrage de ceux qui en ont traité: de sorte

(a) Liv. 2. chap. 12. (b) Ibid. Tome V.

que nous ignorons absolument leurs principes & leur méthode, & jusques ici personne ne nous en a donné la moindre nouvelle: de sorte qu'il nous a fallu, pour ainsi
dire, en créer de nouveaux, qui n'étant pas les mêmes, quoique bons, ne sont peutêtre pas capables de nous conduire à la persection de cet art. Il faut pourtant avouer
que les Modernes y ont sait un merveilleux progrès, & en sort peu de tems: car
on est surpris que cette science, perduë depuis tant de siécles, n'ait commencé de
reparoître qu'au onziéme: encore n'est-elle sortie qu'imparsaite de son Auteur, sans
que cela empêche qu'il ne passe pour un génie de la premiere volée. Bayle ne l'a pas
oublié dans son Dictionnaire.

Cet Auteur s'appelloit " Guy Aretin, Moine de l'Ordre de S. Benoît. Il vivoit dans l'onzième siècle. Il s'est rendu célèbre, dit Bayle, pour avoir trouvé une nouvelle méthode d'apprendre la Musique. Il publia sur ce sujet un Livre qu'il intitula Micrologus, & une Lettre qui a été inserée par le Cardinal Baronius dans ses Annales sous l'an 1022. Il étoit âgé de trente-quatre ans lorsqu'il publia le Micrologus sous le Pontificat de Jean XX. & il avoit été appellé déja trois fois-Rome par le Pape Benoit VIII. Ce Pape avoit examimé l'Antiphonaire d'Aretin, & admiré diverses choses qu'il avoit apprises de cet Auteur. Voilà ce que nous en dit Possevin dans son Apparat (a). Pour dire quelque chose de cette invention de Guy Aretin, je dois remarquer que c'est lui qui a trouvé les six notes. si ordinaire dans la Musique, est venu de ce que Guy Aretin s'étant servi des premiéres lettres de l'Alphabet pour désigner ou pour cotter ses notes, il emploia la lettre g, que les Grecs appellent gamma, & qu'il le fit pour marquer que la Mu-" sique étoit venuë de la Gréce. Il falloit que nous sussions en ce tems-la dans une ignorance bien crasse de cet art, puisque cette méthode nous étoit inconnuë. Cette ignorance me persuaderoit que les Anciens le connoissoient mieux que nous; ce que l'Auteur anonyme de la Musique des Anciens nous prouve de la manière du monde la plus convaincante. Car il nous fait voir par une infinité de passages des Ecrivains les plus célébres, qu'ils nous surpassoient dans la composition du chant, puisqu'il paroît que toutes nos découvertes dans l'harmonique se trouvent dans les Anciens: de sorte que je penche sort à croire tout ce qu'ils nous apprennent des effets surprenans de leur Musique. Il paroît, & personne ne le révoque en doute, qu'ils avoient poussé cet art aussi loin qu'il pouvoit aller, contre le sentiment de l'Auteur \* très-superficiel du Paralléle des Anciens & des Modernes, dont Despréaux s'est si bien moqué. Je ne finirois pas sitôt, si je rapportois tous les exemples de l'Anonyme, qui font voir jusqu'où les Anciens portérent l'intelligence des proportions musicales & instrumentales, & combien ces grands hommes nous ont surpasse dans l'harmonique non seulement en génie, mais en exécution, puisque dans des choses aussi essentielles de la commodité publique nous ne saurions même imiter les inventions qu'ils nous en ont transmises dans leurs écrits. Et cependant M. Perrault, l'ennemi des Anciens sans les avoir lûs, décide sans façon, sans presque rien entendre dans les matiéres qu'il traite, que les Anciens ignoroient l'art d'accorder plusieurs parties différentes. Cela est décisif. Qui lui a appris qu'ils ignorassent cet art? Il faut des preuves; où font ces preuves? Sénéque lui étoit-il (b) inconnu? Cet Auteur dit le contraire dans l'Anonyme qui le cite: " Ne voiez-vous pas, dit-il, de combien de , voix le chœur est composé? Il y a des basses, des dessus, des moiennes, des-, homines, des femmes, & des fluttes encore outre cela. Cependant on ne démêle

aucune de ces voix en particulier, parce qu'elles sont consonduës les unes avec les autres; mais on les entend toutes. On connoissoit donc du tems de Platon, dit encore plus bas l'Anonyme, l'art d'accorder non seulement plusieurs sons, mais encore plusieurs chants continus, quoique contraires entre eux, puisqu'il en désend l'usage aux ensans, dans sa République imaginaire, comme d'une chose qui leur rendroit la Musique trop difficile. Faut-il s'étonner après cela, si les Sçavans ont laissé là Perrault & son Paralléle sans le relever, & sans daigner se baisser pour lui jetter une pierre: tant ils l'ont trouvé peu digne de leur colére.

On prétend que les Anciens, & particuliérement les Grecs, amoureux des fables forgées dans les ténébres de l'antiquité, nous en ont débité un assez bon nombre sur les effets surprenans de leur Musique. Je n'ai garde de le nier; mais les Modernes nous en donnent-ils moins que les Anciens? Tout ce qui nous semble incrojable n'est pas toujours faux. Ce qu'ils nous disent de la violence de leurs machines de guerre est tout-à-fait digne d'étonnement, & cependant ils ne nous ont rien appris que de véritable. Faut-il conclure de là que parce que nous ne comprenons pas une chose, elle est impossible. A quelques fairs fabuleux près de leur Musique, qu'il faut abandonner aux vieilles, qui croient tout, il y avoit quelque chose de fort approchant du surnaturel. Mais si l'on sçavoit combien peu de chose est capable de remuet les passions des hommes, on seroit moins surpris des irruptions que la Musique peut faire sur eux. Ses effets sont sans doute très-surprenans. Qu'il y ait eu des Médecins, au rapport de Galien, qui aient guéri certaines maladies en jouant de la flutte fur la partie affligée, je le croirai affez sans le comprendre, lorsqu'il y aura des témoins tout autres qu'un charlatan ou un empirique, car c'est la même chose, qui me le confirmera, & Galien n'étoit ni l'un ni l'autre.

Je suis persuadé que la Musique est un art parfait, & qu'un homme qui le pousseroit aussi loin qu'il peut aller donneroit à ses airs des vertus extraordinaires, qui seroient les mêmes effets que les fluttes des Médecins dont Galien parle, & que leur pouvoir s'étendroit sur toutes les maladies du corps comme sur celles de l'esprit. Qui sçait si les Anciens, du moins quelques uns des plus célébres dans l'harmonique, n'avoient pas vû le bout de cet art, & trouvé des airs capables de guérir certaines maladies? Je le déclare, je n'en doute point un seul moment. Pourquoi en doute-rois-je, puisque nous voions tous les jours des exemples du pouvoir presque miraculeux de la Musique? Si le Lecteur est curieux de sçavoir par quels moiens ceux qui sont piqués de la Tarentule se tirent d'affaire en sort peu de tems, il le trouvera dans

cette page.

La Tarentule est une sorte d'araignée très-dangereuse, & dont le venin est mortel. George Baglivi publia une Dissertation sur cet insecte en 1696. dont l'Auteur du Dictionnaire universel a fait un grand Article. " La force du venin de la Tarentule est si grande, dit-il, que nonobstant les remédes qui guérissent le malade, la maladie ne laisse pas de recommencer tous les ans, surtout environ le tems auquel on a été piqué. Ce qu'il y a de fort singulier, c'est que ces remédes sont tous inutiles, si on n'y joint la Musique, qui met en mouvement tous les membres assoupis des malades, de sorte qu'ils se lévent & dansent deux ou trois heures. Voilà
la danse de la partie, tant l'une a de rapport avec l'autre, après quoi s'étant sait
frotter, ils recommencent leur danse, & le sont ainsi pendant douze heures à diverses reprises jusqu'à ce qu'ils se sentent délivrés de tous les symptômes; ce qui
arrive quelquesois le troisième ou le quatriéme jour; après quoi ils en sont
quittes jusqu'à l'année suivante. Pour ce qui regarde la nature de la Musique,
les uns se plaisent à l'une, les autres à l'autre; mais tous aiment les airs les

" plus gais, qui les mettent en de tels mouvemens qu'on les prendroit pour des

L'Auteur anonyme de qui j'emprunte bien des faits musicaux, & dont l'Ouvrage est tout plein d'érudition, cite de Théophraste, qu'Athenée & Aulugelle donnent pour garant (a), qui assure que de son tems les Thébains avoient coutume de guérir

la sciatique & l'épilepsie par le son d'une flutte.

Quoiqu'on en dise, je suis persuadé que la Musique peut beaucoup sur les mauxs de l'ame, & qu'elle est très-capable d'exciter ou de calmer les passions; ce qui montre le grand pouvoir du son ménagé avec art. Ecoutons Montagne là-dessus, "Les." Médecins tiennent, dis-il (b), qu'il y a certaines complexions qui s'agitent par aucuns sons & instrumens jusqu'à la fureur. J'en ai vû qui ne pouvoient ouir ronger un os sous la table sans perdre patience, & n'est guéres d'homme qui ne se trouble à ce bruit aigre & poignant que sont les limes en raclant le ser: comme à ouir marcher près de nous, ou ouir parser quelqu'un qui ait le passage du gosier ou du nés empêché, plusieurs s'en émeuvent jusqu'à la colère & à la haine. Ce slutteur protocle de Gracchus, qui amolissoit & roidissoit & contournoit la voix de son Maître lorsqu'il haranguoit à Rome; à quoi servoit-il, si le mouvement & qualité du son n'avoit force à émouvoir & altérer le jugement des Auditeurs? Vraiment il', y a bien dequoi saire si grande sète de la sermeté de cette belle piéce, qui se laisse

" manier & changer au branle & accidens d'un si léger vent.

Ceux qui disent que la Musique est le vrai incendiaire de l'amour, & qu'elle peur même appaifer les douleurs, je dis plus guérir certaines maladies, révent-ils? Non certainement: ceux qui sont piqués de la Tarentule ne mourroient-ils pas sans le secours de l'harmonie & de la danse? Car l'on ne guérit pas autrement, l'harmonie aiant une très-grande affinité avec l'ame. Il n'est pas incroiable qu'elle puisse produire des effets surprenans sur certaines maladies qui viennent de grands chagrins, de grandes difgraces ou de mélancolie. Combien d'exemples l'antiquité ne nous fournit-elle pas de certaines guérisons procurées par l'harmonie & les charmes d'une belle voix?' Vous verrez que la Musique, si elle arrive jamais à sa perfection, sfera peut-être un: jour partie de la Médecine, la ruine des Apoticaires & la fortune des Musiciens, comme le Mercure celle des Chirurgiens. Si quelque Médecin qui aura bien & profondement étudié cet art avec des talens propres à la composition, s'attache à la recherche & à la découverte d'une Médecine toute musicale, par le moien de certains airs. de certains tons, & d'instrumens propres pour la guérison de certains maux sur lesquels il jouëra ou chantera l'air qui conviendra à chacun; ce qui rétabliroit infailliblement la réputation du Pére Kirker, accusé d'ajouter foi à bien des sornettes, parriculièrement touchant l'opinion où il est du grand pouvoir de la Musique, & de la vertu occulte de certaines chansons & de certains tons connus des Anciens. Encore une fois, je m'imagine que ce Médecin Musicien seroit des merveilles & des cures furprenantes. Il ne faut pas espérer qu'aucun de la profession mette jamais la Musique en œuvre & l'ordonne fur fes malades, la Faculté seroit absolument désertée; du moins ces Messieurs-là devroient-ils l'appliquer sur la goutte, puisqu'il n'y a point de remede contre ce mal. Mais ils n'ont garde de le faire. Car si l'on venoit à s'appercevoir que l'harmonie fût capable de guérir cette maladie, ils craindroient qu'on ne vînt à reconnoître que son pouvoir s'étend sur toutes les autres.

Mais voici bien d'autres merveilles des effets de l'harmonie, assurément c'est un

reméde universel. Les Anciens ne savoient pas qu'elle servit à certaines gens d'un diuretique très-puissant, c'est-à-dire qu'elle eût la vertu de les faire pisser bon grémalgré abondamment, unt de fois qu'on leur fait entendre le son de quelque instrument. C'est M. Bonet (a), Médecin célébre, qui nous apprend cela dans son Recueil des observations faites dans le Nord concernant la Médecine. Je n'ai pas lû son Livre, je m'en rapporte seulement à l'Extrait que M. Bayle nous en a donné sans ses nouvelles de la République des Lettres. Qui n'admireroit, dit-il, ce qu'on lit dans la page 610. qu'il y a des gens qui ne sauroient ouir le son de quelques instrumens de Musique sans lâcher toute leur urine. Là-dessus il nous fait un conte, qu'il tire de Scaliger, à l'égard d'un Seigneur Gascon, qui aiant raillé en bonne compagnie quelqu'un de la troupe, en fut puni un moment après. Pendant qu'on étoit à table, dit-il, celui qui se vouloit venger donna ordre à un aveugle de se poster derriere le Gentilhomme, & de jouer de l'instrument: tout aussi-tôt il se prit à pisser de telle sorce & si abondamment, qu'il inonda tout le dessous de la table. Et les pieds Et les jambes des conviés s'en sentirent. Là-dessus l'Auteur fait cette réslexion, que la machine de l'homme est un fond inépuisable de grotesques, aussi bien que de ces choses que nous appellons régulières. Et tout cela prêche l'artifice infini de sa construction.

On n'admire pas moins les effets de la Musique à l'égard de la guerre. L'Anonyme n'a pas oublié les faits musicaux qui le prouvent. " Chacun sait, dit-il (b), que quand les Lacédémoniens alloient au combat un joueur de flutte entonnoit des , chants doux pour tempérer leur courage, & de peur qu'une ardeur téméraire ne " les emportat trop loin. Cependant peu s'en fallut un jour dans une bataille qu'ils ne succombassent sous les Messéniens. Le célébre Tyrtée, qui dans cette journée , faisoit les fonctions de joueur de flutte, ou de Flutteur major de l'armée, s'apper-", çur qu'ils plioient: il quitta aussi-tôt le mode Lydien, & passant au Phrygien, ra-3, nima heureusement leur courage, que le ton précédent avoit trop amoli, & ra-" mena par ce moien la victoire dans leur parti. Voilà une journée dont le succès est uniquement dû à la Musique. Mais voici plus. De jeunes débauchés Athéniens se trouvant dans la maison d'une fille de bonne composition, un Musicien qui se divertissoit aussi dans une autre de même étosse prend son instrument musical, & jouë un air militaire: tout aussi-tôt mes gens entrent en sureur, jettent les meubles par les senêtres, & veulent mettre le feu dans la maison. Le Musicien, qui voit que ce n'est plus chanson, change tout à coup de ton, par le conseil de Pythagore, qui étoit peut-être dans la même maison, à la honte de la Philosophie: & choisissant les airs qui lui parurent les plus pacifiques & les plus propres à calmer la bile, il produisit un si grand changement dans ces gens-là, qu'on sut tout étonné dans la ruë de voir des rigres changés en moutons. Ne dit-on pas la même chose d'Empedocles, disciple de Pythagore ?

Il falloit que les airs Phrygiens sussent furieusement remplis de parties ignées pour allumer si fort la bile, & la mettre en tel mouvement. Timothée, Musicien célébre, en sit tout autant: car en aiant entonné un de sa saçon dans un festin où étoit Alexandre, l'esse en sit si promt que tous les conviés quittent la table comme des surieux, & courent aux armes. Il les remit bientôt en place & dans leur état naturel par un air Lydien, qui les rendit les plus paisibles du monde. C'est un conte, diront quelques-uns, qu'on peut hazarder dans une assemblée de vieilles, ou dans une

<sup>(</sup>a) Medecina septents. collatitia. Gen. sumpt. Chouet. 1686.

Poëme Epique. Pas tant que l'on diroit bien, s'il est vrai ce que certain Auteur (a) rapporte dans un éloge de Claudin le jeune, un des plus habiles Musiciens qui eux paru depuis les Anciens, & qui vivoit en 1581. sous le regne d'Henri III. Ce Musicien avoit apparemment découvert le mode Phrygien, du moins il produisit les mêmes effets dans un concert qu'on avoit préparé pour être chanté aux noces du Duc de Joyeuse, ,, lequel comme on l'essaioit, dit l'Auteur (b), sit mettre la main aux ar-, mes à un Gentilhomme qui étoit là présent, & qui commença à jurer tout haut, , qu'il lui étoit impossible de s'empêcher de s'en aller battre contre quelqu'un: & qu'alors on commença à chanter un autre air du mode sous Phrygien, c'étoit le Ly-" dien, qui le rendit tranquille comme auparavant: ce qui m'a été confirmé encore , depuis peu par quelques-uns qui y affiftérent. Ce Claudin, tout moderne qu'il est, valoit bien Timothée. Voici un fait bien autrement surprenant d'un autre Musicien qui valoit bien Claudin, qui produit deux airs avec des vertus femblables & même plus fortes. Je tire ce fait du Bénédictin Dom Calmet dans son Commentaire de l'Ecriture sainte, & celui-ci l'emprunte d'Albert Crantzius, qui rapporte, qu'Henri IV. , Roi de Dannemarck aiant voulu faire l'expérience d'un Musicien, qui se vantoit de " faire dormir & chagriner, de mettre en fureur ceux qu'il vouloit, éprouva si bien , son pouvoir qu'il tua de sa main quelques-uns de ses Courtisans, dans le transport 20 où le chant du Musicien l'avoit mis.

Il est hors de doute que la Musique est venue d'Asie, & que les Grecs qui s'attribuent tout n'en surent jamais les inventeurs. Le mode Phrygien & Lydien en est une bonne preuve. Il ne saut donc pas être surpris si les anciens Hébreux s'y plaisoient si fort, puisque l'Ecriture elle-même nous la représente comme un art divin par ses esserts surnaturels. Les plus grands Prophètes n'ont souvent prophétisé que par elle. Cela se remarque en plusieurs endroits de l'Ecriture. Les anciens Auteurs se seroientils donnés le mot pour nous tromper? Il seroit trop ridicule de le penser, d'ailleurs

ce que les Livres saints en disent n'est pas disputable.

Elisée étant prié par le Roi Josaphat de lui découvrir quel seroit le succès d'une entreprise contre les Moabites, ce Prophéte demande qu'on lui améne un Musicien pour exciter dans lui le même esprit de prophétie, & l'Esprit de Dieu décend & opére sur lui. Ce qui est surnaturel, dira-t-on, ne prouve rien en faveur de la Musique: j'y consens; mais ce n'est que pour faire voir qu'il y a des arts qui sont honneur à l'esprit humain, & ausquels Dieu se plast & y attache des raions de sa toutepuissance, qui produisent des effets tout miraculeux. Comprenons-nous les autres qui ne le sont pas? Sont-ils bien naturels? Car on ne peut révoquer en doute qu'il y a des maladies dont on se délivre par le son & l'harmonie des voix & des instrumens de musique. Les Peintres & les mauvais Prédicateurs en remplissent tout le ciel. Les vertus de la harpe de David sur la maladie de Saül, dont les Médecins ne trouvérent que celle de l'harmonie, ne sont pas surnaturelles. "Les Docteurs Juiss, suivis de plusieurs Auteurs Chrétiens, (dit Dom Calmet dans son Commentaire de l'Ecriture sainte,), veulent que cette maladie ait été causée par la mélancolie & une " bile noire enflammée; en sorte qu'il étoit plutôt hypocondriaque & frappé de ma-" nie, que véritablement possédé: les fréquens accès de cette maladie, les symptô-" mes qui l'accompagnoient, & les remédes qu'on apportoit pour le soulager, sont , d'assez bonnes preuves de ce sentiment..... Saint Chrysostome, (dit-il plus bas, en parlant de l'incommodité de Saül,), l'appelle une manie. Il semble attribuer " à l'art de David, qui jouoit des instrumens en sa présence, le soulagement qu'il

Je l'avouë franchement, on ne peut lire sans étonnement les merveilleux effets de la Musique non seulement dans les Anciens, mais encore dans ce que nos Auteurs rapportent de certains Musiciens modernes. Si nous n'avions que les exemples des premiers, peut-être seroient-ils contestables; mais les derniers nous en sournissent encore un bon nombre: chose surprenante que ces effets-là! Aussi voit-on que de toutes les sciences l'harmonique est la seule que Dieu ait élevée, annoblie, & souvent surnaturalisée, c'est-à-dire produit par elle des effets miraculeux. Elle n'étoit pas moins sanctissée chez les Hébreux qu'elle l'est aujourd'hui chez les Chrétiens. Il y avoit toujours dans l'armée des Prêtres & des Lévites, dont une des principales occupations étoit de jouër des instrumens dans le Temple du Seigneur.

L'Auteur anonyme, qui a traité de la Musique des Anciens dans un petit Ouvrage sout plein d'érudition, nous donne la figure de tous leurs instrumens de musique. l'en trouve un assez bon nombre; mais je n'en vois aucun qui approche des nôtres à l'égard de l'harmonie. Avouons-le franchement, ils sentent assez le barbare, & je ne puis comprendre leurs effets miraculeux. Ceux des Modernes en plus grand nombre encore, sont bien autrement capables de remuer les passions, de charmer les maux. & de les expulser sans retour, au grand préjudice des Apoticaires ou des cuifiniers de la Médecine. Je m'étonne que l'Auteur ait oublié le fouët, qui avoit rang parmi les instrumens de musique des Anciens. S'il avoit lû M. Vossius, toute l'érudition musicale se fut trouvée dans son Livre, ou peu s'en faut. C'est un péché cela. Car lorsqu'on s'embarque à traiter certaine matière, il faut la couler à fond autant qu'il se peut, & remuer toutes les Bibliothéques. Vossius (a) dit donc que les souëts entrérent dans le catalogue des instrumens musicaux des Anciens, & qu'ils avoient trouvé le fecret d'en tirer des tons & des fons harmonieux, & qu'ils se faisoient entendre particuliérement dans les fêtes de Bacchus & de Cybéle, & que ceux qui les faisoient claquer les remuoient avec une adresse surprenante. Il n'en demeure pas là, il fait faire un bond à son érudition, & de l'antique il décend au moderne, & dit qu'encore aujourd'hui les Tartares qui habitent dans la Chine se servent de longs souëts en guise de trompettes, & qu'ils en forment d'un seul coup trois sons différens & trèsbruians, de sorte que deux ou trois coups peuvent remplir toute la gamme. Voilà des faits. En voici encore un autre.

Le même Auteur assure qu'il y avoit un cocher à Maestricht, si excellent joueur de souët, qu'avec le sien il claquoit toutes sortes d'airs, & qu'un autre qui étoit depuis peu arrivé d'Angleterre, pour lui saire voir qu'il n'étoit pas le seul & unique dans son espèce en Europe, faisoit merveille du sien à claquer toutes sortes d'airs. Voilà donc le souët au nombre d'instrumens musicaux. S'il y avoit beaucoup de ces gens-là, je ne doute point qu'ils n'eussent une place dans l'Opera, supposé qu'ons agrandît l'orchestre de la moitié, & même au-dela.

(a) C. V. Catul. in eum Ifac. Vossii. Objerv, Lond. 1684.

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

#### CHAPITRE VI.

Sédition à Lacédémone. Trois Ephores soulevent la jeunesse contre les Macédoniens. Sage réponse de Philippe sur ce soulevement. Les Alliés déclarent la guerre aux Etoliens.

Quand les Etoliens eurent fait dans le Péloponése tout le ravage que nous avons vû, ils revinrent chez eux sans opposition. Pendant ce tems-là Philippe étoit à Corinthe avec une armée pour secourir les Achéens. Comme il étoit arrivé trop tard, il dépêcha vers tous les Alliés pour les presser de lui faire venir à Corinthe ceux avec qui ils souhaitoient qu'on délibérât sur les intérêts communs. Il se mit luimême en marche, & s'avança vers Tégée, sur l'avis qu'il avoit eu qu'il y avoit une sédition à Lacédémone, & que les Citoiens s'égorgeoient les uns les autres. Ce peuple accoutumé à être gouverné par des Rois, & à obéir à des Chess, n'eut pas été plutôt mis en liberté par Antigonus, qu'il se mit en tête que tous étoient égaux & avoient les mêmes droits.

D'abord deux des Ephores tinrent secrete la disposition où ils étoient. Trois autres s'entendoient avec les Etoliens, persuadés que Philippe étoit trop jeune pour gouverner le Péloponése. Mais les Etoliens étant fortis de cette Province, & Philippe étant arrivé de Macédoine plutôt qu'ils ne pensoient, les trois derniers commencérent à se défier d'un des deux autres nommé Adimante, qui n'approuvoit pas le dessein qu'ils projettoient, & qu'ils lui avoient communiqué. Ils craignirent qu'il ne les trahît auprès de Philippe, & ne lui découvrit leur cabale. Pour prévenir ce malheur, ils assemblérent quelques jeunes gens, & firent publier que ceux qui étoient en age de porter les armes se trouvassent au Temple de Minerve, pour prendre les armes contre les Macédoniens qui approchoient. Un ordre si peu attendu mit en émeute toute la jeunesse. Adimante chagrin de ce tumulte, se hâta d'arriver le premier, & quand la jeunesse fut assemblée: Lorsque nous apprîmes, dit-il, que les Etoliens nos ennemis déclarés mettoient le pied fur nos frontières, c'étoit alors que l'on devoir publier de ces sortes de Decrets & faire des levées. Mais aujourd'hui que ce sont les Macédoniens, nos amis & nos défenseurs, qui viennent à notre secours, leur Roi à leur tête, est-il prudent de nous soulever contre eux? A peine avoit-il achevé que quelques jeunes gens lui passérent leurs épées au

travers du corps. Ils égorgérent encore Sthénelas, Alcaméne, Thyef-

te, Bionidas, & un grand nombre d'autres Citoiens. Polyphonte & quelques autres prévoiant les suites de cette affaire, se retirérent sage-

ment vers Philippe.

Aussitôt après ce massacre, les Ephores qui en avoient été les principaux auteurs, envoiérent à Philippe pour se plaindre de ceux qui avoient été tués, & pour le prier de ne pas venir à Lacédémone que le soulévement n'y fût appaise, & que tout n'y sût tranquille; qu'il devoit être persuadé qu'ils seroient pour les Macédoniens tout ce que la justice & l'amitié demanderoient d'eux. Ces Députés rencontrérent Philippe proche du mont Parthenion, & suivirent exactement leurs instructions. Philippe après les avoir entendus, leur dit de retourner en diligence chez eux, & de dire aux Ephores qu'il alloit continuër sa route & camper à Tégée, & qu'ils envoiassent incessamment des gens de poids & d'autorité pour délibérer ensemble sur ce qu'il y avoit à faire. Ceux-ci retournérent chez eux, selon l'ordre que le Roi leur avoit donné, & firent connoître ses intentions. Aussitôt les principaux de Lacédémone envoiérent dix Citoiens à Philippe, lesquels étant arrivés à Tégée, & admis dans le Conseil du Roi, Ogias à leur tête, ils commencérent par faire le procès à Adimante, promirent à Philippe de garder exactement le Traité d'alliance fait avec lui, & l'assurérent qu'il n'avoit point d'amis qui embrassassent ses intérêts avec plus de chaleur & d'affection que les Lacédémoniens. Après ce difcours & quelque autre semblable ils prirent congé.

Le Conseil du Roi se trouva sort partagé. Quelques-uns informés de la sédition qui s'étoit excitée à Lacédémone, & scachant qu'Adimante n'avoit été tué que parce qu'il tenoit pour les Macédoniens, & que d'ailleurs les Lacédémoniens avoient eu dessein d'appeller les Etoliens, conseilloient à Philippe de faire un exemple de ce peuple, & de le traiter comme Alexandre avoit traité les Thébains aussitôt qu'il sut monté sur le trône de Macédoine. D'autres plus anciens dirent que la faute ne méritoit pas une punition si rigoureuse, qu'il salloit châtier ceux qui étoient la cause de la sédition, les dépouiller de leurs charges,

& en revêtir ceux qui étoient attachés au Roi.

Philippe répondit à tout cela d'une manière fort prudente & fort judicieuse, si cependant l'on doit croire que la réponse vînt de lui. Car il n'est guéres vraisemblable qu'un jeune homme de dix-sept ans ait été capable de porter son jugement sur des affaires de cette importance. Mais un Historien doit toujours attribuer les décisions à ceux qui sont à la tête des affaires, sauf à ses Lecteurs de juger que les conseils, sur lesquels les décisions sont sondées, viennent de ceux qui sont auprès du Roi, & surtout de ceux qu'il admet à ses délibérations. Il est trèsprobable que ce que le Roi prononça pour lors, c'étoit Aratus qui le lui avoit suggéré.

Tome V.

Le Roi répondit donc que dans les hostilités que se faisoient les Alhés les uns aux autres en particulier, tout ce qu'il avoit à faire c'étoit d'y mettre ordre de bouche ou par lettres, & de faire sentir qu'il en étoit averti: qu'il n'y avoit que les fautes qui pouvoient blesser l'alliance en général, qu'il sût obligé de corriger sur les avis du Conseil public: que les Lacédémoniens n'aiant rien fait de notoire contre cette alliance en général, & promettant au contraire de s'aquiter sidélement de leurs devoirs envers les Macédoniens, il ne convenoit pas d'en agir avec eux à la rigueur: que son pére ne les avoit pas maltraités, quoiqu'il les eût vaincus comme ennemis; qu'il ne pouvoit donc lui, sans blesser la raison & la justice, les perdre sans ressource pour un si petit sujet.

Aussitôt qu'on eut conclu qu'il ne falloit plus penser à ce qui étoit arrivé, le Roi envoia Pétrée, un de ses favoris, avec Omias à Lacédémone, pour exhorter le peuple à lui être sidéle & aux Macédoniens, & pour donner & recevoir les sermens accoutumés. Après cela il se mit en marche & revint à Corinthe. Tous les Alliés surent charmés.

de la manière dont il en avoit usé avec les Lacédémoniens.

A Corinthe il tint Conseil sur les affaires présentes avec ceux qui lui étoient venus des villes alliées, & délibéra avec eux sur les mesures qu'il falloit prendre à l'égard des Étoliens. Les Béotiens les accusoient d'avoir pendant la paix pillé le Temple de Minerve Itonia: les Phocéens de s'être mis en campagne pour emporter de sorce Ambryson & Daulion: les Épirotes d'avoir fourragé leur province: les Acarnaniens d'avoir fait de sourdes pratiques contre la ville de Thyrée, & d'avoir osé l'insulter de nuit: les Achéens d'avoir envahi Clarion dans le païs des Mégalopolitains, d'avoir ravagé les terres des Patréens & des Pharéens, d'avoir mis Cynéthe au pillage, d'avoir pillé le Temple de Diane proche de Louysse, & sur terre de Mégalopolis d'Illyrie, qui ne faisoit que commencer à se repeupler. Après avoir entendu toutes ces accusations, le Conseil conclut unanimement qu'il falloit déclarer la guerre aux Étoliens.

Dans le Decret qu'on en fit, & à la tête duquel on avoit déduit toutes les accusations précédentes, le Conseil déclaroit qu'en saveur des Alliés on se joindroit pour reprendre sur les Etoliens quelque ville ou quelque païs qu'ils eussent envahi depuis la mort de Demetrius père de Philippe: que ceux qui par sorce avoient été contraints d'entrer dans le Gouvernement des Etoliens, seroient tous rétablis dans leur Gouvernement naturel, & qu'ils seroient remis en possession de leur païs & de leurs villes, sans garnison, sans impôt, parsaitement libres & sans autres loix que celles de leurs pères: ensin que l'on remettroit

en vigueur (a) les loix des Amphicityons, & qu'on leur rendroit le Temple dont les Etoliens avoient voulu se rendre les maîtres. Décret fut ratifié la première année de la cent quarantième olympiade, & ce fut le commencement de la guerre appellée Sociale ou des Alliés, commencement qui ne pouvoit être ni plus juste ni plus propre à réparer les défordres passés.

Amphicayons.] Ces Amphicayons étoient les Députés des peuples & des villes de la Gréce. Cette assemblée avoit assez de rapport à celle des Etats Généraux de Hollande, & plus encore au Parlement d'Angleterre : c'étoit l'Assemblée commune de toute la Gréce. Leur pouvoir n'étoit pas petit, & leurs décisions pas peu respectées: car 'il leur étoit permis d'ordonner & de résoudre tout ce qui leur paroissoit convenir au bien général & au repos de la Gréce, & même de déclarer la guerre, comme ils firent contre les Phocéens, qui avoient commis des impiétés contre les Temples de Delphes. Mais comme ils ne voulurent pas se soumettre à certaines réparations que l'Assemblée exigeoit d'eux, ils se virent obliges de leur déclarer la guerre, qui ne leur fut pas heureuse: si Philippe père d'Alexandre ne s'en fût mêlé, elle cût beaucoup perdu de sa puissance: mais le recours à ce Prince leur fit tout autant de mai que les Phocéens. Car pour récompense de les avoir réprimés, ils furent obligés de l'aggréger à leur Corps : ce qui tiroit à de facheuses conséquences, & l'on eut lieu de s'en repentir peu de tems après. L'origine de cette Assemblée est bien avant dans les siècles réculés. On prétend qu'Amphictyon troisiéme Roi d'Athénes en fut

(a) Que l'on remettroit en vigueur les loix des auteur, & ce Roi regnois environ 1520. ans avant J. CH. Voilà une antiquité raisonnable. Apparemment que cette Assemblée avoit quelque désaut, puisque cent quarante ans après Acrise Roid'Argos augmenta confiderablement le nombre des Députés, ainsi que leur pouvoir & leurs priviléges. Ils s'assembloient deux fois l'année, en Automne aux Thermopyles dans le Temple de Cérés, bâti dans une plaine auprès du fleuve Asope; an Printems à Delphes dans le sameux Temple d'Apollon. On compte onze ou douze peuples qui avoient droit de séance dans cetto Compagnie souveraine, & chacun envoioit deux Députés. ,, De ces deux Députés, dit Tour-" reil dans ses Remarques, l'un s'appelloit Hie-" romnémon, comme qui diroit Greffier sacré, " Garde des saints Registres, & il étoit de tout ce qui concernoit les intérêts de la religion; " l'autre se nommoit Pylogore, comme qui di-,, roit Orateur député à Piles". Sur ce pied-là l'Assemblée auroit été composée d'une soule d'Orateurs, à moins qu'il ne veuille dire que chacun parloit pour son pais: mais il falloit qu'il y cût un Orateur particulier pour le général de l'Afsemblée comme en Angleterre. J'aurois souhaité que M. de Tourreil eût expliqué cela.

#### VII.

Philippe vient au Conseil des Achéens. Scopas est fait Préteur chez les Etoliens. Philippe retourne en Macédoine. Il attire Scerdilaidas dans le parti des Alliés.

E Conseil envoia aussitôt des Députés aux Alliés, afin que tous. donnassent leur suffrage au Decret, & prissent les armes contre les Etoliens. Philippe écrivit aussi aux Etoliens, pour les avertir que s'ils avoient dequoi se justifier, ils n'avoient qu'à se présenter à l'Assemblée publique: mais qu'ils se trompoient grossiérement, si après avoir, sans un Decret public, fait le dégât chez tous leurs voilins, ils s'imaginoient que ceux qui avoient été maltraités laisseroient ces brigandages impunis, ou qu'en se vengeant ils passeroient pour avoir les premiers commencé la guerre. Cette Lettre reçue, les Chess des Etoliens, qui se flattoient que Philippe ne viendroit pas, prirent jour pour venir trouver le Roi à Rhios. Puis sur l'avis qu'il étoit arrivé, ils lui sirent sçavoir par une Lettre qu'avant l'Assemblée du peuple, ils n'avoient pas droit de rien décider par eux-mêmes sur les affaires d'Etat. Pour les Achéens, ils consirmérent le Decret dans une Assemblée à Egion, & ordonnérent par un Héraut de courir sus aux Etoliens. Le Roi vint à ce Conseil; il y sit un long discours, qui sut parsaitement bien reçu, & on lui renouvella toutes les protestations d'amitié & de sidélité

qui avoient autrefois été faites à ses ancêtres.

Vers le même tems, les Etoliens assemblés pour le choix des Magistrats, donnérent la Préture à ce Scopas, qui avoit été la cause de tous les maux que nous avons rapportés. Je ne sçai que dire d'un pareil procédé. Ne point faire la guerre en vertu d'un Decret public. mais aller en corps d'armée ravager les terres de ses voisins; ne point punir les auteurs de ce trouble, mais au contraire leur donner les premiéres charges, rien ne me paroît plus méchant & plus odieux. comment pourroit-on qualifier autrement cette conduite? Un exemple rendra le tort des Etoliens plus sensible. Quand Phébidas, par trahison, fut entré dans la citadelle de Thébes, les Lacédémoniens se contentérent de punir l'auteur de la perfidie, & laissérent la garnison dans la place. Etoit-ce assez pour réparer l'insulte, que de châtier celui qui l'avoit faite? Il étoit cependant en leur pouvoir de chasser la garnison, & il étoit de l'intérêt des Thébains qu'elle fût chassée. De même du tems de la paix faite par Antalcidas, ils publièrent qu'ils laifsoient les villes en liberté, & qu'ils leur permettoient de se conduire par leurs loix, sans cependant en retirer les Gouverneurs qui y étoient de leur part. Après avoir ruiné les Mantinéens leurs amis & leurs alliés, à les entendre, ils ne leur avoient fait aucun tort en les tirant d'une ville pour les disperser dans plusieurs. N'est-ce pas une folie & une folie jointe à une méchanceté noire que de vouloir que tout le monde foit aveugle, parce que l'on fait semblant de sermer les yeux. Cette conduite à peu près semblable dans les deux Républiques, attira de grands malheurs sur l'une & sur l'autre, & ceux qui voudront bien gouverner, soit leurs affaires particulières ou les affaires générales, se donneront bien de garde de les imiter.

Philippe après avoir réglé les affaires des Achéens, reprit avec fon armée la route de Macédoine pour faire au plutôt les préparatifs de la guerre. Ce Prince par le Decret dont nous avons parlé, se sit beaucoup d'honneur non seulement parmi les Alliés, mais dans toute la Gréce, & l'on conçut de grandes espérances de sa douceur & de sa

grandeur d'ame.

Toutes ces choses se passoient dans le tems qu'Annibal maître de tout le pais d'au-delà de l'Ebre, se disposoit à faire le siège de Sagonte. On voit ici que si dès le commencement j'avois joint les affaires des Grecs avec les premiers mouvemens d'Annibal, j'aurois été obligé dans le premier Livre, pour suivre l'ordre des tems, de les entremêler avec les troubles d'Espagne; & que comme les guerres d'Italie, d'Espagne & d'Asie ont eu chacune un commencement qui leur étoit propre, & se font terminées de la même manière, il étoit plus à propos que je parlasse en particulier de chacune, jusqu'à ce que j'arrivasse au tems, où iointes & mêlées l'une avec l'autre, elles commencérent à tendre au même but. Par cette méthode on montrera plus clairement les commentemens de chaque guerre. On découvrira aussi plus aisement leur jonction, dont nous avons déja rapporté la manière & le sujet. Ensuite nous n'aurons plus qu'à faire une Histoire commune de toutes. Or cette ionction se fit sur la fin de la guerre que nous racontons, dans la troisième année de la cent quarantiéme Olympiade. Ainsi après cette guerre, fuivant l'ordre des tems, nous parlerons de toutes les autres en commun. Mais pour ce qui a précédé, il faut le traiter en particulier, comme je viens de dire. Seulement je prie qu'on se rappelle ce qui est arrivé dans le même tems, & dont j'ai parlé dans le premier Livre; afin que l'on suive plus facilement le fil de sa narration, & qu'on soit plus frapé des choses qu'elle contient.

Pour revenir à Philippe, pendant son quartier d'hiver dans la Macédoine il s'appliqua surtout à lever des troupes, & à mettre son Roiaume en füreté contre les Barbares qui le menaçoient. Il eut aussi une conférence tête à tête avec Scerdilaïdas, pour le porter à se joindre aux autres Alliés & à lui. Celui-ci se laissa d'abord gagner par les promesses que le Roi lui fit de l'aider à mettre ordre aux affaires d'Illyrie, & par le mal qu'il lui dit des Etoliens, dont on n'en pouvoit assez dire. Les injustices, qui se sont d'Etat à Etat, ne dissérent de celles que les particuliers se font les uns aux autres, qu'en ce que les premières sont en plus grand nombre & d'une plus grande consequence. A l'égard des sociétes particulières que lient entre eux les brigans & les voleurs, elles ne se détruisent pour l'ordinaire, que parce que ceux qui les composent ne s'en tiennent pas aux conventions qu'ils ont faites. C'est ce qui arriva pour lors aux Etoliens. Ils étoient convenus avec Scerdilaïdas qu'il auroit une partie du butin, s'il se jettoit avec eux sur l'Achaïe. Il se laissa persuader, & sit ce qu'on demandoit de lui. Les Étoliens pillent Cynéthe, ils font un riche butin

d'hommes & de troupeaux, & ne pensant seulement pas à lui dans le partage de ces dépouilles. Dans l'indignation où il étoit, Philippe n'eut besoin que de lui rappeller en peu de mots dans la mémoire.

Finfidélité des Etoliens. Il exigea néanmoins qu'on lui donnât.

G 2

HISTOIRE DE POLYBE, wingt talens chaque année, & trente fregates pour atraquer les Etoliens par mer.

# 

#### CHAPITRE VIII.

Les Acarnaniens entrent dans l'alliance, éloge de ce peuple. Mauvaise foi des Epirotes. Faute que font les Messéniens en ne se joignant pas aux autres Alliés. Avis important aux Péloponnésiens.

PEndant que Philippe travailloit de son côté, les Députés envoiés aux Alliés surent d'abord dans l'Acarnanie, & présentérent le Decret. Il y sut universellement approuvé & ratisé. Les Acarnaniens coururent aussitôt aux armes, quoiqu'il n'y eût pas de peuple qui pût plus légitimement s'en dispenser, affecter des délais & craindre de se brouiller avec ses voisins. Outre que l'Acarnanie est limitrophe à l'Etolie, rien n'est plus aisé à conquerir que cette province, & peu de tems avant cette guerre leur haine pour les Etoliens leur avoit attiré de très-grands maux. Mais les gens bien nés s'exposent à tout, sacrissent tout pour le devoir. Or quelque foibles que soient par euxmêmes les Acarnaniens; il n'y a pas de peuple, parmi les Grecs, qui ait le devoir plus à cœur. On peut hardiment compter sur eux dans les plus sacheuses conjonctures; on ne voit nulle part dans la Gréce plus d'amour pour la liberté, & plus de fermeté pour s'y maintenir.

Les Epirotes écoutérent les Députés & ratissérent le Decret; mais lâches & de mauvaise soi, ils convinrent en même tems qu'ils attendroient à faire la guerre aux Etoliens que le Roi la leur sît, & aux Députés des Etoliens ils dirent qu'ils vouloient vivre en paix avec eux. On dépêcha aussi vers le Roi Ptolémée, & on le pria de n'aider ni d'argent ni d'autres munitions les Etoliens contre Philippe & les Alliés.

Pour les Messéniens, quoique ce sût pour eux que l'on avoit entrepris cette guerre, ils firent réponse aux Députés qu'ils n'entreroient point dans cette guerre que la ville de Phigalée, qui étoit sur leurs frontières, n'eût été enlevée aux Etoliens, dont elle dépendoit. Ce surent Oenis & Nicippus, Ephores des Messéniens, & quelques autres qui tenoient pour l'Oligarchie, qui firent prendre ce parti au peuple malgré toute la répugnance qu'il y avoit. Il s'en falloit beaucoup, au moins selon moi, que ce sût le meilleur qu'il y eût à prendre. Il est vrai que la guerre est un grand mal; mais elle n'est pas si à craindre qu'on doive plutôt tout soussirir que de l'avoir. Si rien n'est presérable à la paix, pourquoi donc faisons-nous tant valoir le droit d'égalité, la liberté de dire ce que nous pensons, & le nom de liberté? Louons-nous les Thébains de s'être soustraits aux guerres qu'il falloit soutenir contre les Médes pour le falut de toute la Gréce, & d'avoir craint les Perses jusqu'à se soumettre à leur domination? Pindare, d'accord avec les Thébains, conseille, pour maintenir la tranquillité publique, de chercher la brillante lumière du repos. Voilà de grands mots, mais qui n'expriment, comme on eut lieu de le reconnoître peu de tems après, qu'une maxime honteuse, & qui sut trèsfuneste à la patrie de ce Poète. Rien n'est plus estimable que la paix, quand elle ne blesse en rien nos droits ni notre honneur; si elle nous deshonore & nous réduit en servitude, rien n'est plus insamant & plus

préjudiciable.

Mais la faction de ceux qui parmi les Messéniens étoient pour l'Oligarchie, ne faisant attention qu'a ses intérêts particuliers, recherchoit toujours la paix avec trop d'empressement. Il est vrai que par là ils se sont fouvent épargné de mauvaises affaires, & ont évité beaucoup de dangers: mais enfin ce penchant pour la paix fut porté si loin, qu'il mit leur patrie à deux doigts de sa perte. La raison en est, à ce qu'il me semble, que les Messéniens ont pour voisins les deux peuples les plus puissans du Péloponnése, j'ose dire même de toute la Gréce. scavoir les Arcadiens & les Lacédémoniens; & qu'ils n'ont pas gardé à leur égard la conduite qu'il convenoit de garder. Depuis leur établisfement dans la Messénie, les Lacédémoniens avoient contre eux une haine irréconciliable, sans que l'honneur leur inspirât rien pour se venger noblement de cette haine. Les Arcadiens au contraire les aimoient & les protégeoient, & cette amitié qu'il falloit cultiver, ils la négligeoient. Tant que ces deux voisins se faisoient la guerre l'un à l'autre, ou l'alloient faire ailleurs, les Messéniens tranquilles jouissoient d'une paix profonde & des commodités que le païs leur fournissoit. Mais des que les Lacédémoniens de retour chez eux n'avoient plus rien à faire, ils ne fongeoient qu'à leur nuire & qu'à les inquiéter: & comme les Messéniens n'étoient pas en état de s'opposer à une puissance si formidable, & qu'ils ne s'étoient pas auparavant ménagé des amis capables de tout entreprendre pour les fecourir, ils étoient contraints ou de leur rendre les fervices les plus bas, ou, s'ils ne pouvoient se résoudre à la servitude, d'abandonner leur patrie & de suir au loin avec leurs femmes & leurs enfans. C'est ce qui leur est arrivé bien des sois, & encore depuis assez peu de tems.

Fassent les Dieux que les Peloponnésiens s'affermissent tellement

dans l'état où ils sont maintenant, que jamais ils n'aient besoin de l'avis que je vais leur donner: mais s'il arrive qu'ils soient menacés de quelque révolution, je ne vois pour les Messéniens & pour les Mégalopolitains qu'une seule voie pour se maintenir longtems dans leur païs, c'est de suivre la pensée d'Epaminondas, de se joindre ensemble de manière que rien ne soit capable de rompre ou d'altérer tant soit peu leur union. Ils n'ont qu'à remonter aux tems qui les ont précédés, pour se convaincre des avantages de cette société. Entre autres choses que les Messéniens sirent pour marquer aux Mégalopolitains leur reconnoissance, au tems d'Aristoméne ils mirent une Colonne proche l'Autel de Jupiter Lycien, sur laquelle étoit écrit en quatre vers: Ensim un Roi injuste a été puni; Messéne par l'aide de Jupiter a découvert son traître; elle l'a même découvert aisément, un parjure ne peut se dérober aux yeux de Dieu. Nous vous saluons Roi Jupiter, sauvez l'Arcadie.

Il me paroît que les Messéniens dans cette inscription ne prient les. Dieux de sauver l'Arcadie, que parce qu'elle étoit pour eux comme une seconde patrie après la perte de la leur propre. En esset pendant la guerre d'Aristoméne, après qu'ils eurent été chassés de leur patrie, les Arcadiens ne se contentérent pas de les recevoir chez eux & de les ranger au nombre des Citoiens, ils donnérent encore leurs silles en mariage à ceux des jeunes Messéniens qui étoient en âge de se marier. Outre cela ils firent une exacte recherche de la trahison, dont Aristocrate leur Roi s'étoit rendu coupable dans le combat appellé la journée

du fossé, le tuérent & éteignirent toute sa race.

Mais sans recourir aux vieux tems, ce qui s'est passé depuis l'union de Mégalopolis avec Mellène prouve affez ce que je viens d'avancer. Après la bataille de Mantinée, où la mort d'Epaminondas rendit la victoire douteuse, bien que les Lacédémoniens ne voulussent pas que les Messéniens fussent compris dans le Traité, parce qu'ils espéroient se rendre bientôt maîtres de Messéne; les Mégalopolitains & tous ceux qui étoient unis avec les Arcadiens, pressérent si fort les Alliés d'admettre les Messéniens, de recevoir leurs sermens & de les faire entrer dans le Traité de paix, qu'enfin ils l'emportérent, & que les Lacédémoniens furent les seuls de toute la Gréce qui en fussent exclus. près cela doutera-t-on dans la postérité que le conseil que nous donnons aux Messéniens & aux Mégalopolitains soit bien fondé? Aussi ne le leur ai-je donné, qu'afin que n'oubliant jamais les maux que leur patrie a soufferts de la part des Lacédémoniens, ils vivent toujours les uns avec les autres dans une parfaite intelligence, se gardent une fidélité inviolable; & que la terreur de cet ennemi ni le defir de la paix ne les porte jamais à se séparer les uns des autres. Revenons à notre sujet.

#### **ቋረነኞ ልረያ**ኞ ፈረንኞ **ፈርናኞ ልረን**ኞ ፈርንኞ ቋረንኞ ቋረንኞ <sub>ቋ</sub>ረንኞ <del>ል</del>ረንኞ <mark>ቋረንኞ ቁርንኞ ቁርንኞ ቁርንኞ</mark> ል

#### CHAPITRE IX

Députation des Spartiates vers les Etoliens. Sparte demeure fidéle à Philippe. Sédition qui s'éléve dans cette ville, & pourquoi. On y crée de nouveaux Rois, qui font la guerre aux Achéens.

Les Lacédémoniens reçûrent les Députés des Alliés assez selon leur coutume; aveuglés par leur folie & leur mauvaise volonté, ils les renvoiérent sans leur rien répondre: tant ce que l'on dit est vrai, qu'une audace effrénée renverse l'esprit & ne forme que des projets chimériques. Cependant on élit à Sparte de nouveaux Ephores. Ceux qui avoient brouille d'abord, & qui avoient été la cause des meurtres, depêchérent vers les Etoliens pour en faire venir un Député. Ceux ci écouterent avec plaisir les propositions des Lacédémoniens, & leur envoiérent Machatas avec quelques autres. Ce Député se présenta aux Ephores, qui demandérent que l'on fit parler Machatas dans une Assemblée du peuple, que l'on créat des Rois selon l'ancien usage, & que l'on ne souffrît point que, contre les loix, l'Empire des Héraclides fut anéanti. Les Ephores ne goûtoient point du tout ces demandes. Mais ne pouvant rélister à l'empressement que l'on témoignoit, & craignant que les jeunes gens ne causassent quelque tumulte, ils dirent sur l'article des Rois qu'on en délibéreroit, & accordérent une Assemblée à Machatas.

Le peuple s'assemble, Machatas sait une longue harangue, ou, pour engager les Lacédémoniens à se joindre avec les Etoliens, il eut l'impudence de charger les Macédoniens de cent crimes imaginaires, & de donner aux Étoliens des louanges qu'ils n'avoient jamais méritées. Quand il se sur retiré, le Conseil se trouva très-embarassé. Quelques-uns opinoient en saveur des Étoliens, & souhaitoient qu'on sit alliance avec eux; quelques autres étoient d'un avis contraire. Mais quelques Anciens aiant réprésenté au peuple les biensaits qu'il avoit reçus d'Antigonus & des Macédoniens, & les peines au contraire que leur avoient saites Charixène & Timée, lorsque les Étoliens sondant en grand nombre & à main armée sur leurs terres les avoient ravagées, en avoient mis dans les sers les habitans, & s'étoient voulu emparer de Sparte par fraude & par violence en se servant pour cela du ministere des exilés; le peuple changea aussitôt de sentiment, & se laissa ensin persuader de demeurer sidéle à Philippe & aux Macédoniens:

Tome V.

ce qui fit que Machatas reprit le chemin de son païs sans avoir rien fait.

Cette résolution déplut infiniment à ceux qui d'abord avoient été la cause de tous les troubles. Pour la rendre inutile, ils gagnérent quelques jeunes gens, & s'avisérent de l'expédient du monde le plus impie. C'étoit alors le tems où il se devoit faire je ne sçai quel facrifice à Minerve; & pour cela il falloit que la jeunesse en âge de porter les armes accompagnât la victime au Temple de cette Déesse, & que les Ephores sissent eux-mêmes la cérémonie dans le Temple. Quand l'heure du facrifice sut venue, quelques jeunes soldats se jettérent tout d'un coup sur les Ephores & les massacrérent. Ainsi ce Temple qui jusques-la avoit été un azyle pour ceux qui s'y résugioient, quand même ils eussent été condamnés à la mort, sut alors tellement méprisée & prosané, que l'on y vit couler le sang de tous les Ephores autour de l'Autel & de la Table sacrée. On égorgea de même Gyridas & quelques autres anciens, on mit en fuite tous ceux qui étoient opposés aux Etoliens, on choisit parmi eux des Ephores, & on con-

clut l'alliance avec ce peuple.

Ce qui porta les Lacédémoniens à de si grands excés, sut la haine qu'ils avoient pour les Achéens, leur ingratitude à l'égard des Macédoniens, leur inconsidération à l'égard de tout le monde. Leur amitié pour Cléoméne n'y eut pas moins de part. Car ils espéroient toujours que ce Prince s'échaperoit & reviendroit chez eux. Ce qui fait voir que quand on a scû se bien mettre dans l'esprit des hommes, on a beau être absent, l'inclination qu'ils ont conçue pour vous ne s'éteint jamais, & n'attend au contraire que le moment de s'enflammer. Il y avoit déja trois ans depuis la fuite de Cléomène, que les Lacédemoniens, rentrés dans le Gouvernement de leurs péres, n'avoient pas pensé à se faire des Rois; mais dès qu'ils eurent avis que ce Prince étoit mort, le peuple, & le Conseil des Ephores souhaitérent avec ardeur qu'on en fit. Ceux des Ephores qui s'entendoient avec les foldats auteurs de l'alliance faite avec les Etoliens, en nommérent un dans toutes les formes requises. C'étoit Agésipolis, encore enfant à la vérité, mais fils d'Agélipolis qui avoit eu pour père Cléombrote, lequel avoit commencé à regner lorsque Léonidas sut chassé de son Roiaume, & qui lui avoit succèdé parce qu'il touchoit de fort près par sa naissance à cette famille. On donna pour Tuteur à Agésipolis Cléomène fils de Cléombrote, & frère d'Agésipolis son père. l'autre Maison Roiale, quoiqu'il restat deux enfans qu'Archidamus fils d'Eudamidas avoit eus de la fille de Hippomédon, que cet Hippomédon fils d'Eudamidas fût plein de vie, & qu'il y en eût encore plusieurs autres, quoique dans un degré plus éloigné, cependant on ne pensa point à eux & on mit sur le trône Lycurgue, parmi les ancêtres duquel il n'y avoit jamais eu de Rois, & la qualité de successeur d'Hercule & de Roi de Sparte ne lui coûta qu'autant de talens qu'il y avoit d'Ephores. Tant les grandes dignités s'achétent par tout à peu de frais. Aulsi ce ne surent pas les enfans des enfans, mais ceux mêmes qui avoient sait cette solie, qui en portérent la

peine.

Machatas aiant appris ce qui s'étoit passé à Lacédémone, y revint une seconde sois pour pousser les Ephores & les Rois à déclarer la guerre aux Achéens. Il leur sit entendre qu'il n'y avoit que cela seul, qui pût pacifier les troubles qu'excitoient ceux des Lacédémoniens qui ne vouloient point d'alliance avec les Étoliens, & ceux des Étoliens qui faisoient tous leurs efforts pour détourner cette alliance. Après avoir réussi dans sa négociation par la sottise de ceux avec qui il traitoit, il retourna dans son païs. Aussitôt Lycurgue à la tête d'un corps de troupes, auquel il avoit joint quelques soldats de la ville, se jetta sur l'Argie, qui se tranquillisant sur l'état présent de leur Gouvernement, ne s'attendoit à rien moins qu'à une incursion de la part des Lacédémoniens. Il prit d'emblée Polychne, Prasie, Leuce & Cyphante, & s'emparant de Glympe & de Zarace enleva encore ces deux villes à la Républipue des Argiens.

Après cette expédition les Lacédémoniens firent publier qu'on eût à courir su aux Acheens. Machatas souleva encore contre eux plusieurs autres peuples par les mêmes discours qu'il avoit tenus aux Lacédémoniens. Tout réussissant à souhait pour les Etoliens, ils entreprirent hardiment la guerre. Il n'en sut pas de même des Achéens. Philippe qui étoit toute leur espérance étoit encore occupé aux préparatifs, les Epirotes se faisoient attendre, & les Messéniens ne se donnoient aucun mouvement: & pendant ce tems-là les Etoliens prositant de la folie des Eléens & des Lacédémoniens, leur suscitionent la guerre

de tous les côtés.

Le tems de la Préture d'Aratus finissoit alors, & son fils Aratus sut mis en sa place par les Achéens. Scopas, Préteur des Etoliens, avoit au moins sait la moitié de son tems. Car les Etoliens avoient élû leurs Magistrats aussitôt après l'équinoxe d'Automne, & les Achéens vers le lever des Pleïades. L'Eté commençant, & le jeune Aratus aiant pris le commandement, ce ne sut que guerres de toutes parts. Annibal marchoit contre Sagonte, & se disposoit à en faire le siège; les Romains sous la conduite de L. Emilius surent envoiés en Illyrie contre Demetrius de Pharos, comme nous avons dit dans le premier Livre: Antiochus pensoit à la conquête de la Cœlesyrie, que Théodotus s'étoit chargé de lui livrer, Ptolémée faisoit des préparatiss contre Antiochus. Lycurgue marchant sur les traces de Clèomène, assiégeoit l'Athenée des Mégalopolitains; les Achéens amassoient de la

H 2

cavalerie & de l'infanterie étrangére pour la guerre dont ils étoient menacés de tous côtés; Philippe partoit de Macédoine à la tête de dix mille Macédoniens pesamment armés & de cinq mille rondeliers: & dans ce même tems, où l'on se disposoit par tout à prendre les armes, les Rhodiens déclarérent aussi la guerre aux Bysantins. Voions pour quel sujet.



## CHAPITRE X.

# Description de Bysance.

P'sfance, par rapport à la mer, est de toutes les villes du mon-de, celle où l'on peut vivre le plus en sûreté, & dans la plus grande abondance de toutes choses: mais eû égard à la terre, c'est aussi de toutes les villes celle où ces deux avantages se trouvent le moins. Par rapport à la mer, située à l'entrée du Pont, elle le commande tellement, qu'aucun Marchand ne peut aborder, ni en fortir malgré les Byfantins, qui par conféquent sont les Maîtres de tout ce que ce riche & fertile païs produit & reçoit pour les nécessités & les commodités de la vie: car pour les nécessités de la vie, il produit les cuirs & un grand nombre de bons esclaves, & pour les commodités le miel, la cire, les viandes salées de toute espèce; & il recoit de ce que nous avons de trop l'huile & toutes fortes de vins; pour le bled tantôt il nous en fournit, tantôt nous en fournissons, selon le besoin. Il falloit donc nécessairement ou que les Grecs fussent privés de toutes ces choses, ou que le commerce leur en devînt inutile, si les Byfantins leur vouloient du mal, ou s'ils se lioient d'intérêt avec les Galates ou plutôt avec les Thraces, ou encore s'ils quittoient le païs. Car le détroit est si serré, & les Barbares des envisons en si grand nombre, qu'assurément nous ne pourrions jamais le franchir, pour entrer dans le Pont. Je veux donc que les Byfantins foient les premiers à profiter des avantages que leur procure l'heureuse lituation de leur ville, qu'ils puissent faire sortir tout ce qu'ils ont de trop, & faire entrer tout ce qui leur manque, fans peine ni péril. Comme cependant on doit convenir que c'est à eux qu'on est redevable de bien des choses, il est juste qu'on les regarde comme des bienfaicteurs communs, & que non seulement les Grecs aient de la reconnoissance, mais encore qu'ils leur prêtent du secours contre les insultes des Bar-

Mais arrêtons-nous un peu à la description de cette ville, & sai-

sons voir d'où lui vient l'abondance de toutes les choses dont elle jouit. Car il y a peu de gens qui en soient instruits, parce qu'elle est située un peu au-delà des païs qu'on a coutume d'aller voir : nous voudrions bien que tout le monde connût & vît même de ses propres veux ce qu'il y a dans chaque païs de rare & de singulier; mais puisque cela ne se peut pas, nous souhaiterions du moins qu'on en eût une idée qui approchât le plus près qu'il seroit possible de la vérité. Ce qu'on appelle le Pont (a) est d'environ vingt-deux mille stades de circonférence. Il a deux bouches diamétralement opposées, l'une

(a) Ce qu'en appelle le Pont est d'environ vingtdeux mille stades de circonférence.] Cette disgression de Polybe est belle, curieuse & divertissante. Ceux qui le blameront de s'y être un peu trop étendu, ne seront pas raisonnables. Sa description de Bylance est très-digne d'avoir place dans une Histoire, & ses réflexions sur le Pont & les Palus-Méotides sont-elles moins en leur place? Ouel est le Lecteur qui ne s'ennuie pas à la lecture d'un Historien qui resserre son imagination sans sortir jamais de son sujet? C'est la tenir à la chaîne, ce qui déplait extrémement & dégoûte de la lecture; elle veut être promenée de tems en tems & de lieu en lieu, pourvû que la promenade soit agréable & qu'on la raméne peu après sur la route d'où elle s'étoit écartée. Qui pourroit se plaindre d'une épisode bien pratiquée? Qui est ce qui n'aime pas la diversité, & qui puisse se plaindre d'être servi de différens mets, & furtout lorsqu'ils sont rares & peu communs? Mon Auteur nous en fournit de cette espèce dans sa description de Bysance, & dans ce qu'il pense des Palus-Méotides & du Pont Euxin : peut-être aueun Auteur avant lui n'avoit eu de semblables pensées. Je suis assez de son sentiment à l'égard de cette mer, qu'elle sera un jour entiérement comblée par les sables que les rivières y entratnent. Aristote prétend qu'elle étoit autresois très-profonde, & que de son tems elle ne l'étoit plus tant. Polybe dit la même chose, & beaucoup d'autres très dignes de voir le jour. Si cette mer n'est pas encore remplie, il ne faut conclure de là finon que ses conjectures sont fausses. C'est une mer d'une plus vaste étendue qu'il ne dit, & il faut encore un espace de plus de deux mille ans avant que sa prophétie soit accomplie; mais il n'y a pas à douter un instant qu'elle ne la soit un jour, & que les Palus-Méotides ne se remplis fent pas. Hérodote (a) se trompe beaucoup lors. qu'il dit que ,, le Pont-Euxin reçoit un Palus " qu'on appelle Méotide, qui n'est guéres moins " grand que cette mer, & qu'on peut appeller in son pere". Il s'en faut bien, ce n'est qu'un petit lac en comparaison, puisqu'il n'a que cinq mille stades de circonférence, & qu'il donne au

geur depuis le fleuve Sangarius jusqu'à l'embouchure du Boristhéne, il se trompe environ de neuf cens stades: peut-être aussi ne se trompet-il point, car depuis un si long espace les choses peuvent être changées. La tradition n'est pas toujours une chimére, quelque décrépite qu'elle soit. Diodore qui perce bien loin dans les siécles reculés, & va presque à la source, assure que les habitans de l'isle de Samothrace n'avoient pas oublié les prodigieux changemens qu'avoit fait dans l'Archipel le débordement du Pont-Euxin, & cette tradition me paroit plus probable que mille autres qui n'ont pas mille ans d'antiquité. Ces habitans croioient fermement qu'avant cette furieuse irruption de ses caux le Pont n'étoit auparavant qu'un lac, & qu'il devint peu à peu une

Pont-Euxin onze mille cent stades de longueur

& trois mille deux cens dans sa plus grande lar-

geur, il s'en faut aujourd'hui de deux mille stades

dans sa longueur. S'il prend sa plus grande lar-

mer confidérable par le concours d'un nombre in-

fini de fleuves qui s'y dégorgent; que cette cruë

effroiable d'eaux sit un tel désordre dans l'Archi-

pel, qu'elle en fit périr presque tous les habitans,

submergea les terres les plus basses, réduisit ceux

des Isles les plus élevées à se sauver sur le som-

met de leurs montagnes, & que les plus gran-

des Iiles furent coupées par les divers courants

de cet épouvantable déluge, & partagées en plu-

sieurs petites, qui ne pûrent être peuplées que

par la suite des tems. Il ne faut pas être surpris

après cela si tout ce païs, devenu tout d'un coup une mer piquée d'une infinité de petites files inhabitées & désertes, a fourni divers sujets aux Poëtes de débiter leurs réveries & d'égaier leur imagination à chanter les premiers qui furent affez hardis pour les aller reconnoître: doit-on encore être surpris si Pline, l'Abréviateur de tant de Livres perdus, moitié fixions moitié histoire, nous entretient si souvent de certains changemens incroiables à ceux qui ne réfléchissent pas, ou qui ne veulent rien croire de ce qui s'est passé dans l'univers depuis tant de siécles? Ce qui s'est passé de nos jours, sans remonter même plus haut que de deux siècles, n'est pas moins incroiable. On a vû des isles & des montagnes

du côté de la Propontide, l'autre du côté des Palus-Méotides, lesquels ont huit mille stades de tour. Comme plusieurs grands sleuves viennent se décharger dans ces deux lits, & qu'il en vient encore un plus grand nombre & de plus grands de l'Europe, quand les Palus-Méoti-

dans cette mer, comme dans bien d'autres, fortir tour d'un coup du milieu des eaux comme si, elles avoient été poussées par une machine; d'autres naître peu à peu, mais visiblement, & quelques-unes disparoître. Cela ne sent-il pas la fable à ceux qui n'en ont pas été les témoins. & cependant c'est un fait contre lequel on ne s'in-

scrit point en faux.

Jecroirois affez que cette mer que nous appellons l'Archipel & la Propontide, étoit un continent plutôt que des Isles, comme Diodore le prétend, & que le Pont, qui étoit peut-être un continent tout comme le reste, mais extrémement bas, sut un très-long tems sans pouvoir se remplir jusqu'à une certaine hauteur pour pouvoir donner une isluë aux eaux, qui montées jusqu'au détroit que l'on voit aujourd'hui, se répud'au détroit que l'on voit aujourd'hui, se répud'in per tout & inondérent tout le pais dont je viens de parler. Voilà la tradition de ceux de Samothrace, qui, comme l'on voit, remontent aux tems les plus perdus & aux sources les plus reculées.

Bien que je ne sois Physicien de fait ni de profession, & que je ne sache de cette science curieuse & amusante que ce qui m'est nécessaire pour entendre les Auteurs, & en raisonner quelquesois lorsque l'occasion s'en présente; je vais hazarder mes hypothéses, comme celles des autres, sur la formation des rivières, des sontaines,

des lacs & des mers.

Lorsque les parties terrestres ont couvert l'étoile ou le globe du feu central, qui est l'ame & la vie de la terre que nous habitons, les parties du liquide, qui se trouvoient sur sa surface, ou mêlées avec elles, s'en sont peu à peu séparées. Une goute s'est jointe à une autre, ces deux-ci à plusieurs autres qui se sont rencontrées dans leur chemin par-ci par-là, & multipliant toujours dans leurs routes par la jonction d'un plus grand nombre, elles ont formé des ruisseaux; les autres parties du liquide enfermées dans les entrailles de la terre, & dans ses plus profonds abimes, ont rempli des gouffres & de vastes cavernes vers son centre, les uns plus près & les autres plus éloi gnées de la circonférence, & avec le secours des feux souterrains qui en procuroient l'évaporation par les endroits les plus poreux de la terre; ces vapeurs s'échapant & trouvant plusieurs issues, ont rencontré encore d'autres cavernes qu'elles ont remplies: ainsi d'étage en étage les caux se sont élevées encore plus haut, & trouvant des passages & des issues, les unes plus soin & les autres plus près, ont formé une infinité de sources plus ou moins éloignées, & selon que la terre est plus ou moins porcuse en des endroits qu'en

d'autres, il y a plus ou moins de fontaines en certains païs qu'en certains autres. En voilà, je pense, l'origine, qui n'est pas sans quelques dissipultés.

On pourroit peut-être m'objecter que ces gouffres, quelque immenses qu'ils puissent être, devroient s'être épuilés depuis si longtems. M. Mariotte leur répondroit dans son Traité du mouvement des eaux, que les fontaines sont entretenues par les pluies, & qu'elles fournissent dans chaque pais pour l'entretien continuel des sources. M. Perrault a été du même sentiment dans un Ouvrage de sa façon sur la même matière. Cette opinion ne me parolt pas foutenable. Car comment parer à l'objection qu'on leur a faite, &qu'aucun n'a pû resoudre? puisque l'on sçait parexpérience qu'après les pluies les plus fortes & les plus abondantes. si l'on creuse la terre, on la trouvera imbibée à une très-petite profondeur. H vaut mieux s'en tenir à l'opinion de Descartes, comme la plus raisonnable. Ce Philosophe prétend que la plupart des fontaines tirent leur origine de la mer. & les autres des rivières, dont une partie s'écoule dans des gouffres qui communiquent à d'autres qu'elles remplissent, & que les eaux s'évaporent ensuite à l'aide du seu central, ou des autres feux souterrains. Il est cartain d'ailleurs que le plus grand nombre des fontaines tire fon origine de la mer : car M. Perrault lui-même croit qu'il y a des ports où l'eau de la mer s'éléve jusqu'à trente pieds de hauteur, & que ces eaux entretiennent & remplissent perpétuellement ces réservoirs, outre qu'on découvre tous les jours des rivières souterraines dans les mines & des gouffres d'eau

Pour revenir à la formation des ruisseaux, & de ceux-ci en riviéres par le nombre de ceux qui s'y sont jettés, ces rivières tombant dans d'autres ont formé les grands fleuves, tous ont suivi la pente que la terre leur offroit assez par sa figure sphérique. Ces eaux ont rencontré dans leur cours des montagnes & des endroits inégaux; ce qui les a détournées pour chercher une pente, & a produit leurs sinuosités; & lorsqu'elles ont rencontré en leur chemin des fonds & des abimes, elles les ont remplis, formé des étangs, de petites mers, des marais immenses, où elles se perdent pour en sortir après dans un cours réglé, comme elles y sont entrées. D'autres se précipitant dans des gouffres sous terre, où elles ont trouvé un cours libre comme une galerie fouterraine, ont reparu à plusieurs lieues de leur entrée, & quelquefois à plusieurs journées. Un grand nombre de ces rivières ont rencontré dans leur cours, après la formation de la terre, de profondes des en sont remplis, ils s'écoulent dans le Pont par une des bouches, & celui-ci se jette par l'autre dans la Propontide: la bouche des Palus-Méotides s'appelle le Bosphore Cimmérien, large de trente stades sur soixante de longueur. Cette mer est par tout sort basse. La bouche du Pont est appellée Bosphore de Thrace, & a six vingt stades de longueur. Sa largeur n'est pas égale par tout. La bouche par où l'on fort de la Propontide, commence à l'espace qu'il y a entre Chalcédoine & Byfance, & qui est de quatorze stades. Celle par où l'on sort du Pont s'appelle Hieron. C'est là qu'on dit que Jason revenant de la Colchide facrifia pour la première fois aux douze Dieux. Cet endroit, quoique situé dans l'Asie, n'est distant de l'Europe que de douze stades, au bout desquelles vis-à-vis on trouve le Temple de Serapis, dans la Thrace.

Les eaux des Palus-Méotides & du Pont sortent sans cesse de leurs lits, & cela vient de deux causes. La première. & qui n'est ignorée de personne, c'est parce que plusieurs fleuves tombant dans un lit borné tout à l'entour, l'eau grossit & s'elève toujours; & si elle n'a point d'issur pour sortir, il faut nécessairement qu'à force de s'élever & de s'augmenter elle se répande par dessus les bords dans un espace plus large que son lit: ou s'il y a des sorties, qu'elle s'écoule. L'autre cause est la quantité de sable que les sleuves apportent avec eux dans les grandes pluies, & qui pressant l'eau l'élève & l'oblige de sortir par les issuës: & comme les sleuves entrent sans cesse & apportent des fables, il faut aussi que l'écoulement des eaux soit perpétuel. Telles sont les vraies raisons pourquoi les eaux du Pont ne restent pas dans leur lit, raisons non fondées sur le rapport des Marchands, mais tirées de la nature même des choses, & qui par conséquent ne laissent rien à desirer.

Pendant que nous sommes sur cet endroit, examinons bien tout ce que la nature y a fait. La plûpart des Historiens n'y ont pas fait attention; mais je crois qu'il sera d'autant plus à propos de rapporter des raisons de tout, & de n'omettre rien qui puisse arrêter ceux qui sont curieux de ces sortes de recherches, que cela convient parsaitement à notre siècle. Car puisqu'il n'y a plus de coin du monde, où nos voiageurs ne pénétrent par mer ou par terre, on ne doit plus, fur ce que l'on ne sçait pas, s'en rapporter aux Poëtes & aux conteurs de fables, comme ont fait nos prédécesseurs, qui sur la plûpart des choses contestées ne nous-citent que ces témoins in-

& valtes vallées qu'elles ontremplies, & ont for- font ces mers que nous voions plus ou moins mé de grands lacs; les eaux ont monté peu à peu jusqu'à ce qu'elles aient trouvé une fortie, pour suivre leur cours jusqu'à d'autres païs plus mots ce que j'ai pensé de la formation de notre bas, plus grands & plus immenses qu'elles ont inondés; mais quel tems n'a-t-il pas fallu? Et-ce res & de la mer.

grandes selon la grandeur & la prosondeur des abimes où elles sont tombées. C'est en peu de

fidéles: il faut tirer de l'Histoire même de quoi persuader nos Lec-

le dis donc que les Palus-Méotides & le Pont se remplissent de sable depuis longtems, & qu'ils en seront entiérement comblés, à moins qu'il n'y arrive quelque changement dans ce qui s'y fait, & que les fleuves ne discontinuent d'y charier des sables. Car la succession des tems étant infinie, & ces lits tout-à-fait bornés; il est évident que quand même il n'y tomberoit que peu de sables, ils seroient dans la suite entièrement remplis. C'est une loi de la nature, que tout ce qui étant borné croît ou se corrompt continuellement pendant un tems infini, bien qu'il ne croisse que peu ou qu'il ne se corrompe que légérement, arrive nécessairement à sa perfection, ou périt entiérement. Or ce n'est pas un peu de sable, c'est une quantité prodigieuse de sable que les fleuves apportent dans ces deux lits: ce qui fait croire qu'ils seront bientôt combles. Cela fait même déja des progrès sensibles, & les Palus-Méotides commencent à se remplir. Ils n'ont plus que sept ou cinq aulnes de profondeur dans la plûpart des endroits, en sorte qu'on 'ne peut plus naviger dessus avec de grands vaisseaux sans guide. D'ailleurs quoique selon tous les Anciens cette mer sût autresois jointe au Pont, ce n'est plus maintenant qu'une eau douce; celle de la mer a été absorbée par les sables, & a cédé la place à celle des fleuves. Il arrivera la même chose à l'égard du Pont. Cela commence même dès à présent. Si peu de gens s'en apperçoivent, c'est à cause de la grandeur du lit: mais pour peu qu'un y faise attention, il est aisé de s'en appercevoir. Car l'Istre qui venant d'Europe se décharge par plusieurs embouchures dans le Pont, y a déja formé, du limon qu'il entraîne avec lui, un banc éloigné de la terre d'environ mille stades, & contre lequel les vaisseaux échouent souvent pendant la nuit lorsqu'on y pense le moins.

La raison pour laquelle le sable ne s'amasse point auprès de la terne, mais est poussé loin en avant, c'est sans doute que les fleuves poussent en avant le sable & tout ce qu'ils roulent dans leurs eaux, à proportion que la violence & l'impétuosité de leur cours a plus de force que la mer & la repousse. Mais quand cette impétuolité est ralentie par la hauteur & la quantité des eaux de la mer; alors il est naturel que ce que les fleuves entraînent avec eux tombe en bas & s'arrê-Voilà pourquoi les monceaux de fable que forment les grands & les rapides fleuves, ou font éloignés de la terre, ou commencent proche de la terre à une grande profondeur, & qu'au contraire ceux des fleuves qui font plus petits & qui coulent lentement s'amassent proche des embouchures Une preuve de ce que je dis, c'est que dans les grandes pluies, les fleuves les plus médiocres tombant avec force dans la mer, poussent ce qu'ils apportent plus ou moins soin à proportion

de leur impétuosité ou de seur foiblesse.

Ce que nous avons dit de la grandeur de la digue formée par les fleuves dans le Pont, & de la quantité de pierres, de bois & de terre que ces fleuves y voiturent, tout cela ne doit surprendre personne. On voit souvent même de petits torrens se faire en peu de tems un passage au travers des montagnes, emporter aveceux toutes sortes de matières, & remplir certains endroits à un point qu'ils les changent tout-à-sait, & qu'en y passant quelques jours après on ne les reconnoît plus. On doit donc beaucoup moins être surpris que de grands fleuves, qui coulent perpétuellement, élévent des digues dans le Pont. & puissent un jour le combler entiérement. Cela n'est pas seulement vraisemblable, il faut de toute nécessité que cela arrive. En voici la preuve. Autant que l'eau des Palus-Méotides est plus douce que celle du Pont, autant celle du Pont est plus douce que celle de notre Ainsi pour rendre le Pont marécageux. & doux comme les Pahis-Méotides, il ne reste plus, sinon qu'il y ait entre le tems qu'il a fallu pour remplir ceux-ci & le tems nécessaire pour remplir celui-là. la même proportion qu'il y a entre les grandeurs différentes de ces deux lits. Cela se sera même d'autant plutôt, que les fleuves qui le déchargent dans le Pont sont plus grands & en plus grande quan-

J'ai cru devoir mettre ici ces réslexions, pour convaincre ceux qui ne peuvent se persuader que cette mer se remplit de se combiera un jour de telle sorte, que ce ne sera plus qu'un lac de un marais. Elles serviront aussi à nous prévenir contre les prétendus prodiges que nous débitent ceux qui courent les mers, à empêcher que nous n'écoutions avec avidité comme des ensans sans expérience tout ce qui se dit, de à nous donner quelques idées, sur lesquelles nous soions en état de juger de la vérité ou de la fausseté de ce que l'on nous rapporte. Reprenons maintenant notre description de Bysance.



## CHAPITRE XI.

L'Historien continue de décrire la situation & les avantages de Bysance. Guerres que les Bysantins ont eu à soutenir.

Ous avons dit que le détroit qui joint le Pont avec la Propontide est long de cent vingt stades, depuis Hiéron du côté du Pont jusqu'à l'endroit où est Bysance au côté opposé. Dans cet espa-Tome V.

çe a fiar un promontoire appartenant à l'Europe, & éloigné de l'Alie d'environ cinq stades, est un Temple de Mercure; c'est l'endroit se plus serré du détroit, & où l'on dit que Darius dans son expédition contre les Scythes fit jetter un pont. Depuis le Pont jusqu'au Tomple de Mercure, comme la distance entre les bords est assez égale, le cours de l'eau est aussi assez uniforme; mais arrivant à ce Temple & y étant resserrée par le promontoire, elle s'y brife & se jette ensuité du côté de l'Asie, d'où elle retourne du côté de l'Europe aux promontoires qui sont vers les Esties. De là changeant encore son coursi elle coule vers l'Asie au promontoire appellé Damalis, où l'on rapporte qu'lo s'arrêta pour la première fois après avoir passé le détroit. Enfin de Damalis l'eau prend son cours vers Bysance, où se partageant. la plus petite partie va former le golfe appellé la Corne, & la plus grande vient de l'autre côté, où est Calcedoine. Mais cette partie n'a plus à beaucoup près la même force. Car après avoir été jettée & rejettée tant de fois, & trouvant là dequoi s'étendre, elle s'affoiblit enfin & n'étant plus repoussée par ses bords qu'a angle obtus, el-

le quitte Calcédoine & suit le détroit.

C'est ce qui donna à Bysance un fort grand avantage sur Calcédoine pour la situation, quoiqu'à juger de ces deux villes par les yeux elles paroiffent également bien fituées. On ne peut aborder qu'avec peine à Calcédoine, & le cours de l'eau vous emporte à Byfance. quelque chose que vous sassiez pour vous en désendre. Pour preuve de cela, c'est que quand on vent passer de Calcédoine à Bysance, on ne peut traverser le détroit en droite ligne: mais on remonte jusqu'à Damalis & à Chrysopolis, cette ville dont les Athéniens s'emparérent autrefois par le confeil d'Alcibiade, & où ils levérent les premiers un impôt sur ceux qui passoient dans le Pont; de là on n'a qu'à s'abandonner au cours de l'eau, & l'on est porté nécessairement à Bysance. La même chose arrive soit qu'on navige an-dessus ou au-dessous de cette ville. Qu'un vaisseau poussé par un vent du Midi y vienne de l'Hélespont, la route est facile en côtoiant l'Europe: qu'un vent du Mord au contraire en pousse un autre du Pont dans l'Hélespont, en rangeant encore la côte de l'Europe, il cinglera droit & fans danger de Bysance dans le détroit de Propontide, où est Abyde & Seste. C'est tout le contraire par rapport à Calcédoine, parce que la côte est inégale, & que d'ailleurs l'Isle de Cysique avance beaucoup dans h mer. Pour y venir de l'Hélespont, on est obligé de ranger la côte de l'Europe; & quand on est proché de Bylance, de se détourner pour prendre la route de Calcédoine: ce qui n'est pas facile. Nous en avois dit la missi. De même fortant de fori port, il est abso-Interest impossible de cingler droit vers la l'hracé. Car outre le cours de l'eau qu'il faudroit forcer, on auroit encere à surmonter, ou le

vent du Midi qui pousse vers le Pont, ou le vent du Nord qui en fait sortir, & soit qu'on vienne de Bysance à Calcédoine; ou qu'on aille de Calcédoine en Thrace, on ne peut pas éviter l'un ou l'autre de ces vents. Mais après avoir expliqué les avantages que les Bysantins tirent du côté de la mer, voions les desavantages ausquels ils sont exposés du côté de la terre.

D'une mer à l'autre ils sont environnés de la Thrace, & sont perpétuellement en guerre avec les peuples de ce pais. Qu'après de grands: préparatifs de guerre, ils obligent une sois les Thraces de mettre bas les armes, le nombre d'hommes & de Souverains est si grand, qu'une victoire ne peut les dompter tous. Qu'ils en aient vaince un, trois plus puissans viennent les attaquer jusques dans leur pais. En vain ils sont des Traités, & consentent de leur paier des tributs. Ils nepeuvent rienaccorder à un, que cela même ne leur suscité une guerre avec plusieurs, autres. En un mot c'est une guerre dont ils ne peuvent se délivrer, & qui leur coûte néanmoins beaucoup à soutenir. Car quoi de plus dangereux qu'un mauvais voisin, & y a t-il guerre plus cruelle que celle

que font les Barbares?

Outre ces guerres & les calamités dont elles ont coutume d'être fuivies, ils souffrent encore du côté de la terre une peine à peu près semblable à celle que souffre Tantale chez les Poetes. Quand ils ont bien cultivé leurs terres, & qu'ils sont prêts de recueillir les beaux fruits qu'elles portent, ces Barbares font une irruption, en gâtent une partie & emportent l'autre, & ne laissent aux Byfantins que le regret d'avoir? travaillé & dépensé beaucoup à mettre leurs terres en état de produire. de belles moissons, qu'ils ont la douleur de voir enlever. Cette guerre! continuelle avec les Thraces n'a pas empêché qu'ils n'aient toujours' gardé aux Grecs une exacte fidélité. Mais le comble de leur malheur. fut la décente que firent les Gaulois dans leur pais sous la conduite de Comontorius. Ces Gaulois étoient du nombre de ceux qui sous Brennus étoient fortis de leur païs, & qui s'étant échapés du péril dont ils étoient menacés à Delphes, s'enfuirent vers l'Hélespont, où ils s'arrêtérent. Les voilinages de Byfance leur parurent si charmans, qu'ils ne . penserent point à passer en Asie. Ils se rendirent ensuite maîtres de la Thrace; & aiant établi le siège de leur Empire à Tyle, ils réduisirent les Byfantins aux dernières extrémités. Dans la première irruption . que fit Comontorius, le premier de leurs Rois, les Byfantins lui donnérent tantôt trois, tantôt cinq, tantôt dix mille pièces d'or, pour empêcher qu'il ne sît le dégat sur leurs terres. Enfin la somme alla: jusqu'à quatre-vingt talens par an, qu'ils paiérent jusqu'à la fin de cette Monarchie, laquelle arriva sous Cavarus. Les Gaulois tombérent à leur tour sous la puissance des Thraces, qui ne firent quartier à aucun, & qui en éteignirent entièrement la race.

Pendant que les Byfantins étoient accablés des tributs giron levoit suc eux, ils dépêchérent d'abord chez les Grecs, pour les prier d'aroir compassion de leur malheur & de venir à leur secours. La plupart ne daignérent seulement pas les écouter; ce qui les obligea d'exiger un impôt (a) de ceux qui passoient dans le Pont, ou qui en sortoient. Cet impôt étant fort onéreux, tout le monde en rejetta la faute sur les Rhodiens, qui passoient alors pour les plus puissans sur la mer, & de là vint la guerre dont nous avons à parler. Car les Rhodiens ouvrirent enfin les yeux sur le tort que leur saisoit & à leurs voifins le paiement qu'exigeoient les Bylantins. D'abord après s'être fait des Alliés, ils envoiérent des Ambassadeurs à Bysance pour demander la révocation de l'impôt. Les Bylantins n'eurent aucun égard à leur demande. Ecatondore & Olympiodore qui étoient alors à la tête des affaires, foutinrent aux Ambassadeurs de Rhodes, que c'étoit avec juste raison qu'on levoit cet impôt. Les Ambassadeurs se retirérent sans avoir pû rien obtenir. On résolut aussitôt à Rhodes de déclarer la

(a) Ce qui les obligen d'exiger un impôt de ceux qui passoient dans le Pont.] Il est certain que le droit que les Byfantins vouloient imposer à tous les bâtimons qui entreroient dans la mer Pontique ou le Pont-Euxin, étoit en quelque façon juste, bien qu'il semble que le passage du détroit étoit libre & commun à tous avant qu'ils s'avifassent d'y établir cet impôt; mais cela n'empêchoit pas qu'ils ne fussent en queique droit d'é-tablir un impôt, dont les Rhodiens se plaignirent, & qui fut la canse de la guerre contre les Byfantine, ,, Quiconque, dit Grouus (a) dans on droit de paix & de guerre, se sera chargé on droit de paix ox de guerre, le lera charge of d'affarer ox de favorifer la mavigation en allumant den fenx la nuit, & mettant des balifes fur les bancs, n'agira point contre le droit de , nature ni des gens, s'il impose une contribu-, fion raisonnable à ceux qui navigent.

Telle étoit la contribution que les Romains , exigeoient sur la mer Erythrée, pour subve-" Euxin . & que deja longtems auparavant les " Athenieris s'étant rendus maîtres de Chrysopo-, lis, avojent imposé sur la même mer, au rap-, port de Polybe, qui parle de l'un & de l'au-" tre; & tel enfin le droit que les mêmes Athéniens avoient exigé sur l'Hélespont, selon le 20 témoignage de Demosthéne contre Leptine, & , que Procope dans son Histoire secréte dit que les Empereurs Romains levoient de son tems". pas qu'on puille établir le moindre impôt sur la

(a) Droit de la paix & de la guer. l. 9. c. 3.

mer. Tous les Jurisconsultes conviennent que la mer est & doit être commune à tous les hommes! & qu'elle l'est tout comme l'air. Grotius s'est fort étends sur cette matiere. "Les Juris-17. consultes distinguent manifestement les choses a qu'ils appellent publiques, parmi le squelles font " les rivières, d'avec les choses communes. Nous ", lisons, dit-il encore dans les instituts, qu'il p ,, a restaines choses qui sont communes à tous " par droit de nature; d'autres qui sont publi-,, ques par droit de nature; l'air, l'eau cousante. de par conséquent le rivage de la mer, sont, choles communes; les publiques sont toutes , les rivières & les ports : (& dans Théophile en ., cel termes 3 les choses qui sont communes de " droit naturel à tous les hommes sont celles-ci, " l'air, l'eau qui court toujours, & la mer". If ajoute auflicot après : ,, & pour soutes les rivié-,, res & les ports, its sent publics, c'est-à-dire au peuple Romain. Cela est juste; mais quant mir aux frais de l'armée navale qu'il falloit en- à la mer, elle-doit être commune à cout le mon-"cretenir contre les pirates iTel étoit le drait, de Aplus encene les détroits de mer par où l'ou-,, que tes Bysantins levoient à l'entrée du Pont- entre dans une autre mer, à moins que l'estrée , Euxin : & que déja longtems auparavant les h'en son dangereuse, & que celur qui possède les terres qui sont des deux côtés n'ait pris sur son compte d'en assurer & d'en favoriser le passage. ,, Le meme Grotius dit que dans les pais connus ., à l'Empire Romain, depuis les premiers tems " jusqu'à Justinien, c'étoit une maxime du droit " des gens, que la mer ne sur possedée en pro-, pre par aucun peuple, mon pas même pour ,, ces quis regardoit le dioit de pêchu: & il ne Hers dans les cas que je viens de dire, je ne vois 🔒 faut pas fuivre le fentiment de ceux qui croient. que quand le droit Romain appelle la mer une chose commune à tous, il entende qu'elle fat commune aux Citoiens.

ruerré aux Bylantins. On commença par dépêcher à Prulias, pour l'engager à entrer dans cette guerre. On sçavoit que ce Roi avoit des raisons pour n'être pas ami des Bylantins. Ceux-ci firent la même cho-se de leur côté. Ils envoierent demander du secours à Attale & à Achée. Le premier ne demandoit pas mieux; mais resserré par Achée dans les Etats de ses péres; il ne pouvoit les secourir que soiblement: Achée promit aussi de les soutenir. Comme il étoit maître de tout le pais en-deçà du mont Taurus, & qu'il avoit pris depuis peu le titre de Roi, de si grandes sorces ensiérent autant le courage aux Bylantins, qu'elles donnérent de crainte aux Rhodiens & à Prulias. D'ailleurs Achée étoit parent de cet Antiochus, qui avoit succédé au Roiaume de Syrie: & voici pourquoi il s'étoit aquis cette grande domination dont nous venons de parler.

## 

#### C H A P I T R E XII.

Achée se fait déclarer Roi. Prusias, mécontent des Bysantins, se joint aux Rhodiens pour leur faire la guerre. Mauvaise fortune des Bysantins. Fin de la guerre. Etat des affaires dans l'Isle de Créte. Les Synopéens se défendent contre Mithridate.

Eleucus pére d'Antiochus étant mort, laissa le Roiaume à l'aîné de ses enfans, qui s'appelloit comme lui Sélencus. Environ deux ans avant la guerre dont nous parlions tout-à-l'heure, ce jeune Prince apprit qu'Attale s'étoit soumis tout le pais d'en-decà du mont Taurus. Comme ce pais étoit de sa domination, il se mit en marche avec une grande armée pour le reconquérir, & Achée son parent ne manqua pas de l'accompagner. Séleueus aiant été tué dans cette guerre par Apatorius Gaulois & par Nicanor, Achée vengea auditôt la mort de son parent par celle de ses deux assassins, prit le commandement des troupes, & se se comporta avec tant de sagesse & de grandeur d'ame, que quoique les conjonctures & l'inclination des troupes concourussent à lui mettre le diadéme sur la tête, il le refusa pour le conserver à Antiochas, le plus jeune des enfans de Séleucus. Après avoir reconquis tout le pais usurpé par Attale, rensermé dans la ville de Pergame, & réduit sons sa puissance tout le reste; tant d'heureux succès lui ensiérent le cœur, sa probité naturelle succomba sous le poids d'une si gran-, de fortune. Il prit le diademe, se sit appeller Roi, & se rendit redoutable aux Ross & aux autres Puissances du pais qu'il venoit de subjuguer. C'étoit principalement sur ce Roi que les Bylantins comp-

toient lorsqu'ils entreprirent la guerre contre les Rhodiens & Prusas Disons aussi un mot des raisons qu'avoit Prusias pour ne vouloir pas de bien aux Byfantins. Il leur reprochoit premiérement qu'après hi avoir décerné des statuës, non seulement ils avoient oublié de les dresder, mais s'en étoient encore moques. Il leur faisoit encore un crime de s'être emploiés avec chaleur pour réconcilier Achée avec Attale, réconciliation qui ne pouvoit lui être que très-desavantageuse. Un troilisme sujet de ressentiment, c'est qu'à la célébration des jeux consacrés à Minerve, les Bysantins avoient envoié de leurs Citoiens pour faire avec Attale des facrifices, & qu'ils ne lui avoient envoié personne lorsqu'il avoit célébré la sête des Sotéries. Pendant que la colère couvoit dans son cœur, les Rodiens vinrent lui donner l'occasion de la faire éclater, & il la faisit avec joie. Il convint avec les Ambassadeurs que les Rhodiens attaqueroient les Byfantins par mer, & que lui leur feroit par terre tout le mal qu'il pourroit. C'est ainsi que commenca la

guerre des Rhodiens contre les Byfantins.

Ceux-ci comptant toujours qu'Achée viendroit à leur secours, commencérent la guerre avec vigueur. Ils firent venir Tibités de Macédoine, bien résolus de donner autant d'affaires à Prusias qu'il leur en donneroit. Ce Prince irrité marche contre eux & s'empare d'Hiéron, place située à l'entrée du Pont, & que les Bysantins avoient depuis peu achetée fort cher, tant à cause de l'heureuse situation de la place, que pour mettre à couvert de coute insulte les Marchands qui navigeoient sur le Pont, leurs esclaves & leur commerce de mer. Il gagna aussi fur eux cette partie de la Mysie, que les Bysantins possédoient depuis longtems dans l'Asie. Les Rhodiens de leur côté équipérent six vais seaux, ausquels ils en joignirent quatre que leurs Alliés leur avoient fournis; & aiant donné le commandement de cette escadre à Xenophante, ils se mirent sur l'Hélespont. Neuf de ces vaisseaux restérent à l'ancre auprès de Seste pour incommoder ceux qui navigeoient dans le Pont, & Xenophante avec le dixième fut harceller Bylance, pour voir si la crainte de la guerre n'y porteroit point au repentir: y trouvant de la rélissance, il retourna aux autres vaisseaux, toute l'escadre reprit la route de Rhodes.

Alors les Byfantins envoiérent presser Achée de les secourir, & sirent faire de nouvelles instances à Tibités, auquel ils croioient que le Roiaume de Bysance appartenoit autant qu'à Prusias, dont il étoit oncle. Cette réfolution des Bysantins engages les Rhodiens à faire tous leurs efforts pour avancer les affaires. Comme les Bysantins ne soutenoient cette guerre avec tant de fermeté & de constance, que parce qu'ils comptoient sur le secours d'Achée, & que d'ailleurs ce Prince souhaitoit sort de tirer des mains de Ptolémée Andromaque son père, qui étoit détenu à Alexandrie, les Rhodiens envoiérent demander Andromagne à Ptolémée. Ils avoient déja auparavant fait cette démarche: mais lls la firent alors sérieusement, jugeant bien qu'après avoir rendu ce service à Achée, ils en obtiendroient facilement tout ce qu'ils voudroient. Les Ambassadeurs ne trouvérent pas d'abord Ptolémée disposé à relacher Andromaque, de la détention duquel il espézoit faire un jour bon usage. Il lui restoit encore quelques dissérens à vuider avec Antiochus, & Achée, qui s'étant depuis peu fait appeller Roi, pouvoit décider en maître de certaines choses importantes. Car cet Andromaque outre qu'il étoit père d'Achée, étoit encore frère de Laodicée femme de Seleucus. Néanmoins fon penchant pour les Rhodiens, & le desir qu'il avoit de les favoriser en tout, l'emporta sur toute autre considération. Il leur permit de prendre Andromaque, & de le remettre entre les mains d'Achée son fils. Ils le remirent aussitôt, ils décernérent outre cela quelques honneurs à Achée, & par là ruinérent entiérement toutes les espérances des Bysantins. Ce ne sut pas le seul malheur qui leur arriva. Tibités mourut dans le voiage de Macédoine à Bysance. Cette mort rompit encore toutes leurs mesures, & leur sit perdre toute espérance. Ces revers de fortune inspirérent une nouvelle ardeur à Prusias. Pendant qu'il pressoit les Bysantins du côté de l'Asie, les Thraces qu'il avoit pris à sa solde les serroient tellement du côté de l'Europe, qu'ils n'osoient sortir de leurs portes: de sorte que n'aiant plus rien à espérer, ils ne cherchoient plus qu'un honnête prétexte de sortir de cette guerre.

Sur ces entresaites Cavarus Roi des Gaulois vint à Bysance; & sou-haitant que cette guerre sût terminée, il emploia sa médiation avec tant de zéle, qu'ensin Prusias & les Bysantins consentirent à un accommodement. Au premier avis que les Rhodiens en reçûrent, pour conduire leur projet à sa fin, ils députérent Aridicés vers les Bysantins, & le sirent accompagner par Polemoclés avec trois galéres, comme pour présenter aux Bysantins la guerre ou la paix. A leur arrivée la paix se conclut, Cothon sils de Calligiton étant alors Grand-Prêtre à Bysance. Le Traité avec les Rhodiens portoit simplement, que les Bysantins n'exigeroient aucun tribut de seux qui navigeroient dans le Pont; & que moiennant cela les Rhodiens vivroient avec eux

en paix.

Le Traité avec Prusias étoit, Que dorénavant il y auroit paix es amitié entre Prusias es les Bysantins pour toujours: Que Prusias n'exerceroit aucune sorte d'hosfilité contre les Bysantins, ni les Bysantins, contre Prusias: Que ce Roi rendroit aux Bysantins sans rançon toutes les terres, les forteresses, les peuples, les prisonniers, qu'il avoit pris sur eux: outre cela les vaisseaux qu'il leur avoit gagnés au commencement de la guerre, tout ce qu'il avoit d'armes dans les sorts qu'il avoit emportés, es le bois, le marbre es la

tuile qu'il avoit enlevés du lieu sacré, lorsque craignant l'arrivée de Tibites il avoit pris des forteresses tout ce qui lui paroissoit bon à quelque chose. Qu'ensin Prusas seroit abligé de faire rendre auxi Laboureurs de Mysie, pais de leur domination, tout ce que quelques Bithyniens leur avoient pris. Ainsi commença, ainsi finit la guerre entre Prusas & les Bysantins.

Vers le même tems les Cnossiens firent demander par des Ambassadeurs aux Rhodiens les vaisseaux qu'avoit Polémoclés, & d'y joindre trois vaisseaux qui ne sussent pas de guerre. Les Rhodiens les leuraccordérent. Quand ces vaisseaux surent arrivés à l'Isle de Créte; les Eleuthernéens entrérent en soupçon; parce que l'olémoclés avoit sait mourir Timarque, un de leurs Citoiens, pour saire plaisir aux Cnossiens. Ils demandérent d'abord qu'on seur sit raison de cet attentat,

puis ils déclarérent la guerre aux Rhodiens.

Peu de tems auparavant les Lyttiens étoient tombés dans un malheur extraordinaire, car toute l'isle de Créte y étoit envelopée. Les Cnossiens s'étant joints aux Gortyniens, s'étoient rendus maîtres de toute cette lsle, à l'exception de la ville des Lyttiens. Cette résistance d'une seule ville les irrita. Ils résolurent d'y mettre le siège & de la renverser de fond en comble, pour saire un exemple & inspirer de la terreur aux autres Crétois. Ceux-ci d'abord prirent tous les armes pour défendre les Lyttiens. Mais il s'éleva entre eux, comme c'est l'ordinaire parmi ce peuple, quelque jalousie pour je ne sçai quelles bagatelles, & cette jalousie dégénéra bientôt en une sédition. D'un autre côté les Polyrrhéniens, les Cérétes, les Lampéens, les Oriens & les Arcadiens abandonnérent de concert les Cnossiens, & convinrent entre eux de prendre la défense des Lyttiens. La division se mit aussi parmi les Gortyniens, les plus anciens se déclarant pour les Cnossiens, les plus jeunes pour les Lyttiens. Les Cnossiens épouvantés de ce soulévement de leurs Alliés, firent venir à leur fecours un corps de mille Etoliens; après quoi les plus anciens de Gortyne s'emparerent de la citadelle, y firent entrer pele-mêle les Cnoisiens & les Etoliens, chassérent une partie de leurs jeunes gens, tuérent l'autre, & livrérent la ville aux Cnossiens.

Les Lyttiens quelque tems après étant sortis en grand nombre de leur pais pour quelque expédition, les Cnossiens en eurent avis, & aussitôt s'emparérent de Lytte, où il n'y avoit personne pour la désendre: ils sirent transporter les semmes & les enfans à Cnosse, brulérent & renversérent toute la ville, & retournérent chez eux. Les Lyttiens à leur retour surent si consternés en voiant les ruines de leur patrie, qu'aucun d'eux n'eut la force d'y entrer. Ils tournérent tout autour poussant des cris lamentables sur leur malheur & sur celui de leur ville, puis rebroussant chemin ils s'allérent jetter entre les bras des Lampéens,

péens, qui les reçûrent avec toute sorte de bonté. De Citoiens devenus en un jour étrangers, ils firent avec leurs Alliés la guerre aux Cnossiens. Ce sut ainsi que Lytte, Colonie & alliée des Lacédémoniens, la plus ancienne ville de Créte, & de qui sans contredit étoient toujours sortis les plus grands hommes de cette Isle, périt sans ressource & de la manière du monde la plus étonnante.

Les Polyrrhéniens, les Lampéens & leurs Alliés étoient alors en guerre avec les Cnossiens, dont les Etoliens prenoient la défense. Pour contrebalancer ce secours, ils dépêchérent des Ambassadeurs vers les Achéens & vers Philippe, qui n'étoient point amis des Étoliens, pour les prier de faire alliance avec eux, & de leur prêter des secours. L'alliance fut aussitôt conclue, & on leur envoia quatre cens Illyriens sous le commandement de Plator, deux cens Achéens & cent Phocéens. Ce fecours avança beaucoup les affaires des Polyrrhéniens & de leurs Adliés. En fort peu de tems les Eleuthernéens, les Cudoniates & les Apteréens renfermés dans l'enceinte de leurs murailles, furent forcés de quitter l'alliance des Cnossiens, & de prendre les armes en fayeur de ceux qui les attaquoient. Après quoi les Polyrrhéniens & leurs Alliés envoièrent à Philippe & aux Achéens cinquens Crétois. Les Etoliens peu de tems auparavant en avoient reçu mille des Cnossiens, en forte que ce furent les Crétois qui foutinrent cette guerre pour les uns & pour les autres. Les transfuges de Gortyne s'emparérent aussi alors non seulement du port de Phestie, mais aussi de celui-de seur propre ville, & de là faisoient la guerre aux habitans. Tel étoit l'état des asfaires dans l'Isle de Créte.

Ce fut encore vers ce tems-ci que Mithridate déclara la guerre aux Sinopéens, guerre qui fut comme le commencement & l'occasion de tous les malheurs qui sont ensin tombés sur ce peuple. Ils envoiérent des Ambassadeurs à Rhodes pour demander du secours. Les Rhodiens choisirent pour cela trois Citoiens, à qui ils donnérent cent quarante mille dragmes. Sur cette somme on sournit aux Sinopéens tout ce qui leur étoit nécessaire, mille tonneaux de vin, trois cens livres de cheveux en corde, cent livres de ners préparés, mille armures, trois mille pièces d'or au coin de la République, quatre catapultes, & des hommes pour les saire jouer. Les Ambassadeurs après avoir obtenu ce secours, retournérent à Sinope, ou dans la crainte que Mithridate n'assiégeât la ville par terre & par mer, on se disposoit à soutenir la guerre de l'un & de l'autre côté.

Sinope est située à la droite du Pont en allant vers le Phase. Elle est bâtie sur une Presqu'isse qui s'avance dans la mer, & couvre entièrement l'Isthme qui joint cette Presqu'Isse à l'Asie, & qui n'est que d'environ deux stades. Le reste de la Presqu'Isse qui s'avance dans la mer est un terrain plat, & d'où il est aisé d'approcher de la ville; mais

Tome V.

# 74 HISTOIRE DE POLYBE,

les bords tout autour du côté de la mer sont escarpés, il n'y a que très peu d'endroits où l'on puisse aborder. Les Sinopéens craignant que Mithridate n'attaquât la ville du côté de l'Asie, & qu'il ne fit une décente par mer au côté opposé, & ne s'emparât des plaines & des postes qui dominent sur la ville, fortisièrent de pieux & de soisés tous les endroits de la Presqu'Isse où l'on pouvoit aborder, sirent porter des armes dans les endroits qu'il étoit facile d'insulter, & y postérent des troupes. Comme cette Presqu'Isse n'est pas d'une grande étenduë, avec peu de monde il est aisé de la désendre.

## KANKANKANKANKANKANKANKANKANKANKANKANKAN

### C H A P I T R E XIII.

Les Etoliens tentent de surprendre Egire, ils manquent leur entreprise. Euripidus leur Préteur, pour se venger, ravage dissérentes contrées de la Gréce. Faute de Philippe. Irruption de Scopas sur la Macédoine.

Réperta dans la l'hessale. Philippe partit de Macédoine & se jetta dans la l'hessale & dans l'Epire, pour passer de la dans l'Etolie. Vers le même tems Alexandre & Dorimaque voulant surprendre Egire, assemblérent environ douze cens Etoliens à Ocnanthie, ville d'Etolie située vis-à-vis d'Egire, & aiant disposé des pontons n'attendoient plus qu'un tems propre pour exécuter leur dessein. Un Etolien qui avoit vécu longtems à Egire, s'apperçut que les gardes de la porte d'Egion ne pensoient qu'à boire & à se divertir. Il étoit venu fouvent trouver Dorimaque, qu'il connoissoit homme à pareilles entreprises, pour lui persuader d'entrer surtivement dans Egire. Cette ville batie sur le golfe de Corinthe entre Egion & Sicyone, à environ sept stades de la mer dans le Péloponése, est située sur des hauteurs escarpées & inaccessibles, d'où la vûe s'étend sur le Parnasse & sur d'autres lieux circonvoisins. Dès que Dorimaque vit le tems favorable, il se met en mer, & loge pendant la nuit ses gens proche le sleuve qui coule aux pieds de la ville; puis s'avance avec Alexandre, Archidamus & les Etoliens par le chemin qui conduit d'Egion à Egire. En même tems le traître Étolien s'étant détaché avec vingt des plus hardis, & aiant gagné par des chemins détournés, qu'il sçavoit parfaitement, le haut des rochers, il entra dans la ville par un aqueduc. Les gardes de la porte dormoient tranquillement. On les égorgea dans leurs lits, on brisa à coups de haches les barres des portes. Les Etoliens entrent, se jettent inconsidérément dans la ville, & crient d'abord victoire. Ce fut ce qui fauva les habitans & ce qui perdit les Etoliens, qui s'imaginoient que pour être maîtres d'une ville, c'étoit assez que d'être au-dedans des portes. Dans cette pensée ils s'arrêtérent quelque tems sur la place, puis se répandirent dans la ville, & ne respirant que le pillage, se ruérent dans les maisons pour les fac-

Le jour commençoit alors à paroître. Ceux des habitans qui ne s'attendoient à rien moins qu'à certe surprise, & dans les maisons desquels les ennemis étoient entrés, s'enfuirent épouvantés hors de la ville, ne doutant plus que les Etoliens n'en fussent absolument les maîtres. Mais les autres chez qui l'on n'étoit pas encore entré, entendirent le bruit, criérent au secours, & montérent tous à la citadelle. Le nombre s'augmentant toujours de plus en plus, leur courage & leur hardiesse s'accrut à proportion; au lieu que le gros des Etoliens, dont une partie s'étoit dispersée, étoit en desordre. Dorimaque sentit le péril où ses gens étoient exposés. Il les fit marcher vers la citadelle, dans la pensée que cette troupe d'Egiriens, effraiée de l'audace avec laquelle on les attaqueroit, seroit bientôt renversée. Alors les Egiriens s'animent les uns les autres, & se battent avec valeur- Comme la citadelle n'avoit point de murailles, l'action se passa de près & d'homme à homme. On peut juger de la chaleur du combat par les dispositions des combattans, les uns aiant à défendre leur patrie & leurs enfans, les autres ne pouvant fauver leur vie que par la victoire. Enfin les Étoliens tournérent le dos, & les Égiriens qui les virent ébranlés faisissant l'occasion se mirent à leurs trousses avec tant d'ardeur, que les Etoliens en fuiant s'écrasoient & se fouloient aux pieds les uns les autres, sous les portes de la ville. Alexandre sut tué dans cette action, & Dorimaque étouffé au passage. Le reste des Étoliens fut partie écrasé sous les portes, d'autres en suiant se précipitérent du haut des rochers, le peu qui put regagner les vaisseaux mit honteusement à la voile sans armes & sans espérance de se venger. Ce sut ainsi que les Egiriens, qui par leur négligence avoient pensé perdre leur patrie, la recouvrérent par leur courage & leur intrépidité.

En ce même tems Euripidas, que les Etoliens avoient envoié pour commander les Eléens, ravagea les terres des Dyméens, des Pharéens & des Tritéens, & en remporta dans l'Elide un butin confiderable. Mycus Dyméen, qui étoit alors Lieutenant du Préteur des Achéens, & qui avoit assemblé de grandes forces pour venger tous ces peuples dépouillés, le poursuivit comme il se retiroit. Mais il tomba par trop de vivacité dans une embuscade, où quarante de ses gens surent tués & deux cens saits prisonniers. Ce succès ensla le cœur à Euripidas. Il se mit en marche quelques jours après, & emporta un fort des Dyméens, nommé Tichos, situé proche le cap Araxe, & bâti, selon la

fable, par Hercule, qui en vouloit faire une place de guerre contre les Eléens. Après cet échec, les peuples de Dyme, de Phare & de Tritée ne se croiant pas en sûreté, depuis que leur fort avoit été pris, donnérent avis au Préteur des Achéens de ce qui s'étoit passé, & lui demandérent du secours, puis ils envoiérent des Ambassadeurs pour le même sujet. Mais Aratus ne pouvoit alors lever des soldats étrangers, parce que les Achéens avoient manqué de leur paier quelque reste qui leur étoit dû depuis la guerre de Cléoméne: & d'ailleurs ce Préteur, pour le dire en un mot, n'avoit ni esprit pour former des entreprises, ni courage pour les exécuter; ce qui sut cause que Lycurgue prit l'Athenée, citadelle de Mégalopolis, & qu'Euripidas s'empara encore dans la suite de Gorgon & de Telphussie.

Comme il n'y avoit donc rien à espérer d'Aratus, les Dyméens, les Pharéens & les Tritéens résolurent de ne plus rien donner aux Achéens, mais de lever par eux-mêmes des soldats étrangers. Ils en levérent trois cens d'infanterie & cinquante chevaux, pour mettre leur païs à couvert d'insulte. Cette résolution étoit assez avantageuse à leurs intérêts particuliers, mais très-préjudiciable au bien commun de la nation. Par-là ils mettoient les armes à la main à tous ceux qui ne chercheroient qu'un prétexte pour se jetter dessus & la ruiner. Le Préteur suit la principale cause de ce Decret odieux, par sa négligence & les délais perpétuels qu'il apportoit, lorsqu'il s'agissoit de secourir ceux

qui avoient recours à lui.

Au reste, il n'y a personne qui en pareille occasion n'eût sait & ne sasse comme ces peuples. On tient à ses Alliés & à ses amis tant qu'on espére d'eux du secours; mais lorsque dans le péril on s'en voit abandonné, on sait ce qu'on peut pour se tirer soi-même d'embarras. Ainsi je ne blâme pas ces peuples d'avoir sait en particulier des levées de soldats étrangers; mais ils avoient grand tort de resuser à la République ce qu'ils avoient coutume de lui paier. Qu'ils veillassent à leur intérêt particulier, cela étoit juste; mais cela ne devoit pas empêcher qu'ils ne contribuassent au bien commun lorsque les occasions s'en présenteroient. Ils y étoient d'autant plus obligés, qu'en vertu des loix ils n'auroient pas manqué de régagner ce qu'ils auroient donné, & qu'ils avoient eu la principale part dans l'érection & l'établissement de la République Achéenne.

Pendant que les choses étoient en cet état dans le Péloponése, Philippe aiant traversé la Thessalie étoit venu en Epire, où après avoir joint grand nombre d'Epirotes aux Macédoniens, trois cens frondeurs qui lui étoient arrivés d'Achaïe, & trois cens Crétois que lui avoient fournis les Polyrrhéniens, il vint par l'Epire dans le païs des Ambraciates. Si d'abord il s'étoit jetté avec toutes ses sorces sur l'Etolie, il auroit tout d'un coup terminé la guerre; mais s'étant amusé, sur le conseil des Epirotes, à assiéger Ambracie, il donna aux Etoliens le tems non seulement de l'attendre de pied serme, mais encore de prendre leurs sûretés pour l'avenir. En cela les Epirotes consultoient bien moins le bien des Alliés que leur intérêt particulier. Ils ne priérent Philippe de commencer par là son expédition, que parce que souhaitant avec ardeur de gagner Ambracie sur les Etoliens, il n'y avoit pour cela d'autre moien que de se rendre maître d'Ambracie, & tenir de là la ville en échec. Ce château est bien bâti, sermé de murailles & sortissé d'ouvrages avancés. Il est dans des marais, & on ne peut en approcher que par un chemin étroit sait de terre rapportée. Il commande avanta-

geusement & le païs & la ville des Ambraciates.

Philippe donc s'étoit campé devant Ambracie, & se disposoit à en faire le siège, lorsque Scopas aiant avec un corps d'Etoliens traversé la Thessalie, se jetta sur la Macédoine, sit le dégat dans les plaines de Pierie. & fit marcher vers Die tout le butin qu'il avoit fait. Comme les habitans avoient abandonné cette ville, il en renversa les murailles, & les maisons de l'Académie. Il mit le seu aux galeries qui étoient autour du Temple, il réduisit en cendre tous les présens qui y étoient, ou pour l'ornement ou pour la commodité de ceux qui venoient aux fêtes publiques, & abattit les Tableaux des Rois. Quoique dès le commencement de la guerre il ent attaqué les Dieux aussi bien que les hommes, quand il fut de retour en Étolie, loin d'être puni de ses impiétés, on l'y regarda comme un homme qui avoit bien mérité de la République; on Py recut avec de grands honneurs, on n'en parla qu'avec admiration. Il remplit lui-même les Etoliens de nouvelles espérances, & grossit leurs exploits par son éloquence, de sorte qu'ils se persuadérent que dorénavant personne n'oseroit plus se présenter devant les Etoliens, & qu'eux au contraire ravageroient impunément non seulement le Péloponése, comme ils avoient coutume de faire, mais encore la Thesfalie & la Macédoine.

# **ቔ፠ቝኯኯ**፟ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ

## OBSERVATIONS

Sur la surprise d'Egire.

Es Etoliens, que Polybe nous représente comme les voleurs & les brigans de toute te la Gréce, étoient les hommes du monde le moins capables de se laisser abattre & de desepérer lorsque la fortune ne leur étoit pas favorable; ce qui leur arrivoit asfez souvent. Ils saisoient moins la guerre pour s'agrandir & pour la gloire, que pour le pillage des villes & de la campagne: vrais maraudeurs s'il en su jamais, qui n'ont pour but que le brigandage. Aussi ne se faisoient-ils pas une honte d'éviter & de suir toute occasion de combattre en bataille rangée; mais lorsqu'ils ne pouvoient s'endédire, ils ne la resusoient pas. Leurs perpétuelles désaites saisoient assez connoître

qu'ils n'étoient pas si propres à cette sorte de guerre que les autres Grecs. Antigonus les battit en bataille rangée, Philippe les défit plufieurs fois, & les Romains leur firent éprouver les disgraces les plus accablantes, sans qu'ils parussent en être abattus, & qu'ils se relachassent de leur hardiesse à entreprendre. Car ils étoient excellens & très-redoutables dans toute autre forte de guerre, où ils paroissoint de tout autres hommes, admirables pour harceller une armée, dans une attaque d'arriéregarde, & plus dangereux encore dans l'infulte ou la furprise des villes, où ils échouoient quelquefois. Celle d'Egire fut malheureuse: car lorsqu'un Général surmonte les plus grands obstacles, qu'il en vient à bout sans peine & sans nul danger, & que le plus aisé lui est une occasion de ruine & de home, on se console mal aisément. En effet l'entreprise paroissoit infaillible, si l'exécution eût été aussi juste que les mesures. Car l'âpreté du butin fit plus de mal aux Etoliens que la valeur des habitans. Chose surprenante que cette entreprise, & qui fait bien voir qu'il y a des Généraux heureux & des Généraux malheureux. Que peut-on reprocher à ceux qui furent chargés? Ils marchérent pour surprendre une ville, ils choisissent pour ce dessein douze cens soldats braves & déterminés. Voilà par où il faut commencer. Ils mesurent si bien leur tems, qu'ils y arrivent à l'heure marquée avec un secret admirable. L'Etolien, auteur de l'entreprise, se trouve un homme de conseil & d'exécution, & s'adresse à un autre capable de la faire réuffir, & de suivre un bon avis. Chose rare en tout tems & en tous lieux, que de s'abandonner à la conduite de celui qui est au fait de l'affaire. L'Etolien prend vingt hommes des plus hardis de la troupe, les conduit par des chemins détournés qu'il avoit bien reconnus jusqu'à un aqueduc, par où il entre dans la ville, assuré de trouver la garde de la porte endormie. Il l'égorge, & ouvre la porte à l'ennemi, qui entre en foule. Le voilà dedans, & cependant il ne tient rien lorsqu'il croit l'affaire faite: car ce n'est pas tout que de remporter un avantage, il faut commencer de l'affûrer. Les Etoliens chantent & crient victoire avec grand bruit: ,, ce qui fauva les habitans & ce qui perdit les Etoliens, dit mon Auteur de fort bon sens, a qui s'imaginoient que pour être maîtres d'une ville, c'é-, toit assez que d'être au-dedans des portes. Dans cette pensée ils s'arrêtérent " quelque tems sur la place, ils se répandirent dans la ville, & ne respirant que le , pillage, se ruérent dans les maisons pour les saccager. Voilà l'unique & seule cause de l'infortune des Etoliens. Il ne paroît nullement par le narré de Polybe, qu'ils eussent pillé les maisons par ordre des deux Généraux. Cette entreprise n'étoit pas neuve, l'Histoire leur en offroit de toutes pareilles. Celle de Platée par les Thébains ne pouvoit leur être inconnue, & celle d'Epidamne s'étoit passée tout récemment: de forte que les fautes, comme la bonne conduite, leur pouvoient servir de lecons pour éviter les unes & se régler sur l'autre. Car l'on s'instruit également dans le bon comme dans le mauvais. Il n'avoient garde de négliger les précautions nécefsaires dans ces sortes d'affaires, on n'est pas maître d'une ville pour être dedans, lorsqu'elle est gardée par une garnison brave & aguerrie, & surtout quand on lui donne le tems de se reconnoître & qu'on jette l'allarme par tout, & qu'ensuite on se répand de tous côtés.

Dorimaque & Alexandre pouvoient se souvenir de la surprise d'Epidamne par les Illyriens, qui entrérent dans la ville aussi étourdiment que les Etoliens dans Egire, & ne surent pas mieux traités. Ces sortes d'entreprises manquées ou heureuses ne sont pas rares dans l'Histoire ancienne & moderne, & il y en a beaucoup moins qui réussissent que d'autres qui échouent; ce qui ne paroîtra pas surprenant, tant elles demandent de prévoiance, de sagesse, de précautions & un ordre admirable en tout, & tant elles sont sujettes à des incidens & autres cas sortuits, qu'il est plus sacile de

prévoir que d'y remédier lorsqu'ils sont une sois arrivés: car rarement surprend-on une place en plein jour. Il est pourtant certain que de toutes les parties de la guerre les Interifes d'armées ou de places de guerre sont les plus aisées lorsqu'un habile homme s'en mêle: car il le faut être infiniment pour réussir. Lorsqu'il se trouve des génies capables des ces fortes de choses, on trouve assez de gens qui peuvent les informer de tout ce qui se passe dans une place de guerre, & les endroits qui peuvent aider à une furprile; outre qu'on doit observer si le service s'y fait exactement. L'Etolien qui avoit servi, comme il le paroît assez par sa conduite & par son courage, autant que par son projet, s'étant apperçu du contraire, & des endroits le moins bien gardés, qui sont ordinairement les plus forts, trouva un homme assez docile pour l'écouter. & capable de l'exécution de ces sortes de desseins, qui sont presque tout d'un détail extraordinaire, lorsqu'il s'agit d'une place importante & de grande garde, sur laquelle l'on ne peut guéres tenter sans y marcher avec un corps considérable de troupes. & furrout lorsqu'on s'en trouve à deux ou trois marches. Il faut dans ces cas un art admirable pour en dérober la connoissance à l'ennemi; ce qui ne se peut guéres qu'en suifant dans un jour le chemin de deux, & en metant un fantassin en croppe pour fai-

re plus de diligence, & qu'il soit en état d'attaquer tout en arrivant.

La marche du Prince Eugéne, lorsqu'il fur pour surprendre Crémone en 1702. étoit auffi bien ordonnée & auffi bien compaffée pour arriver à l'heure prescrite qu'on puisse imaginer, & plus hardie qu'on ne pense: car elle sut saite du milieu de leurs quartiers au centre des nôtres, fans que qui que ce flit en ent la moindre connoissince, bien que M. de Créqui se sût mis en campagne à la tête d'un grand corps de troupes. Il falloit plus qu'un Dorimaque pour réussir dans cette entreprife, du moins pour arriver & surprendre la ville. Cet homme se trouva en la personne du Prince Eugéne, qui pourrant ne fut pas plus heureux que le Grec: car il fur chasse de la ville tout comme lui après y être entré, & avec des circonstances affez sembla-Mais ce malheur n'ôte rien & ne fait aucun tort à ce qu'il y a à prifer dans la conduire de ce célébre Chef de guerre dans cette mémorable entreprise: car elle est d'une grande instruction pour les gens du métier, qui peuvent tenter un jour de femblables desseins, on les imaginer & les proposer à leurs Généraux, & coux-ci les exécuter, s'ils veulent se distinguer par quelque action glorieuse. Rien ne les illustre tant que celle où il est besoin de beaucoup de hardlesse, de courage & de conduite dans l'exécution. & furtout lorsqu'elles sont peu communes, ce qui les rend plus affürées, & l'on risque peu pour gagner beaucoup. Si en arrivant l'on trouve les choses tout autrement disposées, & l'ennemi sur ses gardes & prêt à nous recevoir, l'on manque un bon coup à la vérité, soit manque de mesures ou de secret, ou soit par quelque cas imprévû; mais c'est toujours sans perte, & l'on se retire sans risque & sans honte, sans que cela diminue le moins du monde de l'excellence d'une maxime d'une nouvelle création, qu'il ne faut jamais méprifer ni rejetter une entreprise sormée par des gens éclaires, lorsqu'il s'agit des surprises de villes, d'armées & de plusieurs quartiers à la sois: car bien qu'elles ne réussissemt pas toujours, il est cependant plus glorieux de les avoir tentées, qu'il n'est honteux de les avoir rejettées, lorsque le succès peut nous conduire à de grandes choses.

M. le Prince Eugéne & M. le Duc de Vendôme n'en ont jamais rebuté aucune: si l'on n'exécutoit que ce qui est aisé, on n'entreprendroit jamais rien: car ce qui est aisé se rencontre bien moins que le difficile, & celui-ci réussit presque toujours, parce qu'on ne peut s'imaginer qu'on soit assez hardi pour l'entreprendre; au lieu que l'on est toujours sur ses gardes contre l'autre, aisé à prévoir; outre que le dissicile ou l'insurmontable en apparence n'entre pas dans les esprits communs pour

le vaincre, & c'est ce qui produir ordinairement les surprises, qui ne manquent jamais de réussir lorsqu'on prend des mesures de loin & les précautions nécessaires. Quoique tout ce que fit M. le Prince Eugéne, dans celle de Crémone sût digne d'un grand : Capitaine, il ne laissa pas que de faire des fautes fort approchantes de celles des deux Généraux Etoliens, qui y perdirent la vie pour n'avoir pas prévû ce qui pouvoit arriver. En fait de surprise il faut toujours supposer qu'on aura affaire à de braves gens & que, quoique négligens dans la garde de leur ville ils répareront leur honte par leur courage & leur intrépidité: car de croire que l'affaire est terminée lorsqu'on a rant fait que de surprendre une ville, on se trompe quelquesois, & de telles fautes ne peuvent être excusées ni justifiées. Le mépris de l'ennemi, dont on croit être le maître, peut être mis au rang des plus grands périls qu'on puisse courir à la guerre: il faut le laisser aux soldats, & les Chess doivent se précautionner tout comme s'ils avoient peur.

Si ceux des Etoliens eussent suivi une si sage maxime, la ville leur seroit demeurée, & les Egiriens n'eussent jamais pensé à la résolution qu'ils prirent par la négligence des Étoliens, qui la leur firent naître. Leur crainte sut grande d'abord: mais ils en revinrent bien vîte lorsqu'ils s'apperçûrent qu'ils avoient une retraite dans la citadelle, & que le chémin ne leur étoit pas interdit. Ils s'y jettérent en foule, & ils reprenoient cœur & l'espérance de sauver leur ville & leur liberté à mesure qu'ils voioient augmenter leur nombre. Ils eurent bien la hardiesse de sortir de la citadelle. & de se mettre en bataille dans l'espace qui la séparoit de la ville; comme ils auroient pû faire dans un combat de rase campagne, trouvant indigne de leur courage de s'enfermer entre de méchantes murailles, où ils se sussent investir un moment après; au lieu qu'ils pouvoient sauver leur patrie par leur valeur. Il n'y a point à délibérer entre la honte de vivre en infames, & la gloire de mourir en gens de cœur.

Les Généraux Etoliens fournirent aux Egiriens tout le tems nécessaire pour penser à ce qu'ils avoient à faire, & pour s'y résoudre. Ils ne s'apperçûrent de seur faute que lorsque le mal étoit sans reméde, & que le plus grand nombre de leurs soldats s'étoient écartés dans la ville pour la piller: tant l'avidité du butin, qui ne pouvoit leur manquer, est ennemie des précautions. Ils s'affoiblirent tellement, que lorsqu'il fallut marcher à ceux de la citadelle, ils se trouvérent fort éloignés de leur compte. Alors ils s'apperçûrent que leur victoire pourroit bien changer de nature. Car lorsqu'ils s'avancérent pour les charger, ils trouvérent à qui parler, & une si forte résistance, qu'après des efforts impuissans ils se virent rompus eux-mêmes, ensoncés de toutes parts, & suivis de si près, si chaudement, & le désordre si grand à la porte par où ils étoient entrés, qu'ils y périrent presque tous avec leurs Chess. , Ce sut , ainsi, dit mon Auteur, que les Egiriens qui par leur négligence avoient pensé per-" dre leur patrie, la recouvrérent par leur courage & leur intrépidité.

On peut raisonnablement appliquer cela aux François à la surprise de Crémone par les troupes Impériales, qui en furent chassées de la manière du monde la plus honteuse, après y avoir laissé presque tout ce qu'ils avoient de soldats d'élite. Cet événement est si remarquable & si digne de la curiosité de mes Lecteurs, outre le bruit qu'il a fait dans le monde, que j'ai cru que je leur ferois un très-grand plaifir, si je le transportois dans ces Observations dans toute son étenduë. Car outre qu'il fait autant au sujet que je traite qu'aucun autre, & qu'il peut être mis en regard à celui d'Egire dans presque toutes ses circonstances, j'ai encore l'avantage d'en être mieux informé qu'aucun de ceux qui en ont écrit, ne m'étant pas seulement contenté de consulter les Officiers de nos troupes qui en ont été les témoins, & les soldats mêmes, puisqu'ils ont combattu en plusieurs endroits avec beaucoup de valeur; mais

encore plusieurs Officiers des ennemis dignes de foi qui s'y étoient trouvés. Il est étrange que sur un fait aussi éclatant que celui-là, & dont il étoit aisé de donner une Relation juste & exacte, on ait omis ou altéré beaucoup de circonstances essentielles,

ou qu'on en ait inventé d'autres qui n'y furent jamais.

Celle qui paroît dans certains Historiens est toute fareie de faits romanesques: tantôt on sait paroître sur la scéne des Acteurs qui ne parurent jamais pendant tout le cours de cette affaire; tantôt on taît les actions d'une infinité d'Officiers, qui sirent tout ce qu'on pouvoit attendre du courage le plus déterminé & de la conduite du monde la plus sage. Malheur à ceux qui auront de tels Ecrivains pour garans. Car l'on remarque avec une extréme surprise, que dans presque tous les saits qu'ils rapportent de la guerre de 1701, comme dans l'autre qui la précéda, ils ne disent pas un seul mot des plus belles actions de conduite ou de courage de ceux qui ont eu le plus de part au succès des plus grandes entreprises.

Si ces Auteurs eussent consulté ceux qui avoient été les témoins de l'affaire de Crémone, & qu'ils ne se sussent fiés qu'à bonnes enseignes à certaines lettres, ils se sus-sent disposés du moins de nous débiter tant de fables. On n'eût pas dû oublier M. le Marquis de Fimarcon, aujourd'hui Lieutenant-Général, qui sit tout ce qu'on pouvoit àttendre d'un Officier d'une expérience consommée & d'une valeur éprouvée, & cependant il en sut aussi peu parlé, que s'il eût été à cent lieuës de l'endroit où cette grande action se passa; ce qui est à peine concevable, & il l'est encore moins qu'on ait oublié plusieurs Officiers qui ne contribuérent pas peu à chasser les ennemis de la ville, & dont tout le monde parloit comme de gens dignes des plus grands éloges.

## 

### RELATION

De la surprise de Crémone par les troupes Impériales.

: §: L

Mouvement des Impériaux, Quel fut l'auteur de la surprise de Crémone. Marche du Prince Eugéne en-deçà du Pô, & du Prince Thomas de Vaudémont au-delà de ce fleuve. Les ennemis entrent dans la ville par un égoût.

E commencement de la guerre d'Italie de 1701. est trop récent & trop commu dans le monde pour être ignoré de personne. Il ne répondit point à l'honneur que nous nous étions sait dans les guerres précédentes. Le milieu nous sur aussi favorable que contraire à nos ennemis, & la sin malheureuse. Comme nous étions peu accoutumés aux disgraces de la fortune, nous les supportames avec peine. Nous nous imaginions devoir être toujours heureux, toujours triomphans. Cependant rien n'est plus sujet que la guerre à de fréquentes vicissitudes. Pour ne toucher ici que quelques-unes des choses qui apportent des changemens, les Généraux ne sont pas toujours emploiés aux mêmes entreprises. Tel qui commandoit dans un païs, ou il réussissoit, est envoié pour commander dans un autre, où il n'a pas les mêmes avantages. Supposons-le destiné à suivre une entreprise jusqu'à la sin, il n'est pas le maîtome V.

tre, il reçoit les ordres de son Prince. Et ce Prince suit-il toujours les vûes d'un Ge néral? N'écoute-t-il que que lui, n'entend-il d'autres conseils que les siens? Aristide est irréprochable, on ne trouve point à mordre dans sa conduite, il porte par excellence le nom de Juste; ce sont ces grandes qualités-la mêmes qui font ombrage à la ialousse. & qui le font éloigner de sa patrie. Tout plie sous Alcibiade dans la Sicile. Mais il est aimé des matelots & des soldats. Si on lui laisse achever la campagne, il fubiuguera toute l'Isle, & se sera une réputation immortelle. Des yeux jaloux ne peuvent soutenir un si grand éclat, on souléve le peuple sous des prétextes frivoles & calomnieux, il est rappellé. Combien le sage Fabius n'eut-il point à souffrir de la part du Sénat & du peuple Romain! De quelle patience n'eut-il pas besoin pour ne pas se rebuter des traverses qu'on lui suscita! Tel fut toujours le sort du mérite & des grands postes. L'envie & la jalousie conspirent sans cesse pour obscurcir l'un & envahir les autres. Le passage de l'Adigé au village de Carpi en 1701. & le peu de résistance que les Impériaux y trouvérent, & notre retraite, ont quelque chose d'étonnant: le mal même étoit-il sans reméde, si l'on eux pris une résolution vigoureuse de réunir toutes nos forces, ou du moins une partie, pour attaquer ce qui étoit déja passe & le culbuser dans la rivière? C'étoit le sentiment du Maréchal de Carinat. Mais il trouva de si grandes oppositions de la part de quelques-uns, qu'il fallut conclure qu'on marcheroit pour couvrir nos places. L'ennemi ravi d'en être quitte à si bon marché, eut le tems de faire passer le reste de son armée, & pénétra dans le pais sans aucun obstacle, occupa de bons postes, sans qu'il fur possible de l'en déloger. Jamais Général ne sur mieux servi en espions que l'étoit celui de l'armée Impériale, il n'ignoroit rien de nos résolutions les plus secrétes. On ne vit plus après cela que disgraces. Plusieurs de nos démendemens furent attaqués & millés en pièces; & de quelque côté qu'il plût au Général de les envoier, ils trouvoient toujours des gens qui les attendoient & des embuscades toutes préparées. L'on ne vit plus la même volonté & la même ardeur dans les troupes. Pour comble de maux, la défunion se mit parmi les Chess ensuite du passage de l'Adigé. Toutes ces nouvelles furent mandées à la Cour, avec diverses circonstances qui l'étoient étrangement. Mais quel parti prendre? La résolution que prit le feu Roi fut fort prudente. Il connoissoit l'habileté, l'expérience & le zéle du Maréchal Duc de Villeroi, il l'envoia en Italie pour rassurer notre armée, que tant de malheurs avoient étonnée.

Après l'événement de Carpi, qui ne nous fut pas favorable le Maréchal de Villeroi fe rendit à Milan le 20. Janvier 1702. Mais il n'y fut pas longtems fans recevoir des avis de divers endroits que les ennemis faisoient de grands mouvemens si opposés les uns aux autres, qu'on ne savoit qu'en penser, ni quel pouvoit être leur véritable desfein. Tous nos quartiers étoient aux écoutes pour ne se mouvoir qu'à propos. Cependant le Prince Eugéne faisoit courir le bruit de plusieurs entreprises pour faire distraction de nos forces, s'imaginant qu'en donnant jalousie sur nos quartiers & les postes les plus exposés, nous dégarnirions plutôt Crémone, qui étoit au centre, & où il n'y avoit aucune apparence de tenter. Le Maréchal n'eut garde de donner dans un tel piége, il laissa les choses dans l'état où elles étoient, en attendant le dénouëment de la pièce.

Le Comte de Revel, Lieutenant-Général, qui commandoit dans Crémone, écrivit au Maréchal de Villeroi, qu'il recevoit des avis de différens endroits que le Prince Thomas de Vaudémont aiant replié ses quartiers venoit de passer le Pô avec un corps de huit à dix mille hommes de cayalerie ou dragons & quelque infanterie: qu'il étoit entré dans le Parmesan, qu'il s'étoit ensuite replié du côté des bords de ce fleuve, &

qu'il sembloit tirer vers Crémone; que ne comprenant rien dans ce mouvement, outre que l'attaque de notre pont ne les menoit à rien de considérable, c'étoit à lui à

voir ce qu'il jugeoit à propos de faire.

Le Maréchal, sur cette nouvelle, lui répond qu'il seroit bienest à lui, & qu'en attendant il tint prêt un détachement de trois cens chevaux & de deux cens grenadiers, pour les faire passer de l'autre côté du Pô, où nous avions un ouvrage d'assez grande garde qui couvroit notre pont, & qui étoit le sujet de la marche du Prince Thomas. Le Maréchal de Villeroi le soupçonnoit bien; mais il ne s'imagina jamais que l'ennemi eût un tout autre dessein que celui de rompre ce pont, à cause des avantages qu'il pouvoit nous donner. Le Maréchal sur visiter lui-même cet ouvrage, & sit en même

tems augmenter la garde d'un Capitaine & de cinquante hommes.

Le Maréchal Duc de Villeroi s'étant rendu à Crémone le même jour dernier de Janvier, il trouva le détachement prêt à marcher. Mais comme il ne voioit encore rien dans les desseins des ennemis, & qu'ils n'étoient pas moins en mouvement endecà qu'en-delà du Pô, il ne scavoit plus quel conseil prendre; outre que les avis qu'il recevoit de différentes personnes s'accordoient si peu ensemble, qu'il crut qu'il y auroit de l'imprudence d'agir fur les plus ou les moins probables : car l'on ne se fixe pas à la guerre sur des probabilités, lorsque l'ennemi est en état de choisir sur divers desseins celui qui lui paroît le plus ou le moins pratiquable. Souvent le plus difficile se trouve le plus aisé, parce qu'on est moins sur ses gardes, ou que l'on se croit le plus fort. Dans cette incertitude il ne vit pas d'autre parti à prendre que celui d'attendre l'événement, & de ne se dégarnir nulle part. Il porta encore plus loin fon attention & sa prévolance. Il ordonna le foir à l'ordre qu'on envoiat un parti de cavalerie sur le chemin d'Ustiano. Cet ordre ne sur point exécuté, soit que celui que cette exécution regardoit l'eût oublié, foit qu'il crût que cela n'étoit pas de conféquence. Le Maréchal écrivit en même tems à M. de Créqui, qui commandoit un corps de troupes à Casal major & les quartiers les plus proches de l'ennemi, de détacher plusieurs partis pour avoir des nouvelles, & de le tenir averti de tout ce qui se passeroit de son côté, afin qu'il rît se déterminer si l'ennemi se déclaroit une fois.

Sur le minuit un Ecclésiastique, qui venoit de la part de l'Evêque de Saint-Dominc, qui est dans le Parmesan, apprit au Maréchal que le Prince Thomas étoit en pleine marche à la tête d'un puissant corps de troupes, & qu'il avoit saire un grand nombre de sascines, dont on avoit chargé quelques chariots: qu'il s'étoit ensuite mis en mouvement, & qu'il sembloit tirer du côté de notre pont, sur lequel il

lui paroissoit qu'il avoit quelque dessein.

Cet avis surprit extrémement le Maréchal, car dans le même tems il apprenoit que l'ennemi ne remuoit pas moins en-deçà sans rien encore connoître de ses desseins. Comment s'imaginer qu'il en eût quelqu'un sur Crémone? Ce n'étoit pas une place qu'on pût emporter d'insulte, ni dont on pût faire le siège en plein hiver, au milieu de nos places & de nos quartiers. Tout cela lui paroissoit impossible, & l'étoit en esset. Il n'y avoit donc à craindre qu'une intelligence dans la ville. Mais la marche du corps du Prince Thomas du côté de notre pont étoit plutôt capable de faire soupçonner l'entreprise que de la faciliter: car de sonder cette marche sur la prise du pont, c'étoit une chimére; puisqu'en le coupant, ce qui étoit une affaire d'un instant, le dessein de l'ennemi s'en alloit en sumée. Cependant cette démarche du Prince Eugéne ne laissa pas que de donner à penser, sans que pour cela le service de la place se sit avec moins de négligence. Jamais ville ne sut moins sur ses gardes, tant les Officiers Majors étoient indolens & malhabiles.

Tout autre que le Maréchal eût fait passer les cinq cens hommes commandés de l'autre côté du Pô pour sourcir l'ouvrage, au cas d'une insulte, ou pour avoir des nouvelles de l'ennemi. Il n'en sit pourtant rien, & sit très-prudemment. Bien qu'il ignorât une intelligence, son expérience autant que son bon sens lui sirent connoître qu'on ne doit jamais dégarnir une place qu'on ne soit auparavant assuré des véritables desseins de l'ennemi, & que l'ouvrage du pont étant de peu d'importance, en l'abandonnant & en ôtant quelques bateaux on n'avoit rien à craindre pour la ville de ce côté-là.

Si ceux qui commandoient dans la ville eussent été un peu plus sur leurs gardes, & qu'ils eussent posé des sentinelles aux endroits les plus soibles, & d'où l'on pouvoir voir dans le sosse, & surtout à ceux où il y a des aquedues ou des égoûts, l'entrepriso du Prince Eugéne eût avorté infailliblement, & peut-être ne sût-il jamais venu à la pensée du traître de proposer à l'ennemi une entreprise sur la ville. Il eût épargné aux troupes Imperiales la honte d'en être chassées. Disons quelque chose du dessein &

de l'auteur de cette entreprise célébre, cela importe extrémement.

Le Prince Eugéne sur introduit dans Crémone par un certain Gozoli, Prevôt de Sainte Marie-la-Neuve, qui fervoit une Chapelle joignant le rempart. Sa maison étoir artenante à la Chapelle. Il avoit une cave, & à côté un égoût, par où les eaux & les immondices de la ville se déchargeoient dans le fossé, & qui n'en étoit éloigné que d'environ deux toises. Cet égoût, qui n'étoit point sermé à sa sortie, & la négligence avec laquelle on faisoit le service dans la place, l'ignorance de ceux qui avoient placé les sentinelles, le peu de précautions qu'on prenoit aux portes, & surtout les rondes, qui ne se faisoient pas exactement, & leur peu d'attention à l'égard des dehors de la place: tout cela joint ensemble fit naître la pensée à cet indigne Prêtre d'introduire l'ennemi dans la ville, ass'ûré qu'une telle trahison seroit amplement reconnuë, & qu'il sauteroit tout au moins d'une Chapelle à une Abbaïe ou autre Bénéfice considérable: car l'ambition est de tous les états. On prétend qu'il avoit un stère dragon dans un régiment de l'armée Imperiale. Quoiqu'il en soit, il se résolut de communiquer son dessein au Prince Eugéne, qui l'exhorta à mettre toutes choses en œuvre pour le faire réussir, & cet Abbé étant parti avec son frère ils concertérent ememble les moiens de se tirer d'une difficulté qui les inquiétoit beaucoup. L'égoût étoit la principale machine de l'entreprise, & cet égoût se trouvoit encombré. Ce Prêtre s'en étoit expliqué au Général de l'armée Impériale, qui lui dit qu'il ne s'en mît pas en peine, que tout dépendoit de rendre cet endroit pratiquable pour qu'un hammespar entrer librement: car où un seul homme peut passer, plusieurs y passent à la file & l'un après l'autre. Que fait notre Prêtre? Il s'adresse au Magistrat, & lui demande la permission de décombrer cet égoût du côré de sa cave, sous le prétexte que les bouës & les eaux n'aiant pas la liberté de s'écouler librement, il s'en trouvoit très-incommodé dans sa cave, qui n'en étoit éloignée que de quelques pieds. On y va avec précaution dans une place de guerre, lorsqu'il s'agit de ces sortes d'écuremens : on n'en prit aucune. On permit donc à ce Prêtre, sans que le Gouverneur, qui étoit Espagnol, auquel il s'adressa aussi, y trouvât le moins du monde à redire; ne s'imaginant pas qu'un homme, qui éroit d'ailleurs considéré dans la ville & honoré d'une dignité dans la Cathédrale, fût capable d'une méchante action: on lui permit donc, dis-je, de faire ce qu'il jugeroit à propos, pour se délivrer de cette incommodité. Il y fait travailler sur le champ avec tout le soin possible, & en donne aussitôt avis au Prince Eugéne.

Ce Prince, ravi que la plus grande difficulté eût été levée, songea au moien de délivrer le Prêtre d'une autre, où il étoit dangereux d'emploier des gens de la ville.



· 

J'ai dit plus haut que l'égoût n'étoit éloigné que d'environ deux toises de sa cave, & qu'il y falloit ouvrir une communication. L'on prétend que le Prince Eugéne y envoia trois ou quatre mineurs en habits de païsans, qui s'étant rendus dans la maison du Prêtre, ouvrirent une galerie souterraine de la cave à l'égoût.

On fit sçavoir cette nouvelle à l'ennemi, qui envoia quelques soldats travestis tout comme les autres, & chargés de volaille comme s'ils alloient au marché, qui se rendirent, ainsi que les premiers, dans la maison de Gozoli. On en ignore le nombre: les uns l'augmentent infiniment; mais la plûpart prétendent qu'il n'y en eut jamais que huit ou dix, ausquels on portoit des vivres secrétement : encore n'oserois-je guéres

affûrer que cela foit vrai.

Les choses en cet état, l'ennemi ne perdit pas un moment de tems: car dans toutes sortes de desseins qui roulent sur les surprises, le tems est la chose du monde la plus précieuse: & lorsqu'on le perd à délibérer, il s'échape & découvre tout. Le moindre soupçon en améne un autre plus grand, celui-ci un troisiéme, & ainsi successivement. Voilà le sujet de tous les mouvemens du Prince Eugéne en-dech comme en-delà du Pô, & dont il eût pû se dispenser, sans que ce fleuve eût nui le moins du monde à son entreprise. Il l'eût au contraire assurée: car pourquoi, je vous prie, envoier un si grand corps de troupes au-dela du Pô? N'étoit-ce pas avervir l'ennemi de se tenir sur ses gardes, ou le jetter dans de grands soupçons? Car de venir par notre pont, c'étoit la chose du monde la plus incertaine; puisqu'en abandonnant le poste, & coupant ou brûlant cinq ou six pontons, comme je l'ai dit, ceux qui venoient de ce côté-là étoient réduits à l'absurde. Si au lieu de quatre mille hommes tant cavalerie qu'infanterie, le Prince Eugéne eût marché avec huit mille, il est indubitable qu'il en auroit eu au-delà de ce qu'il lui en falloit pour se rendre maître de la place, sans faire marcher un si grand corps de troupes au-delà du Pô.

Le Prince Eugéne se mit en marche la nuit du dernier Janvier au premier Février, après tant de manéges inutiles, à mon avis, & prit le chemin d'Ustiano à Crémone à la tête d'un corps de trois mille grenadiers, mille chevaux d'élite & quelques husfards, qui faisoient la tête de tout. Le Baron de Merci commandoit la cavalerie; le Prince de Commerci, le Comte de Starremberg & plusieurs Officiers de distinction étoient avec le Prince Eugéne. La marche étoit un peu longue, on l'accourcit par une incroiable diligence pour ne pas faire un contre-tems; mais on observa un si bon ordre & tant de secret, que personne n'en eut la moindre nouvelle, quoiqu'on sut par tout aux écoutes dans nos quartiers. On ne peut trop se précautionner ni se tenir fur ses gardes, on n'envoie jamais trop de partis dans un tems de soupçon, & où l'on apprend que l'ennemi est en mouvement en différens endroits, & surtout lorsqu'on ne voit rien encore dans ses desseins. Dans ces sortes de conjonctures, rien n'est plus nécessaire que d'avoir un grand nombre de gens aux nouvelles. Les mesures que le Pr. Eugéne avoit prises furent si secrétes & si justes quant à la marche, qu'on arriva presque à l'heure prescrite, c'est-à-dire environ les quatre à cinq heures du matin, sans qu'on s'y attendît.

Le Prince Thomas marchoit, comme je l'ai dit, de l'autre côté du Pô avec le corps qui étoit à ses ordres. Dès qu'on sut arrivé auprès de la ville, le Général de l'Empereur détacha quatre cens hommes choisis commandés par Magdonel, Lieutenant Colonel Irlandois. Comme ce détachement alloit entrer dans le fossé pour gagner l'égoût, on avertit le Prince Eugéne qu'on entendoit battre l'assemblée dans la ville. Il en parut un peu surpris: car comment accorder le si-

L3.

lence qui régnoit autour des remparts avec ce bruit de guerre ? Il jugea que c'étoit quelque revûe, & l'affaire étoit trop avant embarquée pour qu'il crût devoir l'abandonner. Je ne sçai, dit-il, si la méche est découverte, n'importe il ne coûte rien de tenter, & puisque le vin est tiré il faut le boire jusqu'à la lie. Le conseil étoit prudent. Dans les entreprises de cette nature, à moins qu'on ne soit assuré que l'ennemi est averti, on ne risque rien de sonder. Le Prince Eugéne avoit d'autant plus de raison d'en user ainsi, que la trahison étoit l'ouvrage d'un seul homme & d'un Eccléssafique, qu'on doit moins soupconner qu'un autre. l'admire cette résolution du Pr. Eugéne, car tout autre que lui eût pris le parti de se retirer, & n'eût point douté que l'entreprise ne fût découverte. Il laissa donc battre la caisse dans la ville, & n'alla pas moins son train. En effet le bruit qu'on entendoit venoit du Chevalier d'Entragues, Colonel du régiment des Vaisseaux. Comme c'étoit un Officier fort exact & de grande espérance, il avoit demandé la permission de faire prendre les armes à un baraillon de son régiment, dont il vouloit faire la revûe. Comme Crémone est une grande ville, & que les soldats comme leurs Officiers étoient logés en différens endroits, il étoit nécessaire qu'on battit l'affemblée de grand matin & dans presque tous les quartiers de la ville. C'est, ce qui trompa d'abord les ennemis, & qui fut pourtant la cause du falut de la

Magdonel avec son détachement se rendit sans bruit sur le bord du sossé, qui étoit sec: il y décend; & comme il y avoit un petit ruisseau de douze pieds de largeur qui couloit au milieu, appellé la Ganeta, on jetta dessus quelques madriers dont on s'étoit pourvû: on le passa sans être découvert, & l'on entra de là dans l'égoût: de l'égoût dans la cave, & de cette cave dans la maison du Prêtre. Tout cela sut con-

duit avec tout le secret & la prudence possible.

Le détachement étant presque entiérement passe, Magdonel prit d'abord deux cens hommes, dont une moitié courut en hâte à la porte de Tous-les Saints, & l'autre en même tems à celle de Sainte Marguerite: le reste sut divisé en plusieurs pelotons, pour aller dans les maisons où étoient logés les Officiers Généraux, dès que les portes seroient ensoncées. Ces deux portes étoient peu éloignées l'une de l'autre: les ennemis y arrivérent par le terre-plein, & les gardes surent surprises & égorgées sans qu'il sût tiré un seul coup de suil. En même tems des serruriers & des charpentiers qu'on avoit amenés, sirent sauter en un instant les serrures & les verrouils des portes, & baisséent les ponts.

Le Prince Eugéne, averti que Magdonel est entré dans la ville, & qu'une partie de ses troupes marchoit aux portes, s'avance en même tems avec son corps de troupes, trouve les ponts baisses & les portes ensoncées. Il entre dans la ville par ces deux portes: la cavalerie par celle de sainte Marguerite, précédée par la plus grande partie de son infanterie, & le reste de cette infanterie par celle de Tous-les-Saints. Tout cela s'exécuta avec tant de bonheur & de diligence, que la tête des troupes étoit déja sur la grande place de la ville, & avoit déja rempli la petite, sans qu'on eût rencontré personne dans les ruës & sans la moindre alarme, tant on avoit pris de mesures pour empêcher que la méche ne sut éventée. L'ennemi arriva à la place Sabatine, où il y avoit quatre pièces de canon & une garde de cinquante hommes, qui furent pris ou égorgés sans faire la moindre résistance. Les ennemis aiant occupé les deux places, les portes par où ils étoient entrés, & les rues qui y communiquoient, coupoient la ville en deux: de manière qu'une partie de la garnison étoit coupée & séparéée de l'autre. Toute cette disposition sur faite avec tant d'ordre & de diligence,

que l'ennemi se trouva tout établi avant que le jour parût, &, ce qui semble incrois-

ble, avant que la garnison en eût la moindre nouvelle.

Il étoit pourtant difficile qu'on ne fût découvert en quelque endroit; ce qui n'arriva que lorsque le reste de l'infanterie défiloit par la grande ruë, où il falloit effleurer une espéce de cazerne, dans saquelle il y avoit une vingtaine de soldats du régiment d'Auvergne. Ces soldats s'étant éveillés vers le jour, s'apperçûrent que c'étoient les ennemis. Ils commencérent à saire grand seu par les senêures, ce qui commença à donner l'alarme. Il étoit tems.

### SII.

Le Maréchal de Villeroi est fait prisonnier, & une partie des Officiers Généraux. Cuirassiers attaqués & battus par le régiment des Vaisseaux.

E Maréchal de Villeroi, éveillé par le bruit de plusieurs décharges, se leve en hâte, ordonne à son Sécretaire de prendre garde à ses papiers, & de les brûler, s'il le jugeoir à propos: que pour lui il alloit monter à cheval; & comme le tems pressoit, on lui jetta un manteau de cavalier sur les épaules. Il galope tout aussitôt à la place, il rencontre en son chemin quelques soldats, qui au bruit des coups de sufil étoient sortis avec leurs armes: il en sorme une troupe & tire du côté de la place. Mais quelle dut être sa surprisse d'y voir l'ennemi, & la troupe de Magdonel qui lui vint au devant! Un Sergent lui porta d'abord un coup de halebarde, qui ne sit qu'esseurer, & tout aussitôt il est jetté à bas de son cheval, & sans qu'il sût connu on l'amena au corps-de-garde où Magdonel s'étoit posté; cet Officier ne le connoissant pas mieux que ceux qui l'avoient amené, ne laissa pas que de lui rendre son chapeau & sa perruque qu'on lui avoit pris.

Sur ces entresaites le Marquis de Crenan, qui étoit monté à cheval au bruit des coups de sussi, aiant ramassé quelques soldats, se porta sur la place, comme le rendez-vous en cas d'alarme; il la trouva entiérement occupée. Il voulut attaquer l'ennemi avec sa petite troupe; mais la partie n'étant pas égale, ses gens surent chargés, mis en suite, & lui blessé à mort. Il sur pris dans cet état, & transporté à l'instant dans une cassine hors de la ville. Le Gouverneur ne sut pas plus heureux, il sut blessé de trois coups mortels dans la même ruë. M. le Comte de Mongon eût éprouvé peut-être un sort tout semblable, si son cheval ne se sût abattu sous lui en sortant de son logis, dont il faillit en être étoussé, aiant perdu, à ce qu'on dit, la connoissance par cette chûte. A peine sut-il de retour chez lui, qu'un bas Officier des ennemis arriva avec quelques soldats, qui le gardérent à vûë. M. d'Egrigny, qui faisoit la sonction d'Intendant, sut aussi arrêté; le Prince Eugéne aiant envoié plusieurs détachemens pour arrêter les principales têtes, ces détachemens sirent beaucoup de prisonniers: chose asserted.

Tous les Officiers Généraux aiant été pris ou tués, comme je viens de le dire, à la réserve du Comte de Revel, Lieutenant-Général, & du Marquis de Prassin, Maréchal de Camp, ceux-ci étoient destinés pour être chargés seuls du soin de tout ce qui devoir s'exécuter dans cette journée. Comme s'ils s'étoient donnés le mot, ils résolurent de se rendre en droiture au château, pour être à portée de donner de là les ordres nécessaires, d'envoier des secours où ils jugeroient qu'on en auroit besoin, & de concerter ensemble les partis qu'ils auroient à prendre. Le succès sit assez voir

dans la suite qu'ils ne pouvoient en prendre un meilleur. Rien n'étoit d'une plus grande conséquence que de conserver ce poste, d'où l'on pouvoit continuellement harceller les ennemis, & dont, tant qu'ils ne seroient point les maîtres, ils avoient tou-

jours tout à craindre.

Il ne s'étoit encore rien passé qui pût laisser aucun doute au Général de l'armée de l'Empereur du succès de son entreprise. Il étoit dans la ville, il s'étoit cantonné dans toutes les places, il se voioit maître encore de deux portes, où il s'étoit puissamment fortissé, & la communication à ces portes étoit toute établie. Il ne s'imaginoit pas qu'il sût possible de l'en chasser, & que ce qui lui restoit à faire, pour être maître absolu de la ville, ne sût la chose du monde la plus aisée. Il se trompa, & l'on verra que ces heureux commencemens surent suivis d'une soule de disgraces, qui l'o-

bligérent enfin d'abandonner son entreprise, & de se retirer honteusement.

Ce ne fut qu'au grand jour que l'alarme courut dans tous les quartiers de la ville, & que l'on commença à s'appercevoir qu'il n'y avoit encore rien de désespéré, que le péril n'étoit pas extrême, & qu'on se tireroit aisément d'affaire. Les soldats en armes s'ameutoient de toutes parts, toutes les ruës s'en trouvoient remplies; & se divifant par pelotons de trente, quarante & cinquante hommes, se répandirent dans d'autres ruës qui alloient aboutir aux deux places & à la grande ruë qui coupoit la ville en deux, & rompoit la communication d'une partie de la garnison avec l'autre; mais tout cela ne sut pas capable de les décourager. Il y parut assez par leur résolution: car s'étant partagés, comme je viens de le dire, en plusieurs pelotons, n'aiant tous ensemble qu'une même volonté & un grand desir de combattre, ils cherchoient l'ennemi & le

chargeoient par tout où il paroissoit.

Cependant on ignoroit encore dans la ville l'avanture du Maréchal de Villeroi; les ennemis étant maîtres du quartier où le Général logeoit, il étoit difficile qu'on pût en avoir des nouvelles. Le Marquis de Saint-Geniez-Navailles, Officier de valeur & de mérite, & l'un de ses Aides de camp, des Mémoires duquel je tire une grande partie du détail de cette action mémorable; Saint-Geniez, dis-je, s'étant bien douté que l'ennemi étoit dans la ville, monte promtement à cheval pour se rendre auprès du Maréchal; mais s'étant apperçû que toutes les avenues pour l'aller joindre étoient fermées, il gagna du côté de la place Sabatine par des ruës détournées; lorsqu'il apperçut un Officier, qui de sa fenêtre lui dit qu'il ne lui conseilloit pas de se trop presser, que l'ennemi étoit maître de la ville, qu'il feroit sans doute beaucoup mieux de chercher un azyle, & que le moins qu'il lui pouvoit arriver étoit de se faire prendre. Saint-Geniez trop brave pour écouter un avis de cette nature, & qu'il ne croioit pas vrai, puisqu'on tiroit encore en plusieurs endroits de la ville, laissa là l'Officier. A peine eut-il tourné la ruë, qu'il rencontra le bataillon du régiment des Vaisseaux, & le Chevalier d'Entragues à la tête. Ce bataillon ne faifoit guéres plus de deux cens hommes; mais en marchant à la place Sabatine, il grossit un peu plus par la jonction de quelques Officiers & foldats de différens corps. Ce petit fecours détermina d'Enragues à marcher à l'ennemi. A peine y parut-il par la grande rue, qu'un gros escadron avec deux étendarts se présenta en face de sa troupe, aiant à dos la Maison de ville, à droite les portiques de la place, & à sa gauche le corps-de-garde, & tout cela garni d'infanterie.

L'Officier qui commandoit cet escadron ne branla point de son poste, il étoit trop bien épaulé: il salua même de l'épée d'Enragues, qui avoit ordonné qu'on ne tirât qu'à bout portant. D'Enragues s'en approcha de si près, qu'il complimenta cet escadron: Messeurs les Tudesques, dit-il, soiez les biens venus, vous avez un peu déran-

gé notre toilette nous allons pourtant vous faire les honneurs autant qu'il nous fera possible. Ce compliment sut tout aussitér-suivi d'une décharge, qui mit les ennemis dans un tel desordre, qu'ils oubliérent qu'ils n'avoient affaire qu'à de l'infanterie. Ils eussent dû s'abandonner dessus, la charger l'épée à la main & lui passer sur le ventre. Ils n'en firent pourtant rien; ce qu'on aura moins de peine à croire que ce qui arriva de cette décharge, puisqu'on a sçû depuis qu'il ne sut tué que quatre cavaliers.

Cet escadron aiant lâché pied, quoiqu'il n'y eût pas grand sujet, on voulut prositer de cet avantage, & pousser jusques dans la place; mais il en sortit une telle tempête de coups de fusil, que nos gens ne pouvant y répondre, rentrérent aussitôt dans În ruë. Rien n'empêchoit les ennemis, après une si furieuse décharge, de profiter de cet avantage, outre que le Chevalier d'Entragues venoit d'être blesse à mort. Ils étoient si supérieurs à nos troupes, qu'on a lieu d'être surpris de leur peu de hardiesse ou de l'ignorance de leurs Officiers. Le Maréchal de Villeroi, qui étoit dans le corps-de-garde, & qui s'apperçut de la lâcheté de cet escadron, ne douta nullement que nos gens ne revinssent encore à la charge, & qu'ils ne se rendissent maîtres de la place, & par conséquent du corps-de-garde où il étoit prisonnier, sans que qui que ce fût le connut encore. Mais il ne sçavoit pas que ceux qui avoient attaqué ne faisoient pas deux cens cinquante hommes, & qu'il y en avoit près de mille dans la place. Il attendit encore quelque tems; mais comme il s'apperçut qu'il n'avoit plus rien à espérer de sa délivrance du côté de nos troupes, il ne vit point d'autre ressource que de tenter Magdonel. Il le tira à quartier, & sans lui apprendre qui il étoit, il lui fait des offres affez considérables pour que Magdonel jugeât que son prisonnier étoit un homme de conséquence. Il refusa généreusement ses offres, & le Maréchal eut la douleur de ne pouvoir prendre part aux exploits glorieux que nos troupes devoient faire dans cette journée, pour chasser le Prince Eugéne d'une ville dont il se croioit déia maître.

Comme Magdonel vit que son prisonnier n'étoit pas en sûreté dans un corps-degarde, & que la garnison pouvoit encore tenter l'attaque de la place & le délivrer, si l'on venoit à sçavoir qu'il y sût arrêté, il sit donner avis au Prince Eugéne que le Maréchal de Villeroi étoit du nombre de ses prisonniers. Sur ces nouvelles le Prince Eugéne envoia M. le Comte de Staremberg, auquel M. de Villeroi se découvrit. On le condussit dans une petite maison tout auprès de la porte de Sainte Marguerite; ce qui me seroit soupçonner que le Général de l'Empereur commençoit à se désier du succès de son entreprise. Car pourquoi l'envoier hors de la ville? Ces précautions sentent un homme qui n'est pas trop sûr de son fait, & qui doutoit extrémement que le Prince Thomas, qui étoit de l'autre côté du Pô, put jamais se rendre maître de notre pont. Car quand même il se seroit emparé de l'ouvrage qui le couvroit, il n'en étoit pas plus avancé; puisqu'il suffisoit, pour rendre inutiles les sorces de l'ennemi,

de couper le pont, comme cela arriva peu de tems après.

L'attaque de la place Sabatine, & la lâcheté de cet escadron, qui ne sitaucune résissance, causérent au Prince Eugéne d'autant plus de chagrin, que cet escadron étoit dans cet avantage qui donne la supériorité à la cavalerie contre l'infanterie. La sienne même, quoique supérieure au bataillon des Vaisseaux, n'avoit pas donné de plus grandes preuves de son courage. N'eût-elle pas mieux sait de poursuivre ce bataillon, & de l'attaquer dans la ruë? Toutes ces manœuvres lui sirent connoître qu'il n'étoit pas encore maître de la ville pour être dedans, & qu'il auroit encore bien des embarras à surmonter. Revenons au bataillon des Vaisseaux, qui tente de nouveaux dessiens, après avoir échoué à la place Sabatine plutôt par soiblesse que par désaut de Tome V. courage; ce que les foldats & leurs Officiers sentoient bien. On n'a garde de se rebuter, lorsqu'on compte d'être secouru, & que toute une garnison prend les armes.

Le Chevalier d'Entragues étoit malheureusement hors de combat, comme je l'ai dit plus haut. Les Officiers furent quelques momens incertains de ce qu'ils feroient. Il falloit pourtant se résoudre, le tems pressoit : remarcher à la place Sabatine, c'eur été une témérité, c'eût été engager un combat fort inégal contre un corps confidérable d'infanterie & de cavalerie; contre lequel il n'auroit pas été possible de résister. Oue faire? On entend une voix, qui fut suivie de plusieurs autres, qu'il falloit se retirer par la petite place des Jacobins, gagner de là le rempart du côté du château. & attendre dans l'esplanade la jonction du reste de la garnison, pour remarcher ensuite la place Sabatine & tâcher d'en déloger les ennemis, qu'il étoit dangereux d'attendre plus longtems, de peur qu'ils ne s'apperçûssent enfin qu'ils n'avoient affaire qu'à une poignée de gens. L'avis fut goûté, mais on ne put l'exécuter. Peut-être fut-ceun bonheur qu'il se trouvât des obstacles. Car les Généraux qui arrivérent au château peu de tems après, se croiant bien fondés à croire que les ennemis étoient plus forts. qu'ils ne l'étoient effectivement, n'auroient apparemment pas permis que de braves gens allassent s'exposer à une mort certaine, sans espérance de repousser l'ennemi. Il falloit, pour aller au château, gagner une petite ruë qui étoit ensilée de tout le seude la Chapelle & de la maison du Prêtre Gozoli. On ne s'attendoit pas d'y trouver trois cens hommes qui s'y étoient logés. On y marche; mais à peine parut-on dans cette ruë, qu'on se vit exposé à tout le feu de cette Eglise & de la maison. Nosgens en parurent un peu ébranlés; mais ils ne le furent qu'autant de tems qu'il en faut à des hommes de courage pour revenir de leur trouble, & pour prendre une résolution vigoureuse. Ils s'encouragent les uns les autres, & crient à leurs Officiers qu'aiant l'ennemi si près d'eux, ils eussen à les mener sans délibèrer, & qu'en allant droit à eux ils trouveroient assez l'expédient de les faire taire. Les Officiers, qui voient cette volonté dont on avoit si grand besoin, sont d'avis de brusquer ces gens-là, sans les marchander. La troupe étoit bien petite, il n'y avoit guéres plus de deux cens hommes. Il falloit faire une disposition, embrasser la maison & l'Eglise. On s'y détermina, lorsqu'on vit arriver Montendre Colonel de Médoc, & d'Arennes Major Général, qui amenoient un secours d'environ trois cens hommes de différens corps. Ce fecours inespéré releva le courage & les espérances des soldats. Après cette jonction, on marche à la Chapelle avec toute l'audace possible. On essui d'abord un grand feu; mais dès qu'on eut gagné le pied du mur, qui n'avoit aucun flanc, l'ennemi se trouva entiérement hors de visée, & nos gens entiérement à couvert. La difficulté étoit de forcer l'Eglise & la maison, les murailles en étoient bonnes & fortes; & quand les portes en eussent été ouvertes, c'eût été une imprudence de prétendre d'en chasser l'ennemi. Il eût fallu y passer un à un, ou deux à deux; on n'avoit ni canon ni outils pour sapper le mur, & l'affaire ne souffroit nul retardement. Que faire? Dans cette incertitude quelqu'un s'avisa de dire, qu'il n'y avoit nul autre expédient à prendre que de mettre le feu aux portes, & tout en même tems à la maison. L'ennemi, qui entend parler de feu, & qui craint d'être brûlé ou fumé, demande s'il n'y auroit pas bon quartier. On leur promet, pourvû qu'ils se hâtent de sortir. Ils se rendent donc au nombre de trois cens hommes; mais le soldat étoit si animé, qu'on eut bien de la peine à le retenir. On en tua quelques-uns, & le reste sut conduit au château.

Voilà la première action qui releva le courage & les espérances de nos soldats: car après cette action, où nous ne perdîmes que six ou sept hommes & quelques blesses,

parmi lesquels se trouvoit Montendre, qui le sut légérement, on ne desespéra plus de chasser les ennemis de la place. Cette nouvelle s'étant répanduë dans la ville, grossit furieusement nos troupes: la plûpart des soldats qui étoient dans l'autre partie de la ville, qui ne pouvoient communiquer avec ceux qui étoient dans l'autre, trouvant une issue pour s'échaper du côté de la Chapelle dont nous venions de nous rendre les maîtres, sortirent de chez leurs hôtes & vinrent se joindre au gros, bien qu'il sût encore insmiment insérieur à l'ennemi: car il y eut un assez grand nombre d'Ossiciers, pour le dire en passant, qui ne pûrent imiter les autres; soit qu'ils ne sçussent rien de ce qui se passoit, soit qu'ils se crussent en danger d'être pris. Il su pourtant aisé de connoître & de distinguer par la suite ceux qui ne pouvoient se justisser ni se garantir du blâme qu'ils méritoient. Revenons à notre sujet.

Les ennemis avoient tiré entre l'Eglise & la maison du Prêtre un retranchement. Il n'y avoit pas un instant à perdre. On craignoit que les ennemis, connoissant l'importance de ce poste, n'y marchassent pour le secourir. Qui auroit jamais cru qu'ils ne s'en avisassent pas? On ne perdit pas un moment pour cette attaque, tous nos soldats étoient résolus & prêts à tout faire. On marcha à ce retranchement, dont la prise nous donnoit de très-grands avantages, & obligeoit les ennemis à s'assoiblir extraordinairement aux autres endroits de la ville pour se fortisser aux deux portes de Sainte Marguerite & de Tous-les-Saints. On attaque ce retranchement avec tant de vigueur & de résolution, que nous l'emportames sans presque aucune résistance; ce qui sut un coup bien satal au Prince Eugéne. L'on en va voir d'autres qui lui surent encore infiniment plus sensibles.

#### S. III.

Attaque de la porte du P6. On s'y prit trop tard. Fautes dans cette attaque. Les Impériaux sont repoussés. Ruse du Prince Eugéne de nul esset. Discours du Prince de Commerci aux Magistrats assemblés dans l'Hôtel de ville. Les François coupent le pont du P6, & brûlent une partie des pontons aprés avoir abandonné l'ouvrage qui en couvroit la tête.

E succès de Crémone dépendoit absolument de la prise de la porte du Pô, c'étoit par où l'ennemi devoit commencer avant même que de s'établir dans les deux-places de la ville: car par cette prise il étoit le maître de notre pont, & savorisoit la jonction du corps de troupes du Prince Thomas. Je ne puis comprendre comment le Prince Eugéne put penser si tard à cette avanture. C'étoit prendre le roman par la queuë, s'il m'est permis de parler ainsi, que de s'amuser aux autres endroits. Cette saute est inexcusable. Le Prince Eugéne étoit monté sur la tour de l'Hôtel de Ville, inquiet du corps du Prince Thomas, qui ne paroissoit point, à cause de la difficulté de la marche, & plus encore par la malice ou l'ignorance des guides. Ce Prince perdit beaucoup de tems à attendre les signaux dont il étoit convenu; mais cela n'empêchoit pas qu'il ne dût marcher à cette porte, s'en rendre le maître, & prendre le pont par le revers. Tout cela ne lui vint pas à l'esprit. Il s'y détermina ensin, mais trop tard: car la garde Irlandoise, qui étoit à cette porte, avertie que l'ennemi étoit dans la ville, s'étoit déja précautionnée, & l'attendit en résolution de lui vendre bien cher ce poste.

J'incline fort à croire ce que j'ai appris de quelques Officiers Allemans de ma connoissance très-dignes de foi, qui se trouvérent à cette action-là. Cette maxime seroit vraie à l'égard du Prince Eugéne, comme beaucoup d'autres, que la bonne forrune n'est pas toujours d'accord avec la vertu. Ces Officiers m'ont assuré que le démchement destiné pour l'attaque de la porte du Pô partit dès le moment qu'on fut arrivé dans la place, & que le guide qui le conduisoit aiant été rué d'un coup de fusil tiré par une fenêtre, le détachement s'égara à cause des détours des ruës, & que les soldats prirent l'une pour l'autre; ce qui les obligea de revenir sur leurs pas, & sit perdre un grand tems, perte irréparable dans ces fortes d'entreprises. Quoiqu'il en soit, le Baron de Merci marcha à cette porte fatale à la tête de huit cens chevaux & de l'infanterie en bon nombre, avec ordre à la cavalerie de se poster entre cette porte & les cazernes, où la plus grande partie de la nôtre étoit logée. Ces cazernes étoient environnées de jardinages & de haies qui les fermoient, & cela régnoit jusqu'à la porte de Mouze. Pour plus grande précaution on fit border ces haies d'un bon nombre d'infanterie, pour contenir nos cavaliers & les tenir en respect. Cette précaution étoit un peut trop outrée. Ce n'étoit pas la qu'il falloit poster cette infanterie, mais dans l'entrée des ruës voifines de la porte par où les Irlandois, qui étoient logés tout auprès, pouvoient venir. Autre faute qui n'est pas des moindres.

L'autre côté de la porte du Pô est uni, & les maisons assez éloignées du rempart. C'est une plaine en pelouse, où l'on peut remuer des escadrons jusques sur le terreplein, qui étoit peu élevé & en pente douce. On n'y peut aborder sans le rompre & se désunir, l'ennemi n'opposa pourtant rien de ce côté-là, ni dans les ruës qui versoient dans cette plaine. Voilà quelle étoit la situation du terrain du côté de la porte du Pô. Nos cavaliers, qui se virent tout à coup bloqués, saisoient grand seu des senêtres de leurs cazernes. C'étoit tout ce qu'ils pouvoient saire; mais comme le seu des mousquetons n'est pas sort à craindre, les ennemis ne s'en mirent pas beau-

coup en peine.

Le Baron de Merci s'étant posté, ainsi que je viens de le dire, entre la porte du Pô & les cazernes, sit marcher le détachement des grenadiers destiné pour l'attaque de cette porte, où il y avoit une garde de trente-cinq hommes commandés par un Capitaine, qui s'étoit couvert d'une barrière en forme de palissade. L'ennemi aborda cette barrière à la portée d'une halebarde, & sit un seu terrible contre nos gens, qui ne demeurérent pas en reste. Celui qui attaquoir cette porte eût dû coler la barrière, & passer les armes à travers; mais s'étant apperçu que les nôtres les avoient prévenus, & que la palissade se trouvoit toute hérissée de baionnettes au bout du sussi, les soldats n'osérent s'en approcher, de peur de s'enserrer dans ces baionnettes; ce qui leur sit perdre beaucoup de monde. Nos soldats, à couvert de la palissade & de la barrière, les choississient & les tiroient sans être vûs. Le Baron de Merci aiant trouvé à cette porte une obstination à laquelle il ne s'étoit pas attendu, tenta de gagner le fort de nos baionnettes, & d'engager ses soldats à passer leurs armes dans la barrière; mais ce sur inutilement.

Pendant qu'on étoir engagé à cette porte, l'ennemf s'empare d'une batterie de sept piéces de vingt-quatre qui étoit sur le rempart, & destinée pour la désense de l'ouvrage de notre pont; & comme ils ne trouvérent personne pour la désendre, ils n'eurent aucune peine à s'en saisir.

Cependant l'alarme étoit par toute la ville, déja les deux régimens Irlandois Dillon & du Bourk, qui étoient logés tout auprès, avertis que la porte du Pô étoit attaquée, y coururent en hâte, & leur nombre grossit tellement en si peu de tems, qu'ils se virent en état de marcher à l'ennemi. Les choses étoient en ces termes, Jorsque les Irlandois viennent tout à coup se présenter à son flanc par les remparts, & par les ruës qui aboutissoient à la porte. L'ennemi surpris d'une chose si imprévûë, sit avan-

cer sa cavalerie pour soutenir son infanterie; mais à peine s'en sur-else approchée, que nos gens sondent sur celle-ci avec une telle sureur, & un seu si vis & si violent, qu'ils l'ensoncent, & rejettent cette infanterie sur la cavalerie, qui se vit elle-même attaquée & menée jusqu'au gros, où l'on tâcha de se rallier. Toute cette affaire sut

expédiée presque en un instant.

Le Baron de Merci, enragé d'avoir si mal réussi, tâche de guérir ses soldats de leur épouvante, & de les ramener au combat; mais elle étoit trop grande pour espérer de rattaquer sur nouveaux frais. D'ailleurs le seu des nôtres augmentant toujours par les nouveaux secours qui leur arrivoient à chaque moment, les ennemis se virent obligés de s'en éloigner, & de se loger & se couvrir des maisons voisines de cette porte. Par ce mouvement une partie des cazernes de notre cavalerie surent démasquées, & la batterie se trouvant abandonnée, nos gens tournérent le canon sur les ennemis & contre les maisons où ils s'étoient logés; ce qui ne seroit peut-être pas arrivé, si le Baron de Merci n'eût été blesse très-dangereusement dans cette action malheureuse, qui n'aboutit par la suite qu'à un grand seu de part & d'autre, sans que les ennemis pensassent à rien de vigoureux.

Il étoit d'une extréme conséquence à nos gens de se maintenir dans seur terrain, ils songent à s'y fortisser par des tonneaux & des charettes dont ils se couvrirent: car ils s'attendoient, ou ils devoient raisonnablement s'attendre à une attaque plus vigoureuse que la première. Ils s'y prirent de telle sorte, qu'en peu de tems ils se vi-

rent en état de ne rien craindre.

Le Baron de Merci, hors de combat & chassé de son poste, en sait donner avis au Prince de Commerci, & lui apprend en même tems comment la chose s'étoit pas-sée, accuse tout net l'infanterie d'avoir manqué de courage en cette occasion; mais le cavalerie en marqua-t-elle plus? Et le Baron lui-même étoit-il ner de tous désauts dans les mesures qu'il prit à l'attaque de cette porte? Ne tient-il qu'à tirailler contre des gens à couvert d'une batterie? Il falloit les aborder & les joindre, & ce n'est que par cette saçon de combattre qu'on peut espérer de réussir. Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce qui se passa à cette porte, c'est que les deux bataillons Irlandois saisoient à peine quatre cens hommes. Après l'action ils s'apperçûrent qu'ils manquoient d'Officiers, dont les uns étoient absents de leurs régimens, & les autres logés en dissérens endroits de la ville, ignorant encore ce qui se passoit à la porte du Pô.

Le Prince Eugéne fut extrémement surpris du mauvais succès de cette attaque. & du peu de résolution de ses troupes. Il en connut bientôt les mauvaises suites, s'il n'y remédioit sans retardement. Il sentoit bien que s'il ne se rendoit maître de cette porte, son entreprise echoueroit misérablement, & avec honte; outre que sa retraite n'étoit pas la chose du monde la plus assurée. Il crut l'affaire de si grande conséquence, qu'il ordonna au Prince de Commerci de s'y transporter incessamment, pour voir à l'œil le parti qu'il y auroit à prendre. Le Prince Thomas paroissoit alors de l'autre côté du Pô. Le grand feu qu'il entendoit dans la place, fans qu'il parût perfonne de l'autre côté du pont, lui firent beaucoup douter de l'événement de cette entreprise. De l'autre côté le Prince Eugéne n'étoit pas peu embarassé, ses troupes avoient déja été chassées de la Chapelle & de la maison du Prêtre, quoique la bonté du poste & leur nombre les rendissent très-capables d'une plus sorte résistance, leur lâcheté ne lui paroissoit pas concevable. Lorsqu'il sur arrivé à la porte du Pô, il y trouva nos gens si bien établis, qu'il vit assez qu'il y useroit inutilement ses troupes par une nouvelle tentative. Dans un état si violent de doutes & d'incertitudes, il envisage une ruse qu'il crut devoir lui réussir, puisqu'il ne pouvoit rien par la sorce,

Il s'imagina qu'en tentant la fidélité des Irlandois sous de grandes promesses, il pourroit acquerir par cette voie ce qu'il ne pouvoit emporter par la force. Il leur envoie
Magdonel. Cet Officier s'avance hors des rangs, & crie s'il ne lui sera pas permis
de faire quelques propositions. On lui répond qu'il les peut faire librement. Il s'approche, & leur déclare de la part du Prince Eugéne, que s'ils vouloient changer de
parti & se ranger de celui de l'Empereur, on leur promettoit qu'ils seroient entretenus sur un plus haut pied que celui de France, & qu'on y joindroit encore une gratisication égale au service qu'ils rendroient à Sa Majesté Impériale: qu'après tout leur
obstination ne retarderoit que de fort peu de tems leur désaite, qui étoit d'autant plus
certaine, que le Général de l'Empereur étoit le maître de la ville, & que ne s'agissant
plus que de leur poste, il les conjuroit par l'affection qu'il avoit pour tous ceux de
sa nation, de se garantir du malheur qui pendoit sur leurs têtes: qu'ils alloient être
attaqués, qu'ils ne pouvoient éviter leur ruine, & d'être tous taillés en piéces &
sans aucun quartier, s'ils n'acceptoient les conditions avantageuses qu'il leur proposoit.

Cette harangue de l'Officier aux Irlandois, fit juger que les affaires des ennemis ne tournoient pas mieux aux autres endroits de la ville qu'à la porte du Pô. On se moqua du harangueur, & on lui répondit en fort peu de mots: qu'ils n'oublieroient rien pour se rendre dignes de l'estime du Général de l'Empereur, & que ce ne seroit pas par une persidie, mais en désendant leur poste jusqu'au dernier soupir: que l'ennemi n'avoit qu'à commencer, & qu'il verroit à quelles gens il auroit affaire; & comme l'emploi d'un Député, lui dit-on, ne doit pas être celui d'un suborneur, qu'il ne devoit pas trouver étrange qu'on s'assurant de sa personne. En esset il sut amené pri-

fonnier au château.

Magdonel arrêté, le feu recommença avec plus de violence, sans qu'il parût que l'ennemi songeât à une nouvelle attaque, & sans qu'il pensât même à regagner le terrain qu'il venoit de perdre: toutes ses menaces aboutirent à de grandes escarmouches; & comme par l'abandon du poste qu'il avoit d'abord occupé, il nous laissoit la batterie de sept pièces de vingt-quatre, qui étoient plantées sur le rempart, on sit un grand seu sur les troupes du Prince Thomas, qui paroissoient de l'autre côté du Pô.

Les choses étoient en cet état, lorsque Sainte Colombe, Capitaine du régiment de Beaujolois, qui commandoit l'ouvrage qui couvroit la tête de notre pont, se trouvant trop foible pour le désendre, se détermina d'abandonner son poste, quoiqu'un autre Capitaine du même régiment ne sût pas de même avis. Mais de peur que l'ennemi ne passat la rivière & ne vînt au secours de ceux qui étoient déja dans la ville, en abandonnant l'ouvrage, il coupe le pont & met le seu à un nombre de bateaux; ce qui sit le salut de la place, & renversa par cette action toutes les mesures du Prince

Eugéne, & rendit inutile le corps qui étoit au delà du Pô.

Cet habile Officier, qui étoit un Gentilhomme d'Avignon, n'abandonna pas pour cela le pont, de crainte que les ennemis ne tâchassent de le rétablir. Il envoia en même tems un Sergent aux Généraux pour sçavoir d'eux ce qu'il avoit à faire dans cette occasion, s'il resteroit là malgré sa foiblesse, ou s'il se retireroit, au risque de laisser le passage libre aux ennemis. Le Sergenz aiant rencontré M. le Marquis de Prassin sur le glacis du château, lui dit que l'Officier qui commandoit l'ouvrage du pont l'avoit envoié pour l'informer qu'il avoit abandonné ce poste, vû l'impossibilité de le soutenir; mais qu'en se retirant, il avoit coupé le pont & brûlé une partie des bâteaux, & qu'il ne doutoit point qu'il n'approuvât ce qu'il venoit de faire, quoique sans ordre.

. Il est des occasions où un Officier dans un poste ne peut pas attendre des ordres de

fés Généraux, & où il est obligé de prendre son parti sur le champ. Il en est d'autres où il est loué de l'avoir sait. Philopœmen doit le commencement de sa réputation à un coup de cette nature. Quoique simple cavalier, il osa seul avec les Achéens attaquer sans ordre l'infanterie d'Euclidas, la sit plier, la mit en suite & en sit un grand carnage. Quand il proposa ce dessein aux Officiers du Roi, qui commandoient la cavalerie, il sut traité de sou & de visionnaire, comme Sainte Colombe par son camarade; mais Antigonus lui-même lui rendit justice, & déclara que cette action étoir d'un grand Capitaine. Manlius Torquatus sit trancher la tête à T. Manlius son sils, parce qu'il avoit combattu sans son ordre, quoiqu'il eût remporté une victoire signalée. Mais cette sévérité, pour ne point dire sérocité, a-t-elle beaucoup d'approbateurs? Quoiqu'il en soit, Sainte Colombe sit un coup de Maître: & s'il ne reçut pas toutes les louanges que cette action méritoit, c'est qu'elle ne parvint pas jusqu'à la Cour avec toutes ses circonstances.

Dès que le Prince Eugéne se sur apperçû que nous avions coupé le pont à la venue du corps du Prince Thomas, il se vit hors de mesure, & craignit extrémement les suites fâcheuses de cette disgrace. Il songea à se débarasser du Maréchal de Villeroi, qui étoit encore dans la ville. Il sut le voir avec le Prince de Commerci, & après les lieux communs débités sur le sort & les infortunes de la guerre, le Prince Eugéne dit au Maréchal: Vous avez, Monsieur, traversé la ville pour venir ici, & vous devez avoir remarqué que nous en sommes les mastres, vous avez encore quelques tirailleurs sur ce rempart, lui montrant le bastion qui voioit le côté du pont de la porte de Sainte Marguerite: si cela continue, ils m'obligeront ensin de les faire tous passer au sil de l'épée.

Le Maréchal s'apperçut aisement du chagrin du Prince Eugéne, & que ses affaires prenoient une très-mauvaise tournure, & que ce qu'il sembloit mépriser lui étoit très-redoutable. J'ai le malheur, lui répondit le Maréchal, d'être votre prisonnier, je n'ai plus rien à ordonner: il faut, Monsieur, que ceux qui sont sur le rempart sçachent apparemment ce qu'ils sont, & ce qu'ils ont à faire. On sit cependant sortir le Maréchal hors de la ville, avec ordre de le conduire dans une cassine joignant celle où étoit le Marquis de Crénan. Il eût sort souhaité le voir, il ne put l'obtenir: on lui

demanda même son épée avec assez d'impolitesse.

L'inquiétude du Prince Eugéne n'étoit pas médiocre, nul espoir du côté du Prince Thomas. Nous étions maîtres de la Chapelle & de la maison de Gozoli, & du bastion qui la voioit à découvert, ses troupes repoussées à la porte du Pô, & toutes d'une volonté fort chancellante, & ce qu'il trouvoit de plus triste, absolument rebutées de tant de combats. Les affaires n'étoient pas en meilleur étataux autres endroits, malgré sa bravoure & son habileté: car la fortune n'est pas toujours d'accord avec l'une & l'autre, & surtout avec des troupes consternées, abattuës & fort diminuées de tant de mauvais succès; tout cela, dis-je, n'étoit capable que de prolonger sa retraite de quelques heures. Nulle espérance d'être secouru. Il craignoit d'ailleurs que le corps de M. de Créqui, qui étoir en campagne, ne vînt au secours de la place, & qu'il ne lui tombât sur les bras. Environné de tant d'épines & de chicanes sans nombre, qu'il rencontroit à chaque pas qu'il faisoit, & ne sçachant plus à quel Saint se vouer, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, il ne voit plus d'autre ressource que celle de recourir aux Magistrats, poùr les obliger de mettre les Bourgeois de son côté. La pensée étoit bonne, & la journée étoit terminée, s'ils eussent pris les armes contre la garnison, qui n'étoit déja que trop occupée.

Plusieurs prétendent que le Prince Eugéne envoia le Prince de Commerci à l'Hôtel de Ville, où les Magistrats étoient assemblés. D'autres mieux informés assurent

qu'il s'y transporta lui-même. Je m'en tiens à cette dernière opinion. Il leur tint à peu près ce discours, que j'ai appris de l'un deux, & que je vais rapporter: Vous ne pouvez disconvenir, Messieurs, leur dit-il, puisque les troupes de l'Empereur sont dans votre ville & leur Général à leur tête, que nous n'en soions les maîtres. Vous pouvez avoir remarqué jusqu'à ce moment quelle a été son attention à empêcher le pillage de votre ville, & peut-être un plus grand mal. L'obstination & l'opiniâtreté de la garnison à chicaner certains postes de peu d'importance, mais dont il faut nous rendre les maîtres pour terminer au plutôt cette affaire, nous obligeront peut-être à recourir à des voies dangereuses, parce qu'on n'en voir point d'autres. Le succès en est infaillible; mais je doute que votre perte ne le soit pas après la victoire, & je ne répons pas des foldats lorsqu'ils n'auront plus d'ennemis en tête : animés comme ils sont, ils vengeront sur vous-mêmes la perte de leurs camarades & les maux qu'ils ont essuiés: vous serez traités en ennemis déclarés, comme il le semble assez par votre indolence. Le pillage est rarement exemt de l'incendie, un enragé peut faire le coup, & il s'en trouve dans mes troupes & dans toutes les entreprises semblables à celles-ci. Jusques ici, on vous le répéte encore, on a cherché à conserver votre ville au prix du sang de nos soldats. Nous n'en serons bientôt plus les maîtres, quand nous le voudrions; prenez vos mesures là-dessus, la chose est sérieuse. Vous n'avez pas à choisir entre les maux qui vous menacent, & qu'on cherche à empêcher, & votre salut. Délibérez vous sur ce dernier? Vous seriez insensés, & les ennemis de votre patrie & de vous-mêmes. Faut-il vous apprendre ce qu'il vous est expédient de faire pour vous fauver? Vous en avez le pouvoir: faites prendre les armes aux habitans en faveur de l'Empereur: vous suivrez le parti le plus juste, vous sauverez votre patrie & éviterez la ruine entiére de vos Citoiens. Hâtez-vous de vous déclarer, si vous êtes fages, il n'y a aucun tems à perdre. Je n'ai pas autre chose à vous dire, pour vous garantir des plus grandes calamités, & vous rendre dignes des graces de l'Empereur, ausquelles vous devez vous attendre en vous tournant de son côté.

Ces sages Magistrats jugérent par ce compliment mêlé de menaces & de promesse magnisques, que le Général de l'Empereur n'étoit pas sort assuré de son sait, & qu'il se voioit dans un désilé très-embarrassant, & d'où il ne sortiroit pas sans honte: car bien qu'il sût dans la ville, ils voioient assez qu'il n'y tenoit qu'à un filet, & qu'il étoit hors d'état d'exécuter ses menaces. Ils lui répondirent, que n'étant point entrés dans cette entreprise, qui auroit dû être préméditée, il ne devoit point s'attendre que les Bourgeois se révoltassent contre la garnison, qu'elle occupoit presque toutes les ruës & les quartiers de la ville en perpétuels mouvemens, par corps & par pelotons, & qu'il n'y avoit personne d'assez hardi pour l'exciter à la révolte; outre que toute la cavalerie étoit en bataille dans l'esplanade du château; qu'ils ne voioient pas que ce qu'il proposoit sût possible, ni qu'ils pûssent jamais le savoriser sans s'exposer à être brûlés par des gens qui combattoient en désespérés, & qui sçavoient bien où se retirer, & qu'ils attendoient à tout moment M. de Créqui, qui étoit à la tête d'un corps de troupes, qu'ils n'avoient que des souhaits à faire pour le succès de son entreprise.

Cette machine du Général de l'Empereur n'aiant pas mieux réussi que la harangue de Magdonel, le Prince Eugéne ordonna aux Magistrats de lui préparer douze mille rations de pain, & de lui sournir de la poudre & des bales. Ils le satisfirent quant au premier article: quoiqu'ils sçûssent bien qu'il avoit à peine quatre mille hommes, ils ne l'en crurent pas pour cela plus fort. Quant à l'autre, j'ai bien du soupçon contre cela; puisque c'étoit avouer qu'il manquoit de munitions, & que la poudre comme le reste étoit au pouvoir de la garnison. Comme j'ai appris ce sait de plusieurs personnes, je n'ai pas cru devoir le taire, ni l'assure comme vrai.

Les

Les ennemis voioient bien qu'il n'y avoit rien à espérer du côté de la porte du Pô, encore moins de celui du pont; nos gens s'y étoient si bien établis, que ç'eût été exposer leurs troupes à une désaite maniseste que de tenter l'avanture. Il y eut même un combat sur le rempart & sur le bas du terre-plein, entre la porte du Pô & celle de Mouze, contre un corps de cuirassiers qui se trouva de ce côté-là, & que les Irlandois attaquérent. M. Mahoni s'en attribua toute la gloire à la Cour, & l'orna de plusieurs circonstances que l'on a répanduës dans le public, mais qui sont inconnuës aux Officiers que j'ai consultés, & aux témoignages desquels j'ai cru devoir ajouter plus de soi, qu'à des relations dont on devoit se désier.

Les ennemis ne furent pas plus heureux à la porte de Tous-les Saints, ils furent encore plus mal-traités dans les ruës. La valeur de cette garnison sur si grande, & l'on y remarqua une si grande volonté dans les troupes, que dans les endroits où se passoit le plus sort du combat, il se passa plusieurs actions avec tout l'ordre & l'audace possible, quoique ces petits corps sussent formés de soldats de plusieurs régimens. L'amour de la patrie, le zéle pour le service du Roi, une émulation réciproque, la vuë du péril leur inspira un courage au-dessius de tout ce que l'on devoit espérer.

#### S.IV.

Attaque de la Chapelle & de la maison du Prêtre par les troupes de la garnison. Lâcheté de ceux qui la désendent. Corps de cuirassiers désait par le régiment des Vaisseaux. Insulte de l'Eglise & de la tour. Insulte du bastion retranché. Retraite des Impériaux.

TOs affaires commençoient à prendre un meilleur train, & les Impériaux avoient beaucoup rabattu de leur premiére fierté. Nous n'avions plus rien à craindre à la porte du Pô, les ennemis mêmes s'en étoient retirés, tout étoit alors bien changé. Après avoir combattu pour la victoire, il fallut combattre pour leur falut. On leur tailloit de la besogne à la porte de Tous-les-Saints, & l'affaire commençoit à devenir sérieuse: il s'y sit un grand seu de part & d'autre. Le bataillon des Vaisseaux s'étoit barricadé à l'entrée de la ruë, & tout auprès de la porte, en attendant qu'on pût l'attaquer. L'importance du poste demandoit que nous y emploiassions de plus grandes forces. Les Officiers & les foldats qui pouvoient s'échaper de chez leurs hôtes, filoient à tout moment du côté du château, où étoient M. le Comte de Revel & M. le Marquis de Prassin, qui à mesure qu'il leur arrivoit du monde, l'envoioient où l'on en avoit le plus de besoin: de sorte qu'ils en sirent siler un assez bon nombre, autant qu'il y en avoit assez pour attaquer les ennemis à la porte de Tous-les-Saints par différens endroits. Le combat fut rude & fort obstiné. Nos gens chassérent l'ennemi de tous les postes; & comme la retraite n'étoit pas aisée, ceux qui ne pûrent gagner la porte, dont nous étions à deux pas, se précipitérent dans le fossé; les autres, qui purent se sauver dans le retranchement qui restoit encore entre cette porte & celle de Sainte Marguerite, le gagnérent diligemment. Nous perdimes fort peu de monde dans cette action, qui fut conduite avec tout l'art possible, bien que nos troupes n'eussent que des Colonels & des Lieutenans Colonels à leur tête. Sans aucune dispute de rang, tous concouroient au bien, & les bons conseils étoient préférés aux moindres, sans envie & sans jalousie. D'Arennes, Major Général, reçut là une blessure au milieu de l'estomac.

Je laisse à penser si le Prince Eugéne sut sensible à la perte de tant de postes emportés les uns après les autres, & tous de très-grande importance: car l'on peut dire Tome V.

que cette journée, depuis qu'il fut entré dans la ville jusqu'à sa retraite, sut pour luis un accablement de disgraces qui naissoient les unes des autres, tant les fautes à la guerre sont sujettes à propagation. Il ne lui restoit plus que la porte Sainte Marguerite. c'étoit le seul endroit qui pouvoit ass'ûrer sa retraite. Ce grand Capitaine ne se laissa pourrant point abattre. Il avoit encore un corps d'infanterie & de cavalerie du côté de la porte du Pô. Comme il vit qu'il n'y avoit plus rien à faire ni à espérer de cecôté-là. & qu'on sui tailloit de la besogne au-delà de ce qu'il en pouvoit faire, il retira tout ce qu'il avoit de troupes à cette porte, où elles avoient échoué si honteusement, & les fait incessamment marcher du côté de celle de Sainte Marguerire. C'ésoit sa dernière ressource. & le seul parti qu'il est à prendre pour la retraire: de sorte que les deux places furent abandonnées par cette retraite. Le reste de la cavalerie. qui étoit logée entre la porte du Pô & celle de Mouze, ne voiant plus d'ennemis, monte promtement à cheval, & va se rendre dans l'esplanade du château, où elle trouva Messieurs de Revel & de Prassin, qui la postérent sur toutes les avenues par où l'ennemi pouvoit venir. On envoia seulement quelques cavaliers pour porter de la poudre & des bales aux endroits où l'on en avoit le plus de besoin, avec ordre de s'informer de ce qui s'y passoit pour leur en rendre compte.

Nos troupes se trouvant plus au large, & les ennemis toujours plus ressertés & réduits à se conserver les seuls postes qui pouvoient couvrir la seule porte qui leur restoit pour assure leur retraire, nos gens songérent à se rendre maîtres de la maison du Maséchal Duc de Villeroi pour les resserrer davantage. Ils n'y trouvérent qu'un Sergent quelques soldats, qui se rendirent. De là on entra dans la grande ruë, qu'on trouva sermée d'un corps de cuirassiers. Ils parurent le sabre haut, on leur cria qu'il y avoit bon quartier. L'Officier qui étoit à la tête s'imaginant que c'étoit à lui à qui en le demandoit, s'avança pour se saissir d'un drapeau, en attendant qu'il plût aux nôtres de mettre les armes bas. Un Officier des Vaisseaux, (car ce régiment sit une asset belle sigure dans cette journée,) lui allongea un coup d'esponton qui le renversamont de son cheval; ce qui sut suivi d'une salve de coups de sussi sur la troupe, qui

disparut à l'instant.

Cette troupe de cavalerie & le gros qui la soutenoit aiant été mis en suite, on s'avança jusqu'à une tour & une Eglise qui étoit auprès. On s'apperçut bientôt que les amemis s'y étoient logés en grand nombre, le seu qu'ils sirent sur nos gens ne parut pas soutenable; on tâcha de se couvrir des maisons voisines, & l'on songea sérieusement à les en chasser. Sur ces entresaites les dragons de Fimarcon, leur Colonel à la tête, parurent sur la scéne, à la vérité un peu tard: apparemment qu'ils s'étoient trouvés bloqués comme la cavalerie. Ces gens-là vinrent sort à propos, & leur Colonel encore plus, comme il y parut par sa conduite, par son courage & par sa fermeté. Ces dragons arrivérent environ vers les trois ou quatre heures, partie à pied & l'autre à cheval. On se résout tout de bon à sinir une assaire qui duroit depuis trop longtems.

Nos dragons arrivoient tous frais, on commença à les mettre en œuvre. On en détacha cinquante pour fermer la ruë du côté des places, pendant que le gros se mir en bataille auprès de la maison du Maréchal de Villeroi. La prudence étoit ici néces-faire. Avant que de commencer de vaincre, dit un Ancien, il saut songer avant toutes choses à s'empêcher d'être vaincu. On n'avoit reçu ni ordres ni nouvelles des deux Généraux, ils n'étoient que trop occupés au château d'où nous venoient les secours nécessaires pour nous conserver dans la ville & en chasser les ennemis; c'étoit le poste le plus important, & par conséquent celui où les Chess doivent être: outre que tout nous réussissant par la sage conduite des Officiers & la valeur de nos soldats, ils

ne jugérent pas à propos de se transporter sur les lieux, où leur présence étoit moins utile qu'à l'endroit où ils étoient. Les troupes les croioient pris ou tués; mais ceux qui étoient à leur tête n'ignoroient pas leur existence. Dans l'assaire qu'ils alleient engager, ils jugérent à propos de leur faire sçavoir que les ennemis se trouvant à leur dernier retranchement, & acculés à la porte de Sainte Marguerite, ils avoient pris la résolution de les attaquer de toutes parts; de peur que si la sortune ne leur étoit pas savorable dans une entreprise si périlleuse & si incertaine, ils ne pússent les accuser de s'y être engagés sans ordre & sans le secours de leur présence: bien que ce qu'ils alloient faire étoit d'une nécessité absolué. On leur envoia donc dire qu'on alloit insulter tous les postes qui couvroient la porte de Sainte Marguerite, & la porte même: qu'il leur plût de leur faire sçavoir leurs intentions, ou qu'ils vinssent eux-mêmes pour se mettre à leur tête: qu'ils avoient tellement disposé les choses, qu'ils espéroient que tout se termineroit à la honte des ennemis, qui songecient plutôt à leur retraite qu'à les chicaner.

Le Comte de Revel aiant laissé le Marquis de Prassin au château, s'approcha du côté de la porte de Sainte Marguerite, & sit avertir qu'il étoit dans je ne sçai quelle ruë voisine. On jugea à propos de détacher le Marquis de Saint-Geniez, Officien expérimenté, sage & capable de le mettre au sait des affaires, n'aiant jamais quinté le régiment des Vaisseaux. Ils s'abouchérent ensemble, & Saint-Geniez lui dit que les ennemis avoient à peine deux mille hommes en état de combattre: que leur cavalerie n'étoit d'aucun usage dans une ville, qu'ils étoient réduits à une seule porte, qu'ils avoient échoué misérablement à celle du Pô; que notre pont étoit coupé, & le corps du Prince Thomas inutile en-delà du fleuve; que le régiment de Fimarcon, qui venoit de joindre, n'avoit pas encore chargé; & que bien loin que le soldat s'ît rebuté de tant de combats, il ne paroissoit que plus animé, & qu'il falloit prositer du desit qu'il avoit de combattre; qu'en considérant toutes ces choses, il ne croioit pas qu'il chancellat un moment à ordonner une attaque générale. Eh bien, dit-il, on peut en-

core tenter cette avanture: j'y consens.

Saint Geniez étant arrivé, le Marquis de Fimarcon & tous les Officiers unanimement se préparent à attaquer. Il fait mettre pied à terre à ses dragons, résolu d'infulter les postes les plus voisins de la porte de Sainte Marguerite, & d'en déloger les ennemis par une attaque vigoureuse. Ils s'étoient retranchés à la gorge d'un bastion, qui sanquoit cette porte: ils occupoient d'ailleurs une vieille mazure, & l'Eglise dont j'ai parlé. Tout cela étoit de grande conséquence, & d'un assez grand détail: car il n'y avoit pas peu d'obstacles à surmonter. On en vint à bout. M. de Fimarcon marche droit à l'Eglise & à la mazure, pour n'en pas faire à deux fois. Ses dragons faisoient la tête de tout, soutenus des grenadiers de Roial Comtois & des soldats de divers régimens, qui compossient toutes nos forces: car il s'en falloit bien que tous les Officiers & les soldats de la garnison s'y trouvaisent. Le combat sut rude & vigoureux de part & d'autre. On s'apperçut même que nos dragons mollissoient un peu. M. de Fimarcon, qui s'en apperçut, & qui combattoit à leur tête, les ranima moins par ses raisons que par son exemple. L'on attaque l'Eglise avec tout le courage & l'ordre possible. Comme on crioit de toutes parts qu'il falloit enfoncer la porte ou y mettre le feu, un Prêtre vint tout aussitôt l'ouvrir, conjurant les Officiers de respecter un lieu saint, & d'empécher le désordre. On y entra en soule; mais l'on ne souffrit pas moins le seu des ennemis qui étoient en possession de la petite tour octogone, qui étoit à côté du Chœur, & qui ne voioit pas moins dans l'Eglise qu'au dehors, & d'où ils tiroient des senêtres & des créneaux sans être vûs. Pour les faire taire, on sut obligé de poster des suseliers choisis qui s'attachoient aux créneaux, qui les réduisirent bientôt au silence par la supériorité de leur nombre. Il n'y avoit pas plus d'une vingraine de soldats dans cette tour, qui ne laissoient pas que de nous incommoder, & l'on étoit étonné qu'ils s'opiniâtrassent si fort dans ce poste, vû qu'ils n'avoient aucune retraite, on sur encore plus surpris de ne sçavoir ce qu'ils étoient devenus lorsqu'ils cessérent de tirer. Ce ne sur qu'à la sin qu'on reconnut par où ils s'étoient retirés. L'on s'apperçut après leur retraite qu'ils s'étoient échapés par le toît de l'Eglise, qui étoit presque en comble plat, & où les soldats avoient pratiqué un blindage de fagots pour n'être pas vûs de ceux de dehors, & ce blindage décendoit du toît jusqu'au rempart qui y touchoit

presque. Ils décendirent par-là pour se joindre à leurs gros.

Il ne restoit plus aux ennemis que le bastion qu'ils avoient retranché à la gorge, qui étoit le seul poste qui leur assuroit la seule porte qui leur restoit pour se retirer. C'est à quoi ils pensoient déja; mais nous ignorions leur dessein, quoiqu'il sût aisé de comprendre qu'ils ne pouvoient faire autrement. Car dès que les Magistrats leur eurent fair entendre que le peuple n'étoit nullement disposé à se déclarer en leur faveur, leur retraite fut résolue; & comme il n'y avoit que la nuit qui pût la favoriser, ils chicanoient les postes qu'ils occupoient pour l'attendre & pour se l'assurer. Nos gens voiant qu'ils n'avoient plus que le bastion à prendre, se disposent à l'insulter tout comme ils avoient fait l'Eglise & la vieille mazure. M. de Fimarcon passa dans la grande ruë avec ses dragons, pour se mettre en front de la coupure faite à la gorge du bastion. Les grenadiers & le reste des troupes débouchent par la porte, & coulent le long du rempart sur le stanc gauche du retranchement & du bastion. Le signal étant donné; tout s'ébranle en même tems: on tombe de toutes parts sur ce posse avec une telle fureur, que l'ennemi n'y put résister. Il est emporté & suivi avec tant de rage, car il en parut dans cette occasion, qu'on tua tout ce qui osa faire tête; ce qui épouvanta tellement les autres, aufquels toute retraite étoit interdite, qu'ils fe précipitérent du haut en bas du bastion dans le fossé, qui étoit à sec, au nombre de cent cinquante, dont la plûpart se tuérent ou s'estropiérent.

Cette affaire expédiée presque en un moment, on s'apperçut d'une autre coupure à laquelle on ne s'étoit pas attendu, entre le bastion & la porte de Sainte Marguerite; c'étoir peu de chose, elle n'étoit faire que pour servir d'amusette & pour retirer les derniers qui devoient abandonner le poste, & l'ennemi se retiroit alors. Malgré la faim dont nos gens étoient mattés, pour n'avoir point repû de toute la journée, malgré les fatigues dont ils étoient accablés, l'on résolut d'attaquer vigoureusement cette méchante coupure. Dans le tems qu'on étoit à délibérer des mesures qu'il falloit prendré, quelqu'un vint dire qu'on entendoit un grand bruit sur le point de la porte de Samie Marguerite, l'on crut même entrevoir de la cavalerie qui fortoit avec une hate furprenante : car l'infanterie avoit déja défilé. Pour en être mieux éclairci, on fair décendre un grenadier dans le fosse par un des flancs du bastion par le moien d'une corde, qui s'étant glissé le long de la courtine, rapporta que l'ennemi se retifoit de la manière que l'on fait lorsqu'on a grand peur, & assura qu'il avoit vû déffler les dernières troupes. L'on ne crut pas devoir s'en tenir à un seul témoin: la Claverie, Aide-Major de Médoc, s'offrit de décendre dans le fossé, & de voir luimême ce qui se passoit. Il revint peu de tems après, & assura qu'il avoit vû défiler les demiéres troupes. Cette nouvelle surprit extrémement. L'on en donna avis aussi-

tot à Mr. le Comte de Revel.

La muit étoit fort obscure, on ne sçavoit s'il y avoit du monde dans le retranchement. On détache un Sergent pour le reconnoître, le Sergent n'y trouve personne : on s'avance jusqu'à la porte, qu'on trouva abandonnée, & qu'on ferma tout aussitôt.

Le Comte de Revel, convaincu que les ennemis s'étoient retirés, abandonna le château, & se rendit à la porte de Sainte Marguerite avec le Marquis de Prassin. Ils dirent aux Officiers & aux soldats, que les services qu'ils avoient rendus dans une journée si mémorable, qui les combloit d'honneur, étoient d'une si grande considération, qu'ils pouvoient s'attendre qu'ils trouveroient en eux de puissans solliciteurs à la Cour, où ils alloient écrire, pour leur obtenir les graces & les honneurs dont ils s'étoient rendus si dignes par leur valeur & leur conduite.

Voilà la fin qu'eut cette grande action, qui est une des plus célébres & des plus singulières dont on ait oui parler, & qu'on regarderoit comme une merveille & au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer de grand & de courageux, si l'Histoire ancienne ne nous fournissoit une infinité d'exemples paralléles de semblables événemens. Car celui d'Egire n'est pas le seul qu'on puisse citer, l'on diroit que celui de Crémone en est la copie, à quelques circonstances près. Celui-ci comme l'autre nous apprend que s'il ne saut s'assurer de rien, il ne saut pas non plus en desespérer.

Quelques-uns de mes Lecteurs me blâmeront peut-être d'avoir été un peu trop prolixe dans le détail de cette fameuse entreprise; mais je doute fort qu'ils soient approuvés des gens éclairés. Ils se plaindroient qu'en faisant voir un des plus rares événemens qui soit arrivé de nos jours, je leur expose une infinité de choses qui ne sont connuës que de ceux qui en ont été les témoins : encore faut-il les prendre parmi les plus expérimentés & les plus capables d'examiner & de juger d'une action toute de détail dans son commencement comme dans ses suites, autant que dans sa fin, & d'être encore attentifs fur la conduite de ceux qui y ont eu la plus grande part. Les Officiers de cette espèce ne sont pas en si grand nombre dans les armées qu'on se l'imagine, encore n'écrivent-ils point ce qu'ils ont vû, ou très-rarement; & si l'on ne se hâte de les consulter en très-peu d'espace, on perd la piste de la vérité. Les Historiens qui ont écrit des événemens de la guerre de 1701. nous les ont donnés avec mille diversités; & quant à celui de Crémone, soit qu'ils l'aient absolument ignoré, ou pour quelque autre raison, il est certain que ce qu'ils en ont appris est absolument nû & dégarni de toutes sortes de circonstances, & jusqu'aujourd'hui la vérité est demeurée obscurcie.

Messieurs de Revel & de Prassin louérent extrémement les Irlandois, & avec rafon: car il faut avouer que leur obstination à la désense sauvérent Crémone; mass après cette action, qui leur sit tant d'honneur, & un petit combat qui se donna sur le terrain entre la porte du Pô & celle de Mouze, les Irlandois ne sirent rien davantage, & n'eurent aucune part aux combats qui se donnérent aux autres endroits, & qui continuérent jusques bien avant dans la nuit. On n'avoit pas moins de sujet d'exalter la valeur & la conduite des troupes Françoises: car elles combattirent toute la journée, délogérent & chassèrent les ennemis de tous leurs postes, & les mirent ensin dehors, après une-infinité de combats & de chicanes, dont il sembloit qu'il sut impossible de voir jamais la fin.

Un fort grand nombre d'Officiers se distinguérent dans cette sameuse journée, par teur valeur & par leur conduite. Si je ne craignois prolixité, j'en donnerois le catalogue; mais il faut sinir. Nous nous bornerons seulement à quelques-uns de ceux qui se sirent le plus remarquer. Le Chevalier d'Entragues, Colonel du régiment des Vaisseaux, M. de Presse de celui de Cambresis, s'y signalérent d'une manière peu commune: ils y périrent, & se sirent extrémement regretter. Masselin, Lieutenant Colonel de Roial Comtois, Beaulieu de celui de Médoc, Roquepiquet Major du

même régiment, Cailus, la Chetardie & un grand nombre d'Officiers Irlandois, firent des prodiges de valeur & de conduite.

S. V.

La conduits des Impériaux dans la surprise de Crémone n'est pas exemte de blâme Es de fautes. Examen de celles des François.

Ans les desseins dont il s'agit ici, il est difficile, pour ne point dire impossible, qu'il ne se commette beaucoup de sautes de part & d'autre. Ceux qui en font le moins ne manquent jamais de réussir dans ce qu'ils se sont résolus de faire : une feule pourrant suffit quelquesois pour tout perdre, & surtout dans les surprises des villes. Car ce n'est pas assez que d'y être introduit par intelligence ou par la négligence de la garnison, il faut y entrer avec les forces capables de s'y maintenir, surtout lorsqu'on a affaire à une garnison vigoureuse qui sait où se retirer. Alors on tente de se désendre dans la ville même; & lorsque la retraite est assurée, on combat avec plus d'espérance du succès, comme cela arriva à ceux d'Egire & à ceux de Crémone. Si l'on connoissoit la facilité de surprendre une place, ces sortes d'entreprises ne seroient pas si rares qu'elles le sont aujourd'hui; ce qui est la marque la plus évidente, non pas de notre peu de hardiesse à donner quelque chose à la fortune, mais de notre ignorance dans cette partie de la guerre, qui n'est pas des moindres de la science des armes. C'est une de celles qui demandent des qualités extraordinaires; & bien qu'il ait paru dans l'action de Crémone que le Prince Eugéne n'en étoit pas dépourvû par tout ce qu'il fit pour venir à son but, qui étoit la surprise de la place, & qu'il y fût entré véritablement, il prit ce me semble mal ses mesures à l'égard du corps du Prince Thomas, qui faisoit la plus grande partie de ses forces. Il devoit prévoir qu'en fondant le capital de son entreprise sur la prise de notre pont du Pô, où nous n'avions qu'une garde de cent hommes pour défendre l'ouvrage qui en couvroit la tête, & qu'à peine mille hommes eussent pû soutenir, cant il étoit considérable, le succès de ce côté-là étoit la chose du monde la plus incertaine. Croioit-il que l'Officier qui commandoit à ce poste, sût assez stupide & assez sou pour le défendre avec si peu de monde, pour ne l'abandonner pas à l'approche du Prince Thomas, & pour ne pas couper le pont en se retirant? Cela venoit naturellement à l'esprit, & il ne manqua pas aussi de le faire. Je m'imagine que si ce grand homme eût un peu plus réfléchi sur cela, il n'eût jamais pensé à détacher un si grand corps de troupes de l'autre côté du fleuve; ce qui donna un tel soupçon, que le Maréchal de Villeroi ne songea point à dégarnir sa place; ce qui sut un trait de très-grande prudence, & d'un Général expérimenté. Ce corps qui passa au-delà du Pô, sur lequel il comptoit si fort, sans beaucoup de sujet, si je ne me trompe, le jetta dans de grands iuconveniens, & fut la cause entière de son infortune: car ces quartiers, qu'il lui importoit de conserver, & dont il bloquoit Mantouë, se trouvant extraordinairement affoiblis par ce détachement, il craignit qu'ils ne fussent enlevés par le corps de M. de Créqui, s'il les affoiblissoit encore davantage, & s'il marchoit à son entreprise avec plus de quatre mille hommes, & pour avoir un peu trop compté sur le corps du Prince Thomas il s'attira une foule de disgraces accrochées les unes aux autres, que l'on conçoit aisément par cette première faute. Sa marche auroit-elle été plus pesante & plus difficile, si au lieu de quatre mille hommes qu'il mena à cette expédition il y eût marché avec huit mille? C'étoit, ce me semble, marquer un peut trop de,

mépris de la valeur de nos troupes, & une trop bonne opinion des siennes. Il n'avoit que faire de cavalerie, il eût dû amener tous ses dragons & un grenadier en croupe pour faire plus de diligence, & une partie des chevaux de sa cavalerie, sur lesquels il eût fait monter deux grenadiers. Avec un corps aussi considérable il se délivroit de l'inquiétude du pont, & se trouvoit si supérieur à la garnison, qu'il étoit difficile qu'elle pût jamais lui résister: car bien qu'elle sût composée de quatorze bataillons & de douze escadrons, cependant tout cela ensemble ne faisoit pas cinq mille hommes, dont une moitié ne combattit pas. Il falloit d'ailleurs supposer qu'elle étoit trèsbrave, quand même on seroir assuré du contraire, & croire que leurs Officiers par leur courage & par leur conduite suppléroient à ce qui manquoit du côté du nombre & de la valeur. Lorsqu'il nous est libre de marcher à une entreprise avec peu ou beaucoup de troupes, il est de l'ordre de la guerre & toujours plus prudent d'être supérieur à ses ennemis: car la guerre étant sujette à mille cas fortuits, que toute la fagesse humaine ne seauroit prévoir, on trouve souvent plus de troupes qu'on n'aurois pensé, & des obstacles ausquels l'on ne se seroit jamais attendu, & surtout lorsqu'on n'est pas assûré de la volonté d'une bourgeoisse que l'on croit devoir se tourner de notre côté. Il y a mille choses qu'on peut prévoir, & d'autres qu'on ne prévoit point. La supériorité peut remédier à tout cela, & lorsqu'on est inférieur on ne trouve plus de reméde.

On n'avoit pas prévû que le guide qui conduisoit le détachement destiné pour attaquer la porte du Pô pouvoit être tué, ce qui retarda cette attaque, & donna le tems à celui qui y commandoit de fermer la barrière, de se désendre, & de donner l'alarme à deux régimens Irlandois qui étoient logés tout auprès, qui accoururent au secours & marchérent à cette porte. Si on eût prévû que cela pouvoit arriver, les ennemis

se fussent mieux précautionnés, ils se seroient rendus maîtres des ruës.

J'ai dit ailleurs que la manière dont cette porte fut attaquée, n'étoit pas dans les regles de la guerre. Il falloit l'attaquer à différentes reprises, & joindre la barrière: C'est à quoi l'on ne pensa pas, on se rebura à la premiere attaque; que si l'on ne pouvoit forcer la barrière, il étoit aisé d'y mettre le feu, ou de se servir du canon qui étoit sur la porte, dont on se trouva le maître en arrivant, pour renverser cette barrière. Cent hommes fuffisoient pour garder la Chapelle, au lieu qu'on y en jetta trois cens, sans compter la garde des deux portes de Sainte Marguerite & de Tous-les-Saints, par où l'on étoit entré. Il falloit abandonner celle-ci & la Chapelle même, & conserver l'autre: tant il est véritable que l'excés des précautions, comme le mépris de l'ennemi, est dangereux'à la guerre, si l'on n'y met quelques bornes. Il semble d'abord que cet excès est peu compatible avec l'autre, & cependant l'on remarqua dans cette action qu'ils pouvoient être alliés ensemble. Six cens hommes suffisoient au-delà de ce qu'il en falloir pour se conserver une retraite & la communication; mais pour en avoir occupé un fort grand nombre sans beaucoup de raison, & surtout à la garde des prisonniers, & s'être affoibli par-là, on se trouva hors d'état de rien entreprendre de vigoureux. On manqua encore à une chose qui n'est pas de petite importance dans la surprise des grandes villes, le pillage est surtout à craindre: il n'y a point d'autre reméde pour contenir le soldat, que de doubler & tripler même les Officiers. On y eut assez d'attention; mais cela n'empêcha pas qu'il n'y eut un assez grand nombre de soldats qui se dérobérent à la vigilance de leurs Officiers. Il y eut plusieurs maisons pillées, & les caves furent encore moins épargnées. On prit plus de cent cinquante hommes deux jours après dans plusieurs caves de la ville, qui la croiant prise, s'y éroient si bien établis, qu'on eut bien de la peine à les en retirer dans l'état où ils se trouvoient. Ceux qui étoient à leur devoir s'apperçûrent aisément de leur foiblesse dans les différens postes où ils combattoient avant qu'ils se sussent tous réunis à la porte de Sainte Marguerite; ce qui rallentit les espérances & l'ardeur des soldats, & leur débilira le courage. Car si tout eût donné ensemble à la porte du Pô, elle eût été infailliblement prise, & les Irlandois eussent été accablés du nombre des ennemis. Ajoutez à tout ce que je viens de dire le peu de résolution de ces cuirassiers tant vantés, & le peu d'audace & de hardiesse de ces grenadiers, l'élite de toute une armée, & le mépris de leurs Généraux pour nos troupes: car ils en firent paroître au-delà de ce qu'il en falloit, tant les succès précédens les avoient enorgueillis, sans sçavoir que la cause de nos disgraces précédentes ne venoit pas du peu de fermeté de nos troupes.

Je suis surpris comment M. le Prince Eugéne attendit la nuit pour saire sa retraite : car bien qu'il eût perdu plus de huit cens hommes sans les blesses & les prisonniers, sa retraite étoit très-aisée, la garnison lui eût fait un pont d'or sans l'inquiéter le moins du monde. Car ensin M. de Créqui lui pouvoit tomber sur le corps, il étoit en campagne à quatre lieuës de Crémone, & à la tête de vingt-deux bataillons & d'autant d'escadrons. Il y avoit cependant douze heures que cette affaire duroit.

Sur la nouvelle que le Prince Eugéne tiroit du côté de Crémone par une marche de nuit, & qu'il devoit se joindre au corps du Prince Thomas, qui venoit par notre pont du Pô, M. le Marquis de Créqui se met en mouvement, & marche de ce côtélà, résolu, sinon de le prévenir, du moins de se jetter daus la place en cas qu'il le trouvât dedans. S'il eût fait ce coup là, le Prince Eugéne étoit perdu sans ressource. & pris comme dans une nasse. Il marche dans cette résolution, il en étoit même fort près lorsqu'il s'avisa de détacher un Capitaine de cavalerie pour apprendre des nouvelles des ennemis, & s'informer de leur marche. Cet Officier, qui n'avoit nulle envie d'aller de ce côté-là vint lui dire un moment après, qu'il venoit d'apprendre d'un païsan que le Prince Eugéne avoit surpris Crémone & le château. Cette nouvelle & quelques autres avis à peu près semblables, obligérent cet Officier Général de lever tous nos quartiers de l'Oglio, & de se retirer à Sabionette. On auroit pû ce semble envoier plusieurs courriers par différens chemins pour avertir M. de Créqui de ce qui se passoit, & d'accourir au secours de la place, puisque nous tenions le château, ou par les autres portes dont nous étions les maîtres: ou faire décendre un petit bateau par le Pô, d'où M. de Créqui n'étoit qu'à trois ou quatre milles. Mes Mémoires ne disent pas les raisons qui empêchérent de prendre ces précautions.

J'ai déja fait entendre que la garnison Espagnole faisoit le service à Crémone avec si peu d'exactitude & de discipline, qu'il n'est pas difficile de comprendre qu'il ait pû venir dans l'esprit d'un homme un dessein de surprise sur la ville, & d'en former un projet réglé, & qu'il l'ait embrassé de tout son cœur, se voiant si bien instruit de la manière dont on faisoit le service dans la place. Il n'étoit pas même besoin d'égoût pour y entrer, on auroit réussi sans cela, le fossé se trouvant sec par tout. Un nombre d'échelles auroit suffi, & auroit rendu cette entreprise très-aisée, indépendamment de cet égoût, qui sit si peu d'honneur au saint caractère de M. le Prévôt de l'Eglise de Sainte Marie-la-Neuve, qui par son esprit sit un champ de bataille de sa patrie: car c'est une espéce de prodige comment elle ne sut pas ruinée & pillée; ce qui fut arrivé, si le corps du Prince Thomas eût pû passer sur notre pont. Si Sainte Colombe ne l'eût pas coupé, toute la valeur des Irlandois n'eut servi de rien, & leur gloire tomboit par terre. C'est uniquement à ce pont qu'étoit attaché notre salut ou notre honte. On sit pourtant une saute : car en même tems qu'on le coupoit du côté du Prince Thomas, on ne pensa pas qu'il falloit en faire autant du côté de la ville. En prenant cette précaution, quand même les ennemis se seroient rendus maîtres du poste des Irlandois, ils ne te-

noient

tenoient rien, le pont se trouvant coupé des deux côtés. Voilà, ce me semble, une leçon de précaution qui n'est pas à négliger. J'en sçai une autre qui vaur bien la première à l'égard des villes importantes, de la surprise desquelles dépend le salut de tout un pais: c'est de retirer des deux côtés du pont un certain nombre de pontons ou de bateaux, de peur qu'on ne soit surpris à l'ouvrage qui en couvre la tête. Aussi faut-il avoir une garde de dix ou douze hommes au milieu du pont. Ce qui pourroit surprendre dans cette affaire, qui sut d'un détail extraordinaire, & qui dura si longtems, c'est qu'on n'ait pû mettre plutôt en œuvre le canon de campagne qui étoit dans le château. Cela eût abrégé vraisemblablement les attaques. Mais la valeur, l'activité, la vigilance de tous ceux qui eurent part à cette sameuse journée, ne nous laissent pas lieu de douter qu'on ne l'eût fait, si cela avoit été possible.

#### S. VI.

## Mesures à prendre dans la surprise des places.

N'Etoit autrefois un probléme dans la politique militaire, fi les citadelles ou les réduits étoient nécessaires. Machiavel, & tant d'autres Auteurs après lui, se font distillés l'esprit dans le pour & le contre; mais celui qui a le mieux réussi là-dessus est M. Maigret, un des plus habiles Ingénieurs qu'il y ait en Europe, & le plus capable de conduire les plus belles & les plus difficiles entreprises qui ont rapport à sa profession, c'est-à-dire à l'attaque & à la désense des places. Son Traité (a) de la silreté & conservation des Etats par le moien des Forteresses, est un des meilleurs Livres qui ait été fait depuis longtems. Il fait voir dans cet Ouvrage ce que l'exemple & l'expérience démontrent à l'égard des citadelles dans les petites. Je suis persuadé qu'il en faut dans les unes comme dans les autres. Ceux d'Egirc se trouvérent fort bien d'avoir un réduit, & la garnison de Crémone ne s'en trouva pas non plus mal. Dès que l'ennemi fut dans la ville, M. le Comte de Revel & M. le Marquis de Prassin se jettérent dans le château, & firent d'abord lever les ponts, & l'on a pû voir que le château fut la cause du salut de la ville & de la gloire de la garnison. Les citadelles ou les réduits font qu'une garnison est en état de désendre son corps de place jusqu'à la dernière extrémité, & de se retrancher même jusques dans les rues, assûrée d'une retraite dans la citadelle ou dans le réduit, & d'avoir bonne composition si l'on n'est pas en humeur de la bien défendre.

Je ne sçai à quoi pensoit le Gouverneur de Fribourg dans la désense de cette place en 1713. Il étoit en état de faire une très-belle résistance au corps de sa place, qui n'étoit pas si ouvert qu'il ne pût très-bien le chicaner & nous y faire morsondre: sa retraite étoit assurée dans le château. Je suis persuadé qu'il nous eût taillé de la besogne pour plus de vingt jours, s'il eût bien connu ses avantages. Je ne vois pas qu'il sût fort pressé de se retirer dans le château à la sourdine & durant la nuit, & de mander ensuite au Maréchal de Villars qu'il laissoit la ville à sa discrétion, avec un grand nombre de blessés & de malades, & sept ou huit cens soldats restés pour garder les bréches. N'auroit il pas mieux fait, puisqu'il avoit encore tant de monde de reste, de soutenir plus longtems la ville ou de capituler, & de se retirer ensuite dans le château? Je ne sçai ce qui seroit arrivé, s'il eût opiniâtré plus longtems la désense de la ville: nous nous serions vûs peut être dans la nécessité de réduire notre siège en

<sup>(</sup>a) Imprimé à Paris chez Billiot 1725.

blocus, à cause de la saison: car le château ne se rendit que le seizième du mois de Novembre.

Dans une surprise comme celle de Crémone, le meilleur parti qu'on ait d'abord à prendre, est de se retirer dans la citadelle ou dans le château, non par le rempart. mais par les rues qui y aboutissent: on a là le tems de se reconnoître & d'avertir les soldats de la garnison, par certains signaux concertés d'avance, au cas que pareille avanture arrivât, & furtout dans les grandes villes. Après cela on prend les mesures que l'on juge à propos; & si l'ennemi se trouve trop fort pour le chasser de la ville. l'on attend le secours gu'on peut introduire dans la ville, comme cela arriva en 1512. à la surprise de Bresse par une conspiration formée par le Comte Jean-Marie Martinengue, qui en avoit formé le plan, pour livrer cette place aux Vénitiens par le moien de certains égoûts, dont les conjurés ouvrirent les grilles, par où les ennemis furent introduits dans la ville, commandés par le Provéditeur André Gritti. Celui-ci fut plus heureux que les Impériaux à Crémone, qui pour y être entrés trop foibles enfurent chasses; au lieu que le Général Vénitien entra très-fort dans Bresse. Les François commandés par un du Lude, qui en étoit Gouverneur, se retirérent dans le château. non pas sans combat: car les Bourgeois s'étoient déclarés, & avoient pris les armes contre la garnison. Du Lude en ajant donné avis au Duc de Nemours, sans perdre aucun tems il marche au secours du château; il rencontra l'armée Vénitienne sur son chemin, qu'il battit: de là il marcha droit au château, ensuite dans la ville, d'où il chassa les Vénitiens; & les habitans, moins sages que ceux de Crémone, éprouvérent toutes les horreurs de la guerre; une partie aiant été taillée en piéces, & leur ville saccagée & mise au pillage.

On manque les grandes entreprises tantôt faute de prévoiance, de bon sens & de conduite, tantôt faute de fortune: car elles sont très-sujettes aux accidens imprévûs. Dans celle d'Egire par les Etoliens, non plus qu'à celle de Crémone par les Impériaux, la fortune ne s'en mêla point: ceux-ci comme les autres échouérent misérablement pour avoir fait plusieurs fautes, pendant que ceux qui furent surpris n'en sirent aucune dans les divers combats qu'ils donnérent, lorsque les ennemis surent entrés dans la place. Leur malheur vint de la négligence de ceux qui étoient chargés du détail de la place. J'ai remarqué que dans la plûpart des surprises de villes, il s'en trouve moins qui aient été faites par escalade, que par des égoûts ou des aqueducs qui entrent dans les villes. L'Histoire ancienne & moderne nous sournit une infinité d'exemples paralléles à celui d'Égire, j'en ai remarqué plus de cent dans les An-

ciens.

La marche du Prince Eugéne est digne d'un grand Capitaine tel qu'il est effectivement. Je remarque en ce grand homme des manœuvres qui me surprennent. Je l'avouë franchement, je l'admire autant du côté de la guerre que de celui de l'honnête

homme. Cette marche & celle des Etoliens méritent d'être remarquées.

Ces sortes d'entreprises sont, comme je l'ai déja dit, d'un détail surprenant. Il saut les méditer longtems, & avec beaucoup de maturité, prévoir de loin & ne point prendre des mesures trop courtes. En fait de surprises, il n'en faut rebuter aucune. Le mal n'est pas grand si l'on est découvert, puisque la retraite ne sçauroit nous être interdite. On gagne souvent plus qu'on ne perd en tentant sur les places, de trois entreprises manquées on regagne ce qu'on a perdu par une quatriéme qui réussit.

Il y a plusieurs choses à observer dans la surprise des places par intelligence, Montécuculi nous en sournit quelques-unes; mais il s'en faut bien qu'il ait épuisé cette matière dans un Ouvrage aussi abrégé que le sien, qui ne renserme autre chose que des maximes. Ce n'est pas non plus le lieu de traiter ici cette matière dans toute l'étenduë qu'elle mérite, notre Auteur nous en fournira l'occasion assleurs, puisqu'il en parle lui-même. Montécuculi pense comme lui. Il faut avoir entre ses mains, dit-il \*, des sur etés qui répendent de la fidélité de vos correspondances, pour ne pas tomber dans les piéges qu'on prépare aux autres.

On exécute les stratagémes avec des petards, par l'escalade, par les défauts des murailles, par la négligence des gardes. On envoie les soldats ou par troupes ou un a un

pour se rassembler ensuite secrétement, ou bien on les mêne tous ensemble.

J'ai parlé en plusieurs endroits des Volumes précédens des marches qui regardent les surprises d'armées. On suivra la même méthode à l'égard de celles des places, qui n'est pas plus mauvaise, puisqu'elle a eu son esser en deux entreprises importantes, sans que ceux qui s'en sont servis heureusement aient jugé à propos de m'en faire honneur.

L'ordre de l'exécution, dit encore Montécuculi, doit être décrit en détail: il faut choisir un tems sombre avec un grand vent, pour n'être ni vû ni entendu. Quand les soldats sont entrés, une partie combat, l'autre soutient, & la troisième garde la campagne au dehors: on se rend maître des places & des ruës, on désarme les habitans, on partage les maisons pour le butin.

Avec les petards & les autres instrumens de moindre force, comme les haches, les scies, les marteaux sourds, des leviers, de longues tenailles, &c. on rompt les grilles, les

palissades, les barrières & les murailles foibles.

Par la négligence des gardes on embarasse une porte, on surprend le corps de-garde par le moien de soldats entrés secrétement un a un, ou cachés dans des charettes, dans des batteaux, dans des tonneaux, ou introduits comme des transsuges, ou déguisés en païsans, en semmes, en Marchands, en Prêtres, en Religieux, en malades, en soldats sortis de la garnison, ou en prisonniers relâchés, on met le seu aux fauxbourgs; Es tandis que ceux de la ville courent pour l'éteindre, on surprend la porte, on entre pêle-mêle avec les habitans, qui étoient sortis, seignant de leur parler Es d'être de leurs gens. On falsisse les écritures Es les ordres pour faire sortir la garnison, ou l'épouvante par une montre vraie ou fausse de trophées, d'enseignes, de prisonniers, ou par l'assurance d'une victoire: on donne l'alarme d'un côté, tandis qu'on sait de l'autre une vraie attaque. Tout ce que dit le célébre Ches d'armée de l'Empereur est sort bon; mais l'on ne laisse pas que de voir que cette partie de la guerre n'étoit pas celle qu'il possèdoit le mieux: car il ne dit pas tout ce qu'il auroit pû nous apprendre, quelque abrégé qu'il voulût être.

Un Gouverneur ou un Général tel qu'il puisse être, qui se trouve commander dans une grande ville, doit avoir moins d'égard à la commodité des Bourgeois, qu'à tout ce qui peut l'assaire dans sa place. Il est même plus avantageux à ceux-ci que les Officiers & les soldats soient logés ensemble, & qu'ils occupent dissérens quartiers de la ville autour des remparts, & un ou deux dans le centre, que s'ils étoient logés & partagés dans les maisons de chaque particulier. Le meilleur & le plus prudent est d'occuper les Couvents les plus proches des remparts, & s'en servir comme de cazernes. S'il y a une citadelle, château ou réduit, toutes les munitions de guerre & de bouche, s'il est possible, y doivent être ensermées. S'il n'y a rien qui puisse servir d'azile & de retraite à la garnison au cas d'accident, on doit chercher un endroit commode dans la ville qui puisse tenir lieu de réduit ou de citadelle, le fortisser & l'isoler. Ces précautions sont importantes. Tous les corps-de-gardes doivent être fortisses & sermés d'une forte barrière contre la ville, telle que celle du Pô l'é-

<sup>\*</sup> Mém, de Montéc. liv. 1. ch. 5.

toit à Crémone & fermée la nuit. Les rondes doivent être exactes & nombreuses. Les Officiers Majors chargés du détail de la place doivent la connoître parfaitement, & agir en conséquence. L'ignorance ou la paresse ne servisable. Rien ne les empêche, s'ils ne la connoissent, de consulter les Ingénieurs pour en savoir le fort & le foible, & placer leurs sentinelles aux endroits les plus délicats, les doubler la nuit si le cas l'exige, & les faire relever d'une heure à l'autre; ce qui fait que les gardes se trouvent dans un mouvement perpétuel. Cette méthode me semble excellente dans les tems de crainte & de soupçon, & surtout l'hiver, qui est la saison la plus savorable à ses sortes d'entreprises. Les patrouilles ne doivent pas moins être frêquentes dans la ville que les rondes du rempart, & ces patrouilles regardent particuliérement la cavalerie.

Les places qui ont des fossés secs sont très-aisées à être insultées ou surprises par intelligence. Elles demandent une plus grande attention & plus de vigilance que ceux qui sont sous l'eau. Si le service se fait avec exactitude, & que ceux qui sont chargés du détail de la place aient la précaution d'avertir à l'ordre de se tenir sur ses gardes, & de doubler les rondes & les patrouilles dans un tems où l'onne peut rien comprendre des mouvemens des ennemis; si, dis-je, celui qui commande dans la place a soin de se précautionner, de faire sortir à l'entrée de la nuit une centaine d'hommes pour faire des rondes dans le chemin couvert, & d'envoier quelques partis à la guerre, il est hors de doute que la méche ne manquera pas d'être découverte.

S'il y a des égoûts dans la ville qui communiquent dans le fossé, & que ces égoûts ne soient point grillés, on doit les saire visiter & y mettre des sentinelles, & il doir perpétuellement y en avoir, du moins la nuit. On doir user des mêmes précautions

aux aqueducs.

Si malgré toutes les précautions que je propose en fort peu de mots, l'ennemi entre. dans la ville par surprise, les soldats seront avertis par les signaux concertés d'avance: Les piquets s'assembleront aux endroits destinés, & marcheront sur le champ sur la place ou du côté de la citadelle, pendant que la garnison prendra les armes. La cavalerie. montera en même tems à cheval, fans attendre les ordres du Général ou du Gouverneur de la place. Elle marchera dans les ruës: l'infanterie en fera autant, & tous attaqueront forts ou foibles, & donneront l'alarme de toutes parts. Si les Bourgeois ont pris les armes, il n'y a pas à délibérer, on doit mettre le feu aux maisons d'où l'on tire; & s'ils ne sont pas déclarés, les ménacer de faire un bûcher de leur ville, s'ils branlent le moins du monde. Si personne ne remuë, & que l'ennemi maître des places coupe la ville en deux, comme fit le Prince Eugéne, il n'y a pas de meilleur moien que de percer la ligne & rompre cette communication, & s'y barricader. Si l'ennemi est maître de toutes les places & en grand nombre dans la ville, on s'assemble sous le feu de la citadelle, on gagne les rues qui y aboutissent, l'on s'y barricade & l'on tâche de s'avancer du côté de la place d'armes où l'ennemi s'est posté. On fait avancer du canon qu'on méne à bras, & l'on tâche de s'en rendre le maître & des rucs qui y aboutissent. C'est par-là que l'on doit commencer, en attendant que toute la garnison ait pû joindre & qu'on puisse être en érat d'attaquer l'ennemi. Il y a un bel exemple dans Thucydide d'une entreprise semblable à celles d'Egire & de Crémone. 'Il est digne d'avoir place ici; & combien s'en trouve-t-il d'autres paralléles dans l'Histoire? Il y en a en foule.

" Trois cens Thébains, dit cet Historien (a) célébre, entrérent de nuit en armes , dans Platée environ le premier sommeil, sous le commandement de deux Direc-

reurs de la Béotie. Ils y furent introduits par Nauclide & ceux de la faction, qui traitérent avec Eurymaque, le plus puissant de tous les Citoleus de Thébes, & luiouvrirent les portes, fous l'espérance de s'agrandir par la ruine de leurs ennemis, fous un nouveau Gouvernement. Car les Thébains, qui prévoioient la rupture, étoient bien aises de s'assurer d'une ville toujours ennemie, & la chose leur fut d'autant plus facile qu'on n'y faifoit point de garde, parce que la guerre n'étoit point encore déclarée. Ils se saisirent d'abord de la place publique, où ils posérent les armes, sans entrer dans les maisons, ni faire aucun désordre, comme le vouloient ceux qui les avoient introduits. Ils se contentérent de faire crier par un Héraut: " que ceux qui voudroient entrer dans la ligue des Bentiens, selon la coutume du païs, [e vin][ent joindre à eux. in Ils croioient adoucir les esprits par cette publication, & ne se trompoient pas: car le peuple pensant qu'ils fussent en grand nombre, & les maîtres de la ville, accepta les offres, & s'y résolut d'autant plus aisément, qu'on ne faisoit tort à personne. Mais comme il eut reconnu qu'ils étoient faciles à défaire, il commença à percer segrétement les maisons, pour s'asfembler fans être apperçus; puis barricadant les rucs; il donna ordre au refle & fe mit en défense, pour ne pas quitter l'alliance des Athéniens. Il passa ainsi le reste de la nuit sans faire éclater son dessein; mais avant qu'il fût joir, pour se servir de l'avantage de l'obscurité contre des étrangers, il sortit en soule sur les Thébains, sans leur donner le loisir de se reconnoître. L'ennemi sitroris se rallie, & se dispose de tous côtés à soutenir le choc; mais après deux ou trais attaques, voiant revenir les Platéens avec de plus grands cris, secondés par ceux des femmes & des esclaves, qui jettoient des pierres & des tuilles du haut des maisons, il commença à s'effraier & à s'enfuir de la ville. Plusieurs y surent, tués, ne pouvant trouver d'issuë, à cause des barricades; outre qu'ils ne servoient plas bien les détours, & que ceux de la ville, favorisés des ténébres d'une nuit sans Lune & d'un grand orage, leur coupoient chemin. D'autres se rompirent le cou, en se jeunnt en bas-des murailles. Quelques-uns échapérent par une porte, dont ils briférent la férrifre à coups de hache; mais on y account auffant. Up Bourgeois barra celle par où ils étoient entrés, en passant un javelot, qui servit comme de vetrous. La plupare des autres furent tués deçà & delà, à la réferve d'un gros, qui appercevant un grand bâtiment sur la muraille,, entra dana la porte, croiant que ce sur celle de la ville. Les habitant les voiant pris, délibérérent de quelle façon ils les feroient mourir; mais ils se rendirent à discrétion, layer tous ceux qui restoient en vie: Fandis que cela se passoit, les Thébains qui devoient être arnivés au secours de leurs gens des sa nuit, marchoient, lentement di cause de la pluse, quoiquilla se pressattent le plus qu'ils pouvoient, sur la nouvelle du désordre. Mais outre que la ville de Thébes étoit éloignée de la de plus de deux grandes lieues, la rivière d'Asope étois enslée de l'orage & difficile à passer. Ils arrivérent donc trop tard, les uns étant déja pass & les autres massacrés; ce qui les obligen de faire halte, pour dresser une embuscade & efficier de ravoir leurs prisonniers.

Lorsqu'on est dans le dessein de surprendre une grande ville, où il y a une garnison nombreuse, il saut y marcher en sorce plutôt que par corps séparés; à moins
qu'on ne craigne d'être découvert, bien que ces sortes de marches se sassemble nuit.
Ces entreprises sont très-difficiles, & sujettes à une infinité d'accident qu'on me sequroit guéres prévoir. Lorsqu'ils arrivent, si l'on y vient par deux endroits, & que
le gros, pour n'être pas decouvert; ait une rivière à passer, il faut mesurer si bien son
tems, qu'il puisse arriver au moment qu'on entre dans la place, & qu'on soit en même tems certain que ce corps pourra passer la rivière & se saisir du pont s'il est

gardé; & même s'il n'y avoit autre chose à saire qu'à la traverser à gué, & si l'on veut être assuré du passage, il ne saut jamais choisir un tems d'orage. Les trois cens Thébains entrérent trop-tôt dans la ville, & le secours arriva trop tard à cause de la pluie, qui grossit extraordinairement la rivière. Le Prince Thomas manqua son coup pour n'avoir pas sait reconnoître & sonder les chemins; il arriva trop tard, & trouva que le pont étoit coupé. Il arriva de là que les Impériaux entrérent trop-tôt dans la ville; ce qui n'auroit peut-être tiré à aucune conséquence, s'ils n'eussent attaqué trop tard la porte du Pô. Ils tombérent par-là dans les mêmes désauts que les trois cens Thébains, qui entrérent trop soibles dans la ville. Les uns & les autres s'attendoient à un secours, qui n'arriva pas. Les Etoliens qui surprirent Egire, se sussent seus entrérer du gros.

Les Généraux de l'Empereur tombérent à peu près dans les mêmes fautes, comme je l'ai dit, pour s'être affoiblis par différens détachemens, & pour avoir occupé divers postes dont ils auroient pû se passer. Il y eut même un assez bon nombre de foldats qui s'échapérent de leur gros pour piller, autre sujet de leçon, car l'on remarqua beaucoup de chevaux chargés de butin qui fortoient de la ville. Ceux que l'on envoioit pour enlever les Officiers chéz leurs hôtes, ne revinrent plus, ou après les avoir ramenés ils s'écartérent çà & là. Un nombre d'autres s'imaginant que la ville étoit prise, puisque les ennemis étoient dedans, entrérent dans les caves, où ils établirent leur tabernacle & s'y enivrérent, sans s'embarasser de ce qui se passoit en dehors: car deux jours après on en trouva un assez grand nombre dans plusieurs caves, qui bûvoient encore. Le Prince Eugéne fut malheureux, & les Thébains, & plus encore les Etoliens, méritoient de l'être par leur avarice. Ces sortes d'événemens sont tout-à-fait extraordinaires, & je n'en vois point à la guerre qui me donnent une plus grande idée de la valeur & de la conduite: disons plus, de l'intrépidité d'une garnison que ceux-la, & cependant ils sont fort peu rares dans l'Histoire. Répétons le encore une fois, la fortune n'est pas toujours d'accord avec la vertu. Car enfin le Général de l'Empereur n'avoit presque rien oublié de tout ce qui pouvoit l'assurer du succès de son entreprise. Quel est, je-vous prie, le Général de nos jours qui ait sait de plus grands coups de Maître, plus d'actions de cœur, d'esprit, de conduite & de vigilance que cet habile Guerrier? Il forme le dessein de surprendre une ville, le voilà dedans avec l'élite d'une armée, & cependant une poignée de gens sauva une place importante contre tous les efforts d'un des plus grands Capitaines de son siècle. Voilà dequoi mortifier l'homme du monde le plus au-dessus des disgraces de la fortune. Te n'ai garde d'insulter à son malheur, je le pourrois à ses troupes, qui ne firent pas tout ce qu'il auroit dû en attendre. Mais il n'est pas le seul qui ait échoué en pareilles rencontres, il ne s'en trouve pas pour un dans l'Histoire. En voici encore un autre, que je ne sçaurois écarter: son avanture est presque semblable. Je la tire de la Vie de Gaspar de Coligni.

"Le Dauphin aiant insulté Boulogne deux heures avant le jour, dit l'Auteur, il "le prit avec peu de résistance de la part des Anglois. Les soldats croiant qu'ils n'avoient plus rien à faire qu'à piller, se croiant masures de tout, se débandérent. La
nuit, qui étoit fort obscure, augmenta encore la consusson: car ceux qui devoient
piller ne se souciérent pas de s'écarter de leurs drapeaux, se statant qu'on ne pourroit reconnoître leur desobéissance. Les Anglois aiant plus de tems qu'il ne leur
, en falloit, accoururent de la ville haute, & trouvant des gens sans ordre, ils en

, eurent bon marché, & les rechassérent hors la ville.

1.3

#### S. VIL

# Exemples remarquables de surprises de villes.

N sçait que dans toutes sortes d'entreprises tout dépend du secret & de la diligence. César excelloit dans ces deux points, &-chacun y peut exceller comme ce grand homme: car l'un & l'autre dépendent de nous; mais il faut encore y ajouter l'ordre-& la distribution de chaque arme, & que chacune se trouve dans sa place en arrivant, & dans l'ordre sur lequel l'on veut attaquer ou entrer par intelligence: car cela regarde autant les furprifes des villes que celles des armées. Il faut un grand art dans celles-ci, je l'avoue, & cet art n'est guéres connu: car il est bien plus aisé de mouvoir une armée & d'en ordonner la marche pour agir & donner en arrivant, qu'un corps de troupes auprès d'une place, & il ne laisse pas d'y avoir autant d'art dans l'un que dans l'autre: car la guerre a des principes si certains & si évidens, qu'ils ne sçauroient être contestés de personne, que par des gens d'un esprit prévenu. & qui rapportent tout à l'expérience pour justifier leur peu d'application; mais les gens habiles & appliqués n'ont garde d'en convenir. J'avouë que la cavalerie n'est pas absolument inutile dans les surprises des places; mais dans la marche il faut que l'infanterie fasse la tête de tour, & furtout la nuit, qui est le tems le plus propre, & le feul qu'on doive choisir pour l'exécution, & les nuits d'hiver sont encore plus favorables, & surtout lorsqu'il s'agit de surprendre une place considérable, & il faut un grand tems pour disposer toutes choses avant que le jour nous surprenne, outre la longueur du chemin: car quand il n'y auroit que l'espace d'une demie marche, on peut demeurer court, & l'on remarque que la plûpart échouent par pur retardement après être arrivés; ce qui fait qu'ils font découverts & obligés de retourner d'où ils font venus. On conclut de la que l'entreprise étoit mal fondée, & l'on se trompe presque toujours, comme Tite-Live nous l'assure. Le retardement, dit-il, peut faire passer pour téméraire une entreprise très-sage, en la faisant avorter. Quant à ce qui regarde le secret dans la marche, pour empêcher l'ennemi d'en avoir la moindre nouvelle, on survra la méthode que j'ai proposée dans les Volumes précédens. l'égard des surprises d'armées, je n'en connois point de meilleure; mais quant à celles sur les villes, la méthode en est un peu différente, bien que le principe soit par tout le même.

Les entreprises sans aucune intelligence avec ceux du dedans sont ordinairement les plus sûres. Celle sur la ville d'Ulm, capitale de la Suabe, le 8. Septembre de l'année 1702. en est une bonne preuve. L'éxemple en est remarquable. Peut-être me sera-t-il permis de le rapporter, bien que l'Auteur (a) soit accusé d'avoir surieusement puisé dans les gazettes; ce qui n'est pas un désaut aussi grand que l'on s'imagine; mais comme un Officier des troupes de l'Empereur qui étoit dans la ville, m'a assuré que je puis à cet égard-là ajouter soi à cet Historien, je vais rapporter le sait.

M. de Bavière aiant été informé que la ville d'Ulm n'étoit pas la chose du monde la plus dissicile à surprendre, n'eut garde de négliger un coup de cette importance. Avant que de s'embarquer dans cette entreprise, il jugea à propos d'envoier, un, Officier déguisé dans la ville, qui l'aiant reconnuë du côté de la porte aux Oies,

par où les païsans entroient tous les matins avec leurs denrées, sit déguiser quaran-, te Officiers choisis en païsans & en fenunes avec des paniers pleins de fruits, , d'œuss & d'autres denrées, leur aiant donné pour armes des pistolets & des baionnettes, & à chacun deux grenades. Ceux-ci entrérent sans être reconnus auprès de , la porte à l'heure marquée par l'aiteur de l'entréprise. Il y en avoit un qui devoit , sortir après avoir mis son chapeau d'une certaine manière pour servir de signal.

"Tout étant prêt, fix cens dragons furent mis en embuscade dans un petit bois. & deux régimens des mêmes troupes furent mis un peu plus loin avec deux cens grenadiers & un pareil nombre de fuseliers. Le Sieur Péékman, Lieutenant des 3, gardes de M. de Bavière, fit avancer les paisans supposés. Quand ils surent arrivés au poste qu'il leur avoit marqué, il saissa tomber de sa main une hache, qui étoit le signal de l'expédition. Asors on se jetta sur la garde de la porte, qui sur ;, desarmée, & les semmes travessies, c'est-à-dire les Officiers travestis en semmes, le faissrent des sentinelles pour prévenir l'alarme. Les soldats, qui étoient au nombre de vingt-cinq, furent enfermés dans le corps-de-garde, & il n'y en eut qu'un de tué pour tenir les autres en crainte. En même tems les Officiers qui étoient dans la ville se rendirent près de la porte, & se saissirent d'une tour, dans laquelle il y avoit une garde. Au fignal donné les dragons parurent l'épée à la main, & s'emparerent du rempart de l'arfenal & de cinq ballions. L'argarnison y accourut; mais elle fut dissipée dans un moment. Les compagnies de Bourgeois, au nombre de dix-huit de deux-cens hommes chacune, parurent ensuite avec leurs dra-,, peaux, & les femmes y accoururent ensuite en furie, armées de tout ce qui leur étoit tombé fous les mains; mais tout cela n'empêcha pas que les Bavarrois ne conservassent les postes occupés, aiant été soutenus par de nouvelles troupes. Le Sieur Péékman, principal exécuteur de l'entreprise, fut blessé de plusieurs coups, ,, dont il mourut.

M. Péékman fit le trait d'un habile Chef de guerre & de grande prudence de gagner le rempart, de se saissir de la tour & de quelques bastions en même tems que de l'arfenal. Si les Impériaux avoient pris ce parti à Crémone, plutôt que de gagner les places, ils se sussent rendus les maîtres de toutes les portes, & de celle de Crémone en même tems. Je dirai pourtant que si la garnison d'Ulm eût marqué autant de vigueur & de courage que celle de Crémone, je ne sçai ce qu'il en seroit arrivé, la Bourgeoise agissant de concert avec elle. Cela me surprend d'autant plus dans les Bourgeois, comme dans les autres, que cette ville est libre, & l'amour de la liberté eût dû les obliger à quelque action vigoureuse: cependant l'on ne vit rien de tout cela. La surprise sait, dit-on, tomber les armes des mains des plus intrépides: c'est Tite-Live qui m'apprend cette maxime, & Tite-Live a ration; mais je ne vois rien de plus merveilleux & de plus héroïque qu'une garnison qui, après avoir soutenu un long siège, & avoir sait tout ce qui dépend du courage & de l'intelligence, soutient un assaur, & lorsqu'elle est forcée & l'ennemi dedans, se désend de ruë en ruë, & par un vigoureux effort elle chasse le victorieux de la ville, & le jette encore hors des bréches. Il y a des exemples infinis dans l'Histoire ancienne & moderne de ces fortes de merveilles. Grand sujet de mépris pour ceux qui se rendent au corps de leur place sans soutenir un assaut, & qui attendent pour se rendre que leur corps de place soit ouvert, avant même que le comblement soit en état de donner passage aux troupes des assiégeans. Lorsqu'on a affaire à une garnison opiniatre & commandée par des Officiers résolus à tout, on doit aller bride en main dans un assaut: & si l'on force la bréche & qu'on entre dans la ville, on doit longer plutot à s'établir le long du rempart que d'entrer dans la ville. Je ne puis

m'empêcher de citer quelques exemples de ces fortes de faits.

Les Romains aiant affiégé Gamala, une des plus fortes places de la Judée par l'avantage de sa situation; étant bâtie sur une collène qui s'élevoit au milieu d'une haute montagne, poussérent leurs travaux avec une telle diligence, que leurs machines furent en peu de tems en érat de ruiner la place & de faire une large bréche. Charez & Toséphe la défendoient. Les Romains aiant fait bréche avec leur belier, donnérent , par trois endroits en même tems, & le bruit de leurs trompettes & de leurs armes fut encore augmenté par les cris des habitans. Les affiégés firent une très-grande rélistance, jusqu'à ce que se trouvant accablés par le grand nombre de leurs ennemis, ils furent contraints de céder & de se retirer dans les lieux de la ville le plus élevés; mais les Romains les y poursuivant, ils fondirent sur eux, les renversérent & les tuoient dans ces rues étroites & si roides, qu'ils ne pouvoient y demeurer de pied ferme pour se désendre. Ils se jettérent en foule pour se sauver dans les maifons qui étoient au dessous: & comme elles étoient peu solidement bâties, un & grand poids les faisoit tomber; elles en faisoient en tombant tomber encore d'autres, & celles-là d'autres; & les Romains prenoient plutôt ce parti que de demeurer à découvert. Plusieurs surent accablés de la sorte, d'autres suffoqués par la poussiére, d'autres estropiés, & il en périt ainsi un grand nombre. Les assiégés, qui voioient avec plaisir tomber leurs maisons, les pressoient de plus en plus pour les contraindre de s'y jetter, & tuoient en haut à coups de traits ceux qui se laisfoient tomber dans ces chemins si glissans. Les ruines de ces bâtimens leur fournissoient des pierres, les morts des armes; & ils se servoient des épées de ceux qui respiroient encore pour achever de les tuër. Plusieurs Romains se tuoient en se jettant en bas, pour se sauver des maisons qu'ils voioient prêtes à tomber. Ceux qui pouvoient s'enfuir ne savoient où aller, à cause qu'ils ignoroient les chemins; & la poussière étoit si épaisse, que ne s'entreconnoissant pas, ils sé rénversétent les uns les autres. Que si quelques-uns étoient si heureux que de pouvoir s'échaper, ils sortoient aussitôt de la ville.

Vespassen desespéré de voir que les affaires eussent tourné de la sorte, après s'être rendu maître de la ville, se trouva bien empêché pour remédier à un si grand mal. Dans un besoin si pressant, il crut devoir rallier ce qu'il avoit de gens dans un endroit élevé, où il fit ferme, se serrant avec le peu qu'il avoit de soldats, qui formérent une tortuë en se couvrant de leurs boucliers contre les traits que les assiégés leur lançoient d'en haut. Une action si hardie retint l'ardeur impétueuse des Juifs, & la valeur de Vespassen ralentit insensiblement leurs efforts, soit par admiration ou par lassitude. Lorsque ce Capitaine vit qu'on l'attaquoit plus mollement, il se retira peu à peu, & ne tourna point le dos qu'après qu'il fut hors de la ville.... Vespassen eut besoin d'une harangue pour ranimer ses troupes étonnées: car les Juiss aiant regagné la bréche, s'y étoiene remparés de telle sorte, qu'il fallut élever de nouvelles plates-formes & de nouvelles batteries pour recommencer sur nouveaux frais. Cette patience des Romains étonna tellement les affiégés, que la plûpart des habitans s'enfuirent par des vallées, dont l'àpreté avoit empêché les Romains de poster du monde en ces endroits, qu'ils s'imaginoient impraticables. Le reste tint bon; mais une sour aiant été renversée, les Romains entrérent une seconde fois dans la ville sans trouver la moindre résissance, par la furprife des affiégés, qui se retirérent dans le château, qui ne pouvant plus résitter contre les efforts des Romains, ceux qui s'y étoient retirés ne voiant aucune efpérance contre un ennemi qui ne respiroit que la vengeance se précipitérent du haut en bas des rochers avec leurs femmes & leurs enfans.

Les Romains euffent pû s'épargner la honte de se voir chasses de la ville après l'ai voir prife, en y entrant en bon ordre, fachant à quels ennemis ils avoient affaire. & en mettant le seu dans la ville. Tite, qui se trouva à la dernière attaque, ne pouvoit ienorer la faute de Vespasien. & la leçon étoit trop palpable pour l'oublier: cependant il tomba dans la même bévûë au siège de Jérusalem peu de tems après. Car aient fait une seconde bréche au mur, il le fit insulter, & s'en émnt rendu le maître. il crut l'être de la nouvelle ville, où il entra sans grande résistance. Mais à peine eut-il gagné l'entrée des ruës, que les factieux qui n'avoient pas été d'avis de se rendre, " s'opposérent à eux dans ces rues étroites, dit le même foséphe, & d'autres étant sortis hors de leurs murailles par les portes d'en haut, les attaquérent. Les , corps-de-garde des Romains en furent si surpris & si troublés, qu'ils descendirent " des murs en bas, abandonnérent les tours, & se retirérent dans leur camp. Il s'éleva alors de grands cris de toutes parts du côté des Romains, à cause que ceux qui étoient demeurés dans la ville se trouvoient environnés par les ennemis, & ceux qui s'étoient sauvés dans le camp appréhendérent pour eux le péril où ils les voioient... Il en seroit à peine échapé un seul, si Tite ne les est secourus. Il mit au bout des ruës des gens de traits pour repousser les ennemis, & alla en personne aux lieux où ils étoient en plus grand nombre. Tite fassant continuellement tirer de la sorte, arrêta les Juiss jusqu'à ce qu'il eût retiré tous ses gens; & ce sur ainst que les Romains après avoir gagné le second mur & la nouvelle ville, surent contraints de l'abandonner.

Si Tite fe fut saisi de l'entrée sans aller plus avant, qu'il s'y fût d'abord fortisse, & qu'il eût fait percer les maisons des deux côtés de l'une à l'autre, les factieux se fussent bien gardés de l'attaquer, de peur d'être pris en slanc par ceux qui auroient été les maîtres de ces maisons; si Tite, comme il y paroît par ce que dit l'Historien Just dans le narré de ce siége, avoit si fort envie de se conserver cette ville si célébre; mais dans des cas semblables, & dans une place si puissamment soutenuë & toute pleine de gens de guerre, c'est une vraie imprudence de ménager des gens qui ne méritérent jamais qu'on y allat de bonne guerre, puisqu'ils la faisoient si mauvaise, il eût mieux fait de meure le feu par tout. Cette sortie qu'ils firent pour prendre les Romains par leurs derrières, leur ôter toute voie de retraite & faire diversion de leurs forces, mé-

rite d'être remarquée.

Ces sortes de stratagêmes sont toujours heureux, parce qu'ils sont rares, & les grosses forties pendant un assaut, lorsqu'une garnison est forte & nombreuse, ne peuvent manquer de réussir & d'étonner l'ennemi. Ces exemples ne se trouvent que dans les Anciens, & c'est chez eux, qui sont nos Maîtres, qu'il faut puiser des lécons dans la défense des places: en vain les chercherions-nous chez les Modernes; ce qui fait voir combien il importe aux gens de guerre d'érudier la milice des Anciens dans toures ses parties, sans laquelle il est difficile de parvenir jamais à la gloire que la guerre se propose, & d'arriver à ce haur point de capacité qui distingue si fort les hommes les uns des autres. Mals on me répondra que tous ces précieux Ouvrages des Anciens dogmatiques de l'antiquité sont perdus, & que pour les chercher & les récouvrer, du moins en partie, les rejoindre & les réunir ensemble, il faut une lecture, une application & une patience au-delà de tour ce qu'on peut imaginer, & y mettre tout son tems; outre les moiens dont tous ceux qui s'appliquent manquent ordinairement, étant le plus souvent dénués de secours, de fortune, & des commodités nécessaires. La science de la guerre ne méne pas toujours aux honneurs & aux récompenses, dont elle étoit couronnée autresois chez les Grecs & chez les Romains.

On peut voir par les exemples que je viens de citer, que les hommes habiles & de rand courage ne désespérent jamais, & ne le doivert pas dans les revers les plus accablans de la mauvaise fortune & dans les plus grandes extrémités, lorsqu'ils ne voient d'autre salut à espérer & d'autre moien de se retirer d'un mauvais pas que de la nécessité, qui est la plus forte & la plus redoutable de toutes les armes. L'Histoire est pleine de ces sortes de faits, qui ne se rencontrent pas moins en soule chez les Anciens que chez les Modernes.

La surprise de Veronne, que Procope rapporte dans son Histoire de la guerre contre les Goths sous l'Empire de Justinien, où les Romains surent chassés de la ville après l'avoir prise, est fort remarquable; mais comme je suis réduit dans ce Paragrase à certaines bornes, je ne scaurois l'inserer ici, de peur d'être trop long. Je n'ai pas moins de regret de ne pouvoir rapporter la prise de Wexford par Cromwel en 1649. qui fut emportée d'affaut. Véritablement le Général des Parlementaires ne fut pas chassé de la ville; mais la garnison se désendit de ruë en ruë jusques dans le marché avec tant de courage & d'obstination, qu'elle se fit toute assommer, plutôt que de

céder & de rien faire de bas & d'indigne de gens de cœur.

L'assaut de Gironne n'est guéres moins mémorable que ceux dont j'ai fait mention. M. le Maréchal de Bellefond avoit battu les Espagnols de la manière du monde la plus complette au passage du Ter en 1684. Il n'eut garde de ne pas proster de cette victoire, il laisse aller les ennemis, qu'il sçavoit bien ne pouvoir plus paroître après ce combat, & affiége Gironne. Il prit la place d'assaut, dit le Pére Daniel dans les sastes du regne de Louis XIV. mais les troupes aiant poussé jusqu'au milieu de la place sans assez de précaution & d'ordre, elles y furent battues & contraintes d'en sortir, & le Maréchal leva le siége après six jours d'attaque. -

Je me borne aux exemples que je viens de rapporter, l'Histoire en est toute remplie. Mon Auteur m'en fournit trois ou quatre, Thucydide guéres moins, Joséphe, Procope & une infinité d'autres Historiens anciens & modernes n'en manquent pas non plus. Si je les rapportois tous, je ne finirois pas de longtems, & l'on ne diroit pas que je me suis épuisé dans mon Livre, & que selon toutes les apparences

je serai à sec en fort peu de tems.

#### HAPIT R

Conquêtes de Philippe dans l'Etolie. Il passe l'Achelous, se rend maître d'Itorie, de Péanion, d'Elée. Il retourne en Macédoine pour en chasser les ennemis.

Es nouvelles firent sentir à Philippe que ce seroit lui qui porteroit la peine de l'ignorance & de l'ambition des Epirotes. Il continua cependant le siège d'Ambracie. Il sit élever des chaussées, & prella les habitans avec tant de vigueur, que la peur les failit, & qu'au bout de quarante jours ils capitulérent. La garnison, qui étoit de cinq cens Etoliens, sut mise hors du château même, Philippe le donna aux Epirotes, & contenta ainsi leur passion. Il se mit aussitôt en marche par Charadre, dans le dessein de traverser le golse Ambracien, qui est fort proche du Temple des Acarnaniens appellé Action. Ce golfe vient de la mer de Sicile entre l'Epire & l'Acarnanie. Son entrée est très-étroite, à peine a-t-elle cinq stades de largeur. Plus avant dans les terres il est large de cent stades, & long de trois cens en comptant depuis la mer. Il sépare l'Epire de l'Acarnanie, aiant celui-là au Septentrion & celle ci au Midi. Philippe fit passer le golfe à son armée, traversa l'Acarnanie, y grossit son armée de deux mille hommes de pied Acarnaniens & de deux cens chevaux, & alla se retrancher devant Phoetée, ville d'Etolie. En deux jours il avança tellement les ouvrages, que les habitans effraiés se rendirent à composition. Ce qu'il y avoit d'Etoliens dans la garnifon fortit bagues fauves. La nuit suivante, cinq cens Etoliens vinrent au secours de la ville, ne scachant pas qu'elle eût été prise. Philippe, qui avoit pressenti leur arrivée, se logea dans certains postes avantageux, tailla en piéces la plus grande partie de ces troupes: le reste sut fait prisonnier, très-peu hui échapérent. Puis aiant fait distribuer à son armée du bled pour trente jours, (car les magafins de la ville en étoient pleins,) il s'avança vers Strate, & campa à dix stades de la ville le long de l'Achelous. De là il ravagea impunément le païs, sans que personne osat lui rélister.

Dans ce tems-là les affaires tournoient mal pour les Achéens. Sur le bruit que Philippe étoit proche, ils lui envoiérent des Ambassadeurs pour le prier de vouloir bien les secourir. Ils eurent audience de lui à Strate, & entre autres choses que portoient les instructions, ils lui sirent voir les avantages que son armée tireroit de cette guerre, que pour cela il n'avoit qu'à doubler le cap de Rhios & à se jetter sur l'Elide. Philippe, après les avoir entendus, dit qu'il verroit ce qu'il auroit à faire, & cependant donna ordre qu'on les retsint, sous prétexte qu'il avoit quelque chose à leur communiquer, puis il leva le camp & marcha yers Métropolis & Conope. Alors les Etoliens se resugiérent dans la citadelle de Métropolis, & quittérent la ville. Philippe y sit metre le seu, & avança sans s'arrêter yers Conope.

La cavalerie Etolienne se présenta pour lui disputer le passage du fleuve à vingt stades de la ville, elle espéroit ou qu'elle arrêteroit le Roi, ou que du moins le passage coûteroit cher à son armée. Philippe, qui sentit leur dessein, commanda aux soldats armés de boucliers couverts de cuir de se jetter dans le sleuve, & de le traverser par bataillons & en faisant la tortuë. Cela sut exécuté. Quand la première troupe su passée, la cavalerie Etolienne chargea; mais comme cette troupe ne s'ébransoit pas, & que la seconde & la troisième passoient pour l'appuier, les Etoliens ne jugérent pas à propos d'engager le

combat, ils reprirent le chemin de la ville, & n'osérent plus dans la fuite faire les fanfarons qu'entre des murailles. Le Roi passa donc l'Achelous, fit le dégat dans la campagne, & s'approcha d'Itorie. C'est un château également fortissé par la nature & par l'art, & situé fur la route où le Roi devoit passer. La garnison épouvantée n'attendit pas pour déloger que Philippe fût arrivé. Le château fut rasé, & les fourrageurs eurent ordre de faire la même chose de tous les autres forts du pais. Les défilés passés, il marcha lentement, donnant aux troupes le tems de piller la campagne; & quand elles se furent suffisamment fournies de tout ce qui leur étoit nécessaire, il vint aux Oeniades, de là à Péanion, qu'il résolut d'abord de prendre. Il le prit en effet après quelques assauts vigoureux. Cette ville n'étoit pas d'un grand circuit, cela n'alloit pas jusqu'à sept stades; mais à juger de cette ville par ses maisons, ses murailles & ses tours, elle n'étoit pas indifférente. Les murailles furent renversées par terre, & les bâtimens démolis: des materiaux le Roi en fit des bateaux pour passer son armée aux Oeniades. Les Etoliens avoient d'abord fortifié la citadelle de cette ville de murailles, ils l'avoient fournie de toutes fortes de munitions; cependant ils n'eurent pas la résolution de soutenir le siège, à l'approche de Philippe ils se retirérent. Maître de cette ville, il passa a un château du pais des Calydoniens nommé Elée, fortisse de murailles & plein de munitions de guerre, données par Attalus aux Etoliens. Les Macédoniens prirent encore ce château d'emblée. & aiant ravagé toutes les terres des Calydoniens, ils revinrent aux Oeniades. Philippe aiant confidéré la situation de cette ville, & l'avantage qu'il en tireroit surtout pour passer dans le Péloponése, il lui prit envie de la fermer de murailles. En effet cette ville est située sur le bord de la mer à l'extrémité de l'Acarnanie, où cette province se joint à l'Etolie vers la tête du golfe de Corinthe. Sur la côte opposée dans le Péloponése sont les Dyméens, & l'Araxe n'en est éloigné que de cent stades. Le Roi sit donc fortisser la citadelle, se servant pour ces bâtimens des matériaux qu'il avoit fait venir de Péanion.

Il étoit tout occupé de ces projets, lorsqu'un courrier vint de Macédoine lui apprendre que les Dardaniens soupçonnant qu'il avoit des vûes sur le Péloponése, levoient des troupes & faisoient de grands préparatifs de guerre dans le dessein d'entrer dans la Macédoine. Sur cet avis il ne balança point à courir au secours de son Roiaume. Il renvoia les Ambassadeurs des Achéens, les assurant qu'aussitôt qu'il auroit mis ordre aux affaires de la Macédoine, avant toutes choses il seroit son possible pour secourir leur République. Il partit en diligence, & prit pour retourner la même route qu'il avoit prise pour venir. Comme il se disposoit à passer le golse d'Ambracie, pour aller d'Acarnanie en Epire, il rencontra Demetrius de Pharos, qui chassé d'Illyrie par les

P 3

# 118 HISTOIRE DE POLYBE,

Romains se sauvoit sur une simple chaloupe. Nous avons déja rapporté l'histoire de cette désaite. Philippe le reçut avec bonté, & sui dit de prendre la route de Corinthe, & de venir en Macédoine par la Thessalie. Au premier avis qu'il étoit arrivé à Pella dans la Macédoine, les Dardaniens eurent peur & congédiérent leur armée, quoiqu'elle sût presque dans ce Roiaume. Cette retraite des Dardaniens sit que Philippe donna congé à tous les Macédoniens, & les envoia saire leur moisson; après quoi il s'en sut dans la Thessalie, & passa le reste de l'Eté à Larisse.

# 

# OBSERVATIONS

Sur le passage du fleuve Achelous par l'armée de Philippe.

Philippe marche au fleuve Acheloüs. Belle disposition de son infanterie pour le passage de ce fleuve, elle le traverse en présence de la cavalerie Etolienne & la met en suite.

L y a trois belles & sçavantes parties dans la science des armes, qui sans avoir été ignorées de plusieurs grands hommes anciens & modernes, comme il paroît par leurs actions, que l'Histoire nous a conservées, n'ont jamais été traitées par personne d'une manière un peu supportable. Les Ecrivains militaires sont si courts & si abrégés sur ces matiéres, que je ne vois pas qu'il y ait beaucoup à apprendre. Ces trois parties sont la défensive, les retraites d'armées & les passages des rivières. Montécuculi, qui passe pour un de nos Mastres, & qui vaut bien Végéce, s'il n'est pas même au-dessus, en a écrit quelque chose; & bien qu'il ait poussé plus loin qu'aucun autre, il a omis bien des choses, que le dessein d'être court l'a obligé de supprimer: car à peine chaque partie renferme trois ou quatre pages in-12. Il ne faut pas être furpris après cela, fi l'on ne trouve pas tout ce que l'on fouhaite dans un Ouvrage si abrégé, qui n'est, à proprement parler, que l'idée d'un Cours entier de la guerre. Il n'est ni moins beau ni moins scavant pour cela. Toutes ces trois parties seront traitées dans mon Livre: chacune viendra-à son tour, selon que mon Auteur m'en fournira l'occasion; puisque son Histoire embrasse tous les faits qui ont rapport à chaque partie. Je m'en tirerai le mieux qu'il me fera possible. Ces Observations rensermeront les passages d'une rivière en présence d'une armée, & le passage de l'Achelous par Philippe Roi de Macédoine en fera le sujet.

Ce Prince fait une assez belle figure dans l'Histoire, il paroîtra souvent sur la scéne avec un éclat surprenant par ses grandes actions & par sa sagesse, qui ne sur pas de longue durée. Il commença par où les grands du monde comme les petits sinissent assez ordinairement, c'est-à-dire qu'il se sit admirer par ses vertus, par son courage & par sa conduite à la guerre dès l'âge de dix-sept ans. Il devint vicieux peu à peu, & sinit par être tyran. Lorsqu'un Prince monte par degrés à un si beau titre, il saut qu'il s'attende à décendre infiniment plus bas par ses vices, qu'il ne s'est élevé par ses

vertus au commencement, & à éprouver de mortels chagrins. Nous l'allons voir ici

dans sa fleur & dans sa gloire.

Ce Prince, dont l'esprit devançoit l'âge, après avoir pris & brûlé la ville de Métropolis, ne crut pas devoir perdre son tems au siège de la citadelle. Il rouloit de plus grands desseins. Il vouloit aller à Conope. Il avoit le sleuve Achelous à traverser. L'ennemi s'étoit campé de l'autre côté pour en désendre le passage. Selon que je puis conjecturer, le sleuve n'étoit nullement praticable vis à-vis Conope. Il le contremonta plus près de sa source à vingt stades de la ville, pour trouver un gué, où il pût le traverser avec plus d'avantage. Les Etoliens le côtoient de l'autre côté avec toute leur cavalerie. Philippe s'arrêta en cet endroit-là comme le plus commode, bien que le gué sût si peu considérable qu'à peine une cohorte y pouvoit désiler de front. L'ennemi s'étant apperçû de son dessein, s'approche des bords du sleuve, & s'y met

en bataille, résolu de le combattre au passage.

Dans ces fortes d'entreprises l'avantage se rencontre toujours du côté de celui qui se défend, n'y aiant rien de plus difficile à la guerre que de traverser une rivière sur un petit front. & en défilant devant une armée ou un grand corps de troupes qui nous attend fur un très-grand front à la fortie. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que malgré cet avantage, aussi grand que l'on puisse désirer, on ne voit pas, ou du moins fort rarement, que celui qui attaque, pourvû que ce soit avec vigueur & en grand ordre, échouë jamais dans son entreprise; & quelque difficile qu'elle paroisse & qu'elle le foit en effet, on en vient aisément à bout. La preuve de ce que je dis se trouve par tout dans l'Histoire, dans le passage des grandes rivières comme dans celui des petites, soit qu'on les traverse sur un pont par le moien de bateaux ou de radeaux, ou à gué, enfin par une seule tête. Il faut que j'avoue que ma surprise n'est pas petite, de voir que malgré tout cela on passe le plus souvent sans presque aucune résistance. Ce seroit une question à examiner, & fort aisée à résoudre, si les mêmes raisons que j'ai données du peu de rélistance des armées retranchées dans mes Observations fur la baraille de Sélafie, Paragrafe III. du troisiéme Tome, n'étoient les mêmes que celles que je pourrois alléguer ici. Il y a une infinité d'Officiers qui vivent encore, qui se sont trouvés à de pareilles affaires dans la dernière guerre comme dans la précédente, & quelques-uns de ceux qui ont remporté la gloire de ces fortes d'actions ont pensé tout comme je fais. On peut mettre à la tête de tous M. le Prince Eugéne, un des plus grands Capitaines de son fiécle, & celui peut-être de tous qui ait le plus excellé dans cette favante & hardie partie de la guerre. Charles XII. Roi de Suéde l'a poussée aussi loin qu'elle puisse aller: cela va jusqu'au merveilleux, c'est-à-dire au grand & au beau de conduite & d'exécution. Qu'on prenne bien garde ici que j'entens parler seulement du passage des rivières guéables & de vive sorce en présence d'une armée.

Philippe s'étant donc résolu de passer l'Achelous, à l'endroit dont je viens de parler, s'y dispose avec une grande résolution & un ordre admirable. La cavalerie est de peu de service, lorsqu'elle ne peut passer une rivière guéable sur un front de plusieurs escadrons. Sans cet avantage elle se feroit battre à coup sur en détail, & les uns après les autres. Le Roi s'en apperçut assez. Son infanterie pesamment armée sur son unique ressource, comme elle l'est dans presque toutes les actions de la guerre à tous ceux qui en connoissent la force & la manière dont il faut la faire combattre dans ces sortes d'occasions. Il paroît assez que le Roi ne l'ignoroit pas. Voici comme mon Auteur s'explique. , La cavalerie Etolienne se présenta pour lui disputer le passage , du fleuve à vingt stades de la ville, dit-il, elle espéroit ou qu'elle arrêteroit le , Roi, ou que du moins le passage coûteroit cher à son armée. Philippe, qui sentit leur dessein, commanda aux soldats ærmés de boucliers couverts de cuir de se, jetter dans le sleuve, de le traverser par baraillons & en faisant la tortuë. Cela sut exécuté. Quand la première troupe sut passée, la cavalerie Etolienne chargea; mais comme cette troupe ne s'ébranloit pas, & que la seconde & la troisséme passoient pour l'appuier, les Etoliens ne jugérent pas à propos d'engager le combat, ils reprirent le chemin de la ville, n'osérent plus dans la suite saire les sansarons qu'entre des murailles".

Il est visible que les pesamment armés passerent la rivière par petites portions, les unes à la queuë des autres serrées & sur une grande prosondeur, c'est-à-dire en colonnes, & que ces portions doubloient les unes à côté des autres à mesure qu'elles arrivoient, aiant le fleuve à dos. Il étoit impossible à la cavalerie Etolienne d'attaquer & de rompre cette masse d'infanterie toute hérissée de ses piques: car nous trouvons assez d'exemples dans les Anciens, que l'infanterie, les rangs & les siles serrées & condensées, a résisté contre la cavalerie la plus vigoureuse, & qu'elle l'a même attaquée & battuë; mais je ne vois pas que cette arme toute seule ait jemais battu un corps d'in-

fanterie rangé comme je viens de le dire.

Je prie Messieurs de l'infanterie, & ceux mêmes qui sont nés pour monter aux plus grands honneurs de la guerre, de faire bien attention à ce que je dis, & de voir par cette action de Philippe quelle est la force de cette arme lorsqu'elle attaque sur une grande profondeur. Voilà ce que nous apprend Polybe du passage d'Achelous, qui n'est considérable que par l'ordre & la disposition du Roi de Macédoine, qui me paroît digne de remarque, & d'être imitée des Généraux qui peuvent se trouver en pareil cas; ce qui ne me paroît pas fort rare. Mais il l'est beaucoup de trouver des Généraux qui osent tenter, lorsqu'ils considérent plutôt les obstacles qui se présentent que les moiens qu'ils pourroient trouver dans l'intelligence & dans le courage pour les surmonter, outre les raisons que j'ai alléguées plus haut. Il y a pourtant des occasions où la cavalerie est d'un grand usage, lorsqu'elle trouve des gués assez larges pour pasfer fur plusieurs escadrons de front, comme je l'ai dit; mais je doute qu'elle puisse jamais réuffir ni l'espérer même, si l'insanterie ne la soutient & n'est enchassée avec elle: & si elle passe & bat l'ennemi qui l'attend au débouché, sans aucun secours de l'infanterie, comme sans doute il y a des exemples en assez grand nombre, cela ne prouve pas que cette méthode que j'ose condamner soit bonne, mais seulement que celui qui attaque est aussi médiocre Général que celui qui se désend, que si aujourd'hui, que l'on connoît moins la force de l'infanterie qu'on ne la connut jamais, l'on vouloit passer un gué de la nature de celui de l'Acheloüs, ou un désilé de deux ou de trois bataillons de front, & minces comme ils font aujourd'hui, qui est la chose du monde la plus contraire aux regles de la guerre & du bon sens, disons la plus misérable, il est très-probable qu'ils seroient battus & dissipés par un ou deux escadrons bien résolus qui s'abandonneroient dessus. Mais si au lieu de défiler sur un si grand front & si peu de hauteur, on entroit dans la plaine sur six colonnes, selon mon principe, de deux ou trois sections, quelle est la cavalerie qui osat jamais l'aborder, fraisée de ses pertuisannes, & quand même il n'y en auroit point? A quoi bon des pertuisannes dans vos colonnes, dit M. le Marquis de Chanron, un des plus favans & des plus expérimentés Officiers de cavalerie que j'aie connu? Croiez-vous que la cavalerie la plus déterminée ose jamais affronter un corps d'infanterie rangé de la sorte? Elle y reboucheroit comme contre un mur. J'y en mets pourtant une septiéme, comme je l'ai dit dans la Préface de mon troisséme Tome.

Il paroît par la narration de mon Auteur, que les Étoliens tombérent dans une faute affez lourde, lorsqu'ils s'apperçûrent qu'ils n'auroient affaire qu'à de l'infanterie: quoiquoique ce fûr de la cavalerie qu'ils attendoient, il se trouva qu'ils avoient à se désendre contre la première; mais pour lui avoir donné le tems de se sorme; comme je l'ai dit, en-delà de la rivière, & qu'ils lui laissérent assez de terrain pour cette manœuvre, ils ne pûrent jamais la rompre, & surent battus: saute impardonnable, & où l'on tombe presque toujours. Car bien que l'expérience air plus de pouvoir que la raisson pour convaincre l'esprit de l'homme, comme on le prétend, on ne laisse pas que de voir avec un très-grand sujet d'étonnement, que cette expérience des sautes d'autrui ne nous empêche pas de tomber dans d'autres toutes semblables.



#### OBSERVATIONS

Sur le passage des rivières de vive force, & qui se trouvent guéables en quelques endroits.

§. I.

Importance de cette entreprise. Précautions que l'on doit prendre.

N peut dire du passage des grandes rivières ce que j'ai avancé ailleurs de l'attaque & de la défense des armées retranchées, que celui qui se désend à l'endroit où l'assaillant s'est visiblement déclaré sans user de ruse & de stratagéme, ne connoît presque jamais ses véritables avantages & la grandeur comme la nature des obstacles qu'il a à lui opposer, que ses craintes sont toujours chimériques, & que celui qui veut attaquer n'est pas toujours bien fondé dans les siennes, s'imaginant que fon ennemi connoît aussi parsaitement ses avantages pour se bien désendre & en profirer que lui les difficultés & les épines de son entreprise. Tout cela se rencontre des deux côtés dans le passage des grandes rivières de vive force, ce qui fait que la plûpart n'osent attaquer par la bonne opinion qu'ils ont de leurs ennemis, & les autres résistent peu, bien moins par le défaut de courage de leurs soldats, que par leur ignorance à connoître leurs avantages & à les saire valoir par l'ordre & la disposition de leurs troupes; ce qui est moins pardonnable à un Général d'armée dans la défense d'un grand fleuve qu'il faut traverser sur un pont, sur des bateaux ou à la nage, que lorsqu'il est obligé de disputer une rivière un peu considérable, où il y a des gués en quelques endroits. C'est ce que j'ai à traiter dans ces Observations.

Le passage d'une rivière à gué ou autrement n'est pas une affaire de petite importance: car lorsqu'on est une sois repoussé, la retraite n'est pas la chose du monde la plus aisée. Un Général d'armée, qui s'est résolu de tenter une telle entreprise, a une infinité de mesures & de précautions à prendre. La guerre n'a point de partie plus prosonde & plus délicate que celle-là, car je suppose ici qu'on aura en tête des troupes & un Ches habile, determiné & capable de prositer de ses avantages, qui sont infinis; au lieu que celui qui attaque n'en a presque aucun, s'il ne peut engager que par une tête. Il ne s'agit point ici de ruse & de stratagéme, mais d'une attaque de vive force.

Avant que de s'embarquer dans un dessein de cette importance, on doit bien prendre ses mesures, examiner le tems, l'état des forces de son ennemi, les obstacles & les facilités dans l'attaque comme dans la désense. & les comparer ensemble, dit MonTome V.

técuculi, comme un Juge désintéresse compare les raisons des parties dans une affaire civile, & examiner en rigueur tout ce que l'ennemi peut faire, penser à ce que nous ferions si nous étions en sa place; ce qui nous met en état d'aller au devant des acci-

dens qui peuvent survenir, & des obstacles qu'on peut nous opposer.

La première chose à laquelle on doit avoir le plus d'attention avant que de se réfoudre, est d'envoier des gens capables d'éxaminer la nature & le cours de la rivière; on s'informe encore des gens du païs, on en fait lever le plan avec exactitude, on marque les endroits où il y a des gués, leur prosondeur, leur largeur, l'éloignement de l'un à l'autre, quel en est le fond, s'il est ferme ou marécageux, s'il n'y a pas quelque marais en-deçà ou en-delà, si ces marais sont pratiquables, & si à force d'y passer du monde le passage en devient plus difficile: car il arrive souvent à ceux qu'on envoie reconnoître, de ne faire les choses qu'à demi. Ils rendent, souvent bon compte du gué, & croient qu'il n'y a que cela à faire. Ils se retirent, au lieu qu'ils doivent examiner avec une extréme attention le terrain qui est en-delà, où il se rencontre souvent des marais en sace du gué, quelquesois plus difficiles à traverser que la rivière même.

Il y a encore bien des choses qu'il n'appartient qu'aux gens du métier de bien remarquer, & qui ne sont pas de petite importance: c'est d'éxaminer les bords de la rivière, où l'on a rencontré des gués, en deçà comme en delà, car lorsqu'ils sont trop escarpés, il faut du tems quelquesois pour les mettre en rampe, & ce travail ne se fait pas toujours sans péril, autant pour les travailleurs que pour les autres qui le soutiennent.

Ce n'est pas encore là tout ce qui mérite d'être observé, c'est la nature du terrain qui est en-delà: il faux voir s'il est plus favorable à la cavalerie qu'à l'infanterie. Car bien que celle-ci, selon mon sens, doive toujours passer la première, parce qu'elle est plus capable d'un grand effort & de se maintenir serme & inébranlable par l'extréme profondeur de ses files & de ses armes de longueur; il est pourrant nécessaire de voir les endroits où la cavalerie puisse être de quelque usage, & que toutes les deux puissent se soutenir réciproquement, sans jamais se séparer l'une de l'autre, s'il est possible. Je ne me lasserai pas de combattre les préjugés de l'éducation militaire, afin de voir les choses par elles-mêmes, & je n'ai pas tonjours combattu inutilement, sans me soucier d'où nous viennent ces usages généralement reçus & applaudis de toute la multitude: car, à remonter jusqu'à Henri IV. & même jusqu'à Gustave-Adolphe, on ne sçauroit disconvenir, pour peu de bon sens que l'on ait, que la façon de se ranger & de combattre à l'infanterie étoit infiniment au dessus de celle d'aujourd'hui, dont le défaut est à peine concevable. Après cela on souffrira l'aveu que je fais de bonne foi, que j'ai été longtems dans l'erreur à l'égard de ces usages comme confacrés, & furtout de celui de faire combattre une armée indépendamment du fecours & de l'appui de l'autre, c'est-à-dire de ne point les entrelasser ensemble. Je trouve cela très-peu sense, & contraire aux regles de la guerre, comme à la pratique inviolable des Anciens, plus habiles & plus éclairés que nous, & particuliérement les Grecs, qui en ont connu l'excellence longtems avant les Romains, & c'est par la lecture des Livres des premiers, autant que par ma propre expérience, que j'ai connu le faux de notre méthode ordinaire. Je continuerai donc de ne jamais séparer une arme de l'autre.

Pour revenir à mon sujet, je dis qu'il ne faut pas seulement examiner le terrain d'en-delà de la rivière, mais encore celui que l'ennemi peut occuper pour venir à nous, s'il y a quesques hauteurs qui le savorisent, ou s'il y en a qui nous puissent être avantageuses, en-decà pour y placer du canon, & en-delà pour nous y poster.

Il faut outre ce que je viens de dire, observer le cours de la rivière, si elle n'est pas d'une nature à grossir tout d'un coup, soit par les pluies ou les neiges, soit qu'il y air des écluses plus haut qu'on puisse lâcher au moment qu'on voudra passer: si l'ennemi n'a pas rompu les gués par le moien de puits ou des trous pratiqués dans la rivière, des chausses, des madriers ensoncés dans les gués, & couverts de pointes, des arbres entiers avec toutes leurs branches, de longs piquets plantés près-à-près dans l'eau, si l'ennemi s'est retranché près ou loin des bords, s'il y a élevé des redoutes qui puissent se défendre par elles-mêmes; le Général devant connoître autunt qu'il lui est possible l'esprit & le caractère des Généraux de ses ennemis. doit fur toutes choses s'informer des postes où chacun commande, pour passer du côté de celui qui fera le plus mal-habile & le moins vigilant, comme fit M. le Prince Eugéne: car il traversa deux sois l'Adigé en 1701. & en 1706, comme je l'ai dit ailleurs, du côté où il crut trouver le moins de résistance. Il en usa de même au passage de l'Escaut en 1708; car pouvant tenter facilement le passage de cette riviére du côté de Pottes, qui étoit sans doute l'endroit le plus aisé, où le Marquis de Goesbriand étoit avec un corps de troupes assez médiocre, car il aima mieux hazarder le plus difficile, ou pour mieux dire le côté de Berken, qui paroiffoit le plus impraticable.

J'ai dit plus haut que celui qui n'est attaqué que par une tête au passage d'une rivière, ne sauroit jamais se garantir du blâme qu'il mérite, s'il se laisse remporter, parce qu'il a mille moiens & mille avantages que l'autre n'a pas: que si l'un & l'autre combattent & disposent leurs troupes selon la méthode d'aujourd'hui, qui ne voit que celui qui se désend est encore plus en état de se tirer d'embarras avec sort peu de troupes, puisqu'il faut désiler devant lui & se former en-delà par escadrons ou par bataillons, qui doublent les uns à côté des autres; ce qui n'est pas une manœuvre d'un moment, & surtout à l'insanterie, qui ne combat que sur quatre ou cinq de prosondeur: au lieu que l'on verra par ma méthode, que je n'abandonne jamais dans cet Ouvrage, ne tenant aucun compte de l'autre que nous pratiquons aujourd'hui comme mauvaise, soible & trop composée; l'on verra, dis-je, par ma méthode, que l'on traverse la rivière sormé dans le même ordre sur lequel l'on doit attaquer en-delà, où l'on se trouve en arrivant en état de combattre tout sur le champ.

La première chose qu'un Général doit faire, est de prendre d'abord sa résolution, & de ne pas imiter certains Généraux que nous avons vûs souvent, qui se déterminent assez facilement à l'exécution d'une entreprise, & qui changent tout aussitôt à la vûe des objets; ce qui leur sait plus deshonneur, que si après avoir attaqué ils échouoient dans leurs dessejins.

La seconde est de ne jamais approcher de l'ennemi qu'on ne soit bien préparé & bien muni des choses nécessaires à une telle entreprise, & qu'on ne soit en état d'attaquer en arrivant, pour ne lui pas donner le tems de se reconnoître & de se régler sur ce qu'il voit.

La troisième git dans l'exécution. Il faut donc, avant que de marcher, avoir son projet bien digéré dans la tête, & que la marche soit consorme à l'ordre sur lequel l'on vent combattre: chose que je ne pense pas avoir vû jamais pratiquer dans ces sortes d'entreprises, pas même dans les affaires générales. Car sur la nature du terrain que l'on doit occuper, & qui peut être mêlé, couvert en certains endroits & de plaines en d'autres, on devroit changer tout l'ordre de la marche, asin que chaque arme occupe le terrain qui lui convient en arrivant sur le champ de bataille. C'est cependant ce qu'on ne voit que son rarement, & presque jamais;

ce qui fait qu'on est un fort long-tems à se mettre en baraille & à remuer chaque arme pour prendre ses avantages. On donne par-là le tems à l'ennemi de prendre les siens, & de se mettre en état de charger avant qu'il ait passe un trop grand nombre de troupes. Lorsque l'on combat des deux côtés sur un ordre semblable, il faut que celui qui se désend, avec un peu de hardiesse & de résolution, l'emporte sur son ennemi, puisqu'il lui est libre de le charger lorsqu'il le jugera à propos: car il ne saut pas qu'il

attende qu'il en ait passé un trop grand nombre.

Nous allons traiter d'abord, sans épuiser pourtant la matière, de l'ordre & de la distribution des troupes pour le passage d'une rivière de vive sorce à la saveur d'un bon gué, c'est-à-dire d'un seul endroit bien pratiquable, où l'on n'emploie que la sorce ouverte sans ruse & sans artistice de diversion, ou sans craindre qu'ils puissent être d'un grand esset : car le passage de l'Acheloüs nous réduit presque à cette matière. Nous traiterons ensuite de ce qu'il est expédient de faire, lorsqu'on veut passer une rivière qui peut être pratiquable en plusieurs endroits près ou loin le long de son cours; ce qui change extrémement la thése, & rend l'entreprise plus facile; mais elle ne demande pas moins de courage, d'habileté & d'esprit rusé.

### S. II.

Précautions qu'on doit prendre pour le passage d'une rivière guéable. Méthode de purger un gué. Ordre & distribution de chaque arme au passage d'une rivière. Que l'infanterie doit passer la première sur plusieurs colonnes, & combattre dans cet ordre.

N Général d'armée, qui se conduit dans le dispositif d'une si grande entreprise, comme je viens de le proposer en fort peu de mots, doit être persuadé, ou doit du moins supposer, pour ne point tomber dans des mesures trop courtes, qu'il aura affaire à un Antagoniste hardi, vigilant, habile & d'une grande résolution à tenter toutes les voies & tous les artifices possibles pour se bien désendre, & l'on doit d'autant plus mettre en œuvre tout ce que l'art a de plus profond, de plus fort & de plus redourable, qu'on n'attaque que par une tête, & que de fausses attaques ne sauroient être mises en grande considération: car en ces cas-là l'attention de l'ennemi se trouvant moins divisée, on craint peu dans les autres endroits, foit par le voisinage de quelque place forte au-dessus au au-dessous, soit par quelques sorts ou des inondations, ou des marais impraticables, & il est en tent d'agir avec toutes ses forces au seul passage où l'on peut tenter raisonnablement; ce qui oblige l'affaillant à ne rien négliger de tout ce qui peut favoriser son entreprise, & à faire ensorte qu'on puisse dire de nous ce qu'on disoit de M. de Turenne: qu'il n'alloit jamais au-devant de l'ennemi pour l'attaquer, qu'il n'allât en même tems au-devant de ses desseins, devinant ce qu'il pouvoit entreprendre contre lui, par la connoissance, qu'il avoit de ce qu'il devoit faire; ce qui ne s'acquiert guéres par l'expérience, mais par l'étude. Il doit choifir un tems, & mesurer si bien sa marche, qu'il puisse arriver trois ou quatre heures avant le jour, & pour attaquer trois heures après, car la nuit est le tems le plus commode & le plus favorable; de peur que l'ennemi ne se regle sur notre disposition, qu'il importe de bien cachen On a tout le tems de se former & d'établir ses batteries aux lieux les plus avantsgenx, observant que leurs emplacemens soient différens. Pour que les coups prennent les ennemis de toutes parts, & que les tirs foient obliques & en écharpe, ce qui met un plus grand désordre dans les rangs, l'on pratiquera en diligence des 6paulemens le long des bords de la rivière, pour y loger un bon nombre de suféliers: car c'est particulièrement dans ces sortes d'actions, où les seux de toute espèce sont nécessaires; ce qui éloigne l'ennemi, & nous donne le tems de saire passer un corps

confidérable de troupes.

Pendant qu'on se précautionnera de ce côté-là, on sera sonder le gué & passer queques cavaliers; pour voir si les ennemis ne l'ont pas rompu ou embarrassé; parce que ces sortes d'ouvrages sont une affaire d'un moment, n'y aiant rien de plus facile que de rendre un gué absolument impraticable; les arbres entiers, les tables clouées & les piquets sont les plus dangereux; mais ces derniers sont les plus difficiles, rarement s'en sert-on. Je m'en suis servi en Italie sur le Mincio au commencement de la campagne de 1703, où les ennemis ne sirent pourtant que se présenter. Les gués piqués sont les plus difficiles à purger, & les puits ne le sont pas moins. Lorsqu'on craint de tels obstacles, il est toujours mieux d'arriver au passage à l'entrée de la nuit.

En 1567. M. le Prince de Condé voulant passer la Seine, les Roialistes qui étoient de l'autre côté pour en désendre le passage, jettérent des madriers cloués, des cercles & des chausses trapes dans le gué. Les Processus ne s'en embarassèrent passes placérent, dit d'Aubigné, quatre cens arquebusiers à des saules sur le bord de l'eau pour la garde de ceux qui avec des rateaux purgérent le gué. Schomberg se jette dans la rivière, & sit une charge si rude sur les ennemis, qu'il en mit quarante sur la place, & rapporta deux drapeaux au Prince de Condé. Ce Prince n'aiant point d'Ordre de Chevalerie à lui donner, lui mit autour du cou une chaîne d'or de deux cens écus en

présence de toute l'armée.

Cette méthode de débarasser un gué me paroît singulière; mais on ne le fait pas fans rifquer beaucoup. Pour moi je fuis perfuadé qu'on le purgeroit plus facilement Et avec moins de perce, si l'on se servoit de griffes de fer ou de fers comme ceux des chaloupes attachés à de longues cordes, qu'on jetteroit le plus avant qu'on pourroit dans le gué. Cela est excellent pour un ruisseau; mais il est difficile qu'on puisse réussir à l'égard d'une rivière un peu large, à moins que ceux qui sont chargés de cette besogne ne la fassent à la faveur d'un si grand seu de canon & de coup de sufil, que l'ennemi ne puisse y mettre le moindre obstacle, s'il n'est retranché sur le bord. A l'égard des chausses-trapes, je ne vois pas qu'on puisse jamais s'en délivrer: elles seroient capables de rendre un gué absolument impraticable, si elles ne s'enfonçoient dans les bouës ou dans le fable. Les premiers qui passent en sont d'abord incommodés; mais ceux qui fuivent n'en ont pas beaucoup à craindre. Il arrive quelquefois que le fond d'un ruisseau est de bonne tenuë & du gravier, les chausses-trapes en ces sortes d'endroits sont très-dangereuses. Je ne vois point d'autre reméde pour les rendre inutiles, que de faire provision d'un grand nombre de claies que les soldats se donnent de main en main, qu'on enfonce dans la rivière, & qu'on charge de pierres, sur lesquelles ils traversent. Venons à la disposition des troupes au passage d'une riviére.

On ne sçauroit trop répéter certaines maximes qu'on oublie ordinairement, & qui font assez peu connues, que dans ces sortes d'entreprises on doit régler l'ordre de la marche & la distribution des colonnes de cavalerie & d'infanterie selon qu'on s'est réfolu de combattre. Cela veut dire que la psemiére doit être partagée, & marcher à la queuë des colonnes de l'autre; ce qui n'est pas difficile, quoique ce ne soit guéres la coutume; observant que les pontons soient à la tête de tout, suivis de quelques pièces de campagne pour s'en servir dans le besoin, & les avoir tout prêts pour jetter un pout à la saveur de l'artillerie.

deux lignes de colonnes, deux ou trois escadrons enchâsses entre elles, & supposant la largeur du gué de deux bataillons de front, selon que nous les rangeons & que nous les saisons combattre aujourd'hui; je sais d'abord passer six colonnes de front de deux ou trois sections chacune, marquées par les lignes ponctuées (2), les rangs & les siles serrés & fraisés de leurs pertuisannes, & la baionnette au bout du suil. Les compagnies de grenadiers suivront en queuë: les soldats auront la précaution de tenir leurs armes hautes & leurs fournimens dessus la tête ou sur l'épaule. Si l'ennemi se présente à cette première tête pour l'attaquer, ces colonnes s'avanceront pour le charger sort ou soible, pour laisser un terrain pour les autres qui doubleront à côté, pour former peu à peu une ligne, où les six premières colonnes passées s'ouvriront à droite & à gauche pour laisser un espace à la cavalerie (3), les escadrons entrelassés & souvrienus chacun d'une compagnie de grenadiers (4). Cette cavalerie passer le gué avec un fantassin en croupe. Par cette méthode que je propose, il passe le double de monde qu'il en passeroit si l'on suivoit l'usage ordinaire.

Le premier corps s'étant formé, comme l'on voit en (5), les autres (6) (7) suivront la même méthode, & se rangeront dans le même ordre sans s'alligner avec celui de la tête, le seu de (6) & (7) empêchant qu'il ne puisse être envelopé par l'ennemi: que s'il charge la première tête, les autres s'avanceront pour charger, non à
coups de sussi, mais à coups d'armes blanches & sans tirer un seul coup. Pendant ce
tems-là les colonnes qui sont de l'antre côté suivant à la queuë les uns des autres, passeront en diligence pour se former en-delà l'eau: la cavalerie passer apar escadrons, comme en ordre de marche, pour se ranger en-delà & dans le même ordre que je propose. Par cette méthode l'ennemi ne sçauroit tomber sur la cavalerie, qu'il n'ait en même tems affaire à l'infanterie, chaque arme se trouvant en même tems soutenuë & épaulée par l'autre. Les trois corps (5), (6) & (7) s'étant formés en-delà, on sera passer quelques piéces de campagne (8), qu'on placera entre les intervalles des corps.

A mesure que l'armée traversera, & que les troupes les premières passées gagneront du terrain & s'étendront à droit & à gauche dans la plaine, celles, qui les suivent dans l'ordre que j'ai dit, occuperont le terrain que les premières laisséeront à leur centre. Ce mouvement est plus court & plus simple que de doubler à la droite & à la gauche des trois ou quatre premiers corps qui combattront en delà. D'abord les colonnes seront de trois ou quatre sections, qui dédoubleront à mesure qu'il passer davantage de troupes pour former un plus grand front. Chaque corps, qui peut combattre indépendamment l'un de l'autre, sera soutent d'une réserve d'une ou de deux colonnes (9), vis-à-vis les espaces des escadrons (3), observant que les aîles soient sermées d'une colonne de trois sections: car je me mets sort peu en peine d'être débordé & envelopé de ce côté, outre que l'ennemi ne sçauroit s'engager à une telle manœuvre sans être pris en sanc par mes batteries (10), placées sur les rives de la riviére & par le seu de mon infanterie.

Voilà l'ordre sur lequel je voudrois combattre au passage d'une rivière. Je ne sçai si celui, qui me vient encore à l'esprit, ne sera pas meilleur, moins composé, & par conséquent plus simple que le premier. Je crois qu'il l'est plus. Ma première ligne (11), composée de mon infanterie rangée en colonnes: les aîles (12) & (13) appuiées à deux grosses colonnes de trois sections chacune. La ligne partagée par les deux colonnes (14), chaque colonne aiant ses compagnies de grenadiers (15) à la queuë pour seur servir comme de réserve. La seconde ligne (16) sormée d'une partie de ma cavalerie, les escadrons entrelassés de ses pelotons (17), les deux aîles de la cavalerie stanquées des colonnes (18), les dragons en réserve paragés en

trois corps (-19).



Lorsqu'il s'agit de percer à un centre par un grand effort, on ne craint guéres d'étre envelopé: car dès qu'une armée est séparée de ses aîles, je ne vois pas qu'il y ait du reméde, & encore moins qu'on en puisse trouver. 'C'est le sentiment des plus consommés dans le métier, & il n'y a pas d'exemples qu'une armée ouverte à son centre par une ligne entière en soit jemais sortie à son honneur.

# C III

# Regles à observer lorsqu'on passe des rivières à gué & de vive sorce.

Orsqu'il y a un ou deux gués dans une rivière, quoique voisins l'un de l'autre. & qu'on ne peut y passer sur un front de plusieurs bataillons, il est toujours avantageux & même important d'y jetter un ou deux ponts au-dessus ou au-dessous des deux gués; car il peut arriver quelque orage qui groffit un gué & le rende tout-à-fait impraticable, outre qu'on fait passer un plus grand nombre de troupes à la fois. - Il faut toujours faire attention à ces sortes d'avantages, & songer à attaquer en arrivant, comme à dresser ses ponts sans perdre aucun tems. Ces sortes de précautions ne font pas à négliger, elles font d'une extréme importance. Il y a encore une chose à observer dans le passage d'une rivière fort rapide, qui est d'ouvrir un peu les rangs pour laisser un cours un peu plus libre à la rivière : car en passant trop serré sur plusieurs colonnes, la rivière se trouvant arrêtée par ces sortes de digues mobiles, celle qui est la première au-dessus de l'eau la fait regonsser de telle sorte, que les foldats n'en pouvant foutenir le poids font quelquefois emportés par le courant. Il n'y a pas d'autre reméde, ce me semble, que celui que j'ai dit: encore faut-il y ajouter de la cavalerie, au-dessus, qui rompt la force de l'eau & rend le passage moins difficile & moins dengereux à l'infanterie, mais comme les exemples persuadent & inftruisent plus que les préceptes, & annient encore agréablement, il faut en rappor-Je me borne à un seul, bien que l'Histoire en soit toure parsemée. Je le tire des Commentaires de Céfar (a), Historien grave, s'il en fût jamais, & notre Mattre pour tout dire.

Le dessein de ce Capitaine étoit de passer la Segre pour marcher à Afranius, qui pensoit à transporter la guerre plus loin; mais comme il n'avoit point de pont, le sien aiant été emporté par le cours des eaux de cette rivière, qui s'étoit débordée ensuite d'un orage extraordinaire, il se résolut de saire un gué sur la rivière, à cause du long

<sup>(</sup>a) Cef. dans d'Ablanc. guer, civ. l. 2.

détour qu'il falloit prendre pour gagner le pont qu'il avoit rétabli, mais beaucoup plus haut. " Il fit donc creuser des fossés de trente pieds de large chacun aux lieux " plus commodes, pour décharger le canal de la rivière. L'ouvrage étoit presque " achevé, lorsqu'Afranius & Pétrejus craignant de manquer de vivres & de fourrages, " à cause que César étoit le plus sort en cavalerie, déliberérent de se retirer, & de " transporter la guerre au-delà de l'Ebre. . . . . Cela sut rapporté à César sur le point que par un travail assidu, la cavalerie pouvoit déja passer à gué, quoiqu'avec " beaucoup de peine, mais non pas encore l'infanterie, à cause de la prosondeur & " de la rapidité du sleuve. Afranius, sur cet avis, résolut de se hâter, d'autant plus

, que le pont qu'il faisoit dresser sur l'Ebre s'en alloit être achevé.

César se trouva un peu embarassé, & craignit de manquer son coup, s'il ne retardoit la marche de l'ennemi par sa cavalerie; mais les soldats qui craignoient qu'il ne leur échapat, & qui voioient qu'ils ne trouveroient jamais une si belle occasion de sinir promtement la guerre, sirent prier , César, par l'entremise de leurs Officiers de , les faire passer sans crainte au même endroit que la cavalerie : César, touché de , ces parcies & de leur courage, crut qu'il falloit tenter quelque chose, quoiqu'il , craignit d'exposer son armée au passage d'un grand fleuve; & aiant laissé les plus , soibles, avec une légion & tout l'attirail, mit grand nombre de chevaux nu-dessus , & au-dessous du gué, & passa ainsi toute son armée sans avoir perdu un seul homme. Quelques-uns emportés du courant, surent sauvés par la cavalerie. César avoit auparavant pratiqué cette méthode au passage de la Loire, qu'il rapporte dans le sep-

tiéme Livre de la guerre des Gaules.

J'ai cité cet exemple dans ce qui m'a paru le plus important, car il n'explique pas seulement la méthode de passer une rivière à gué à l'égard des inconvéniens qui s'y rencontrent; mas il nous apprend encore les moiens qu'on peut emploier pour rendre une rivière guéable, lorsqu'on manque des choses nécessaires pour faire un pont. Ce grand homme n'est pas le premier qui ait pratiqué cette méthode, on la sçavoit près de cinq cens ans avant lui, comme nous le dirons ailleurs que dans ces Obfervations, mais quant à l'autre, elle est un peu moins ancienne, quoiqu'elle la soit plus que le tems de César. Les plus grands Capitaines l'ont emploiée plusieurs fois. Elle est encore plus nécessaire dans le passage des grandes rivières. Strada rapporte le passage de la Meuse par le Prince d'Orange en 1586, quelque part dans son Histoire des guerres de Flandre. Il dit que ce Prince vonlant passer ce fleuve, sut averti qu'il y avoit un gué entre Ruremonde & Maestrik. Il n'eut garde de laisser échaper une st belle occasion de la traverser. Il y marcha en diligence à l'insçû de l'ennemi, & à la faveur de la nuit. Y étant arrivé, il fait passer son infanterie après avoir disposé audessus la cavalerie qui marchoit en colonnes pour rompre le fil de l'eau, les soldats portant leurs armes sur leurs têtes; & bien que le gué sût très-difficile, il passa sans aucune perre, sa cavalerie qui traversoit au dessus rompant la force de l'eau, qui sembloit diminuée & retenuë par cet artifice.

Ce n'est pas tout que d'imiter César au passage d'un gué, il saut de plus imiter A-lexandre le Grand à celui du Granique. Il se garda bien de le traverser de droit sil, mais de biais ou obliquement. Cet endroit de sa Vie est d'un brillant qui ne peut être admiré que des Connoisseurs dans la science des armes: car le passage de cette rivière sut extrémement contesté & soutenu par un grand Capitaine tel qu'étoit Memnon. Je trouve à propos de l'inserer dans ce Paragrase, parce qu'il me parost d'une instruction admirable, & de le sinir par d'autres exemples qui ne le sont pas moins. Les actions des grands Capitaines, dit Tacite, arrêtent l'esprit du Lecteur, & réveil-

lent son attention.

Bien que Parmenion sût un excellent Chef de guerre, si l'on sait un pen d'attention à tout ce que les Historiens nous en apprennent, il me paroît par les conseils qu'il donna à son Maître, à l'égard de ses desseins extraordinaires, que sa hardiesse n'égaloit pas à beaucoup près sa prudence, & qu'il pouvoit être mis au nombre des Généraux temporiseurs. Le passage du Granique de vive sorce, bien qu'il y eût un gué assez considérable, le tenoit en doute pour l'événement: le grand nombre des ennemis étoit bien moins le sujet de sa crainte, que le courage & l'habileté de Memnon. Arrien, en Historien militaire, nous donne la déscription de la marche du Roi de Macédoine.

, Alexandre, dit l'Auteur (a) dans d'Ablancourt, , marchoit en bataille vers le Granique avec son infanterie pesamment armée rangée sur deux lignes, & la cavalerie sur les aîles, le bagage venoit à la queuë des troupes. Ageloque conduisoit les coureurs avec cinq cens soldats armés à la légére, & les piquiers à cheval. Comme l'armée approchoit du fleuve, les coureurs rapportérent que les Perscs étoient , rangés en bataille à l'autre bord. Alexandre disposa ses troupes pour le combat. lorsque Parmenion lui vint dire qu'il lui conseilloit de camper en cet endroit en ordre de bataille, & d'attendre au lendemain de passer la rivière; parce que les ennemis étant plus foibles d'infanterie, feroient difficulté de camper si près de lui & qu'il seroit passé le lendemain avant qu'ils fussent en état de l'empêcher. Il ajoutoit qu'il étoit dangereux de hazarder le passage d'une rivière à la vûe de l'ennemi. (Prend-,, on bien garde à ce raisonnement;)" qu'on ne pouvoit passer sans défiler à cause des sosses qui y étoient, & que l'autre bord étoit relevé: de sorte qu'il seroit aisé à la cavalerie Persienne, qui les attendoit en bataille, de les désaire, n'étant pas en ordre de combat; qu'outre la perte qu'on recevroit, cela feroit de dangereuse conséquence pour , l'avenir, & que la réputation des armes dépendoit des commencemens.

Ce raisonnement est très-peu sensé, & je m'étonne que l'Historien, qui étoit homme de guerre, ne l'ait pas relevé, sans sortir du caractère de simple Historien. Est-ce que les difficultés qu'il propose ne se sussent pas rencontrées le lendemain? Ce qu'il

dit plus haut est encore moins supportable. Poursuivons.

"Alexandre lui répondit qu'il rougiroit de honte, si après avoir passé l'Hélespont , il s'arrêtoit devant un ruisseau, car c'est ainsi qu'il appelloit le Granique; que cela , ne répondoit pas à l'opinion qu'on avoit de son courage & de la valeur des Macé-, doniens, & que les Perses s'enorgueilliroient de voir qu'on ne faisoit rien digne de , leur fraieur & de leur attente. . Il sit donc résolution d'attaquer les Perses, & disposa tout pour cette grande entreprise, & se moqua, au rapport de Plutarque, des avis de Parmenion.

"L'ennemi avoit vingt mille chevaux & presque autant de gens de pied. La cavalerie bordoit le rivage, & faisoit un grand front pour border tout le passage: l'infanterie, composée des Grecs qui étoient à la solde de Darius, étoit derrière sur une
feconde ligne, parce que le lieu alloit en remontant. (Cette situation est remarquable.) "Comme ils virent Aléxandre s'avancer vers leur aîle gauche, car ils le
reconnurent aisément à sa suite & à l'éclat de ses armes, ils serrérent davantage leurs
escadrons de ce côté-là. Les deux armées demeurérent longtems en présence sur le
bord de la rivière, comme si elles eussent redouté l'événement. Les Perses attendoient que les Macédoniens entrassent dans l'eau pour les charger à leur avantage,
lorsqu'ils voudroient prendre terre, & les autres sembloient choisir de l'œil l'endroit

le plus propre pour passer & épier la contenance de l'ennemi. Alexandre s'étant fair amener son cheval, commanda à sa Noblesse de le suivre, & de se porter en gens de cœur. Il fit passer les coureurs les premiers avec les Péoniens & un batail-Ion de gens de pied sous la conduite d'Amyntas d'Arrhabée, & devant eux l'escadron de Socrate... Pour lui menant l'aîle droite, il poussa dans le fleuve, suivi de toute l'armée au son des trompettes, & les soldats haussant le cri de bataille. Il ne marchoit pas droit à l'autre bord, mais biaisant suivoit le fleuve pour ne point rencontrer les ennemis en défilant, mais en bataille s'il se pouvoit; ce qui produit deux bons effets: l'un, que le courant de la rivière ne heurtant qu'obliquement la colonne de troupes qui la traverse, il a beaucoup moins de force, & l'eau s'échape plus vîte du côté où l'on est entré: l'autre, qu'on présente toute la face de la colonne de passage à l'ennemi, & par conséquent il se trouve exposé à toutes les armes de jet dont elle est garnie; & comme celui qui se désend la voit toute en face, il craint de l'avoir bientôt sur lui de front; ce qui le fait craindre également sur tout le front qu'il oppose; ce qu'un habile homme ne croira jamais, s'il connoît l'étendue du gué, & furtout lorsqu'on passe sur plusieurs colonnes, comme sit Alexandre. Reprenons la narration de ce passage célébre.

" Les Perses voiant approcher les troupes de Socrate & d'Amyntas, commencérent à tirer dessus, & décendirent en bas, où la pente étoit plus facile pour en défendre l'abord. Les chevaux s'entrechoquérent rudement, les uns tâchant de prendre terre, les autres de l'empêcher. Les Macédoniens moindres en nombre, outre le desavantage du lieu, étoient encore percés des traits qu'on leur tiroit d'en haut. D'ailleurs la fleur de la cavalerie Persienne s'étoit ramassée en cet endroit, & Memnon y combattoit avec ses fils. Les Macédoniens donc pliérent d'abord, après avoir perdu les premiers rangs, qui firent très-vaillamment, & se retirérent vers Alexandre, qui marchoit à leur fecours à la tête de l'aile droite. Il donna le premier dans le plus épais de la cavalerie ennemie, où combattoient les Généraux. La mêlée fut grande autour de sa personne, car les Macédoniens passoient déja à la file; & quoiqu'ils se battissent à cheval, ce combat étoit de pied serme & d'homme à homme comme dans l'infanterie, chacun tâchant de repousser son ennemi & de gagner du terrain sur lui. Mais enfin les Macédoniens l'emportérent par leur force & leur expérience, outre l'avantage de leurs armes, & qu'ils combattoient contre des dards & des javelots avec des lances de Cornüiller. Pour n'être pas excessivement long, il suffit de dire qu'il y eut un combat très-obstiné, très-bien soutenu & longtems incertain, où Alexandre faillit à perdre la vie. Il se trouva même dans un tel point d'extrémité, que si le reste de la cavalerie ne l'eût joint, il eût sans doute -été repoussé; ce qui fit qu'on gagna du terrain sur l'armée des Perses, qui firent enfin jour en cer endroit, blessés par les Macédoniens au visage & choqués rudement, outre l'incommodité que leur apportoient les gens de trait entremêlés parmi la cavalerie. Aussitôt que le milieu plia, les deux ailes se renversérent & prirent la suite. Les ennemis y perdirent quelques mille chevaux, car ils ne furent pas poursulvis; parce qu'Alexandre tourna tout court sur l'infanterie, qui demeuroit ferme en son poste, plutôt par étonnement que par résolution. Mais comme la cavalerie la vint enveloper, & la phalange choquer de front, elle fut toute taillée en pléces, à la réserve de deux mille qu'on sit prisonniers.

Cette action de ce grand Capitaine n'est pas à beaucoup près si illustre qu'elle est utile & pleine d'instructions pour les gens de guerre. L'Histoire nous en sournit un grand nombre qui ne sont pas moins mémorables que celle-là, ni moins dignes d'admiration. C'est dans cette seule action que les Perses sirent paroître tout ce que peut

la valeur la plus obstinée, & rien ne fait voir davantage la vérité de cette maxime, que les succès d'une guerre dépendent bien moins du nombre & du courage des troupes, que de l'habileté du Général & de la consiance qu'elles ont en lui. Car ensin Alexandre attaqua les Perses à la tête de tout ce qu'il avoit de forces. L'infanterie de Memnon ne combattit point, quoiq'elle sût très-bien postée. Plutarque nous assure qu'elle s'ensuit. Je le croirois assez, bien qu'Arrien dise le contraire. Il prétend qu'elle étoit composée en partie des Grecs qui étoient à la solde de Darius, & que ceux-ci se voiant abandonnés se retirérent en un lieu avantageux, où ils se rendirent.

Il y a ici quelques observations à saire. La disposition des troupes de Memnon est remarquable, & digne d'être observée. Comme il y avoit une hauteur qui s'élevoit le long & fort près des bords de la rivière vis-à-vis du gué, laissant pourtant un espace de terrain assez large pour y placer une ligne de cavalerie, Memnon y posta la sienne, & sur le haut on voioit son infanterie en bataille pour lui servir de seconde ligne, les rangs s'élevant les uns sur les autres comme en amphithéâtre, & cette hauteur découvroit & dominoit de fort près le gué: de sorte que ceux d'en haut pouvoient tirer par dessus la tête de ceux de leur première ligne. Voilà un avantage qui n'est pas peu considérable. On en peut juger par la description que l'Historien Grec nous en donne. Cette situation est assez semblable à celle de nôtre droite à

Hoogstedt.

Memnon n'avoit garde d'attendre qu'il eût passé un certain nombre de Macédoniens pour les charger & les culbuter dans la rivière. Il connoissoit trop bien les troupes ausquelles il avoit affaire, il falloit les attaquer dès l'abord; ce qu'il ne manqua pas de faire. Alexandre, qui l'avoit prévû, trouva la chose de si grande importante, qu'il se mit même à la tête de sa cavalerie pour l'animer par son exemple, & augmenter l'ardeur de ses troupes, qui se jettérent à l'eau de toutes parts. Mais il sit passer auparavant un corps d'infanterie, soutenu d'un autre de cavalerie. La valeur de ses troupes n'étoit pas ce qu'il opposa de plus redoutable pour la victoire, il paroît affez que les Perses ne leur cédoient pas de ce côté-là, mais l'avantage de ses armes, comme le dit Arrien. Les Perses ne combattoient qu'avec l'épée & le dard, au lieu que les Macédoniens leur opposoient des armes fortes & de longueur. Ajoutez à cela l'infanterie légére entremêlée parmi leur infanterie, selon la courume des Grecs. Faut-il s'étonner après cela si les Perses furent battus? Car ils eurent en même tems à se désendre contre la cavalerie & l'infanterie mêlées ensemble & la phalange, qui passa en même tems que la cavalerie. Arrien n'a que faire de nous dire que les Perses avoient vingt mille chevaux & à peu près autant d'infanterie. Il avoue lui-même que celle-ci ne fit rien, & l'on peut dire que toute l'armée d'Alexandre, qui faisoit au moins quarante mille hommes des meilleures troupes du monde, attaqua vingt mille chevaux. Memnon eut grand tort de ne pas faire charger son infanterie, apparemment qu'il s'en défioit. Cela prouve combien les armes de longueur dans ces fortes d'actions, comme dans toutes les autres, sont nécessaires & avantageuses. Quant à l'ordre dans le combat, je n'en connois point d'autre que celui d'autaquer par colonnes.

" La plûpart des questions, dit M. Nicole dans la Présace de ses Préjugés légitimes", ne se doivent décider, que par la comparaison des raisons ou des faits de " part & d'autre, & c'est presque toujours être téméraire que de se déterminer sur " celles d'un seul parti". Je dis ceci & ce qui va suivre par une espéce de disgression qu'on n'aura pas peine, je m'assure, à me pardonner, & c'est à propos d'une dispute qui regne depuis longtems sur la présérence d'Alexandre le Grand sur César. Le parti du premier est sans doute le plus puissant, sans être le plus raisonnable: car il y a une fort grande disserence, au jugement des plus éclairés, entre le Grec & le Romain. On les compare pourtant ensemble, sans que personne jusques ici ait osé décider qui de ces deux grands hommes l'emporte sur l'autre. Chose surprenante! comme s'il y avoit beaucoup à craindre de s'égarer, & qu'il fallût pour résoudre ce grand probléme une fort grande étenduë d'esprit, de lumières & de jugement. Il saut peu de tout cela: car en examinant & comparant les actions de l'un & de l'autre, qui doute que le Romain ne soit infiniment au-dessis du Grec? Tout le monde est capable de cette analyse. Voici pis que tout cela, car je n'ai garde de demeurer en si beau chemitr, puisque je suis en train de décider sur le mérite des grands Capitaines. Je suis plus en droit de me revêtir d'un autorité si sublime qu'un Savant d'une prosession très-opposée à la mienne; voici pis, dis-je, je suis persuadé que Charles XII. Roi de Suéde est comparable à Alexandre le Grand, s'il ne le surpasse par ses actions, par ses vertus,

par sa valeur & par ses grandes qualités pour la guerre.

Bien des gens se recriéront contre une opinion si hardie & si téméraire, à cause du respect qu'ils portent à ce grand Capitaine de l'antiquité, qu'ils croient qu'aucun avant ni après lui n'a surpasse ni même égalé. Mais comme ce n'est pas ma coutume de décider sans de puissantes raisons & sans connoissance de cause, je me mers peu en peine de les choquer dans un tel azile, & je serai toujours du côté du Héros moderne, quelque malheureuse qu'ait été la fin de son expédition dans le fond de la Moscovie. Il est tombé dans de grandes fautes, dira-t-on; qui le nie? Alexandre en est-il moins fait s'il eût affaire à tout aurres ennemis qu'à des Perses efféminés & à des Indiens? Il n'avoit, dira t-on encore, qu'une poignée de gens en comparaison de ses ennemis: le Monarque Suédois en avoit-il plus? La disproportion étoit telle à Pultowa, qu'elle est à peine concevable. L'on peut dire qu'il sut accablé du nombre plutôt que vaincu. Jamais Aléxandre ne s'est trouvé dans un si grand cercle de dissicultés presque infurmontables que ce grand Prince, jamais il n'a eu en tête des ennemis si redoutables, ni fait de si grandes actions en si grand nombre, ni où la valeur & la conduite se rencontrent au degré le plus éminent. Parlons franchement, Alexandre ne me semble pas aussi grand que la renommée le publie. On peut hardiment en rabattre quelque chose, sans craindre de trop intéresser sa conscience, lorsqu'on le compare à Charles XII. qui a fait voir en lui toutes les parties de la guerre dans le plus grand & le plus beau de cette science, aussi bien que dans les vertus qui donnent le dernier trait aux Guerriers les plus estimés & les plus dignes de notre admiration. Me prouvera-t-on que le Grec en fut aussi fourni que le Héros moderne? Je doute qu'on le puisse jamais. Me niera-t-on que ce Guerrier si revéré n'ait fait mille mauvaises actions, qu'il n'y a point aujourd'hui de Princes, dit Bayle quelque part, que mille volumes ne dégradassent de toute sa gloire, s'il faisoit la moindre partie de ce que fit Alexandre? Quoique je fois très-persuadé que mon opinion ne passera pas dans l'esprit de la multitude, ce Héros moderne sera toujours au-dessus de tout, & le faux de ce jugement ne sera jamais mieux sentir qu'à la réslexion d'un homme capable de juger d'un grand Capitaine par les faits, qui sont la balance des Comoisseurs dans ces sortes de choses.

Le passage de la rivière ou du canal de Holowitz en 1708, vaux bien celui du Granique. Cette action n'est pas pour cela la plus belle & la plus remarquable sur cette partie de la guerre. "Le Roi toujours impatient de vaincre, dit l'Historien \*, de sa Vie, qui a écrit certainement sur de bons Mémoires", ne put gagner sur

<sup>·</sup> Limiers Hist. de Suede tom. 5. 1. 9.

lui d'attendre ses pontons, qu'on ne pouvoit faire avancer assez promtement, parce que les chemins avoient été gâtés par les pluies. Pour encourager ses Trabans à le suivre, il se jette le premier à la nage. Les soldats, les armes sur la tête, imitent " avec joie l'ardeur de leur Maître, aiant de l'eau jusqu'à la ceinture, les autres jus-", qu'au cou, & arrivent heureusement à l'autre bord; mais le marais, qui bordoit le canal du côté de l'ennemi, donna beaucoup de peine à traverser, & on ne put le faire sans désordre. Cependant malgré les difficultés & le feu continuel du canon des ennemis, Sa Majesté gagna le terrein d'entre les deux aîles des Moscovites, pour empêcher que la droite ne donnât du secours à la gauche. Le Roi fit ce coup d'habile Général, par un mouvement si subit, que les Moscovites de la gauche se voiant " séparés de la droite, furent contraints de quitter leur retranchement & de prendre poste devant le bois, où Sa Majesté alla, sans différer, les attaquer à quatre heures & demie du matin, avec ses seuls gardes à pied. Il avoit ordonné à ses autres régimens d'entrer en action dès qu'ils auroient passé la riviére". Après une action aussi hardie que celle-là, un Général seroit bien malheureux, si après avoir passe & furmonté de si grands obstacles il ne réussissoir pas dans le plus aisé. Les Moscovites, déja très-aguerris par tant de combats, & toujours très-fupérieurs à leurs ennemis, ne se découragérent pas. Il y eut un combat très-vif & très-obstiné en-delà du marais. " C'étoit un feu continuel, dit l'Historien, & suivi de part & d'autre, dont il fembloit que personne ne dût échaper". Mais le seu ne décide guéres, ou ne devroit jamais décider dans une action générale, lorsqu'il est au pouvoir des deux Généraux d'en venir aux prises & de s'aborder. Le Roi de Suéde savoit par son expérience, & mieux que son Antagoniste, qu'il n'y a pas de meilleur secret pour la victoire, que de le joindre fiérement & haut à la main. Les Moscovires s'étoient cantonnés dans un bois, après avoir cédé le marais, d'où il fortoit une tempête effroiable de coups de fusil. Le Roi résolut de les chasser, il marche & les attaque avec tant d'ordre & une si grande ardeur de ses troupes, qu'il les en déloge & les met en suite. Cette action, que j'abrége ici pour n'être pas excessivement long, sut d'un détail extraordinaire, une riviére traversée en présence de l'ennemi, un marais guéres moins difficile, au-delà duquel il fallut se former malgré un orage de seux qui partoient du bois, & ce bois tout hérissé d'obstacles & de chicanes, & désendu de toute une armée supérieure de la moitié; tout cela, qui eût donné à penser à l'homme le plus intrépide & le micux sourni de capacité, n'arrêta les soldats Suédois qu'autant de tems qu'il falloit pour se mettre en bataille, attaquer & vaincre.

On n'a qu'à mettre en comparaison le passage du Granique & celui-ci, pour juger lequel de l'ancien ou du moderne est le plus digne d'être chanté. Charles nous sait voir en lui toutes les actions & les parties dissérentes de la guerre; & peut-on dire que tout cela se rencontre dans Alexandre? Il s'en saut bien. Il y en a un assez bon nombre qu'il n'a jamais vûës, ni éprouvées, ni pratiquées: c'est à quoi un juste estimateur de la gloire des grands hommes doit saire attention avant que de prononcer. Les passages des rivières à gué, à la nage, sur des ponts, sur des radeaux, par stratagéme, & toujours de vive sorce, sont très-fréquentes dans la Vie du Roi de Suéde. Il a donné un très-grand nombre de combats & de batailles, & l'on y a toujours remarqué un art admirable, & toujours ce Prince à la tête exposé aux plus grands dangers. Alexandre s'est-il ensermédans une place pour la désendre. S'est-il porté sur la bréche à la tête d'une garnison pour soutenir un assaut, comme l'autre sit à Strassund en 1715? Ce qu'on voit de plus rare à la guerre, c'est la désense d'une maison attaquée de toutes parts. Ce Prince su attaqué dans la sienne auprès de Bender en 1713, par un grand corps de Tartares avec toute l'ardeur & la surie imaginable. Il n'y eux pas

jusqu'au canon qui ne sût emploié pour l'en déloger, & ce Prince la désendit avec un courage intrépide. Il fallut y mettre le feu; & lorsqu'il en fut forti, il ne fut pas moins redoutable à ses ennemis. Il y eût péri sans une avanture qui orneroit fort un roman, bien véritable. Après tout ce que je viens de dire, il n'y a pas à délibérer un instant en faveur du Héros moderne. Qu'on ne me dise pas que je m'érige en trop grand maître de décider ainsi, & qu'un seul fait ne prouve rien. Aussi en apporterai-je dans le cours de cet Ouvrage au-delà de ce qu'il m'en faut pour soutenir mon sentiment. La prescription, qui met Alexandre au-dessus des plus grands Capitaines du monde, pourroit faire une batterie sur moi; mais c'est un pauvre azile contre des faits, & peu digne d'un homme d'esprit. Je ne reconnois point ses loix avant que d'avoir bien examiné si elles sont bien fondées: car l'on a souvent remarqué que plusieurs grands hommes ont soui injustement d'une réputation & d'une gloire où l'on s'imaginoit qu'aucun mortel ne pourroit jamais atteindre. Ne seroit-il pas permis de savoir pourquoi on sait si grand bruit, & si quelque autre dont on ne dit presque rien ne mérite pas qu'on le chante encore plus fort; Cela me semble très-raifonnable: on doit juger & décider de la gloire des grands Capitaines, & les élever au-dessus ou les mettre au-dessous des autres, non selon le grand nombre de leurs conquêtes ou de leurs exploits militaires, mais selon les ennemis qu'ils ont eus en tête, & les obstacles qu'ils ont rencontrés dans leurs guerres. C'est là la balance dont je me fers, avec une étude & une application extrêmes.

# §. IV.

### Passage de riviéres guéables en plusieurs endroits.

E n'ai supposé qu'un seul gué au passage d'une rivière dans le Paragrase précédent, parce que celui de l'Acheloüs, qui me sert de texte, n'en avoit qu'un seul. Peut-être que Philippe, qui comptoit l'ennemi peu redoutable, ne voulut passer qu'en un seul endroit; mais ce seroit laisser cette partie de la guerre imparsaite, avant que de passer à la désense, si je ne traitois en peu de mots de la méthode de tenter le passage d'une rivière aux disserns lieux où elle se trouve guéable. Je dis en peu de mots, parce que les mêmes ruses pour faire diversion des forces de l'ennemi & lui donner également à craindre par tout, se pratiquent à peu près dans les passages des rivières qui sont peu considérables, & sur les ruisseaux mêmes de difficile abord, à cause de leurs rives relevées ou de leur sont, qui n'est pas toujours de bonne tenuë; & bien qu'elles soient peu prosondes, elles sont souvent plus dangereuses que les grandes; mais tout est dangereux en présence d'une bonne armée & d'un ennemi vigilant.

Lorsqu'on veut traverser une rivière où il y a plusieurs gués sort près les uns des autres, l'attaque n'en est pas dissicile. Comme c'est roujours la force ouverte qu'il saut emploier, la ruse & l'artisice n'y sauroient guéres entrer, si l'on ne peut passer autre part qu'en jettant des ponts; ce qui n'est pas de notre sujet. S'il y a quelque stratagéme à emploier dans un passage de vive sorce, ce ne peut être que dans l'ordre & la distribution des deux armes qu'on a pû voir dans le Paragrase II. qui est la seule peut-être & la meilleure qu'on puisse opposer à l'ennemi, la cavalerie & l'insanterie se soutenant réciproquement; ce qui fait que les combattans prennent consiance les uns dans les autres, avantage qui n'est pas de petite considération, outre que celui qui se désend ne sauroit attaquer une arme sans avoir l'autre sur les bras. Aussi reconnoît-on visiblement par ce principe, que l'ennemi ne sauroit jamais se désendre qu'en combattant sur le même principe: car notre méthode est si-soible contre les co-

sonnes, qu'il n'est pas possible qu'elle puisse tenir un moment contre le choc de ces corps bien disposés, & contre des escadrons inserés parmi elles & entrelassés de leurs

pelotons.

A l'égard des gués qui sont éloignés les uns des autres, comme à deux ou trois lieuës, il y a bien des choses à observer lorsqu'on veut tenter de ce côté là: car il est rare qu'un ennemi qui est un peu vigilant ne les rompe pas, & qu'il ne s'y fortifie par de bonnes redoutes, assez fortes pour donner le tems d'accourir au secours en cas qu'elles soient attaquées. Quelquesois le tems ne permet pas de recourir à ces sortes de précautions, lorsque l'ennemi qui veut passer dans une marche qu'on n'a pas prévûe a pris des mesures de loin, & qu'il s'est instruit des gués qui sont plus haut ou plus bas de l'endroit où il s'est résolu de tenter le passage. Polyen me fournit un fait là-dessus fort remarquable dans son premier Livre. Xénophon, dit-il, avoit une riviére à traverser; les ennemis en aiant été avertis, & jugeant, par le chemin qu'il prenoit, de l'endroit où elle étoit la plus pratiquable, s'y portérent avec toutes leurs forces. Le Grec, à cette nouvelle, détacha secrétement mille hommes de ses troupes en un lieu plus haut, où il sçavoit qu'il y avoit un gué, pendant qu'il s'efforce à traverser la rivière à l'autre. Les mille hommes étaut arrivés, passérent de leur côté sans trouver personne. Ils marchérent aux ennemis, qui furent fort surpris de les voir sur leur flanc dans le tems que le gros les attaquoit au passage; ce qui les obligea de tout abandonner dans un grand désordre, & de laisser aux Grecs le passage entièrement libre. Qu'il y aix des gués au-dessus ou au-dessous de celui où l'on veut passer, il est certain qu'en donnant jalousie par tout, on oblige celui qui se désend de répandre ses forces en divers lieux & de s'affoiblir extraordinairement; mais si l'on veut donner également à craindre en plusieurs endroits, on tombe dans les défauts de l'autre, & l'on ne s'affoiblit guéres moins; outre qu'il n'est pas difficile à l'ennemi de découvrir nos mouvemens: car étant maître absolument de la rive opposée, il lui est toujours aisé de faire passer des gens en-deçà pour reconnoître ce qui s'y passe: avantage qui ne se trouve pas dans celui qui veut attaquer, qui ne sçauroit approcher la rivière que lorsqu'il se détermine à tenter le passage : mais je ne crois pas qu'un Général un peu sensé s'embarque dans une telle entreprise en plein jour, bien que cela soit assez ordinaire. Aussi le bon sens n'est pas la chose du monde la plus commune, j'entens ici le bon sens militaire, qui est d'une nature très-relevée, & qui ne se conserve pas longtemsdans les grands périls, s'il n'est enté sur le courage & sur un esprit très-sin & trèsrusé, & très-peu de gens sont doués de tous ces avantages: encore y faut-il joindre l'acquis, ce qui ne se voit que de loin à loin. C'est ce bon sens qui nous détermine à attaquer à une certaine heure plutôt qu'en l'autre, & la nuit est sans difficulté l'heure du berger, & le tems encore n'est pas toujours propre pour ces sortes de desseins; un orage suffit quelquesois, lorsqu'il nous surprend, pour les renverser de fond en comble, & nous couvrir d'une honte éternelle: car rarement y revient-on lorsqu'on a manqué fon coup.

Les Carthaginois furent entiérement défaits par Timoleon au passage du sleuve Crimére, pour l'avoir traversé dans un tems d'orage, comme nous le dirons bientôt: tant ces entreprises sont délicates. Le nombre des gués ou leur étenduë est sans doute un avantage; mais lorsqu'il faut désiler sur un petit front, je ne vois rien de plus dangereux, si l'on ne jette des ponts avant & pendant le combat, & si l'on ne se fortisse au-delà, si l'ennemi nous en donne le tems, ou si ceux qui sont ordonnés de telle sorte qu'ils puissent par leur courage & par l'avantage de l'ordre se maintenir quelque tems de l'autre côté du sleuve; parce que le nombre grossit à tout moment, & par

conséquent sans résistance.

S'il y a des gués affez près les uns des autres, on suit & l'on doit combattre d'abord, comme je l'ai expliqué dans le Paragrafe II. en doublant les colonnes à droite & à gauche aux différens gués où l'on passe, on forme peu à peu une bonne ligne, qui se joint en peu de tems aux troupes qui passent aux autres endroits, sans craindre d'être envelopés à leurs flancs, les colonnes doublant incessamment à côté les unes des

autres, & ne pouvant être enfoncées par des corps trop minces.

Souvent le passage d'une rivière est de si grande importance, & souvent l'on se trouve si foible en certains endroits où l'on a passe, qu'on ne sçauroit conserver le terrain en-delà contre les forces qui nous accablent, ou qu'on sent devoir en peu de tems tomber sur nos bras: dans ces cas-là il importe de s'y fortifier: mais comment, si l'on observe la méthode ordinaire? car cette méthode demande du tems. Le meilleur expédient & le plus court, est de se couvrir d'arbres coupés avec toutes leurs branches. On doit les préparer d'avance, & les traîner sur les bords de la rivière par des cordes attachées à leur tronc. Il n'y a point d'obstacles plus redoutables que ceux-1à. L'on joint l'ennemi fort aisément à couvert de ses chevaux de frise, outre que ceux qui les attaquent se trouvent derriére tout à découvert, & qu'en les abordant on se rend aisément les maîtres. On se trouve assez à couvert derrière des arbres coupés par la hauteur de leurs branches, ou du moins en apparence, & cela suffiraux soldats. Ajourez qu'il est impossible aux ennemis de les aborder & de joindre ceux qui les voient à travers les branches sans en être vûs. Voilà bien des avantages, & cependant bien des gens prétendent que cette méthode n'est pas trop bonne; ce qui est à peine concevable: car il y a bien des gens encore qui tiennent cette opinion. On n'a jamais pû faire comprendre à feu M. d'Albergotti la force d'un abattis; ce qui faisoit Souhaiter qu'il en attaquât ou qu'il en défendît quelqu'un: mais les occasions ne se font pas présentées.

Les abattis sont surtout nécessaires dans les fausses attaques, c'est-à dire dans celles qui se font aux gués les plus éloignés. & qui se tournent en véritables lorsqu'on échouë aux autres endroits. Il faut user de beaucoup d'adresse pour donner le change à l'ennemi: car il n'est guéres ordinaire qu'il manque dans les précautions qu'un Général un peu expérimenté, quelque médiocre qu'il foit, ne seauroit guéres ignorer; on rompt les gués, comme je l'ai dit ailleurs, & l'on se fortisse aux endroits où l'ennemi peut tenter commodément le passage & jetter des ponts, lorsque les gués sont peu pratiquables; & quand même on sçauroit que l'ennemi ne s'est pas précautionné de ce côté-là, pour être plus affûré de son fait, on doit y faire marcher des pontons. Mais comme l'ennemi pourroit être averti de notre dessein, il y a plusieurs choses à observer. On n'ira à ces endroits que par un grand détour & à la faveur de la nuit, on prendra pendant un certain tems un chemin contraire : car les contremarches engagent souvent celui qui se désend à des mouvemens qui lui sont ruineux; & quelque bien servi qu'il soit de ses espions, il leur arrive souvent de prendre le change; & avant qu'on soit averti que l'ennemi revient sur ses pas, il se perd un tems si considérable, qu'on n'a pas toujours celui de le prévenir & de l'attendre au passage. Il y a fouvent de fausses attaques qui embarassent extrémement, & qui nous obligent de répandre nos forces en plusieurs endroits pour éluder celles de l'ennemi; ce qui nous affoiblit considérablement aux lieux où l'on veut passer, & quelquesois par ces sortes de ruses on fait les véritables attaques aux endroits les plus difficiles & où l'on fe défie le moins, & ces endroits, qui sont les plus forts, pour être moins garnis deviennent les plus aifés. Ces fausses attaques doivent se faire la nuit sans affectation, il n'y a que les ténébres qui puissent les favoriser. On doit encore les faire loin de la véritable attaque, peu de monde suffit pour cela. Il saut encore que ce foit en des endroits où l'on puisse soupeanner qu'on passera; ce qui oblige l'ennemi d'y marcher en forces, ou de disposer ses troupes en divers lieux. On doit encore y amener du canon, ce qui fait croire que c'est la que l'on veut tenter le passage pendant qu'on se prépare à traverser à un autre endroit. J'ai parlé de ces sortes de rusées dans le Volume précédent, dans mes Observations sur le passage des grandes rivières, & l'on doit observer la même méthode à l'égard des petites. Comme j'ai dit ailleurs que les exemples instruisent mieux que les préceptes; & que ceux-ci sont aussi secs que les autres sont agréables, j'en rapporterai trois qui sont sort célébres dans l'Histoire.

Le passage du Méandre à gué & de vive force par Louis VII. seroit l'action du monde la plus hardie, si ce Prince ne se sût pas trouvé dans l'absoluë nécessité de l'entreprendre, puisque la retraite tenoit assez de l'impratiquable: car toutes ces Croisades qui ont été par terre à la conquête de la Terre sainte, n'ont jamais été fort prudentes ni fort bien concertées. Louis étant arrivé sur le Méandre en 1147, par un autre chemin que celui qu'avoit tenu l'armée de Conrad, qui avoit pris à gauche, se campa dans une belle plaine, aiant le fleuve en face & une bonne armée de Turcs sur la rive opposée pour lui en désendre le passage: & ce qu'il y avoit de plus sacheux, c'est que l'ennemi avoit garni les bords de la rivière d'un bon nombre d'archers, qui tiroient sur ceux qui alloient à l'eau ou sur les chevaux qui alloient à l'abreuvoir; ce qui faisoit redoubler l'envie aux Croisés de se délivrer de cette incommodité, d'en venir aux mains & de passer le fleuve. On voioit bien la difficulté de jetter un pont, & une plus grande à défiler devant une armée. On chercha longtems un gué. On en découvrit enfin un, dit l'Historien, que les gens du pais ne connoissoient point. Ce fur en cet endroit qu'on se résolut de traverser la rivière, & où les Turcs se présentérent pour en disputer le passage. La cavalerie Françoise, qui étoit très-nombreuse, malgré une grêle épouvantable de fléches, entra dans le gué avec tant de courage & de réfolution, qu'elle gagna le bord opposé avec beaucoup de peine. Les Turcs opposoient leurs lances aux épées de nos cavaliers, ce qui rendit le combat dangereux & longtems incertain, à cause de l'avantage de leurs armes. Mais comme cette cavalerie groffissoit toujours, & qu'elle combattoit avec un plus grand ordre que les Infidéles, ceux-ci furent obligés de céder, & bientôt après ils prirent la fuite avec tant de défordre & de confusion, qu'il en sut tué un très-grand nombre; les autres, qui pûrent tomber entre les mains des Croifés, furent faits esclaves, laissant leur camp & leurs bagages. Les deux exemples qui me restent, & qui termineront ce Paragrase, sont tirés des Commentaires de César: l'un & l'autre appartiennent absolument au sujet que je traite. Il s'agit seulement du stratagéme dont on peut se servir dans un passage de rivière à gué, comme dans les autres qu'on ne peut traverser que sur un pont, à la nage ou fur des batteaux.

Célar (a) s'étant résolu d'assiéger Clermont sans abandonner ses autres desseins, pour mettre plutôt sin à la guerre, ,, partagea son armée; & envoiant Labiénus avec qua,, tre légions & une partie de la cavalerie contre ceux de Paris & de Sens, mena le
,, reste \* le long de la rivière d'Allier, pour assiéger Clermont. Vercingentorix a,, verti de sa marche, le côtoie à l'autre bord, & après avoir sait rompre tous les
,, ponts, pour empêcher qu'on n'en sît d'autres, il disperse par tout sa cavalerie. Ce,, pendant comme les deux armées campoient tous les jours assez proche, & ne
, se perdoient point de vûe, César appréhendoit de passer une partie de la campagne

<sup>(</sup>a) Cés. Com. 1. VII. \* 6. légions.

fans rien faire, parce que l'Allier n'est guéable d'ordinaire qu'en Automne. A la fin il s'avisa de camper dans un lieu couvert de bois, vis-à-vis d'un des ponts que Vercingentorix avoit fait rompre, & s'y arrêta le lendemain avec vingt cohortes qu'il avoit dirées des légions; afin que le nombre n'en parût point diminué, & ce corps s'embusqua dans le bois. Le reste eut ordre de marcher comme de coutume, avec tout le bagage, & de faire le plus de chemin qu'il pourroit. Comme il jugea que ses gens pourroient être arrivés au lieu où ils devoient camper, il sit resaire en diligence le pont sur les mêmes pieux, qui étoient encore debout; & passant dessus se retrancha en un lieu avantageux, où il sit venir ensuite le reste de ses troupes.

Ce passage est remarquable, & je m'assûre que les Connoisseurs en jugeront comme moi. Mais en voici un autre que César rapporte lui-même, & dont il donne toute la gloire à Labiénus. Les Généraux du commun se l'attribueroient toute entière, & diroient sans aucune honte que l'Officier Général n'a fait qu'éxécuter précisément les ordres & le projet qu'ils leur ont donnés pour se tirer d'embarras & venir les joindre: ces sortes de bassesses ont été sort à la mode dans les dernières guerres. Voici l'exemple, il est un peu long; mais je suis sûr que qui que ce soit ne s'en plaindra: car il y a un art & une prosondeur de conduite dans cette action qu'on ne sçauroit trop admirer.

" Cependant Labiénus, après avoir laissé à Sens pour la garde du bagage, les recruës qu'on avoit amenées d'Italie, marcha avec quatre légions vers Paris, qui est situé dans une Isle de la Seine, où sur le bruit de sa venuë, toutes les forces des Etats voisins s'étoient assemblées pour lui disputer le passage, à cause des marais qui l'environnent. L'armée étoit commandée par Camulogéfe, qui avoit été choisi pour son expérience, quoique dans une vieillesse extréme. Labiénus ne sut pas plutôt arrivé, qu'il commença à faire ses approches à la faveur des mantelets, & à se faire un passage à travers le marais, avec des claies & des fascines; mais voiant la difficulté qu'il y avoit, il décampe sans bruit sur le milieu de la nuit, & retourne sur ses pas vers Melun, ville du territoire de Sens, située dans une Isle de la Seine comme Paris. Il rencontre là environ cinquante batteaux qu'il assemble, & passant dessus se rend maître de la place, qu'il trouve étonnée, par l'absence des habitans, dont une grande partie étoit au camp ennemi. Enfuite il refait le pont qu'ils avoient rompu quelques jours auparavant, & reprend la route de Paris, en décendant le long du fleuve. Sur ces nouvelles, les ennemis mettent le feu dans la ville, font rompre les ponts, & quittant le marais, se campent sur les bords de la Seine, vis-à-vis de la place & du camp de Labiénus, la riviére entre eux deux. Ils avoient déja appris la levée du fiége de Clermont, & la révolte d'Autun fuivie de quelques heureux fuccès, & disoient aux nôtres lorsqu'ils les rencontroient, que César voiant les passages fermés, & ne pouvant traverser la Loire, s'étoit retiré en Languedoc faute de vivres. D'ailleurs ceux de Beauvais, infidéles d'euxmêmes, sur la nouvelle de ces désordres, commençoient à lever des troupes, & se préparoient ouvertement à la guerre. Labiénus aiant appris de si grands changemens, vit bien qu'il lui falloit quitter son dessein, & tâcher de ramener l'armée en sureté, au lieu de penser à de nouvelles conquêtes. Car d'un côté il se voioit presse par ceux de Beauvais, qu'on estimoit très-belliqueux, & de l'autre de Camulogése, & séparé de Sens, où étoit tout le bagage de l'armée, par une grande rivière. En cette extrémité, il crut qu'il falloit prendre une résolution généreuse, & aiant assemblé sur le soir les Officiers, il leur ordonna de se tenir prêts pour exécuter ses ordres. Ensuite il distribua aux Chevaliers Romains tous les vaisseaux qu'il avoit amenés

de Melun, & leur commanda sur les neuf ou dix heures du soir de décendre sans bruit le long du fleuve, & de l'attendre à une lieuë du camp. Il laisse pour le garder cinq cohortes, qu'il croioit trop foibles pour le combat, & envoie après minuit les cinq autres de la même légion remonter le long de la rivière, avec tout le bagage & quelques nacelles qu'il avoit assemblées, le tout avec grand bruit. Il part quelque tems après le plus secrétement qu'il peut, avec ses trois légions, gagne le lieu où il avoit donné rendez-vous à ses batteaux, & n'y fut pas plutôt arrivé, qu'à la faveur d'un grand orage il surprit les coureurs de l'ennemi, qui étoient répandus par tout le long de la rivière, & la passa en diligence avec toute sa cavalerie & son infanterie, par le soin de ceux qui avoient l'intendance des navires. Sur le point du jour les ennemis sont avertis presque en même tems qu'il se faisoit grand bruit dans le camp Romain, contre la coûtume, & qu'un peu au-dessous d'eux il passoit des bateaux chargés de soldats, & au-dessus il marchoit de grandes troupes le long du fleuve, où l'on entendoit encore un bruit d'avirons. Ils crurent auffitôt que les Romains troublés de la révolte d'Autun, traversoient la rivière en trois endroits, pour se sauver plus promptement; & aiant séparé aussi en trois leur armée, en laissent 'une partie vis-à-vis de notre camp, font remonter quelques troupes vers Corbeil, avec ordre de ne s'avancer pas plus que nos batteaux, & marchent avec le reste vers Labiénus. Le jour venu toutes nos troupes étoient passées, & l'on voioit paroître l'ennemi. Labiénus après avoir encouragé ses soldats à se souvenir de leur valeur, comme s'ils combattoient en présence de leur Général, sous la conduite duquel ils avoient gagné tant de batailles, fait sonner la charge. D'abord l'aîle gauche de l'ennemi fut rompuë par la septiéme légion; mais la droite se désendit courageusement contre la douzième, sans qu'on vît branler aucun soldat, quoique les premiers rangs eussent été fort éclaircis à coups de traits. Alors la nouvelle étant venuë à la légion victorieuse, elle tourna pour les investir : de sorte qu'ils surent tous taillés en pièces avec Camulogéfe, qui les encourageoit à la défense, sans que personne quittât son rang. Cependant ceux qu'on avoit placés contre le camp de Labiénus, accoururent au bruit & gagnent une colline, d'où repoussés & mêlés avec les fuiards, ils furent tous défaits par la cavalerie, à la réserve de ceux qui se sauvé-, rent à la faveur des bois ou des montagnes. Après cette victoire, Labiénus retourna à Sens, où étoit tout le bagage de l'armée, & de là se joignit à César avec toutes ses forces.

# §. V.

De la défense du passage des rivières à gué. Bel exemple de celle de Timoleon. Précaution que l'on doit prendre. Disposition pour attaquer les troupes qui ont traversé les premières. Ruses & exemples remarquables de ces sortes d'actions.

Es précautions que l'on doit prendre dans la désense des rivières guéables en quelques endroits, sont presque les mêmes que celles que j'ai données dans le Tome précédent, dans mes Observations sur la désense des grandes rivières. Le passage de celles-ci est certainement la chose du monde la plus difficile & la plus dangereuse; & bien que celui qui attaque réussisse presque toujours, & manque rarement son coup, cela n'ôte rien des difficultés de l'entreprise. Il n'en est pas ainsi des petites rivières, qui sont des gués où l'on peut passer quand le sond en seroit mauvais & peu serme, n'y aiant rien de plus aisé que de les rendre pratiquables, comme je l'ai expliqué ailleurs. Rien n'est plus dissicile que de traverser une rivière sur un pont, sur lequel il saut désiler en présence de l'ennemi: c'est la chose du monde de laquelle je voudrois le moins répondre contre un tout autre Antagonisse qu'un sot. Car il saut être même plus que cela pour se laisser emporter lorsqu'on ne nous attaque qu'à un seul endroit. A l'égard des gués, comme on désile toujours sur un plus grand front lorsqu'ils ne sont pas extrémement prosonds, il saut sans doute un plus grand art pour les désendre. J'ai déja expliqué, en parlant de l'attaque, les précautions que l'on doit prendre pour rompre les gués le long du cours d'une rivière, & surtout ceux qui sont éloignés, où il saut se retrancher. Tout cela est traité ailleurs; mais je ne l'ai pas sait à plein sond: je m'en acquitterai ici autant que j'en suis capable.

J'ai déja dit qu'il ne faut jamais présenter une seule arme à l'attaque du passage des rivières, on doit suivre le même principe dans la désense, c'est à dire que la cavalerie ne combatte jamais qu'entrelassée de ses pelotons & de colonnes d'infanterie pour un plus grand effort, étant assez ordinaire à celui qui attaque de faire passer sa cavalerie; ce qui est un très grand désaut, saute de connoître la force de l'infanterie, qui est à la vérité très-peu capable de soutenir le choc de la cavalerie, vû la manière dont on la fait combattre aujourd'hui, étant même sort rare de la ranger sur plus de quatre de sile. Si les Généraux la connoissoient blen, ils changeroient infailliblement

de méthode.

Celui qui défend une rivière, & qui s'attend à être attaqué, outre les mesures ordinaires de rompre les gués, d'escarper les rives & de les relever par des épaulemens où l'infanterie puisse être à couvert, & tous les autres obstacles que le bon sens & les regles de la guerre nous enseignent, il y a encore bien des choses à observer. On doit reconnoître le terrein qui est en-delà, s'il ne domine pas absolument sur la plaine, s'il y a des hauteurs qui regnent le long des bords: fi elles en sont très près, & où l'ennemi puisse placer une nombreuse artillerie & un seu d'infanterie, & si le passage en cet endroit est difficile ou aise, où si l'on y peut jetter un ou deux ponts à la favenr d'un grand feu que l'on ne puisse soutenir sans grande perte. Il est fort rare de ne point trouver de ces fortes de fituations, & fort rare aussi que le terrain nous offre de telles faveurs de notre côté: car l'ennemi nous faifant la loi, il évite ces sorses d'endroits pour passer à un autre plus difficile, mais qui lui fera toujours moins meurtrier: outre qu'en quelque endroit qu'il veuille, il trouvera tonjours dequoi loger son canon, toujours plus avantageusement posté au bas & sur le bord de la riviére, que fur une hauteur qui domine la plaine: car les hauteurs à l'égard du feu ne font bonnes que pour celui de l'infanterie; les rangs dominant les uns sur les autres comme en amphithéâtre, elle fait un plus grand seu, & elle voit d'en haut ce qui se passe en bas; au lieu que les tirs d'en haut ou plongeans du canon ne sont pas d'un fort grand effet. Or comme l'artillerie est très-nécessaire & très-avantageuse dans les passages des rivières importantes, & qu'il en faut même beaucoup, soit pour empêcher l'ennemi de paroître & de s'avancer, soit pour empêcher l'établissement d'un pont ou le passage d'un gué, & pour qu'à la faveur d'un grand seu ceux qui passent puissent ou se fortifier en-delà, ou se former en assez grand nombre pour se maintenir, & donner le tems aux autres de les joindre; tout cela doit être bien considéré, pour tâcher de trouver des expédiens, afin que l'ennemi ne soit pas en repos après avoir passé, & qu'on puisse l'attaquer & le faire repasser plus vîte qu'il n'est venu. Ces expédiens ne font pas difficiles à trouver, lorsqu'on a le tems de les mettre en œuvre, & il en faut certainement peu pour ce que je vais proposer.

Lorsqu'on est informé que l'ennemi marche avec un grand attirail d'artillerie, il



RETRANCHEMENT DANS LADEFFENSE ET PASSAGE D'UNE RIVIERE.

· ` 

faut faire en sorte, s'il se peut, d'en avoir autant à lui opposer, avec un double attellage pour la transporter avec plus de diligence aux endroits où l'on peut en avoir
besoin; outre qu'étant bien attellée, on la sauve plus aisément, au cas que l'ennemi
vienne à percer quelque part; mais ce n'est pas là ce qu'on doit observer le plus particulièrement. Car si l'on ne peut résister au canon de peur d'en être accablé, & qu'il
faille pourtant disputer le passage, voici ce qu'il me semble de mieux à saire. Je ne
pense pas que qui que ce soit l'ait jamais pratiqué; mais cela n'empêche point que
ce que je vais proposer ne soit bon, outre qu'il ne me paroît pas qu'on puisse trouver
un autre moien pour se garantir d'un seu supérieur de canon, & s'en tenir assez près
pour qu'on ait le tems de charger l'ennemi au passage, & d'arriver sur lui en sorces
& en état même d'attaquer plutôt que de se désendre.

Le meilleur donc est de faire de puissans épaulemens (2) en croissant ou en ligne courbe \*, à quatre-vingt ou cent toises des endroits où l'on soupconne que l'ennemi peut passer. Il faut que les deux cornes (3) ou les deux extrémités de la courbe soient à vingt toises du bord de la rivière, & qu'elles ne puissent être enfilées du canon de l'ennemi, & qu'elles embrassent un assez grand terrain pour mettre à couvert un grand corps de cavalerie & d'infanterie. Cet épaulement doit être de fept à huir pieds de hauteur, les terres jettées du côté de l'ennemi, comme nous faisons nos tranchées, & qu'il soit en rampe douce. C'est derriére, ce petit rideau de terre, & à couvert de la furie du canon ennemi, qu'on l'attendra au débouché; observant de placer le canon le plus avantageusement qu'il sera possible, & de l'opposer à celui de l'ennemi, pour tâcher de le démonter, en attendant qu'on puisse le tourner du côté où l'ennemi tentera le passage; mais pour cela il saut que les batteries soient à barbettes, & qu'elles tirent toujours en écharpe ou obliquement. C'est une chosé tout-à-fait surprenante, que le canon soit placé sur le bord d'une rivière avec ses embrazures, comme dans un siège. Celui qui se désend ne doit jamais le placer de certe manière. Je ne parle pas de celui qui attaque: il n'a pas le tems de les établir avec tant de cérémonie. Aussi les habiles Officiers d'artillerie n'ont-ils garde de tomber dans cette faute. Je dirai en passant qu'il importe aux Généraux d'avoir du moins une idée de cette partie de la guerre, qui n'est pas un pur méchanifsue, comme on le

Ces épaulemens, dont j'ai parlé plus haut, & où je reviens, sont absolument nécessaires, & l'on va voir leur usage & leurs avantages, qui ne sont pas peu considérables.

J'ai dit qu'un grand seu de canon, aidé encore de celui de l'infanterie qui borde les rives opposées, est quelquesois si terrible & si violent, qu'on est souvent obligé de céder un très-grand terrain, de peur d'en être accablé, & c'est à la faveur de ce seu que l'ennemi passe & se some; au lieu qu'il ne peur le faire sans un grand péril, & sans perdre une infinité de monde par ces épaulemens tirés sort près du passage; outre qu'érant en ligne courbe, les boulets & le seu de l'infanterie dont ils sont tout garnis, prennent l'ennemi de toutes parts, à cause des dissérens emplacemens des batteries, qui voient de front & en slanc ceux qui passent en deçà; mais il ne saut pas lui donner le tems de se sortes d'assaires où la cavalerie est d'un grand usage, si on la sait combattre autrement que l'on a coutume de saire; & pour obliger à abandonner l'ancienne méthode, & la mettre dans la nécessité de s'abandonner sur l'ennemi, il faut réduire le cavalier à ne se servir que de l'épée, & lui ôtez

<sup>\*</sup> Voiez la Planche IV.

142

ke mousqueton, pour ne charger qu'avec cette seule arme, qui fair son unique

La cavalerie montera donc à cheval, & marchera à l'ennemi avec un grenadier en croupe, qui mettra pied à terre lorsqu'il en sera à une certaine portée, pour former des pelotons de cinquante grenadiers chacun, qui s'introduiront entre les espaces des escadrons pour combattre avec eux. L'infanterie suivra en queuë sur plusieurs colonnes d'un bataillon chacune, fraisées de leurs pertuisannes, & tout ensemble chargera & joindra promtement ceux qui auront traversé en-deçà: car dès qu'on en est aux armes blanches, non seulement le feu n'a plus lieu; mais il arrive encore que les troupes qui ont passé en-deçà perdent tout l'avantage de leur seu: car il n'y en a plus à faire dès l'instant qu'on est aux mains.

Ie ne vois rien de plus admirable, de plus instructif & de plus digne d'un grand Général, que les réglemens de M. de Montécuculi; rapportés dans ses Mémoires de la guerre contre les Turcs, pour se porter sur le Raab en 1664, pour disputer le passage de cette rivière à l'armée Ottomane. Ces réglemens, qui regardoient la marche & la distribution des troupes Impériales, contribuérent seuls au succès de cette grande journée. On verra ici si le principe des pelotons & les armes de longueur sont

des choses bien inutiles.

Le succès de la bataille, dit cet habile Guerrier (a), sit toucher au doigt combien on avoit eu de raison d'entremêler les bataillons & les escadrons, de couvrir les piquiers de mousquetaires, & les mousquetaires de piquiers, afin de faire un feu continuel sans faire aucun mouvement, (qu'on remarque bien cela,) " d'évolution ni de conversion, de disposer les gardes, les secours & les réserves de manière que ni les attaques feintes, ni les fausses alarmes, qu'on nous donna en effet en grand nombre, ne nous pûssent tromper, & que nous sussions en état de repousser véritablement les attaques véritables. Revenons à notre sujet.

L'infanterie rangée en colonne, suivra de près la cavalerie. Si le nombre de ceux qui ont gagné l'autre rive se trouve trop fort, s'ils sont repoussés & culbutés dans la rivière, on se retirera promtement pour regagner le bord & se mettre à couvert de l'épaulement, afin de revenir sur nouveaux frais, si l'ennemi sans se rebuter retente encore de passer le gué. Plutarque me fournit un bel exemple, qui prouve assez combien il est difficile de passer une rivière en présence d'une armée, pour peu de cou-

rage, d'ordre & de conduite qu'elle fasse paroître.

Les Carthaginois étant passés en Sicile avec une flotte si nombreuse & en tel appareil de guerre, qu'il y avoit soixante dix mille hommes de débarquement, dans l'intention de chasser les Grecs de cette Isle; cette armée prodigieuse débarqua à L'ilybée, étant commandée par Asdrubal & Amilcar. , Cette nouvelle promtement portée à Syracuse, dit l'Auteur, " tous les Syracusains surent si consternés & si effraiés de cette horrible puissance, que de tant de milliers d'hommes qui étoient dans la ville, à peine s'en trouva-t-il trois mille qui osassent prendre les armes & suivre Timoleon; & que de quatre mille soldats mercénaires qu'il menoit avec lui, il y en eut encore mille qui perdirent courage en chemin, & qui s'en retournerent, criant hautement que Timoleon avoit perdu le fens, & qu'il radottoit avant l'âge, d'aller avec cinq mille hommes de pied & mille chevaux affronter une armée de soixante-dix mille hommes, & de mener encore cette poignée de gens à , huit grandes journées de Syracuse; asin que s'ils étoient mis en suite, ils ne pûs,, sent avoir aucun lieu de retraite, & que s'ils venoient à être tués, ils ne trouvassent

personne pour les enterrer".

C'est ainsi que les esprits timides & lâches raisonnent dans les grands dangers, & trouvent folles & imprudentes les entreprises qui ne sont que hardies & téméraires en apparence, & dont le succès dépend uniquement de la science & l'expérience, & c'est dans la désense du passage des rivières de vive force que ceux qui n'ont pas encore passé en-deçà sont au compte de ces gens-là comme s'ils y étoient déja; mais les braves & habiles Généraux voiant des yeux de l'esprit & du cœur, voient les choses bien disséremment que les timides. Revenons à Timoleon.

Ce grand Capitaine, ,, ravi que ces lâches se sussent déclarés avant le combat, ex-, horte les autres, les encourage & les méne avec une extréme diligence sur le bord , du sleuve Crimére, où l'on lui avoit rapporté qu'étoient campés les Carthagi-, nois.... On étoit alors vers le commencement de l'Eté, lorsque la fin du mois , de Juin améne le Solstice; les brouillards épais qui s'élevoient de la rivière cou-, vroient la campagne d'une telle obscurité, que toute l'armée des ennemis en étoit , envelopée, & qu'on ne pouvoit y discerner aucun objet: on entendoit seulement , un bruit consus de voix d'hommes & de hennissemens de chevaux, qui s'élevoient , jusqu'au sommet de la colline, & qui faisoient entendre qu'une grosse armée ne

", campoit pas loin de là:

"Les Corinthiens, après avoir gagné la cime du côteau, mirent leurs boucliers à terre, & commencérent à se reposer. Cependant le Soleil, qui tournoit déja, avoit élevé les vapeurs si haut, que l'air le plus épais s'étant comme accumulé & condensé sur les sommets des montagnes, les avoit entiérement obscurcies, & que la plaine purgée & nettoiée parut à découvert. Alors on vit clairement la rivière de Crimère, & les ennemis qui commençoient à la passer en cet ordre de bataille: les chars à quatre chevaux préparés pour le combat avec un appareil épouvantable marchoient à la tête; après ces chars venoit un corps de dix mille hommes d'infanterie pesamment armée & toute couverte de boucliers blans. A la magnissience de leurs armes, à la lenteur de leur marche & à leur bon ordre, on conjecturoit que c'étoient des Carthaginois naturels; ils étoient suivis des troupes des autres nations, qui marchoient péle-mêle avec beaucoup de consusion & de désordre.

" Timoleon, voiant que la rivière lui livroit les ennemis en tel nombre qu'il lui plairoit de les attaquer, & aiant fait remarquer à ses troupes toute l'armée séparée par le fleuve, les uns étant déja passés, & les autres se disposant à passer, il orque donna à Démarate de sondre à la tête de la cavalerie sur les Carthaginois, & de les mettre en désordre avant qu'ils eussent le tems de se ranger en bataille; & décendant dans la plaine avec l'infanterie, il forma ses aîles des autres troupes de Sicile avec des soldats étrangers, reserva autour de lui, pour son corps de bataille, les Syracusains avec l'élite des soldats mercénaires, & demeura quelque tems sans faire de mouvement, pour voir le succès de l'attaque de sa capy valerie.

" Quand il vit que les chars, qui étoient à la première ligne des ennemis, empê-, choient sa cavalerie de percer jusqu'au bataillon des Carthaginois, & d'en venir aux , mains avec lui, & que, pour n'être pas entiérement rompuë, elle étoit obligée de , caracoler incessamment, & de revenir plusieurs fois à la charge, après s'être ralliée; , alors Timoleon se couvrant de son bouclier, cria à son infanterie de le suivre, & , de bien espérer.... Ses troupes aiant répondu avec allégresse à son cri, & l'aiant , pressé de les mener sans plus attendre, il envoie ordre à sa cavalerie d'abandonner

raque des chars, & de prendre l'ennemi en flanc, fait serrer les premiers rangs de fon bataillon, bouclier contre bouclier, & ordonnant aux trompettes de fonner, il charge les Carthaginois avec furie. Les Carthaginois soutiennent le premier choc sans s'ébranler, parce qu'ils avoient de bonnes cuirasses & de bons casques, & qu'ils étoient tout couverts de leurs boucliers, comme d'un rempart d'airain; ils repoufsent facilement les traits, les javelines & les piques. Enfin on en vint à l'épée & aux coups de main, où l'adresse ne décide pas moins que la force". Les choses étoient en ces termes, lorsqu'il s'éleva tout à coup un orage de pluie & de grêle, & un vent impétueux qui donnoit à dos des Grecs & au visage des Carthaginois, qui les incommodoit extrémement, & qui fut en partie la cause de leur malheur, outre la pesanteur de leurs armes, qui les rendoit comme immobiles: de sorte qu'ils ne pouvoient avancer ni reculer. Ajoutez à cela qu'ils combattoient dans un terrain peu ferme, à cause des bouës; ce qui leur ôtoit tour moien de combattre, avec l'agilité nécessaire, & donnoit aux Grecs la facilité de les renverser: quand ils étoient une fois par terre, ils ne trouvoient aucun moien de se relever avec leurs armes dans des bourbiers si glissans. Car le Crimére, déja grossi par la pluie, & encore plus enflé par le nombre prodigieux de troupes qui le traversoient, s'étoit débordé considérablement, & la plaine qu'il inondoit avoit par tout des trous & des ravines remplis d'eau, qui ne couroit plus: de forte que les Carthaginois qui tomboient dans ces trous, ne s'en tiroient qu'après de grands efforts & avec beaucoup de peine.

"Ensin l'orage continuant toujours, les Grecs aiant renversé & taillé en pièces, quatre cens hommes, qui faisoient les premiers rangs de leur bataillon, tout le reste, prit la suite. On en tua quantité dans la plaine. Il y en eut plusieurs, qui entraînés pas l'impétuosité du sleuve & poussés contre ceux qui passoient encore, sur rent engloutis, & le plus grand nombre qui cherchoit à gagner les côteaux, sur rattrapé par l'infanterie légére, qui en sit un grand carnage. De dix mille hommes qui furent tués dans ce combat, il y en eut trois mille de Carthaginois: car c'étoient les plus nobles, les plus riches & les plus braves de tous les combattans, & il n'y avoit point de mémoire que dans une seule bataille, il eût jamais péri un, si grand nombre de Carthaginois. Car dans toutes leurs guerres ils se servoient de troupes Espagnoles, Nomades & de Lybie, & paioient pour ainsi dire toutes leurs

" défaites du sang étranger.

Cet exemple de Timoleon prouve l'avantage de celui qui se désend au passage d'une rivière: car avec peu de monde il est en état de se désendre & de rechasser l'ennemi en-delà de l'eau, & d'attendre qu'il ait passé le nombre d'ennemis qu'il lui plaît pour les attaquer & leur tomber fur le corps. Il vaut mieux en attaquer peu que beaucoup afin d'être plus affûré de la victoire. Cette action nous offre encore une chose remarquable, qui prouve assez ce que j'ai dit ailleurs, qu'il faut choisir un beau tems au passage d'une rivière: car la pluie qui vint à tomber fut la cause d'une si grande perte; outre que ceux qui passent en foule la font regonsier, s'il survient un orage pendant qu'on est après à la traverser & dans le tems qu'on en est aux mains, le gué devient impratiquable, comme cela arriva aux Carthaginois. Mais ce sont des cas inopinés que toute la prudence humaine ne sçauroir prévoir, & contre lesquels les Généraux n'ont aucun fond de réserve pour s'en garantir, à moins que le tems ne menace de quelque grand orage, ou que la nécessité ne nous oblige de tenter le passage, comme il est à croire que cela arriva au passage du Taro à la bataille de Fornoue en 1005, car les Vénitiens s'étant ligués avec le Duc de Milan contre Charles VIII, qui revenoit de la conquête du Roiaume de Naples avec une armée de fix ou sept mille hommes, se postérent sur le Taro pour lui couper la retraite au nombre de trente à quarante mille hommes. Ce Prince se posta sur le bord de la rivière. Les ligués la passérent en dissérens endroits, & l'attaquérent en tête & en queuë: de sorte qu'il sut obligé de faire front de deux côtés dans un endroit assez resseré; ce qui lui donna lieu de soutenir leur attaque, & de les battre à la sin d'une manière si complette, qu'une partie de cette armée sut raillée en pièces; mais comme il avoit extraordinairement plu, la rivière grossit si fort dans le tems qu'on en étoit aux mains, que leur suite leur sut plus satale que le combat, car il en périt un très-grand nombre, qui se noiérent dans la rivière.

Il arrive quelquesois au passage d'une rivière, que le gué se trouve si peu large & si prosond, qu'on me sauroit guéres désiler en grand nombre; outre que celui qui se désend se trouvant en sorces & en état de disputer vigoureusement le passage, il est très-difficile d'arriver en assez grand nombre à l'autre rive pour s'y maintenir: ce qui oblige quelquesois l'ennemi de se retrancher en-delà. Je ne suppose point ici la méthode ordinaire, je propose ce qui me paroît le plus sort & le plus aisé: car il est rare qu'on nous laisse remuer terre tranquillement, outre que ces sortes d'ouvrages ne se sont pas en un instant.

La meilleure façon de se couvrir & de se mettre en état de soutenir une attaque lorsqu'on a passé, & de le saire avec peu de monde, est de se servir d'arbres coupés, c'estadire en abattis; mais comme on ne trouve pas ces sortes de choses par tout où l'on se trouve, outre qu'il saut quelque tems pour couper des arbres; on doit en saire bonne provision pour les passer de l'autre côté, & couper ce qu'on trouvera en-delà. Je n'expliquerai pas la manière dont il saut les ranger, l'aiant déja sait ailleurs, outre que la sigure A. n'a pas besoin d'explication: on s'en couvre en ligne courbe triangulaire, à mesure qu'il passe davantage de monde on étend la ligne & l'on augmente le nombre

des arbres, que l'on garnira d'un seu d'infanterie & de canon.

Lorsqu'on prend un tel parti, il est certain qu'on embarasse extrémement celui qui se désend. Dans ces sortes d'affaires, il n'y a pas à délibérer: il faut attaquer fort ou soible avant que l'ennemi se soit davantage fortisse, & qu'il ait passe un trop grand nombre de troupes. Il n'en est pas d'un abattis comme des retranchemens ordinaires, qui sont peu capables de résister à un grand effort, & surtout dans les occasions où l'on n'a guéres le tems de les persectionner & de les mettre hors d'insulte, & surtout contre un ennemi vigoureux & qui sçait prendre son parti. Il est même fort rare que le passage d'une rivière ne soit pas toujours l'esset d'un grand dessein. D'ailleurs rien n'abat plus le courage & les espérances des troupes, que lorsqu'on est obligé de tout abandonner: outre que la retraite n'est pas toujours aisée, & que la plûpart des corps dispersés en dissérens endroits se trouvent souvent coupés, lorsqu'on a affaire à un ennemi vigilant & qui sait prositer de ses avantages.

Le meilleur donc est de rassembler tout ce que l'on a de troupes & de marcher à l'ennemi avec du canon, & de l'attaquer dans l'ordre (4), l'infanterie sur une ligne de colonnes (5) d'une section chacune, les compagnies de grenadiers (6) entre les distances, avec des haches bien acérées comme celles des charpentiers, pour servir selon les occurences avec des cordes, où l'on attachera des grisses de ser au bout pour les jetter sur les branches des arbres, pour tâcher de les tirer à soi & s'ouvrir un passage. La cavalerie (7) en seconde ligne fortissée de ses pelotons (8), le canon chargé à cartouche entre les distances des colonnes; l'on attaquera de toutes parts le retranchement à coups de pertussanes & de longues piques, pour atteindre s'il se peut en-delà des arbres, comme il est très possible: les grenadiers & les premiers rangs des colon-

nes seront bien fournis de grenades, dont on accablera l'ennemi.

Tome V.

La défense de l'Adda en 1705. par M. de Vendôme, que j'ai rapportée dans le troisième Tome page 231. n'a pas été remarquée ni admirée autant qu'elle le mérite. J'ai lieu d'en être surpris, car c'est un des plus beaux endroits de la vie toute militaire de ce grand homme; d'où vient cela? Une action plus brillante \* qui arriva deux jours après, en doit-elle couvrir une autre plus digne d'estime, où tout ce qu'on peut imaginer d'intelligence & de conduite se trouve au degré le plus éminent? Cela me

furprend.

Rien n'est plus savorable à celui qui attaque, lorsqu'il est assez heureux que de rencontrer un gué dans un endroit où la rivière sorme un coude ou un ensoncement considérable, & où celui qui se désend ne sauroit s'engager sans être vû de front, de slanc, &
souvent par ses derrières. Ces sortes de situations sinueuses se trouvent par tout dans les rivières. L'on peut alors passer ou jetter plusieurs ponts à son aise & sans rien craindre, comme cela arriva en 1684, au passage du Raab par les Turcs, qu'on appelle la journée de Saint Gothard. "Sur les six heures du matin du premier d'Août,
"dit Montécuculi dans ses Mémoires, le Vizir descends au bord de la rivière avec
"toute son armée en bataille, dans un gué qui lui étoit savorable, & où l'eau, n'aiant
"que dix ou douze pas de large, serpentoit & sormoit de son côté un angle rentrant

, qui lui étoit avantageux; il y fit ses attaques & força le passage.

Lorsqu'il y a de certains endroits disposés de la sorte, il y a des mesures à prendre pour tirer l'ennemi de cet avantage, qui n'est pas si entier qu'on diroit bien: car les deux branches A B. du rentrant C. sont ensilées & vûës encore par leur revers des deux coudes D, de sorte que l'ennemi ne sauroit y loger du canon & un seu d'infanterie pour savoriser le passage & se former dans le rentrant sans être exposé à tout le seu de D; à moins que de se couvrir par des rideaux de blindes ou par de bonnes traverses, si celui qui se désend sait prositer de son canon. D'ailleurs lorsqu'on craint d'être attaqué, quand même l'on n'auroit qu'un ou deux jours de tems, on peut élever de bonnes redoutes en E. sur le bord de l'eau, & qui ensilent les deux branches A B, qui sanquent le gué P. ou les ponts G. Cela ne sussit pas pourtant: car l'ennemi peut, malgré le desavantage des deux branches, y apporter le reméde dont j'ai parlé, marcher aux redoutes E. & les insulter l'épée à la main; s'il est possible de le saire, si elles sont bonnes & capables de contenir au moins cent cinquante hommes de désense avec du canon, palissadées sur berme, avec une palissade inclinée en dehors à cinquante pas du sols en branches.

Si celui qui attaque n'avoit que cet obstacle, il pourroit à la fin le surmonter; mais je suppose ici que tout cela n'est pas soutenu d'un bon corps de troupes: car en même tems qu'on travaille aux redoutes, & qu'on se couvre le long des bords de la rivière, on doit tirer un épaulement courbe H. d'une redoute à l'autre, où la cavalerie & l'infanterie puissent être à couvert du canon de l'ennemi. Je ne vois pas d'autre expédient pour rendre inutile l'avantage des sinuosités d'une rivière savorables à l'ennemi: car il n'est pas possible qu'il puisse traverser & se maintenir en-delà pour se rendre maître de ces redoutes. Ajoutez l'épaulement courbe dont il saut essuier tout le seu: que s'il n'y a pas de monde en assez grand nombre pour déboucher en bataille de la courbe, & pour attaquer ceux qui ont déja traversé, les deux redoutes sont ou doivent être assez bonnes & assez bravement désendues pour donner le tems aux troupes plus éloignées de venir au secours, bien que je suppose qu'on ne puisse passer

au'à un seul ou deux endroits.

Il peut y avoir plusieurs sinuosités telles que je viens de représenter, éloignées les

La bataille de Cassane.

unes des autres le long du cours d'une rivière; & comme on s'affoibliroit extrémement en les gardant toutes par un corps confidérable de troupes, on tirera une ligne d'une redoute à l'autre marquée par les points K, & une redoute L. avec une communication M. entre deux terres palissadées en dedans, à peu près comme nos chemins couverts. On a le tems, si l'on est attaqué, de soutenir ces ouvrages & d'attendre du secours.

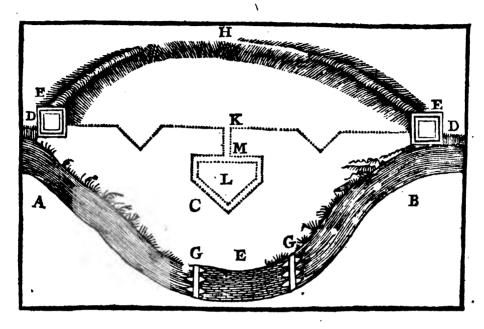

§. V.

## Exemples remarquables sur le même sujet.

L y a une infinité de grands hommes d'un courage extraordinaire, d'une intelligence profonde dans les armes, & d'une conduite qu'on ne sçauroit trop admirer, & dont la vie n'est presque qu'un tissu de grandes & de belles actions, & dont il s'en trouve de telles qui ont tiré leur patrie de sa décadence, ou qui en ont augmenté la gloire, qui cependant ne sont connus que d'un fort petit nombre de personnes. qu'il y a de bien surprenant, c'est que les Historiens de leur tems, du moins la plûpart, n'en disent rien, & les autres sont fort sobres dans ce qu'ils rapportent de leurs actions, quoique dignes d'être admirées, pendant que d'autres beaucoup moins grandes sont célébrées. L'on ne déterre ces Héros presque inconnus pour les remettre sur la scéne avec plus d'éclat, qu'en cherchant par-ci par-là dans les Auteurs, & souvent autre part que dans les Historiens; comme celle d'un Cadicius, qui fit une action semblable à celle de Léonidas, dont personne n'a parlé, & qui se trouve dans les Bons-Mots de Pogge. Il y a encore de grands Capitaines qui n'ont éré célébrés que d'un seul Historien, qui a eu soin de transmettre à la postérité leurs actions les plus remarquables, pendant que mille autres Ecrivains n'en parlent pas, ou seulement en passant sans blame & sans éloge; soit que les événemens de ce tems là intéressallent peu, ce qu'on ne remarque point dans l'H'stoire, soit que l'Ecrivain qui s'est chargé de les rapporter soit peu estimé, & que son stilene réponde pas à la grandeur des mutières qu'il traite, ou à la dignité du Héros qu'il chante, soit enfin par je ne scaf quelle faralité attachée à certains grands hommes. On voit avec étonnement que la mémoire de leurs grandes actions s'est avancée peu à peu dans le tombeau de l'oubli, de forte qu'ils font presque aussi inconnus aujourd'hui qu'ils l'étoient avant qu'ils fusfent au monde. Quelqu'un ne pourroit-il pas m'apprendre la raison de tout cela? Est-ce envie? Est-ce qu'on n'aime pas à prôner les vertus qui nous font ombrage? Est-ce qu'on tient un rang trop obscur dans une armée, & que la gloire du Géneraléclipse celle de tous ceux qui servent sous ses ordres? Est-ce un trop grand excès de modestie dans ceux qui se sont signalés par quelque grand exploit? Le credit, l'intrigue, la cabale s'en méleroit-elle? De quelque part que cela vienne, il est fâcheux. que cela arrive à des Capitaines d'un très-grand mérite, & dont les actions seroient d'une instruction infinie pour la postérité. Mais une chose assez bizarre, c'est que des gens dont les talens sont médiocres, & quelquesois au-dessous du médiocre, sont affez heureux pour trouver des Historiens, & faire en conséquence une grande fortune; pendant que de grands hommes & des génies extraordinaires pour la guerre noussont presque inconnus, & dont le mérite & les belles actions ne sont pas autant admirées qu'elles devroient l'être. A-t-on jamais regardé comme un grand Capitaine le célébre Mummol, Général de l'armée de Gontran? Il fit une infifité de belles actions. & battit plusieurs fois les armées de Charlemagne.

Uladus, Vaivode de Valaquie, passe-til dans le monde pour un grand Capitaine, & comparable à Sertorius, un des grands hommes de l'antiquité? Il lui ressembloit pourtant dans ses grandes qualités pour la guerre, sans avoir une ombre de ses vertus. Il vivoit en 1461. Quelqu'un s'est-il jamais avisé de faire l'éloge de Salvoison, sous le regne de Henri II? C'étoit un homme de fortune. Il en est bien peu qui aient pensé aussi grand que lui dans ses projets, qui aient été ornés de plus grandes qualités pour la guerre, & d'un plus beau génie pour la conduite des plus grandes entreprises. Ses actions & ses services sont rapportés dans les Mémoires de Villars, où il y a bien peu d'Auteurs qui aillent puiser pour y chercher un Salvoi-son. Si cet Officier ne sût mort à l'âge de trente-sept ans, il ne saut pas douter un moment qu'il n'eût surpassé tous les plus grands Capitaines de son siècle. C'étoit l'oracle du Maréchal de Brissac; mais quel oracle plus digne d'être consulté! Peut-être aussi n'y a-t-il pas d'autre mistère dans ce silence, sinon que du tems de certains grands hommes, il ne s'est pas trouvé d'Historiens, & qu'on peut dire d'eux ce qu'un Poète

a dit de tous ceux qui avoient vécu avant Agamemnon:

Vixere fortes ante Agamemnona<sup>\*</sup> Multi: fed omnes illacrymabiles Urgentur, ignotique longa Nocte, carent quia vate facro.

Combien ai-je trouvé de Capitaines dans l'Histoire ancienne & moderne pareils à geux dont je viens de parler, qui nous sont presque inconnus? Je dis ceci à propos de Castrucio Castracani, qui nous est presque inconnu, qui sut pourtant un grand Capitaine, & d'une conduite, d'une hardiesse à entreprendre les choses les plus dissistinciles, & d'une exactitude qu'on ne sçauroit trop admirer. Toute proportion gardée, je puis avec autant de raison me plaindre de l'oubli où l'on est de ce grand homme que Junius Tibérianus se plaignoit de ce que l'Empereur Aurélien ne trouvoit aucun Historien après sa mort, ni pendant sa vie, qui eût écrit de ses grandes actions. Quoi! disoit-il, les hommes les plus médiocres auront leur bonne part dans l'Histoi-

re, ils y seront même loués par de bonnes plumes, quoique tout-à-sait indignes! un Thersite, un Sinon, un Néron, un Domitien, & tels autres monstres de l'antiquité nous sont connus, & le seront jusqu'à la fin des siècles, & l'on n'entendra point parler d'Aurélien, Prince très-illustre, grand Guerrier, Empereur très-sévère, d'un grand cœur & d'un grand esprit, & qui a restitué tout le monde au nom Romain: fasse le Ciel que cette solie n'arrive pas. Cette solie est arrivée, ou son Histoire est perduë.

Castrucio, dont je vais rapporter un sait a été plus heureux, & son Historien (\*) vaut bien les meilleures plumes de son païs. Je le trouve d'autant plus recommandable, qu'il a écrit avec liberté. Car bien loin d'épargner son Héros dans tous ses désauts & dans tous ses vices, il nous les sait voir dans toutes leurs horreurs, comme ses vertus & ses grandes qualités pour la guerre. Jamais Capitaine n'a été plus mêlé que celui-là. C'étoit une espéce de Zisca; mais il s'en falloit de beaucoup qu'il sût aussi honnête homme. En ce tems-là ces sortes de gens étoient sort rares en son païs, qui étoit alors le theâtre de toutes sortes de vices & de consussions, comme il nous le fait assez voir dans les portraits qu'il nous sait de son tems: car ceux-mêmes dont on devoit attendre de l'édissication étoient plus méchans, plus licentieux, & plus débordés mille sois que les gens du monde les plus dissolus & les plus scélérats. De cet exorde, qui a son utilité, passons à l'exemple qui m'a donné occasion de le saire.

"Les Florentins, dit l'Auteur, aiant formé une armée de trente mille hommes d'infanterie & de dix mille chevaux en 1338. assiégérent Saint-Miniat, & le prirent. Ils se résolurent ensuite de passer l'Arne pour attaquer l'armée de Castrucio, qui s'étoit campé au-delà sous les murailles de Fucegnio, aiant laissé un grand terrain entre la rivière & lui.

"L'Arne étoit alors fort bas, quoique les soldats eussent de l'eau jusques par desfus les épaules. Les Florentins se déterminérent pourtant à le traverser, ils s'y présentérent dès le matin dans un très-grand ordre. Ils fitent passer d'abord une partie de leur cavalerie & mille hommes d'infanterie. Castrucio, qui étoit aux écoutes, & tout disposé à faire ce qu'il avoit projetté, alla droit à eux avec cinq mille hommes de pied & trois mille chevaux; il se présenta sur la rive du sleuve & dans le gué même, pour leur en désendre le passage. Il ordonna en même tems à un corps de mille soldats armés à la légére de se porter à un gué qui étoit au-dessers, & autant à un autre au-dessous, se doutant que les ennemis ne les négligeroient peut-être pas.

"L'infanterie Florentine se trouvoit extrémement embarassée du poids de ses armes & de la prosondeur du gué. Comme le sond n'en étoit pas trop bon, la cavalerie qui la devançoit, & qui avoit ensin gagné l'autre bord, avoit rompu le gué, & l'avoit par-là rendu presque impratiquable: car les uns emportés par le courant, se renversoient sur la cavalerie; les autres entroient si avant dans les bouës, qu'il leur étoit impossible de s'en arracher. Les Généraux voiant toutes ces difficultés, & beaucoup de résistance au passage, détachérent des troupes un peu plus haut, pour diviser les forces de l'ennemi & partager son attention, outre que l'endroit étoit plus aisé & les rives moins escarpées: mais ils trouvérent les mille hommes détachés pour leur en désendre l'abord. Ils se présentérent à eux, armés de boucliers & de ces sortes d'espontons, qui sont en usage sur les galéres, dont ils se servoient avec un très-grand avantage, en faisant en même tems de

,, grands cris pour épouvanter les chevaux; ce qui les rendoit plus difficiles à manier,

qui se cabroient bien loin d'avancer.

Castrucio voiant l'obstination de l'infanterie Florentine à ne point céder, car le combat commença par elle, que le nombre de leurs gens augmentoit toujours, & que les siens diminuoient beaucoup par le nombre des morts & des blessés, craignant qu'ils ne se rebutassent, fit avancer cinq mille hommes de réserve pour succéder à ceux qui avoient déja combattu. Ce mouvement ne pouvoit se faire sans perdre encore quelque terrain; mais comme il étoit inévitable, il sit ouvrir sa ligne en deux à droit & à gauche, pour donner passage à sa réserve & recommencer, le combat; assuré que les sorces des ennemis étant déja épuisées par un combat qui duroit depuis longtems, ils ne tiendroient pas beaucoup contre un corps de troupes fraîches. Il en sut bientôt convaincu. Les Florentins étonnés de voir reparoître un nouvel ennemi, & qu'il salloit combattre encore sur nouveaux frais, perdirent cœur, & peu après de leur terrain, & ensin ouverts de toutes parts, ils furent renversés & culbutés dans la rivière.

"La cavalerie qui s'étoit formée, s'étoit engagée en même tems contre celle de Castrucio, qui avoit ordonné à ceux qui étoient à la tête de soutenir le combat, sans entrer dans aucun engagement, à cause du petit nombre qu'il en avoit, qu'il mettoit toute son espérance en son infanterie, & qu'il lui suffisoit de battre celle de l'ennemi pour espérer de chasser le reste. Dès qu'il eut expédié cette infanterie, il sit marcher la sienne contre la cavalerie, qui sut attaquée avec tant de vigueur,

qu'elle eut en peu de tems le fort de l'infanterie.

"Les Généraux Florentins voiant que leurs affaires tournoient si mal au premier passage, & qu'elles n'alloient pas mieux au gué d'en haut, détachérent un corps d'infanterie plus bas pour passer la rivière en cet endroit, & tomber sur les slancs de Castrucio; mais ils y trouvérent les mille soldats légérement armés qui les attendoient à l'autre bord. Ils ne laissérent pas que de les attaquer; mais ils furent si bien reçûs, qu'ils surent obligés de prendre la suite: de sorte que les Florentins furent battus & repoussés par tout où ils donnérent, quoique Castrucio n'eût que

, vingt mille hommes d'infanterie à leur opposer, & quatre mille chevaux.

Ce qu'il y a de surprenant dans le passage des grandes rivières comme dans celui des petites, où il y a deux ou trois gués éloignés les uns des autres, c'est que si l'on passe en quelque endroit, pour peu de gens qu'il y ait en-deçà, on croit tout perdu aux endroits plus éloignés, lors même que les ennemis y sont repoussés, & l'on songe aussitôt à se retirer. Il est même rare que le plus grand nombre des Généraux ne prennent pas ce parti. L'Histoire sourmille de ces sortes d'exemples, sans que pour cela ceux qui en ont le plus de besoin en fassent la regle de leur conduite: car on en trouve bien peu qui s'instruisent par les sautes & les infortunes des autres, & aussi peu de ceux qui prositent des grands coups de maître, & qui les imitent dans l'occasion. Cela veut dire que pour éviter les unes, prendre les autres, & tirer des leçons des deux côtés, cela dépend bien plus de l'étude que de l'expérience, qui ne nous mêne pas sort loin: preuve de cette vérité, c'est qu'on se décourage & qu'on abandonne tout au passage d'une rivière où il y a plusieurs gués, lorsqu'on a traversé à quelqu'un. Celui de la Boyne en 1690, vient tout à propos ici. Je le tire de l'Histoire des Révolutions d'Angleterre.

" Le Prince d'Orange, dit l'Eloquent Historien \*, " toujours pressé par le Parlement d'Angleterre de secourir les Protestans d'Irlande, résolut d'y passer en per-

<sup>·</sup> Le Pére d'Orléans, Jesuite.

Et en effet l'été suivant il y passa, & s'étant joint avec le Maréchal de Schomberg, marcha avec quarante-cinq mille hommes & soixante pièces de gros canon vers Dublin pour chercher le Roi. Ce Prince avoit reçu de France dequei armer encore des soldats, un secours de cinq mille hommes des troupes du Roi Très-Chrétien, commandés par le Comte de Lauzun..... Le Roi de la Grande Bretagne ne put guéres passer que vingt mille hommes, une partie à demi armés, n'aiant d'artillerie que douze piéces de campagne qu'on avoit amenées de France. En cet état ce Prince jugea, que si une de ces victoires, où la bonne cause & la valeur suppléent au nombre, ne le tiroit d'affaires, il alloit être vivement poussé, & que s'il reculoit, ses soldats perdant beaucoup de cette ardeur qui leur faisoit souhaiter le combat, il perdoit pour toujours le pais sans avoir rien tenté pour le conserver. Cette pensée le sit résoudre à marcher au-devant du Prince d'Orange. de l'attendre au bord de la Boyne, de le combattre au passage. Celui-ci y parut, bientôt à la tête de toutes ses troupes, & ses soixante pièces de canon; & ce sut là que l'onzième de Juillet se donna la bataille, à laquelle cette rivière a donné le nom. Elle eut le succès qu'elle devoit avoir, vû la différence des forces. Il n'eût pas été impossible, malgré cette inégalité, qu'elle n'en eût eu un meilleur pour le Roi, qui la perdit, si ses ordres eussent été suivis; si aussitôt qu'il le commanda, on eût chargé des troupes qui avoient passé un gué éloigné à sa gauche, pendant qu'une partie de ses gardes & de ses dragons disputoient le passage d'un gué plus proche au Maréchal de Schomberg, qui y fut tué. On fut trop lent de ce côté-là, & trop fortement poussé de celui-ci par le canon & par la supériorité du nombre. L'aîle droite fut rompuë malgré la valeur du Duc de Berwick, si connuë en tant " d'autres rencontres, du Chevalier d'Hocquincourt qui y périt, & de Richard Hamilton qui y fut pris prisonnier.

Voilà ce passage célébre rapporté en fort peu de mots. S'il faut en croire un asfez bon nombre de ceux qui s'y sont trouvés, les ennemis se sussent vûs très-empêchés, fi l'on eût serré de plus près le gué, & qu'on l'eût bordé jusqu'à l'eau, & à l'égard du canon il fit beaucoup moins de mal que la nouvelle que les ennemis avoient pénétré au gué de la gauche, où l'on fit le mal plus grand qu'il n'étoit: nouvelle qui découragea ceux qui combattoient à l'autre; ce qui fit qu'on désespéra absolument. La faute n'étoit pas si grande dans cette action-là que deux que j'ai vû commettre, dont j'ai été temoin, & dont je ne perdrai de ma vie le fouyenir, tant je les trouve étranges. Je ne parle pas du passage du bas Adigé, qui sit l'ouverture de la campagne de M. le Prince Eugéne en 1706. je l'ai rapporté ailleurs; trois on quatre jours après le même Général passa le Canal Blanc, qui n'est pas peu considérable, vis-à-vis je ne sçai quel régiment qui ne sit aucune résiflance: car il ne vit pas plutôt l'ennemi en-deçà, qui l'avoit traversé sur deux ou trois bateaux au nombre de cent ou fix vingts hommes, qu'il s'en alla, & mit l'alarme par tout, quoiqu'il y est des régimens qui n'étoient pas fort éloignés, mais qui ne vinrent pas pour disputer le passage; parce que ceux qui l'avoient quitté grossirent si fort le nombre des ennemis, dont la plûpart ne l'avoient pas vû, qu'on ne jugea pas à propos d'y marcher. Deux heures après, nous nous trouvâmes avec des forces fi confidérables, que si l'on eût attaqué, comme c'étoit le sentiment de M. de Saint-Pâter, une partie de l'armée des Impériaux eût été défaite: ce qui eût sauvé l'Italie. Deux jours après on passa le Pô de la même façon. Cela doit servir de grande leçon aux Généraux dans ces fortes d'affaires, & leur apprendre à s'expliquer un peu mieux qu'ils ne font dans les ordres qu'ils donnent à ceux qui commandent dans les postes les plus exposés; c'est de leur ordonner sous peine de des-honneur & de châtiment exemplaire d'attaquer l'ennemi fort ou foible, & de percer jusqu'au dernier plutôt que de céder & d'abandonner leur poste. Cela ne suffit pas. On doit faire connoître aux Officiers, & ceux-ci à leurs soldats, la facilité & les avantages qu'il y a de désendre le passage d'une rivière. Ils sont encore plus grands si l'on passe sur des bateaux: car un pont ne s'établit pas en un instant, & pendant qu'on met tout en œuvre pour en retarder la construction, le secours a le tems d'arriver: que s'il y a des gués, rien n'est plus aisé que de les rompre, & pour les purger l'ennemi y emploie beaucoup plus de tems qu'il n'en faut pour faire le pont. Il saut instruire le soldat; mais comme cela ne s'observe guéres, pour ne point dire jamais, il ne saut pas être surpris s'il prend aussistèt l'épouvante. C'est ce qui arriva aux troupes au passage de la Doire par M. de Turenne.

Ce grand Capitaine aiant assiégé Yvrée en 1640. dans le tems que M. le Comte de Harcourt, Général de l'armée de Piémont, étoit encore à la Cour, les ennemis, pour saire diversion, marchérent à Chivas pour en saire le siège. Le Vicomte de Turenne s'en mit pas autrement en peine, parce qu'il espéroit, dit l'Auteur de sa Vie, dont la plume est très-peu digne des actions du Héros qu'il chante, qu'avant qu'ils eussent poussé leurs attaques, il se seroit rendu maître d'Ivrée, & seroit en état de leur faire

lever le siège.

Le Comte de Harcourt, qui étoit plein d'ambition, croiant que la gloire que les autres recevroient, alloit à la diminution de la sienne; au lieu de demeurer quelque tems à la Cour, ne sit que s'y montrer, & reprenant la poste, se rendit devant l'vrée lorsqu'on s'y attendoit le moins. Il trouva toutes choses en aussi bon état qu'il le pouvoit desirer; mais seignant d'avoir des nouvelles de Chivas, extrémement pressé, il leva le siège & marcha contre les ennemis. Ceux-ci, dont le but n'étoit que de faire diversion, n'eurent garde de l'attendre, & se contentérent de faire un détachement de quinze cens hommes, lesquels s'étant jours à la garnison d'l'vrée, se présentérent sur les bords de la Doire pour en disputer le passage. Le Vicomte de Turenne, qui avoit l'avant garde, se voiant ainsi arrêté, sit mettre son canon en batterie, pour les en déloger. Il posta aussi des mousquetaires dans les lieux avantageux, & seignant de n'avoir point d'autre dessein que celui de les chasser à la faveur d'un grand seu, il envoia secrétement de la cavalerie au-dessus & au-dessous pour découvrir un gué. On en découvrit un à une lieuë en-delà, où huit à neuf cens chevaux aiant passé, les ennemis en surent si épouvantés qu'ils abandonnérent le passage.

Je trouve perpétuellement M. le Prince Eugéne en mon chemin dans presque toutes les parties de la guerre. Je l'ai dit, celle où il excelle le plus est le passage des rivières; le voici engagé à la défense de celui de la Teisse en 1697. Ce Général aiant appris qu'une partie de l'armée Ottomane étoit en-deçà de la Teisse, forma le dessein de l'attaquer. Il marcha en bataille aux ennemis. A son arrivée à Zenta, il trouva mille chevaux des ennemis qui s'étoient avancés pour avoir des nouvelles; il les fit pousser. Ses gens aiant fait quelques prisonniers, il apprit que le Vizir passoit la riviére avec toute la hâte possible, & qu'il se fortissoit en-deçà. Le Général de l'Empereur se hâte de les joindre, résolu de les forcer dans leurs retranchemens. Il arrive fur eux dans un très-grand ordre. Les Turcs firent un grand feu de leur artillerie, fans que cela fut capable d'ébranler l'infanterie Impériale. On aborde leurs retranchemens, la droite de cette infanterie s'ouvre un passage la baionnette au bout du fusil sans beaucoup de résistance. La cavalerie met en même tems pied à terre, & perce en un autre endroit. On s'apperçut en même tems que les deux branches du retranchement lailloient un passage des deux côtés de la rivière, la cavalerie des aîles se replie à droite & à gauche, entre par ces deux endroits, pousse jusqu'au pont & s'en rend le maître: maître: de sorte que tout ce qui étoit en deçà sut taillé en piéces. Action mémora-

ble, que je rapporterai ailleurs dans mon Traité du passage des rivières.

Cette action du Prince Eugéne est digne d'un grand Capitaine, & sans difficulté un des plus beaux endroits de sa vie. Il ne lui manquoit pour remplir tous les différens cas de la science de la guerre qui regarde le passage des rivières, que celui qui embrasse la désense. Il prend son parri sur le champ, sans s'embarasser si l'ennemi est passe en grand nombre; & bien qu'il sache qu'il s'est retranché en-deçà, il y marche, l'attaque, non pas seulement en grand ordre; mais avec tout l'art qu'on sauroit desirer dans un grand Capitaine, & cet art comme le principe se trouve dans l'exemple même. Il paroît que les retranchemens du Vizir n'étoient pas fort redoutables, puisque la cavalerie fait presque tout dans cette grande action. Je l'ai remarqué plus d'une fois: sans entrer dans le défaut de la tactique des Turcs, qui est assez grand. j'en reconnois un plus grand encore, qui est celui de leurs armes. Cela donne un avantage infini à la cavalerie Allemande, qui craint si peu l'infanterie Turque, qui ne connoît point l'usage ni l'avantage de la baionette au bout du fusil, qu'elle l'attaque la pipe à la bouche. C'est ainsi que les Officiers Allemans s'expriment, pour marquer le prodigieux mépris qu'ils font de tels ennemis. Mais si les Turcs s'avisent de prendre nos armes, sans rien changer à leur tactique, c'est-à-dire à leur manière de fe ranger en bataille, qu'on voit bien qui est dans l'esprit de la phalange mal exécutée & fans presque aucune distinction de rangs & de files; si, dis-je, ils s'avisent de combattre avec plus d'ordre, moins de confusion & en phalange parfaite, & qu'ils y joignent la baionette au bout du fusil, & que sans rien changer à leur discipline militaire ils l'observent exactement, ils deviendront redoutables à toute l'Europe. Car rien ne marque davantage l'excellence de leur ordre de bataille à leur cavalerie comme à leur infanterie, toute imparfaite que je la représente, que de réduire les Impériaux & les autres nations de l'Europe contre lesquelles ils sont en guerre, à combattre en phalange parfaite, c'est-à-dire sur une ou deux lignes, ou sur un ordre à deux fronts, sans aucun intervalle entre les corps; ce qui joint à l'avantage de nos armes nous les foumet entiérement : car à l'égard du courage les Turcs ne le cédent à aucune nation du monde. Il viendra quelque Vizir un jour plus habile & plus éclairé qu'un autre, qui ouvrira les yeux sur la cause de tant de désaites, & qui changera toute la face des affaires du monde entier.

Les Moscovites étoient moins que les Turcs. Pierre le Grand a fait voir à toute la terre, qu'il naît des foldats par tout où il naît des hommes, & que tout dépend de la discipline, de l'exercice & de l'avantage des armes. Il ne faut pas croire qu'un tel changement soit plus difficile aux Turcs qu'aux Moscovites, dont les qualités pour la guerre font fort au-dessous de celles des premiers. Ce seroit se faire illusion que de croire que ceux-ci, moins barbares que les autres, n'ouvriront pas enfin les yeux, & qu'ils ne réfléchiront pas sur leurs défaites, sur la cause de leurs disgraces. & sur leurs avantages: car de prétendre qu'ils demeureront perpétuellement enchaînés & esclaves de leurs coutumes, c'est une erreur: ils secouëront leurs chaînes comme leurs voifigs. Finissons par cette maxime de mon Auteur, , qu'il y a beaucoup de ", choses qui paroissent d'abord impossibles, qui deviennent faciles par l'usage & par " l'exercice, lorsqu'il dépend d'un seul acte de notre volonté de rejetter les unes & " de prendre les autres.

# C H A P I T R E XV.

Dorimaque fait Préteur des Etoliens, ravage l'Epire.

Marche de Philippe. Deroute des Eléens
au mont Apeaure.

VErs ce tems-là Paul Emile, après avoir subjugué l'Illyrie, entra triomphant dans Rome. Ce sut aussi alors qu'arriva la prise de Sagonte par Annibal, après laquelle ce Capitaine distribua ses troupes en quartiers d'hiver. Quand on eut appris cette nouvelle à Rome, on envoia des Ambassadeurs à Carthage pour demander Annibal, & en même tems on se disposa à la guerre, en créant pour Consuls Publius Cornélius & Tibérius Sempronius. Nous avons déja dit quelque chose de tout cela dans le premier Livre. Ceci n'est que pour rasraschir la mémoire de ces saits, & pour joindre ensemble ceux qui sont arrivés vers le même tems. Ainsi finit la première année de la cent quarantième Olympiade.

Le tems des Comices étant venu, les Etoliens choisirent pour Préteur Dorimaque. Il ne sut pas plutôt revêtu de cette dignité, qu'il se mit en campagne, & ravagea le haut Epire avec la dernière violence, moins pour son intérêt particulier que pour chagriner les Epirotes. Arrivé à Dodone, il mit le seu aux galeries du Temple, dissipa les présens qui étoient suspendus, & renversa le Temple même. On ne connoît chez ces peuples ni les loix de la guerre, ni celles de la paix. Tout ce qui leur vient en pensée, ils l'exécutent sans aucun égard ni pour le droit des gens, ni pour les loix particulières. Après cette belle expé-

dition Dorimaque retourna en Etolie.

L'hiver duroit encore, & personne dans une saison si facheuse ne s'attendoit à voir Philippe en campagne, lorsque ce Prince partit de Larisse avec une armée composée de trois mille Chalcaspides, de deux mille santassins à rondaches, de trois cens Candiots, & de quatre cens chevaux de sa suite. Il passa de Thessalie dans l'Euhée, de là à Cyne, puis traversant la Béotie & les terres de Mégare, il arriva à Corinthe sur la fin de l'hiver. Sa marche sut si promte & si fecréte, que les Péloponésiens n'en eurent aucun soupçon. A Corinthe il sit sermer les portes, mit des sentinelles sur les chemins, sit venir de Sicyone le vieux Aratus, & écrivit au Préteur & aux villes d'Achaïe, pour leur saire savoir quand & où il falloit que les troupes se trouvassent sous les armes. Il partit ensuite, & alla camper dans le païs des Phliasiens proche Dioscore.

En même tems Euripidas avec deux cohortes d'Eléens; des pirates

& des étrangers au nombre d'environ douze cens hommes & cent chevaux, partit de Psophis & passa par Phénice & Stymphale, sans rien sçavoir de ce que Philippe avoit fait. Son dessein étoit de piller le pass des Sicyoniens, & il devoit en esset y entrer, parce que la nuit même que le Roi avoit mis son camp proche Dioscore, Euripidas avoit passé outre. Heureusement quelques Candiots de l'armée de Philippe, lesquels avoient quitté leurs rangs & suretoient de côté & d'autre pour fourrager, tombérent sur sa route. Il reconnut d'abord qu'il étoit parmi les ennemis: mais sans rien dire de ce qui se passoit, il sit saire voltesace à ses troupes, & reprenant le chemin par lequel il étoit venu, il vouloit & espéroit même prévenir les Macédoniens, & s'emparer des désilés qui se rencontrent au-delà des Stymphaliens. Le Roi ne sçavoit rien de tout cela. Suivant son projet il léve le camp du matin, dans le dessein de passer proche Stymphale pour aller à Caphyes, où il

avoit mandé que seroit le rendés-vous des troupes.

Quand la première ligne des Macédoniens fut arrivée à la hauteur d'où le mont Apeaure commence à s'élever, & qui n'est éloignée de Stymphale que de dix stades, il trouva que la première ligne des Eléens y arrivoit en même tems. Sur l'avis qu'Euripidas en recut, suivi de quelques cavaliers il se déroba au péril qui le menaçoit, & par des chemins détournés s'enfuit à Psophis. Le gros des Éléens, étonné de se voir sans Chef, sit alte sans scavoir bien ni que faire, ni de quel côté tourner. Leurs Officiers croioient d'abord que c'étoient quelques Achéens qui étoient venus à leur secours. Les Chalcaspides leur firent venir cette pensée, parce que les Mégalopolitains s'étoient servis de boucliers d'airain dans la bataille contre Cléomène, forte d'armes que le Roi Antigonus seur avoit fait prendre. Trompés par ce rapport d'armes, ils se tranquillissient & s'approchoient toujours des collines voilines. Mais quand les Macédoniens furent plus près, les Eléens virent alors le danger où ils étoient, ils jetterent aussi-tôt leurs armes & s'enfuirent à vauderoute. On en prit douze cens prisonniers, le reste périt partie par l'épée des Macédoniens, partie en se précipitant du haut des rochers. Il y en eut tout au plus cent qui se sauvérent. Philippe envoia les dépouilles & les prisonniers à Corinthe, & continua sa route. Cet événement surprit agréablement les peuples du Péloponése; c'étoit une chose assez singulière qu'ils apprissent en même tems & que Philippe arrivoit, & qu'il étoit victorieux.

Il passa par l'Arcadie, où il eut beaucoup de peine à monter l'Oligyrte au travers des neiges dont il étoit couvert. Il arriva cependant la nuit du troisième jour à Caphyes, ou il sit reposer son armée pendant deux jours. Il se sit joindre là par le jeune Aratus & les Achéens qu'il avoit assemblés, de sorte que son armée étoit environ de dix mille hommes. Il prit par Clitorie la route de Psophis; de toutes les villes où il passoit, il emportoit des armes & des échelles. Psophis est . une ville ancienne d'Arcadie dans l'Azanide. Par rapport au Péloponése en général, elle est au milieu; mais par rapport à l'Arcadie, Psophis est dans la partie Occidentale, & joint presque de ce côté-la les frontières d'Achaie. Elle commande avantageusement les Eléens, avec. qui elle ne faisoit alors qu'une même République. Philippe campa sur des hanteurs qui sont vis-à-vis de la ville, & d'où l'on a vûe non seulement sur la place, mais encore sur les lieux circonvoisins. Il sut srapé de la forte situation de cette ville, & ne sçavoit quel parti prendre. Du côté d'Occident elle est fermée par un torrent impétueux, qui tombant des hauteurs voisines s'est fait en peu de tems un lit fort large. où l'on ne trouve pas de gué la plus grande partie de l'hiver, & qui par-là rend cette ville presque inaccessible & imprenable: l'Erymanthe la couvre du côté d'Orient, fleuve grand & rapide, & dont on compte une infinité d'histoires. Du côté du Midi le torrent se jette dans l'Erymanthe, ce qui fait comme trois fleuves qui couvrent trois faces de cette ville. Enfin au Septentrion s'éleve une colline fortifiée & bien fermée de murailles, laquelle tient lieu d'une bonne & forte citadelle. Toute la ville étoit entourée de murailles hautes & bien bâties, & il y avoit une garnison de la part des Eléens, & que commandoit Euripidas qui s'y étoit retiré.



### O B S E R V A T I O N S

Sur la déroute des Eléens dans les détroits du mont Apeaure.

S. L

Réflexions sur la conduite d'Euripidas. Exemples de plusieurs grands Capitaines qui l'ont imité dans sa lâcheté.

Otre Auteur manque ici d'exactitude dans le plus essentiel de l'événement qu'il rapporte. Cette faute n'est pas excusable dans un Historien militaire, & de son poids. N'eût-il pas mieux fait, en nous apprenant le dessein d'Euripidas, de nous donner une description du païs qui pût nous faire voir qu'il s'étoit embarqué dans un mauvais pas dans ces détroits de montagnes sans aucune espérance d'en pouvoir sortir? Car si le but des Eléens étoit d'embarasser le passage de ces montagnes, & d'empêcher que l'ennemi n'y pénétrât, pourquoi ne pas nous dire si essectivement ils étoient arrivés sur les lieux, ou s'ils surent coupés dans leur marche par l'armée de Philippe, & accusés dans ces rochers, où il n'y avoit point d'issue? Si l'Historien nous avoit mis au sair de toutes ces choses, nous serions délivrés d'un grand embarras pour éclaircir toute cette affaire. Il se pourroit aussi que Philippe, averti qu'ils étoient maîtres slu désilé, & qu'ils ne s'éroient pas précautionnés sur leurs derrières, comme sirent les soldats rebelles d'Assique contre Amilcar dans le détroit de la Ha-

che; il se peut, dis-je, que ce Prince eût envoié des troupes pour s'emparer des pas-fages, & pour couper les vivres & la retraite aux ennemis. Je ne vois pas que cela puisse être autrement, à moins qu'ils ne se sussement engagés dans un détroit qui n'avoit point d'issue, & que Philippe n'eût marché pour leur boucher le passage par où ils étoient entrés; ce qui arrive quelquesois, lorsqu'on est guidé par des traîtres ou par des gens qui n'ont aucune connoissance du pais; tout cela peut être arrivé: car il ne paroît pas qu'Euripidas sût un fort habile Général. Il fait ici une sigure qui ne le céde point à celle de Picrocole, dont parle Rabelais, qui s'ensuit cinq heures avant le combat. Il falloit qu'il eût quelqu'un de son tems en vue dans cette ridicule siction; mais bien que Picrocole soit un Général imaginaire dans le Livre de cet Auteur, il s'en trouve dans l'Histoire qui sont très-réels. Euripidas se voiant ensermé dans ces détroits, sans songer aux moiens de s'en retirer par sa valeur & par sa conduite, car il saut tenter du moins, il laissa là son armée, & s'ensuit par des sentiers détournés.

Il y a une maxime qui dit, que le Général doit mourir le dernier de son armée, & cette maxime est très-sage; mais elle ne dit pas qu'il saille suir le premier & abandonner ses troupes dans un grand danger, où la nécessité de combattre, lorsqu'on ne peut suir, pour ouvrir un chemin au salut & à la victoire, c'est-à-dire lorsque les soldats se trouvent malheureusement dans cette alternative de périr ou de se sauver par un coup de désespérés; car la maxime qu'il n'y a rien d'insurmontable à la nécessité, & qu'elle est la plus dangereuse de toutes les armes, n'est pas moins véritable que l'autre. Euripidas ne pouvoit l'ignorer, car elle étoit autant connuë de son tems qu'elle l'est aujourd'hui, & une infinité de grands hommes s'en sont bien trouvés. Il n'en sit aucun usage dans cette occasion, & abandonna bravement son armée. Dans de telles extrémités il saut tenter de percer à dissérentes reprises, & joindre au courage déterminé, au désespoir même, la ruse & le stratagême, & les épuiser s'il se peut. Après toutes ces tentatives le Général, qui peut être utile à son païs, doit songer à sa conservation, & sâcher de se sauver, s'il lui est possible, sans qué sa réputation en soussire car la gloire des grandes journées augmente par la prise du Général de l'armée.

Il est surprenant, je le répéte encore, qu'il y ait tant d'Euripidas dans l'Histoire ancienne & moderne. Après avoir bien médité sur mes lectures, j'en ai tant trouvé, que je ne sinirois pas sitôt si je les rapportois tous. Je transscrirai les plus considérables, car ces sortes d'exemples sont un très-grand plaiss. Il y a même plus que cela: car puisqu'ils sont si peu rares, c'est une marque que ces sachetés, qui sont arrivées, peuvent arriver encore; elles ne sont pas toutes anciennes. Je remarque quelques hommes célébres qui se sont deshonorés comme Euripidas, & nous remplirons ici cette maxime, qu'il saut que la plûpart des instructions soient indirectes, sur-tout celles qu'on donne aux gens de guerre, où à ceux qui y sont destinés, & qu'on sasse le

moins semblant d'enseigner lorsque l'on enseigne le plus.

Mes Lecteurs penseront de l'action d'Euripidas tout comme j'en pensé, ils la trouveront sont extraordinaire; mais qu'il ait trouvé des imitateurs d'une lâcheté encore plus énorme, cela doit surprendre encore bien davantage, & s'il vous plaît sort peur de tems après: car il n'y a qu'un espace de quelques années entre l'action d'Euripidas & celle de Persée Roi de Macédoine, dans la bataille qu'il perdit contre Paul Emile. On ne vit jamais dans le monde un Prince plus lâche que celui-là. " Ceux qui auront été en quelque essour de guerre, dit Montagne (a), tous blessés & encore ensanglantés, on les raméne bien le lendemain à la charge; mais ceux qui ont conçu quelque bonne peur des ennemis, vous ne les leur serez pas seulement re-

" garder en face". Il s'en faut bien que ce Prince eût été battu, il avoit remporté une grande victoire sur les Romains au commencement de la guerre: & lorsque Paul Emile marcha contre lui, il étoit à la tête d'une excellente armée, supérieure à celle de ses ennemis, & qui ne lui cédoit ni en valeur ni en discipline. Qu'on écoute Tite-Live & Plutarque, on jugera des embarras où le Général Romain se trouva dans cette journée; le bel ordre de l'armée Macédonienne, cette phalange toute hérissée de ses piques, la prosondeur de ses siles, l'étonnérent extrémement. Il sut longtems incertain de ce qu'il feroit pour réussir dans son entreprise. Il paroît assez qu'il doutoit beaucoup de l'événement de cette journée, & ç'eût été avec beaucoup de raison, si son ennemi n'eût perdu la tête.

Plutarque cite Polybe là-dessus, qui dit que Persée se laissa tellement emporter à la frayeur, qu'il ,, se sauva à toute bride dès le commencement du combat, & qu'il se , retira dans la ville de Pydne sous prétexte d'aller saire un sacrifice à Hercule: comme si Hercule, dit-il, étoit un Dieu à recevoir les timides sacrifices des lâches, , & à exaucer les vœux injustes: car il n'est nullement juste, ni que celui qui ne time point donne dans le but, ni que celui, qui n'ose attendre l'ennemi, remporte , la victoire; en un mot que celui qui n'agit point réussisse. Voilà un étrange effet de la peur en si beau sujet de n'en pas prendre & de tout espérer: car les Romains au premier choc contre cette redoutable phalange, rebouchérent comme contre un roc, & se virent à deux doigts de leur ruine, Paul Emile avoit presque desespéré du succès de cette journée; il l'eût perduë infailliblement, si le Roi de Macédoine eut paru à la tête de son armée, ou que ses soldats eussent ignoré qu'il les eût abandonnés pour aller sacrifier à Hercule.

Croira-t-on qu'on puisse aller au-delà d'une lacheté si énorme? En voici pourtant une qui surpasse celle du Roi de Macédoine; mais, ce qui semblem plus étrange, c'est que celui qui enchérit sur le Grec est un Romain, brave, déterminé & grand Capitaine, & cependant ce Romain pur & net de tout reproche se deshonore par la plus grande de toutes les insamies pour un Guerrier. Amour tu perdis Troie, dit la Fontaine sur un sujet un peu moins grave que celui-ci; mais je reconnois moins la grandeur de son pouvoir dans cette perte, quelque grande qu'Homére nous la représente, que dans celle de la réputation de Marc-Antoine, qui se laissa si bien enlasser dans les filets de sa Cléopatre Reine d'Egypte, & l'aima si surieusement, qu'il ne se sou-

cia plus ni d'honneur ni de gloire.

On dit cependant des Héros, que si l'amour est le plus fort tyran qui les domine, c'est un tyran qui laisse l'honneur en possession de tous ses droits. Cela est bon à dire dans un roman, où l'Auteur hausse ou baisse le merveilleux de ses Héros selon le besoin qu'il en a; mais le beau & l'honnête de cette passion ne se remarquent point dans le bon Antoine, ni dans ceux qui comme lui s'y laissent aller sans la moindre résistance. Croicz que le Romain paia bien cher les embrassemens & les plaisirs qu'il goûtoit avec sa maîtresse. S'il s'en sût tenu uniquement aux pratiques ordinaires des amoureux tranfis, qui confiftent à perdre le boire, le manger & le dormir, & qui souffrent mille autres incommodités attachées à cette passion, bien qu'on aime & qu'on soit aimé, le mal n'eût pas été fort grand, & n'eût pas scandalisé l'Egypte, Rome & toute la terre; mais ici il étouffe dans ce Capitaine tous les sentimens de l'honneur, & produit en lui un égarement de raison & une foiblesse de cœur dont on est tout épouvanté, & qui seroit plus pardonnable à tout autre qu'à l'amant de Cléopatre. Plutarque va nous apprendre combien les Princes & les Généraux d'armées doivent être en garde sur l'article de l'amour; le danger est d'autant plus grand, qu'il ne porte pas seulement sur leur réputation, mais sur leurs armées.

Les amours de Marc-Antoine portérent coup à la liberté de Rome. Auguste n'ofoit trop y attenter; il vouloit régner seul, & il avoit deux Collégues, Lépidus & Antoine. La perte du premier lui coûta peu, l'intrigue le tira de cet embarras. Il ne restoit plus qu'Antoine, mais c'étoit un autre homme, & fort à redouter par son courage & par ses forces. Il étoit aimé & chéri de ses soldats, il étoit maître d'une partie de l'Asie, & presque toutes les Puissances de cette partie du monde lui étoient alliées, & dévouées à son parti. Il étoit d'ailleurs maître absolu de l'Egypte, car de là il donnoit la loi à toute l'Asie & à Rome même, qui tiroit toute sa subsistance de ce païs-là; ce qui embaraffoit extrémement Auguste. La jalousie du Gouvernement entre ces deux rivaux ne les tenoit pas trop d'accord, & les brouilla souvent ensemble; mais comme ils se redoutoient également l'un l'autre, les amis communs faisoient aisément leur paix. A la fin ils prirent les armes avec une égale puissance; & si les folles amours du premier n'eussent pas renversé sa cervelle, Auguste ne s'en fût jamais tiré avec tant de bonheur. Celui-ci leva de puissantes armées de terre & de mer; l'autre, qui n'étoit pas moins en pouvoir de lui rétorquer sur l'un & sur l'autre élément, se mit en mer avec un tel appareil & une si nombreuse flotte, que depuis la première Punique il ne s'est rien vû de semblable. Antoine s'y embarqua; mais sa passion pour Cléopatre étoit si violente, que ne pouvant s'en éloigner, il l'amena avec lui. Outre ces forces navales, Antoine n'étoit pas moins redoutable sur terre, & fon armée surpassoit en nombre & en valeur celle de César. Voilà donc deux grandes armées de mer & de terre qui se donnoient comme la main, & de celleci dépendoit l'Empire du monde plutôt que de l'autre. Canidius conseilloit à Anpoine de reavoier Cléopatre, il disoit qu'une bataille gagnée ou perduc sur mer ne décideroit jamais de rien; au lieu que se mettant à la tête de son armée de terre, il pouvoit être affûré de la victoire par la valeur de ses troupes & la confiance qu'elles avoient en lui; mais enivré de fa ridicule & indigne passion, il n'écouta point un conseil si salutaire, il laisse la son armée de terre, monte sur sa stotte & donne la bataille qu'on appelle d'Actium: le combat fut longtems incertain & douteux: , Lorf-, que tout à coup, dit Plutarque, on vit les soixante vaisseaux de Cléopatre, qui " déploioient leurs voiles pour se retirer, & qui se mirent à fuir au travers de ceux , qui combattoient, car ils étoient postés derrière ces gros bâtimens, & en les écartant pour passer ils les mirent en desordre. Les ennemis les regardoient avec éton-" nement, & les voioient poussés par un bon vent prendre le chemin du Péloponése. " Alors Antoine fit voir manifestement qu'il n'avoit ni la prudence d'un Géné-, ral, ni le courage d'un homme, en un mot qu'il n'avoit pas son bon sens; mais que comme quelqu'un a dit en badinant, que l'ame d'un amant vit dans un corps étranger, il étoit entraîné par une femme, comme s'il eût été colé avec elle & obli-" gé de suivre tous ses mouvemens. Car il n'eut pas plutôt vû la galére de cette Egyptienne faire voile, qu'oubliant tout & s'oubliant lui-même, & trahissant & abandonnant ceux qui combattoient & qui se faisoient tuer pour lui, il monta sur " une galère à cinq rangs de rames, accompagné seulement d'Alexandre le Syrien & de Scellius, & suivit celle qui l'avoit déja ruiné, & qui alloit achever de le per-" dre. Cette furieuse passion sur pour lui une source inépuisable de malheurs. Céfar après une telle victoire, dont notre amoureux se sut très-bien relevé par son armée de terre, n'eur garde d'imiter Annibal après la bataille de Cannes; il le poursuivit jusques dans l'Egypte. Antoine se réveilla un peu par un combat, où il remporta quelque avantage, & puis retomba dans ses mêmes foiblesses, & fut réduit à se tuer Iti-même. L'on peut dire qu'Auguste dut plutôt à la folle passion d'Antoine pour sa Cléopatre une victoire si surprenante, qu'à sa valeur & à sa conduite.

Voici un Amiral de la flotte d'Athénes, qui, sans être amoureux, s'ensuit avec quelques vaisseaux, & laissa la le reste: on entend bien que je veux parler de Conon, grand Capitaine. Mais dans cette affaire-ci, il manqua de conduité & de prévoiance. A l'égard du courage, je ne vois pas qu'on puisse raisonnablement l'accuser d'en avoir manqué. Sa flotte étoit forte de cent quatre-vingt galéres, il sut surpris & ne se sauva qu'avec neus. Cet événement termina la guerre du Péloponése, & causa la ruine & la décadence d'Athénes. Voici le sait, je l'emprunte de Thucydide, & d'Ablancourt m'en sournit la traduction.

Lysander, Amiral de-l'armée de Lacédémone, s'étant rendu maître de Lampsaque, où il y avoit un bon port, les Athéniens aiant été avertis qu'il tiroit de ce côté-là, y cinglérent aussi, " & mouillérent au port d'Eleonte dans la Chersonése avec cent , quatre-vingt galéres; & aiant sçû la prise de Lampsaque, allérent à Seste, où s'émnt pourvûs de vivres, ils abordérent à Egospotame vis-à-vis de Lampsaque, où 4'Hélespont n'a pas deux milles de largeur. Lysander, après avoir fait repaître ses gens, les fit embarquer, & mit les mantelets des galéres comme pour le combat, avec défense de quitter son rang & de branler sans ordre. Les Athéniens, dès le lever du Soleil, se rangérent en bataille devant le port; & voiant que Lysander ne bougeoit, se retirérent sur le soir à leur poste, où il les sit suivre par quelques galéres des plus légéres pour épier leur contenance. Après avoir fait cela l'espace de quatre jours, pendant lesquels les Athéniens ne cessérent de lui présenter la bataille; Alcibiade, qui vit de son fort qu'ils étoient sur une rade découverte, d'où il falloir aller querir des vivres ailleurs, tandis que l'ennemi étoit posté dans un bon port où il ne manquoit de rien, il leur conseilla de regagner Seste rqui n'étoit éloigné que de demie lieuë, où ils se pouvoient battre quand il leur plairoit, sans être fujets aux infultes des ennemis. Mais les Généraux Athéniens, & particuliérement Tydée & Menandre, ne trouvérent pas bon qu'il se mêlât de leur donner des avis, n'étant plus Général; ce qui l'obligea à se retirer. Le cinquiéme jour, Lysander dit à ceux qu'il envoioit à la découverte, selon la coutume, qu'ils fissent signe avec un bouclier lorsqu'ils verroient les ennemis décendus à terre, & écartés, comme ils faisoient tous les jours par mépris, à cause qu'il refusoit le combat. Le fignal ne sut pas plutôt donné, qu'il vogua contre eux à toutes rames, suivi de Thorax avec son infanterie. Conon le voiant venir, sit fonner l'alarme pour rassembler ceux qui étoient dispersés, car il y avoit des galéres entiérement dégarnies, qui n'avoient qu'une rangée ou deux de rameurs, & fe mit en mer avec neuf autres équipées de tout point, dont la Parelienne étoit une. Cependant Lysander prit toutes les autres avec ce qui étoit dessus, & une partie même de ceux qui étoient sortis: le reste se sauva dans quelques petites places voisines. Conon voiant tout perdu, cingla en haute mer avec huit galéres vers le promontoire de Lampsaque, où trouvant les grandes voiles des ennemis, il les ,, prit, & tira vers Evagoras Roi de Chypre, tandis que la Parelienne portoit à Athénes la nouvelle de la défaite.

Voilà deux plaisans Officiers Généraux que Menandre & Tydée, qui parce qu'Alcibiade, un des plus grands Capitaines d'Athénes, étoit saus cesse maltraité par ses Citoiens, lors même qu'il les tiroit des plus grands embarras, & même après les avoir délivrés du joug des Lacédémoniens, se moquent de ses avis, comme si l'on perdoit le sens & l'esprit lorsqu'on perd les bonnes graces d'un Prince; ils méprisent un conseil salutaire, qui faisoit le salut & la gloire de l'armée Athénienne. Mais que Copon ait méprisé cet avis, il y a lieu d'en être étonné: il eût pû s'épargner une telle

honte, & la perte entière de sa réputation.

Le Général Banier, un de plus grands hommes de son siècle, est atteint & convaincu dans l'Histoire d'avoir donné dans la passion d'amour au-delà des bornes raisonnables; mais elle n'étoussa jamais en lui tous les sentimens de l'honneur, comme cela se voit dans Antoine, & ne lui sit d'autre mal que de lui avoir sait manquer de bons coups par sa négligence; il perdit quelque peu de l'estime de ses soldats; mais il la recouvra bientôt par sa valeur: car quelque forte que soit la passion de l'amour, on en guérit cependant. Cette passion est en quelque manière excusable; mais un lâche demeure tel toute sa vie, à moins qu'il ne se sasse une irruption surieuse du rempérament qui bouleverse toute la machine; ce qui est un prodige plutôt qu'une preuve qu'on en peut guérir. C'est pour cela que je trouve l'action d'Andronique l'Ange plus honteuse que celle de Marc-Antoine. Voici l'exemple tel que Nicetas (a) le rapporte dans le Président Cousin.

"L'Empereur Manuel Comnéne aiant donné des troupes à Andronique l'Ange & à Manuel Cantacuzéne, dit l'Auteur, pour attaquer les Turcs de Carace, l'expédition n'en fut pas heureuse. Carace est entre Lampis & Graosgala, Andronique aiant laissé son bagage à cette dernière ville, attaqua Carace; mais y aiant pris seulement des troupeaux & des païsans, il s'enfuit à toute bride, au seule bruit de l'arrivée des Turcs, sans s'informer de leur nombre ni de leurs forces; & non content de s'être sauvé à Cone, il poussa son cheval jusqu'à Laodicée. Les soldats, étonnés de l'absence du Général, abandonnérent les prisonniers & le bagage, & se sussent dispersés de côté & d'autre, si Cantacuzéne n'eût empêché leur déroute. Peu s'en fallut que l'Empereur ne sît promener Andronique par la ville en habit, de femme; mais il modéra sa colére & lui pardonna, en considération de la parenté

a qui étoit entre eux.

Ces fortes de châtimens étoient en usage en ce tems là, comme cela se voit dans la Vie de l'Empereur Julien, & les amoureux en font beaucoup moins dignes que les. lâches qui ne le sont pas: car ceux-ci sont fort sains d'esprit, tout au contraire des autres qui l'ont perdu. Il s'en trouve plus dans l'Histoire de ceux qui ressemblent à Andronique l'Ange, & qui se deshonorent par leur lâcheté, que des autres dans lesquels l'amour étouffe toute sensibilité pour l'honneur. Je crois que Marc-Antoine est le seul au monde qui nous ait fait voir au plus haut degré de persection les prodigieux effets de cette passion: la lâcheté n'en produit pas moins, Witikind nous en offre un exemple. Le Pére Daniel n'est pas d'une grande exactitude à l'égard de ce Chef des Saxons contre Charlemagne. " C'étoit un des plus fameux Capitaines des Saxons , Vestphaliens, dit cet Historien (b): c'étoit un homme infiniment zélé pour la li-" berté de son païs, & son courage & sa prudence lui avoient acquis beaucoup d'au-", torité. Il étoit ennemi juré des François, & n'avoit jamais voulu entrer en com-" merce avec eux. Ce Capitaine, se sentant coupable de la plûpart des infractions " des Traités de paix, & de quantité d'excès & de violences, appréhenda de se met-" tre en la puissance du Roi; il aima mieux se retirer chez le Roi de Dannemarc". Cela va bien jusques-là, mais l'Historien n'a pas exprimé les choses comme elles font dans l'original, & ce n'est pas là le seul endroit où il cloche dans son Histoire, furtout pour ce qui regarde les Rois de la première race: nous n'aurions pas beaucoup de peine à le démontrer, si c'étoit ici le lieu. Witikind fut l'auteur de la révolte des Saxons, ce que l'Historien auroit dû dire lorsque Charlemagne entra dans la Saxe. Il se mit à la tête de son armée, sur la nouvelle que les François marchoient droit à

<sup>(</sup>a) Nicet. Hift. de l'Emp. Man. Comn. liv. 6. ch. 8.

lui. Il se trouva véritablement surpris, & sans presque aucuns préparatiss; ce qui consterna son armée. Ce Capitaine s'étant apperçû de cette fraieur, deserpéra du succès de son entreprise, & de tirer parti d'une armée déja intimidée de l'approche des François; ce qui l'obligea de tout abandonner, & de se retirer en Dannemarc. Les Saxons composérent alors, & se soumirent au vainqueur.

Huniade, si célébre par ses grandes actions, seroit-il digne d'entrer dans le catalogue des Généraux qui laissent là leur armée dans les grandes extrémités, & se retirent pour sauver leur personne, deses pérant du salut de leurs troupes? Il y a moins
de lâcheté dans ceux-ci que de prudence. Bien des Connoisseurs le prétendent ainsi,
les autres d'une morale plus sévére à l'égard du prix de la réputation, qui est inestimable dans un grand cœur, veulent qu'on périsse plutôt que de penser à un tel parti.
Je crois qu'on devroit distinguer un Souverain d'un Général d'armée dans ces sortes
de cas, lorsqu'il a encore quelque chose à perdre. Je laisse le jugement à de plus
habiles que moi dans ce que je vais rapporter de ce Roi de Hongrie, qui pour ne
point perdre tout ce qu'il avoit de forces, se sauva avec une partie, ne pouvant amener le reste, qu'il abandonna. Je panche fort à croire qu'il sit le coup d'un habile
Général.

Huniade à la tête d'une puissante armée, qui comparée à celle des Turcs étoit fort petite, se résolut de marcher à eux, & de les attaquer dans la plaine de Cosone èn 1448. Cette bataille est célébre dans l'Histoire, elle dura deux jours, & le second · les Valaques, qui composoient une partie de l'armée Chrétienne, se tournérent du côté d'Amurat, bien qu'Huniade eût remporté un grand avantage le jour précédent. qui ne décida pourtant rien. " Les armées revinrent aux mains le Vendredi matin, , dit l'Auteur (a), bien que les Chrétiens fussent effraiés & affoiblis de cette désertion, qui coûta cher aux Valaques, qu'Amurat fit tous tailler en piéces, détestant une telle perfidie. Ils pousserent l'ennemi avec beaucoup de courage, mais avec peu de vigueur: car la cavalerie Hongroise armée pesamment succomboit de lasfitude sous cet incommode équipage. De tout tems les armées de l'Orient avoient méprisé la cavalerie d'Occident, qui étoit alors couverte de fer & d'acier, pour mettre l'homme & le cheval à l'épreuve de toutes fortes de traits. Et les Grecs en particulier n'avoient jamais pû se persuader qu'avec tant de précaution & d'embarras, elle eût la bravoure & l'intelligence de la guerre; parce qu'un combat, tirant en longueur, elle sentoit épuiser ses forces, & trouvoit dans cette pesanteur un obstacle à la poursuite, si les ennemis plioient, ou à la retraite s'ils étoient vainqueurs. Aussi les Turcs s'en prévalurent alors, & pour achever de fatiguer cette cavalerie, feignirent de prendre la fuite, jusqu'à ce que la voiant hors d'haleine, ils s'ouvrirent pour la laisser passer, & firent ensuite un mouvement pour la couper. Elle crut alors leur opposer une ruse, & pensant rétablir ses forces & le combat, se débarassa de la pesanteur de ses armes; mais elle demeura plus exposée au sabre des Turcs, qui la prirent ainss à leur avantage.....

" Huniade voiant la perte du reste inévitable, prit une résolution que plusieurs " ont blâmée, mais qui a trouvé des partisans. Résolu de sacrisser une partie de " l'armée pour conserver l'autre, il rassembla les troupes qu'il crut ruinées ou inu " tiles, particuliérement celles qui combattoient sur des chariots, & les aiant mises " en ordre de bataille, leur sit espérer qu'il renteroit encore la fortune du combat.

<sup>,</sup> Mais tandis que sur cette promesse ces malheureux attendoient le signal pour aller à

<sup>(</sup>a) Guillet, Hist. du reg. de Mah. II. liv. 1.

j, la charge, il les abandonna à la cruauté du vainqueur, & prit la fuite avec les trou-

" pes qu'il lui plut de choisir.

le ne sai si Alphonse Roi de Naples pourroit bien se déséndre contre le reproche qu'on lui fait d'avoir abandonné son Roiaume & son armée, lorsque Charles VIII. y marcha pour en faire la conquête, malgré le soulevement de ses peuples, dont il étoit généralement hai, parce qu'il les chargeoit d'impôts extraordinaires, tirant sans cesse & sans mesure sur eux, & ne gardant aucun ménagement dans ses caprices. " Ce Prince ne sachant de quel côté se tourner, voiant approcher l'armée Françoise, tous les peuples se foulever, n'osant quitter Naples, de peur qu'elle ne suivit l'exemple du reste du Roiaume, prit, dit le Pere Daniel (a), une résolution fort ex-" traordinaire, par laquelle il eut quelque espérance de ramener les esprits. Ce sut de quitter la Couronne, & de la mettre sur la tête de son sils Ferdinand Duc de Calabre, ce jeune Prince brave, bien né, & que les Napolitains aimoient. 11 le fit proclamer Roi de Naples, & sans tarder davantage il s'enfuit sur les galéres à Massara en Sicile". Son fils l'imita bientôt: car à peine fut-il entré dans Naples, que le peuple ne pouvant oublier la tyrannie du Roi son pére, se souleva en faveur des Francois; de sorte que ce Prince s'enfuit sur ses galéres,, avec Jeanne sa fille, & la vieille Reine femme de son aieul. Il sit voile suivi de ses plus zélés serviteurs vers l'Isle " d'Ichia, à trente milles de Naples.

Huniade ne fit rien dans cette action qui pût le deshonorer; mais je doute qu'Agatho-cles Roi de Syracuse, un des plus grands Capitaines de l'antiquité, soit sans quelque reproche dans l'abandon de son armée en Afrique. J'ai déja rapporté cet exemple dans l'abrégé de sa vie, que j'ai tiré de Justin. Ce Prince aiant assez mal-à-propos insulté le camp des Carthaginois, y sut si bien reçu, qu'il y perdit la plus grande partie de son armée: de sorte qu'il sut obligé de quitter partie, & de se sauver dans son camp. Cette disgrace, jointe au mécontentement de ses troupes, ausquelles il étoit du plusieurs montres, faillit à jetter son armée dans une révolte générale; & comme il étoit sans argent & hors d'état de les satisfaire, il craignit qu'elles ne l'arrêtassent & le livrassent à ses ennemis; ce qui lui sit prendre la résolution d'abandonner son armée, & de s'embarquer pour Syracuse. Il ne manqua pas de le faire à la saveur de la nuit, accompagné de son sils Arcagate, qui s'étant égaré, sut pris par les soldats. Cette évasion porta la consternation dans l'armée, qui capitula avec les ennemis, après avoir

égorgé les deux fils de son Général.

#### S. II.

Précautions à prendre dans les païs de montagnes. Exemples de Généraux qui ont échoué, faute de les avoir prises.

SI je n'ai pas absolument épuisé certaines parties de la guerre des montagnes, je puis avancer, sans craindre qu'on m'accuse de vanité & d'immodestie, que j'ai poussé plus loin qu'aucun Auteur militaire n'a encore sait avant moi. Ceux qui en ont parlé ne s'y sont pas même assez arrêtés pour nous en donner une idée. Cependant la guerre des montagnes est une des plus grandes & des plus savantes: outre que les montagnes se rencontrent par tout, ou presque par tout où l'on fait la guerre. Je ne suis point surpris de voir les Généraux si embarassés lorsqu'ils se trouvent embar-

qués dans cette sorte de guerre, qui demande, outre une grande connoissance du pais. de grands talens & une capacité peu commune pour s'en bien démêler: car l'acquis n'est pas moins nécessaire que le naturel. L'on trouve une infinité de Généraux qui ont donné dans des piéges, dont ils n'ont pû se tirer que par une résolution très-hardie: & qui dans toute autre conjoncture auroit été blâmée comme téméraire. Les Romains, plus que tout autre peuple du monde, nous fournissent un si grandnombre de ces sortes d'événemens fâcheux, qu'il ne faut pas être étonné si j'ai traité avec tant de soin & de méthode cette partie de la guerre des montagnes, où il y a à craindre d'être enfermé. On peut tomber dans ces piéges par les mouvemens fins & rusés que fait un ennemi habile pour nous y précipiter. Bien que ces sortes de malheurs foient toujours honteux, ils le font infiniment moins que lorsqu'on s'y précipite soi-même, comme Euripidas, puisqu'il dépend de nous de n'y point tomber, & d'éviter même les piéges qu'on peut nous tendre. Mais tout cela dépend de la connoisfance du païs où l'on transporte la guerre, & cette connoissance ne pouvant être toujours en nous, on peut l'acquérir en consultant les gens du païs, & il n'y faut jamais entrer sans en avoir un bon nombre. L'on ne doit jamais s'en tenir à un seul avis, parce qu'il peut se trouver des traîtres. Il ne suffit pas d'entrer dans une vallée, & d'être maître des hauteurs à mesure qu'on avance, il faut savoir si l'ennemi après avoir quitté un passage pour aller à l'autre ne peut pas gagner le chemin que nous prenons par d'autres vallées, ou par le revers des autres montagnes, pour s'emparer des pas ou des chemins que nous avons abandonnés pour aller à lui ou pour l'empêcher d'entrer plus avant dans le païs. Il y a d'ailleurs des vallées qui n'ont point d'issue, ou qui se resserrent si fort à mesure qu'on y avance, qu'on se trouve quelquefois pris pour dupe ou obligé d'y défiler un à un, pour gagner quelque autre vallée ou quelque passage important pour y arrêter l'ennemi. Quand il s'agit d'une retraite ou de traverser un païs, comme sit Annibal dans les Alpes, on se soucie fort peu du pais qu'on laisse derriére soi; mais lorsqu'il s'agit d'aller au-devant d'un ennemi, & de lui disputer l'entrée d'une vallée, il est besoin de se précautionner sur ses derriéres & d'occuper tous les passages; de peur que l'ennemi nous venant au-devant par des chemins de revers, dont les montagnes les plus difficiles ne manquent jamais, on ne peut prendre trop de précautions: car ce qui est impraticable à une armée ne l'est pas à un corps de troupes de quatre à cinq cens hommes, & ou un berger à passé avec son troupeau à travers les plus affreux précipices, cinq cens foldats y passeront bien les uns après les autres. Or il n'en faut pas tant pour s'emparer d'un pas de montagnes qui sera derriére nous, & que nous avons négligé, faute d'avoir scû que ces montagnes affreuses, que nous croions impraticables, ne le sont pas aux gens du pais. Je n'en connois pas une dans les Alpes & les Pirénées, après m'en être informé ou les avoir vûes par moi-même, qui n'aient des sentiers, où les bergers & les chasseurs passent souvent. Il y en a bien peu dans les hautes Alpes & la haute Provence que je n'aie pratiquées, & où je n'aie pris souvent des chemins de traverse pour couper plus court & pour les reconnoître, autant par curiofité que par le desir de me rendre utile dans l'occasion. On doit donc ne marcher dans ces sortes de païs qu'avec une extréme défiance, & ne pas faire un pas en avant qu'on ne fache qu'on en peut faire mille autres en delà, autant dans le bas de la vallée que sur le haut des montagnes, s'il est possible d'y aller. On ne doit pas moins bien remarquer ce qu'on laisse derrière soi, il faut savoir avant que de sortir d'un endroit si l'on peut gagner les passages les plus difficiles par le revers des montagnes des deux côtés de la vallée, & il n'y a que les gens du païs qui puissent nous en informer: car s'il n'y avoit qu'une

apparente impossibilité d'y venir, & qu'on vît qu'on peut y décendre des hauteurs, il faut y laisser du monde, avec ordre de s'y fortisser & envoier des Officiers avec de bons guides reconnoître les moindres sentiers; s'il arrivoit qu'on trouvât des endroits où un homme pourroit passer, quelque danger qu'il y eût à le saire, on doit y envoier des mineurs pour les faire sauter.

Je n'ai garde de donner des instructions plus que je n'ai fait ailleurs, pour s'empêcher de tomber dans les fautes où bien des Généraux sont tombés, j'ai honte d'apprendre aux gens de guerre de se garder de s'ensermer dans des vallées ou dans des pais qui n'ont point d'issues, & où ceux qui y entrent une fois courent risque de n'en jamais fortir que par la perte de leur vie, ou par une honte éternelle. Il n'y en a pas une plus grande que celle de se rendre les armes à la main, & de passer sous le joug lorsque l'ennemi, assuré qu'il n'y a point de sortie, nous bouche l'entrée: car il faut bien, quoique Polybe ne le dise pas, qu'Euripidas eût éprouvé le même fort, & que Philippe eût envoié des troupes par des chemins détournés, qui lui coupérent les vivres & la retraite. Ce Général des Elécns, qui se vir ainsi ensermé, s'enfuit fecrétement, & abandonna son armée. Il s'est trouvé bien des Généraux qui n'ont eu garde de l'imiter, & qui ont pris le parti le plus généreux en marchant à l'ennemi à la première nouvelle, pour ne pas lui donner le tems de se reconnoître, & de se fortifier au passage: c'est la chose du monde la plus aisée dans les païs de hautes montagnes, & il est encore plus aisé de faire donner toute l'armée dans un coupe-gorge par des manœuvres bien concertées; mais de s'y précipiter par imprudence & faute de précautions, c'est ce qu'on ne sçauroit excuser dans un Général d'armée.

Rien ne me surprend davantage que les exemples que l'Histoire ancienne & moderne nous sournit en soule, j'en rapporterai quelques-uns qui approchent le plus de nous, & les exemples ont cela de bon, qu'outre l'instruction qu'ils sournissent & le plaisir qu'on y-prend, ils nous portent à la lecture de l'Histoire, & rien n'est plus important aux gens de guerre & aux Grands du monde, qui sont nés pour nous commander, ou pour gouverner les peuples. C'est une des principales sonctions de la prudence, dit notre Auteur en mille endroits de son Histoire, de n'attendre point à s'instruire par une dangereuse expérience, qui coûte toujours bien cher sans nous mener fort loin. Ce qui s'est passé sert à affermir le jugement pour l'avenir, & à éclairer l'esprit pour la conduite qu'on doit tenir dans le train des affaires du monde. Il est sâcheux d'acheter de l'habileté à ses propres dépens, il vaut mieux observer avec attention les bévûes & les erreurs d'autrui, asin d'apprendre à se garantir des disgraces qu'elles traînent après elles. Plusieurs grands Capitaines les eussent sans doute évitées, s'ils eussent sont auteurs des errans.

Mes Lecteurs se souviendront de l'exemple de Perose Roi de Perse contre celui des Nephtalites, que j'ai rapporté dans le Volume précédent page 197. Rien de plus remarquable que ce fait : car pour se tirer d'un pas très-dangereux dans un défilé de montagnes qui n'avoit aucune issue, où il s'étoit imprudemment engagé avec toute son armée; il se vit dans la triste & honteuse nécessité de capituler avec son ennemi à des conditions si deshonorantes & si dures, qu'elles dissérent peu de celles des Romains aux sourches Caudines. Toute la honte tomba sur Perose plutôt que sur ses troupes. Il sauva par-là son armée aux dépens de sa réputation, & le vainqueur perdit la sienne par une vengeance ridicule.

L'adresse dont Eusébe se servit pour faire connoître au Roi de Perse le danger où il exposoit son armée, est d'un art admirable & digne d'un Courtisan très-délié. En

vérité n'est-ce pas une chose bien surprenante & tout-à-sait déplorable, qu'on ne puis-se, sans un extréme ménagement & sans risque de se perdre, avertir les Grands du monde de ce qu'ils doivent éviter? Quel milieu prendre entre ces deux avis extrémes, l'un d'Esope, le fabuliste sameux, qu'il faut ou n'approcher point du tout des Rois, ou ne leur dire que des choses qui leur soient agréables; & l'autre de Solon qu'il faut on ne point approcher des Rois, ou leur dire des choses qui leur soient utiles?

"Il n'y a rien que nous recevions avec tant de répugnance que les avis, dit le célébre NIr. le Clerc. Nous regardons ceux qui les donnent comme des gens qui font
affront à notre esprit, & qui nous prennent pour des enfans, ou pour des ignorans.
Nous considérons l'instruction, comme une censure implicite, & le zéle que l'on
montre pour notre bien, dans une semblable occasion, comme un effet de la préfomption ou de l'impertinence de ceux qui le font paroître. La vérité est, que
ceux qui donnent un avis, sont en cela un exercice de supérieur, dans lequel ils
ne peuvent être sondés que parce qu'en nous comparant avec eux, ils remarquent

en nous un défaut de conduite ou d'esprit.

Perose court à sa perte comme à celle de son armée par son imprudence; le péril ne pouvoit être plus grand, & cette imprudence plus énorme: qui sera assez hardi pour la lui saire connoître, & la mettre dans tout son jour? Il s'en trouve un, encore faut-il qu'il use d'un apologue, qui une heure plutôt eût été d'une grande ressource; au lieu qu'étant débité trop tard, le mal se trouva au comble & sans nul reméde. Cela me fait souvenir d'un bon mot d'un Officier sort habile, auquel son Général, embarqué dans une mauvaise affaire, & qui n'aimoit pas à prendre conseil, demanda ce qu'il pensoit qu'il saudroit saire: vous venez trop tard, lui répondit-il, il y a une heure que je le sçavois.

" Entre toutes les dissérentes manières de donner un conseil, dit encore l'illustre Auteur que je viens de citer, " je crois que la plus fine & celle qui plaît le plus gé, néralement, est celle qui se fait par le moien de la fable, quelque forme qu'on veuille
, lui donner, si l'on considére bien cette manière d'instruire & de conseiller, on
, trouvera qu'elle est moins choquante & la plus souffrable... C'est pour cela que
, nous voions dans les plus anciennes Histoires, que des personnes sages ont souvent
, donné des avis à leurs Rois, en emploiant les apologues. Pour omettre les exem, ples de cette manière d'instruire, dont chacun peut se souvenir; il y en a un dans
, la langue Turque, où il y a quelque peu d'extravagance orientale mêlé, mais qui

" n'en est pas moindre pour cela.

" On dit que le Sultan Mahmoud, par ses guerres perpétuelles au-dehors, & par sa tyrannie au-dedans, avoit sait que toute la Perse étoit pleine de mazures. Son Grand Vizir prétendoît, (soit qu'il le crût, ou qu'il voulût imposer aux autres,) avoir appris d'un certain Derviche l'art d'entendre le langage des oiseaux; de sorte qu'aucun oiseau ne pouvoit ouvrir le bec en sa présence, sans que le Vizir entendêt ce qu'il disoit. Un soir qu'il revenoit avec le Sultan de la chasse, ils virent deux hiboux sur un arbre, qui sortoit des mazures d'un vieux mur, & qui faisoient entendre de là leurs lugubres cris. Sur cela le Sultan, qui se ressouint de la prépoux se disent l'un à l'autre; allez écouter leurs discours, & apprenez-moi ce qu'ils auront dit. " Le Vizir approcha de l'arbre, & seignit d'être bien attentif aux cris, de ces deux oiseaux; après quoi étant retourné au Sultan, il lui dit qu'il avoit très-bien entendu une partie de leur conversation, mais qu'il n'osoit pas la lui rap-

, porter. Il ne fit qu'irriter par-là la curiosité du Sultan, qui voulut absolument sça, voir ce que les hiboux avoient dit: Sçachez donc, dit le Vizir, qu'un de ces hiboux a un fils, & l'autre une fille, qu'ils parlent de marier ensemble. Le pére du fils a dit au pére de la fille: frère, je consens à ce mariage, à cette condition que vous assigniés cinquante villages ruinés pour sa portion. A cela le pére de la fille a répondu: au lieu de cinquante, je lui en assignerai cinq cens, si vous voulez. Dieu donne bonne vie & longue au Sultan Mahmoud! pendant qu'il régnera, nous ne manquerons pas de villages ruinés. "L'Histoire dit que le Sultan su si touché de,, cet apologue, qu'il sit rebâtir les villes & les villages qui avoient été ruinés, & qu'il tâcha depuis ce tems-là de procurer le bien de son peuple.

" Par la fable, dit encore M. le Clerc fort judicieusement, on nous dit ce que nous devons faire, nous nous imaginons que c'est nous-mêmes qui nous avisons de notre devoir, nous écoutons celui qui nous parle avec plaisir, ou nous lisons un Auteur fabuliste comme un Historien, & nous regardons les instructions qui en nais, sent plutôt comme des conséquences que nous en tirons, que des avertissemens qu'il nous donne. Les exemples historiques sont le même effet dans certains arts & certaines sciences, & particulièrement dans celle de la guerre. Faut-il être surpris après cela, si en expliquant le dogme je le prouve par les saits, comme je le pratique dans cet Ouvrage? Car l'on apprend par-là & la Guerre & l'Histoire, du moins les endroits les plus à remarquer. Finissons ce Paragrafe par les exemples que j'ai promis.

L'Empereur Isac l'Ange aiant marché pour combattre les Valaques & les Commanes, qui s'étoient débordés sur les terres de l'Empire, où ils faisoient de très-grands désordres, ne fit pas de grands progrès. C'étoient des montagnards vifs, agiles & alertes, qui alloient bravement au combat, lorsque les lieux leur étoient favorables, & se retiroient dans les combats de pied serme, où l'ordre pouvoit beaucoup, & revenoient ensuité pour attaquer dans la retraite. L'Empereur emploia deux mois dans cette expédition sans aucun effet; mais comme il eut quelques avis que les Scythes remuoient, il prit la résolution de se retirer & de s'en revenir.

, Ne voulant pas s'en retourner par où il étoit venu, dit le Président Cousin (a), il prit un chemin plus court & plus agréable, au milieu de plusieurs valons, où il perdit une partie confidérable de fon armée, & où il courut grand risque de périr lui-même. Au lieu de marcher par une campagne assez large, où la cavalerie pouvoit passer sort commodément, il s'engagea en des pas de montagnes, par où couloit un torrent. Manuel Camyze Protostrator, & Isac Comnéne, gendre d'Alexis, que nous verrons bientôt sur le trône, étoient à la rête; Jean Ducas Sebastocrator, oncle de l'Empereur Isac, étoit à la queuë. L'Empereur & son frere Sebastocrator étoient au milieu avec tout le bagage. Il n'étoit que trop aisé de voir que les Barbares, qui étoient aux deux côtés du passage, avoient envie de les attaquer. L'avantgarde passa sans en venir aux mains, & devant que les Valaques se fussent approchés du pas, qui d'ailleurs se réservoient de charger le corps d'armée, où ils croioient que l'Empereur étoit avec ses principaux Officiers. Lorsqu'il se fut engagé si avant dans ce sacheux passage, qu'il ne pouvoit plus reculer, ils sondirent sur lui avec une impétuosité extréme. L'infanterie Romaine sit bien son devoir pour n'être pas envelopée, & résista vaillamment aux Barbares, qui ne pouvoient décendre du haut des rochers sans peine ni sans danger. Mais quand elle se fentit accablée par des masses extraordinaires de pierres, qui rouloient de la cime des montagnes, elle fut contrainte de lâcher le pied. Alors les Barbares les

<sup>(</sup>a) Hist. de Constant. t. 5. ch. 4. l'Emp. Isac l'Ange.

" poursuivant avec plus de violence, & en même tems avec plus de bonheur, ils " furent tous assommés comme un troupeau renfermé dans une boucherie. L'Em-" pereur sembloit pris comme dans un filet, quelque effort qu'il fit pour repousser " les ennemis. De plus il avoit perdu son bonner, que l'on appelle cass. Plusieurs " vaillans hommes s'étant rassemblés autour de lui, & aiant tué des chevaux, même " des soldats de notre parti qui bouchoient le passage, ils le dégagérent si heureuse-" ment, qu'il ne sut point blesse, quoique tous les autres le sussent Quand il eut " atteint l'avantgarde, il remercia Dieu avec les paroles de David, de lui avoir sauvé " la vie. Ducas Sebastocrator ne pouvant avancer, trouva un garde qu'un de ses

" foldats nommé Litoboez avoit gagné par argent.

J'ai dit dans le Paragrafe précédent que les actions de Mummol, un des plus grands Capitaines de son siècle, étoient peu connuës. On sçait qu'il étoit François; mais on ignore le lieu de fa naissance. Il y a lieu de croire qu'il étoit d'Avignon. Les Lombards avoient fait de grands desordres dans la Bourgogne, la Savoie & le Dauphiné. , Le Patrice Amé y accourut aussitôt avec des troupes , pour les empêcher de pénétrer dans le pais, & on en vint aux mains, dit le Père " Daniel (a), les Bourguignons furent défaits & presque tous passés au fil de l'é-" pée.- Le Général même y périt. Les Lombards devenus maîtres de la campagne par cette défaite, y commirent de grands excès, & repassérent les Alpes chargés de butin & avec une multitude de prisonniers qu'ils firent esclaves. C'est ce qui obligea le Roi de Bourgogne de donner le commandement de son armée de ce côté-là au plus grand homme de guerre qu'il y eût alors dans l'Empire François nommé Mummol. Ce Capitaine n'eut pas plutôt ramassé les débris des troupes, qui furent fortifiées de quelques autres, que les Lombards revinrent faire une nouvelle irruption dans le Dauphiné aux environs d'Embrun. Mummol s'approcha avec son armée; mais marchant lentement, il leur donna le tems de s'engager dans les montagnes & dans les forêts, dont il fit brusquement occuper tous les défilés, & embarassa les issues de quantité d'arbres qu'il fit abattre : de sorte que les Lombards se trouvérent investis de tous côtés, & étoient assommés à mesure qu'ils paroissoient. La plus grande partie y laissa la vie, quelques-uns furent pris & envoiés au Roi par le Général. Ils furent dispersés dans diverses prisons du Roiaume, & très-peu échapérent pour aller porter à leurs compatriotes la nouvelle de leur défaite.

Je l'ai déja dit plusieurs fois, il n'y a rien qui prête plus à la ruse & à l'artistice que le pais des montagnes, ni rien qu'un habile Général d'armée ne puisse entreprendre pour réussir dans ses entreprises, quelque foible qu'il puisse être; mais tout dépend de la connoissance du pais, & Mummol combattit fort près du sien. Il sçut attirer l'ennemi dans un détroit de montagnes, & rien n'est plus aisé que cela, lorsqu'on roule sans cesse l'ennemi par des mouvemens bien concertés de suites & de retraites simulées. Mummol réussit parsaitement dans cette sorte de guerre, comme dans les autres: car quand même l'on auroit affaire à un ennemi vigilant, & qui use des précautions les plus sages, il est difficile qu'il puisse longtems tenir contre une désensive active & rusée, & qui se change en offensive selon l'occasion. Rien n'est plus admirable & plus sçavant que cette saçon de guerre.

Sertorius, un des plus grands Capitaines qui eût paru avant César, excelloit particuliérement dans la guerre des montagnes, & mit à bout le grand Pompée, dont

I se jour comme d'un enfant. Plurarque nous explique la méthode de cet habile & rusé Guerrier en homme qui avoit travaillé sur de bons Mémoires.

Les Généraux Romains ,, avoient affaire, dit-il, à un ennemi qui les venoit surprendre tantôt de jour & tantôt de nuit; ses troupes composées la plûpart d'Espa; gnols & de montagnards viss & agiles, faisoient de continuelles attaques & des retraites aussi promtes, sans que les soldats Romains pesamment armés, & accoutumés à combattre de pied ferme, les pûssent joindre. Lui seul conduisoit toutes les entreprises. Il semble qu'il se multipliat. Les deux Généraux de Rome le trouvoient à la tête de toutes les attaques. S'il avoit de l'avantage, il poussoit ses ennemis sans leur donner le tems de se reconnoître; & s'il trouvoit trop de résistance, & qu'il craignît d'être enveloppé, il avoit accoutumé ses soldats à se disperser; ils gagnoient les montagnes & les rochers, & au moindre signal ils sçavoient se rallier auprès de leur Général. On le voioit revenir à la charge par un autre endroit, il sembloit que ce sur de nouvelles troupes & une autre armée qu'il eût trouvée toute prête à entrer en action. Par cette manière de faire la guerre, favorisée de la situation des lieux, il ne laissoit jamais en repos ni ses ennemis ni ses propres troupes.

## 

# C H A P I T R E XVI.

Escalade de Psophis. Libéralité de Philippe à l'égard des Eléens. Nonchalance de ce peuple à se conserver dans son ancien état. Reddition de Thalamas.

D'Hilippe, à la vûe de ces obstacles, demeura quelque tems en suspens. Tantôt il renonçoit au dessein qu'il avoit eu de saire le siège de cette ville, tantôt il le reprenoit par la considération des avantages qu'il en tireroit en cas qu'il réussit. Car autant que cette ville devoit être formidable aux Achéens & aux Arcadiens, pendant que les Eléens en seroient les maîtres, autant leur devoit-elle être avantageuse dès qu'ils la leur auroient enlevée. Il se résolut donc de l'allièger. Pour cela il donna ordre aux Macédoniens de repaître dès le point du jour, & de se tenir prêts. Le matin il passe l'Erymanthe sur un pont, les assiégés en furent si étonnés que personne ne s'opposa à son passage. Il approche de la ville avec un appareil & une assurance qui y jette l'épouvante. Euripidas & les habitans sont effraiés, jusqu'alors ils avoient cru que les ennemis n'oséroient pas mettre le siège devant une ville si forte, & si capable de le soutenir longtems, furtout dans une faison peu propre à ces sortes d'entrepriles. Une autre chose les embarassoit, ils craignoient que Philippe n'eût quelque intelligence dans la ville, & qu'ils ne fussent trahis par quelques-uns des habitans. Cependant comme ces soupçons Tome V.

se trouvérent sans fondement, la plûpart coururent à la désense des murailles.

Les étrangers d'entre les Eléens firent une fortie par une porte qui est au haut de la ville, pour surprendre les ennemis. Mais le Roi avoit donné ses ordres pour que les échelles sussent dressées en trois endroits différens, il avoit aussi partagé ses Macédoniens en trois corps. Le signal se donna par les trompettes, & aussitôt on alla de tous côtés à l'escalade. Les assiégés se désendirent d'abord avec valeur, & jettérent plulieurs des assiègeans en bas des échelles; mais les traits & les autres munitions dont ils n'avoient pris que pour cet assaut. leur manquérent bientôt, & d'ailleurs ils avoient affaire à gens qu'il n'étoit pas aisé d'épouvanter. A peine un Macédonien étoit-il tombé de l'échelle, que le fuivant prenoit sa place. Les assieges abandonnérent enfin la ville, & se retirérent dans la citadelle. Les Macédoniens montérent sur les murailles, & les étrangers, qui avoient fait la fortie, pressés par les Candiots, jettérent honteusement leurs armes & prirent la fuite. On les mena battant jusqu'à la ville, & l'on entra péle-mêle avec eux, en forte que la place fut prise en même tems de tous les côtés. Les Psophidiens, leurs femmes & leurs enfans, Euripidas & tous ceux qui échapérent aux affiégeans, se sauvérent dans la citadelle. Tous leurs meubles furent pillés, & les mai-

sons furent occupées par les Macédoniens.

Ceux qui s'étoient réfugiés dans la citadelle n'y avoient pas dequoi fublister. Ils virent bien que leur ruine étoit inévitable, s'ils ne fe rendoient au plutôt à Philippe. Il lui envoiérent un Héraut pour le prier de permettre qu'on lui sit une députation. Les Magistrats de la ville & Euripidas allérent le trouver. On fit un Traité, par lequel on leur accordoit l'impunité à tous, tant Citoiens qu'Etrangers. Les Députés retournérent à la citadelle avec ordre de n'en faisser sortir personne, que l'armée ne sût sortie de la ville, de peur que des foldats, peu dociles aux ordres du Prince, ne leur fissent quelque violence. Comme il faisoit alors de la neige, Philippe sut obligé de rester la quelques jours, pendant lesquels il sit appeller ce qu'il y avoit d'Achéens dans la ville. Dans cette Assemblée il s'étendit beaucoup sur la forte situation de Psophis, & sur les avantages qu'on pourroit tirer de cette place dans les conjonctures présentes, fur la distinction qu'il faisoit des Achéens par dessus les autres Grecs, & sur le penchant particulier qu'il se sentoit pour eux. Et ce qui mit le comble à toutes ces honnêtetés, il leur fit présent & les mit en possession de la ville, ajoutant qu'il les favoriseroit de tout son pouvoir, & qu'il ne laisseroit échaper aucune occasion de les obliger. Aratus & le peuple le remerciérent avec toutes les marques possibles de la plus vive reconnoissance, & il congedia l'assemblée. Il partit

ensuite & marcha vers Lasion. Alors les Psophidiens quittérent la citadelle, & vinrent chacun reprendre leur maison. Euripidas retourna à Corinthe, & de là en Etolie. Proslaüs de Sicyone sut sait Gouverneur de la citadelle de Psophis, & on lui donna une assez bonne garni-

son. Pythias de Pelléne commanda dans la ville.

Le bruit de cette conquête effraia la garnison de Lasion. A peine sentit-elle que le Roi approchoit, qu'elle abandonna la place. Le Roi y entra d'emblée, & par un surcroît de bonté pour les Achéens, il en gratifia leur République. Strate fut de même désertée par les Eléens, & le Roi la rendit aux Telphussiens. Il arriva à Olympie après cinq jours de marche. Il y facrifia aux Dieux, & fit un feltin aux Officiers de son armée. Les troupes reposérent là trois jours, au bout desquels il décampa & vint à Elée. Les fourrageurs se répandirent dans la campagne. Pour lui il mit son camp à Artemise. Après avoir fait la un grand butin; il reprit la route de Dioscyre. Le païs fut ravagé. On fit quantité de prisonniers: mais ceux qui se sauvérent dans les villages voilins & dans les postes fortifiés, étoient encore en plus grand nombre. Aussi est-il vrai que le païs des Eléens est le plus peuplé & le plus fertile de tout le Péloponése. Il y a telles familles parmi ce peuple, qui aiant quelques biens à la campagne, aiment tant à les cultiver, que depuis deux ou trois générations on n'en a vû personne mettre

le pied dans Elée.

Cet amour pour la campagne s'est accru par le grand soin qu'ont eu les Magistrats de ceux qui y sont leur demeure. Dans chaque endroit il y a des Juges pour y faire rendre la justice, & l'on veille exactement à ce que les besoins de la vie ne leur manquent pas. Il y a beaucoup d'apparence que ce qui les a portés à prendre tous ces foins & à établir ces loix, c'est la grande étendue du pais, & principalement la vie sainte qu'on y menoit autrefois, lorsque toute la Gréce regardant l'Elide comme sacrée, à cause des combats olympiques qui s'y célébroient, les habitans vivoient tranquilles à l'ombre de cette glorieuse distinction, & sans rien craindre des maux que la guerre entraîne avec elle. Mais depuis que les Arcadiens ont prêtendu que Lasion & la Pisatide leur appartenoient, les Eléens obligés pour se désendre, de changer leur genre de vie; n'ont rien fait pour recouvrer leurs anciennes immunités. Ils sont toujours restés dans l'état où la guerre les avoit mis. Pour parler ingénûment, je trouve cette nonchalance très-blàmable. Nous demandons la paix aux Dieux dans nos priéres, pour l'avoir il n'y a rien à quoi l'on ne s'expose, c'est de tous les biens celui à qui ce titre est le moins contesté; se peut-il faire sans une extréme imprudence que les Eléens aient négligé ce bien précieux jusqu'à ne pas se donner le moindre mouvement pour l'obtenir des Grecs, & le perpétuer chez eux? Ils sont d'autant 172

plus coupables, qu'ils n'avoient pour cela rien à faire, qui ne fût dans

les regles de la inflice & de la bienséance.

Ce genre de vie, dira t-on, les exposoit aux insultes de ceux qui sans égard pour les Traités leur auroient cherché querelle. Mais cela seroit arrivé rarement, & en ce cas toute la Gréce auroit couru à leur fecours. A l'égard des petites courfes qu'on auroit pû faire fur eux, il leur auroit été aisé, riches, comme ils n'auroient pas manqué de devenir dans une paix perpétuelle, de s'en garantir, en mettant des étrangers en garnison dans certains lieux quand il auroit été nécessaire: au lieu qu'aujourd'hoi pour avoir craint ce qui n'arrive presque jamais, ils font dans des guerres continuelles qui désolent leur pais & les dépouillent de tous leurs biens. Les Eléens ne touveront pas mauvais que je les aie ici exhortés à recouvrer leurs droits, l'occasion n'a jamais été plus favorable. Quoiqu'il en soit, il reste encore dans ce pais quelques vestiges de son ancienne manière de vivre, & les peuples y gardent encore beaucoup de penchant pour la campagne. C'est pour cela que quand Philippe y vint, quoiqu'il fit beaucoup de prisonniers, il y eut un plus grand nombre de personnes qui s'enfuirent dans la ville.

Les Eléens retirérent la plus grande partie de leurs effets, de leurs esclaves & de leurs troupeaux dans un château nommé Thalamas, place qu'ils avoient choisie, tant parce que les avenuës en sont étroites & qu'il est difficile d'en approcher, que parce qu'il est éloigné de tout commerce. Sur l'avis que le Roi reçut que grand nombre d'Eléens s'étoient réfugiés dans ce château, résolu de tout tenter & de tout hazarder, il commença par poster ses étrangers dans tous les lieux par où il pouvoit aisément saire passer son armée. Puis laissant le bagage & la plus grande partie de son armée dans les rêtranchemens, il entra dans les défilés avec les rondachers & les armés à la légère. vint au château sans rencontrer personne qui lui disputât le passage. Les affiégés, qui n'entendoient rien à la guerre, qui n'avoient point de munitions, & entre lesquels il y avoit quantité de gens de la lie du peuple, craignirent un affaut & se rendirent d'abord. On comptoit parmi eux deux cens étrangers, gens ramassés, qu'Archidamas Préteur des Eléens avoit amenés avec lui. Philippe gagna là une grande quantité de meubles, plus de cinq mille esclaves, & une infinité de bêtail. Après cette expédition il revint à son camp. Son armée étoit si enrichie & si chargée du hutin, que ne la jugeant pas en état de rien entreprendre, il retourna à Olympie, & y campa.

#### O B S E R V A T I Ò N S

Sur l'escalade de Psophis.

S. L

Philippe en estaladant Psophis ne fut que hardi. Quelques regles à observer dans une escalade.

Ien ne contribue plus à la gloire d'un grand Capitaine, que l'activité. Le promptitude dans l'exécution de ses entreprises, & l'habileté qu'il fait paroître à profiter de la déroute des ennemis, & à faire des coups de partie, pendant qu'ils sonr encore étonnés de leurs disgraces & de leurs pertes. C'est là le rems de tout oser. L'audace téméraire en apparence est toujours plus nécessaire dans ces sortes de conjonctures, lorfqu'on fait profiter des momens favorables, qu'une lente & mûre délibération suggere. La plupart en demeurent là après une victoire. & donnent le tems à leurs ennemis de se reconnoître. Il faut les presser après de grands succès; mais il arrive malheureusement, & presque toujours, que les Généraux qui ont remporté les victoires les plus signalées, trouvent des suiets de défiance, dont les vaincus, mieux informés du mauvais état de leurs affaires, ne s'apperçoivent pas. Ils se voient au contraire dans le dernier découragement. Les esprits trop fins & les flegmatiques, quelque fiers qu'ils soient de leurs avantages, sont fort sujets à ce défaut-là. Sans remonter aux tens les plus reculés, il seroit aifé de trouver un borr nombre de ces sortes de Généraux, qui ne se sont attachés qu'aux entreprises les plus aisées & de peu d'importance, lorsqu'ils étoient en état de marcher à de plus grandes, où les succès précédens sembloient devoir les porter. C'est n'être Capitaine qu'à demi, que de savoir vaincre sans savoir profiter de la victoire. Annibal après Cannes, & Gustave-Adolphe après la gloire de Leipsick, auront toujours cette fauteà se reprocher. On ne la reprochera jamais à César, ni à M. de Turenne. Philippe, tout jeune qu'il est, ne croit pas qu'après une victoire aussi complette que celle qu'il vient de gagner contre Euripidas, qui n'a sçû l'attendre à la tête de son armée, ce Général enfermé dans Píophis doive lui échapper, quelque force que fût cette place, quelque capable qu'elle fût de faire une longue résistance, tant par sa fituation que par le nombre de ceux qui s'y étoient retirés après l'infortune du mont: Apeaure:

Cette entreprise du Roi de Macédoine a tout l'air d'un coup de témérité: L'Historieri le sait assez sentir, il le paroît ainsi au premier coup d'œil. Il le seroit en esser, si certaines circonstances ne sauvoient Philippe de ce reproche, comme nous le serons voir, & ne prouvoient visiblement que cette action n'étoit seulement que hardie. Cela n'empêche pas que nous ne puissons appliquer à cette action-là cette pensée d'Homère, que Cléomène appelloit le conseiller des gens de guerre & le docteur des Lacédémoniens. Il dit que la valeur est seule sujette à des transports divinement inspirés. Cette inspiration n'est autre chose que le bon sens de Philippe. On en douteroit d'abord: comment oser insulter une place, dira-t-on, que les plus habiles, les plus audacieux & les plus sages rêtes de la Gréce n'eussent jamais autaquée que dans les sormes, & avec tout le cérémonial imaginable? Et cependant

ce Capitaine ne lui fait pas plus d'honneur, que s'il se fût agi d'une misérable bicoque. Que penseroit-on d'une si incroiable hardiesse, si l'on ne voioit par mille exemples anciens & modernes, & même de nos jours, que les desseins les plus difficiles, les plus imprudens en apparence & les plus douteux, ne font ni imprudens ni douteux; mais surs & sages, lorsqu'on en vient à l'exécution ensuite d'une grande victoire? Car il n'y auroit aucune certitude ni bon sens dans ce que nous ferions, ni prudence ni sagesse, si nous agissions d'une autre manière avant la gloire d'une entreprise qui devance la seconde, où nous courons. Les gens sages se servent du bonheur avant qu'il change; car il importe à un Général qui vient de vaincre de pouffer aussi loin qu'il peut ses avantages, pour augmenter sa réputation, le courage, la hardiesse, la confiance & les espérances de ses troupes. Il doit tout ofer & tenter les plus grandes choses, non seulement parce que le vaincu ne se porte pas aux dangers avec la même hardiesse que le victorieux; mais encore parce qu'elles deviennent toujours plus aifées dans l'exécution, quelque difficiles qu'elles paroiffent, lorsqu'après une entreprise qui aura réussi on court à une autre toute nouvelle: ce qui augmente la terreur, qui est la suite des grands desseins, & ne donne pas le tems à l'ennemi de revenir de l'étonnement où il est. Il ne faut pas même trop raisonner dans quelquesunes ensuite des autres moins difficiles, & qui ont réussi. Sénéque dit, que le succès n'est pas de la jurisdiction du sage, nous commençons les choses & la fortune les achéwe, & cette fortune n'est autre chose que l'opinion qu'on a de notre habileté dans la conduite, de la hardiesse de nos desseins, & de l'audace intrépide & furieuse de nos troupes: cette opinion de valeur & de conduite, dont nos ennemis se trouvent tous remplis, les jette dans l'abattement; ils croient qu'il n'y a rien d'impossible à des gens qui osent tour. Sur ce fondement ils ne font presque aucune résissance : car bien que les Étoliens fussent très-braves, le peu de courage de leurs Généraux & leur ignorance en tout les rendit timides, & leur fit perdre toute espérance de pouvoir rélister.

Philippe agit par un mouvement de prudence particuliére dans l'infulte de Pfophis, & par des raisons fondées sur une connoissance exacte de la situation de ses ennemis, de la condition de leurs forces, de leur étonnement, de leur irréfolution à agir lorsqu'il se présenta devant la place. L'on voit assez qu'il ne fit rien sans de puissantes raisons. Il considéra moins la force de cette forteresse, & la hauteur de ses murailles, que la foiblesse de ceux qui étoient dedans & de celui qui y commandoit: Euripidas s'y croioit en si grande sureté, qu'il ne s'imagina jamais, & encore moins fa garnison, que l'ennemi voulût tenter une si grande entreprise que celle, non pas d'affiéger Psophis, mais de la prendre par une escalade; ce qui sit qu'il négligea toutes les regles des précautions contre une insuke. Il paroît assez par ce qui arriva, que Philippe raisonnoit conséquemment, & que ses vûes étoient justes, tout de même que ses mesures, & qu'il trouva les choses telles qu'il les avoit imaginées & prévûës. Il y avoit une autre raison qui redoubloit ses espérances, la lâcheté d'Euripidas, qui s'y étoit jetté, après avoir abandonné son armée. Qu'a-t-on à craindre d'un lâche? Et qu'est-ce qu'une garnison en peut espérer? Rien de bon. On trouva d'ailleurs l'entreprise de Philippe si extraordinaire & si peu concevable, lorsqu'il parut devant la place, que tout le monde s'imagina qu'il s'étoit formé un parti en faveur de l'ennemi, & que les traîtres ne pouvoient être que les plus puissans. Il y avoit tout lieu de le soupçonner. Si l'on remarque les obstacles qu'il y avoir à surmonter pour en approcher, on ne sera pas surpris si Philippe fut un peu effraié à la présence des objets. Il y avoit la rivière d'Erymanthe à passer, dont l'abord étoit très-difficile, & cette rivière n'étoit point guéable. Il y avoit un pont; qui empêchoit ceux de la ville de le rompre? Et cependant ils n'en firent rien: autre sujet de soupçonner une intelligence, & cependant il n'v en avoit aucune.

Philippe aiant passé le pont avec toute son armée, se présente devant la ville, & se vient loger au pied des murailles. , Euripidas & les habitans sont effraiés, dit " mon Auteur, jusqu'alors ils avoient cru que les ememis n'oferoient pas mettre " le siège devant une ville si forte, & si capable de le soutenir si longrems". Ce qu'il y a de bien surprenant, si l'on en juge par la narration, c'est qu'on étoit encore persuadé dans la ville que l'ennemi n'auroit jamais la hardiesse d'attaquer une place si puissamment fortifiée, autrement que par un siège dans toutes les formes, que la faison ne permettoit pas; & quant à une escalade, ils ne croioient pas qu'il osat jamais la tenter, & la regardérent comme une rodomontade du Roi de Macédoine, qui n'étoit rien moins que rodomont, & encore moins imprudent: car st on le fuit dans toutes les actions de fa vie, bien qu'il eût changé dans ses mœurs, & que de Roi il fût devenu Tiran, il ne hazarda jamais rien, ni ne forma jamais aucune entreprise sans de puissantes raisons, & celle de Psophis étoit de telle importance qu'il ne pouvoit guéres la remettre à une autrefois, ni désespérer de réussir. L'étonnement des troupes, après la victoire du mont Apeaure, & la lâcheté comme l'ignorance des Chefs, étoit connuë à Philippe, & dans ces fortes de cas l'on ne peut pas dire qu'il y ait des places imprenables. Plusieurs se souviendront de la maxime d'Alexandre le Grand, qu'il n'y a point de place imprenable, si celui qui y commande n'est pas un homme de courage. Il dit cela à propos d'une place très-forte qu'il voulur attaquer, & dont la force étoit telle & les obstacles si grands pour en approcher, que ses troupes s'effraiérent d'une telle résolution. Alexandre s'étant informé fi celui qui y commandoit étoit un homme de tête & de valeur. on lui répondiit, au rapport de Plutarque, qu'il n'étoit ni l'un ni l'autre. Cela signisie, dit ce grand Capitaine, que la place n'est pas imprenable, puisque la principale fortification lui manque, qui est d'être défendue par un homme de cœur & entendu. Sur cette opinion Alexandre attaqua la place & s'en rendit le maître, comme Philippe fit de Psophis: car la principale force manquoit dans cette-ci comme dans l'autte. L'ignorance d'un Gouverneur, comme la lâcheté des autres, peuvent nous déterminer ou dans une attaque de vive force, ou par infulte, fans s'embarrasser du nombre de ses fortifications. Il suffit qu'on soit bien certain du peu de courage ou de la bêtise de celui qui y commande, & des Officiers principaux qui sont sous ses ordres. Agéfilas avoit raifon de dire que la force d'une ville ne confistoit pas dans les murailles, mais dans l'intelligence de celui qui y commande, & dans le courage de la garnison. La ville de Lacédémone n'étoit point fermée, elle n'avoit point d'autres murailles que la valeur de ses habitans, & des semmes mêmes. Pyrrhus eut la honte d'y échoner, lorsqu'il y marcha pour l'attaquer: les semmes s'y distinguérent comme les hommes.

Les entreprises qui regardent l'insulte des villes exigent la diligence & l'impétuosité dans l'attaque: car pour peu que l'ennemi ait le temps de se reconnoître, il est bientôt en état de se désendre & de se préparer à une vigourense résistance, & dans ces sortes d'affaires le retardement est toujours plus dangereux que l'exécution. Philippe plante les échelles en arrivant, & attaque avec toute la valeur possible. La description que Polybe fait de cette attaque est digne d'un homme du métier. Je ne sçai si Philippe n'est pas échoué, si celui qui commandoit dans la ville ne se fêt pas mis en tête une sortie, qui sut la cause de la prise de la place. Il paroît même que la garnison sut surprise, puisqu'elle se trouva bientôt dénuée des armes nécessaires

res pour sa désense; ce que j'ai de la peine à concevoir à l'égard des traits; qui sont sort inutiles dans une escalade, & après que l'ennemi a appliqué les échelles. Je ne pense pas qu'il y ait rien au monde de plus aisé que de repousser une escalade, & celle-ci n'étoit pas générale; mais tout est facile lorsqu'on a à combattre contre des Chess malhabiles, & une garnison mal conduite. La sortie étoit imprudente, elle est toujours dangereuse dans une engreprise de cette nature, & exécutée dans le plein jour contre un ennemi supérieur, qui remplit toute la campagne de set troupes. Comme elles sont toujours repoussées, si elles ne sont battuës, la retraite est très-difficile, lorsqu'il saut entrer par où l'on vient de sortir; ceux-ci surent battus & suivis de si près, que l'ennemi entra pêle-mêle avec eux dans la place, qui sut prise par l'imprudence des Chess.

Je ne reconnois plus Fabius avec sa prudente lenteur & son extréme circonspection. Je dis ceci à propos de son escalade d'Arpi. C'est la chose du monde la plus hardie, que d'insulter une ville où il y avoit une armée. Le succès couvre le reproche de témérité qu'on pourroit lui saire. Il y a plus encore que cela qui le justifie d'une entreprise si extraordinaire: c'est qu'il s'agissoit d'une surprise. Je ne puis me dispenser de rapporter une action si mémorable. Tite-Live, qui l'a sans doute copiée d'après Polybe, raconte la chose avec toutes ses circonstances. Je me sers de la traduction de Du-Ryer, dont le stile est assez négligé; mais il m'importe peu qu'il soit bon ou mauvais. Il ne s'agit point de cela, mais d'un fait mémorable & des préceptes qui

a'v trouvent en grand nombre.

" Fabius, dit Tite-Live (a), étant parti de Suessule, résolut premièrement d'assièger Arpi. Il campa environ à mille pas de cette ville; & quand il eut reconnu la place de près, sa situation & ses murailles, il résolut de l'attaquer par les endroits les plus forts, parce qu'il avoit remarqué qu'ils étoient négligés, & qu'il n'y avoir point de gardes. Ainsi aiant fait préparer toutes les choses nécessaires pour attaquer une ville, il choisit les meilleurs Capitaines de l'armée, les mit sous la conduite de quelques Tribuns, dont tout le monde connoissoit le courage & l'expérience, leur donna outre cela six cens soldats, parce qu'il crut que c'étoit assez pour son entreprise, & leur commanda de porter des échelles à l'endroit qu'il leur montra, aussitôt qu'ils entendroient sonner la quatrième garde, Il y avoit là une porte basse & étroite, qui regardoit une rue, où passoit sont peu de monde, parce que la ville n'étoit pas habitée de ce côté-là. Il leur commanda donc qu'ils se suissifient de cette porte par escalade, qu'ensuite ils gagnassent les murailles, qu'ils rompissent les portes en dedans, & que quand ils tiendroient une partie de la ville, ils en donnassent le signal avec la trompette, afin qu'on fit approcher le reste des troupes, que pour lui il tiendroit toutes choses prétes. Cette entreprise sur exécutée comme on le pouvoit souhaiter, & ce qui sembloit y être un obstacle, servit plus que toute autre chose à tromper les ennemis: car il tomba fur le milieu de la nuit une fi grande pluië, qu'elle contraignit les gardes & les sentinelles de quitter leurs postes, & de se retirer dans leurs maisons. Davantage le bruit de la pluië & de la rempête empêcha qu'on entendît celui qu'on faisoit en rompant la porte, & ensuite comme la pluië se modéra, & qu'on n'entendoit qu'un bruit égal, ce bruit même endormit la plus grande partie des sentinelles. Ensin lorsque les Romains se furent rendus maîtres de la porte, ils disposérent les trompettes dans la ruë à une distance égale les uns des autres, & leur commandérent de sonner pour faire venir le Consul. En même tems le Consul sir marcher ses troupes, & un peu devant le jour il entra dans la ville par

la porte qui avoit été rompuë; & enfin les ennemis se réveillérent comme la pluie finissoit, & qu'il commençoit à faire jour. Il y avoit dans la ville une garnison de vingt-cinq mille hommes d'Annibal, & les habitans en faisoient trois mille; mais en cette occasion les Carthaginois, qui craignoient quelque intelligence, les sirent passeriére. On combattit premiérement dans l'obscurité, & dans des ruës étroites, parce que les Romains s'étoient rendus maîtres non seulement des ruës, mais aussi des maisons qui étoient plus proches de la porte, afin qu'on ne pût les blesser d'en haut". Les Arpiniens voiant les Romains dans la ville, se tournérent de leur côté; mais ils exigérent auparavant qu'on laisseroit aller ce qu'il y avoit de troupes Carthaginoises dans la place, ce que les Romains leur accordérent; de peur qu'ils ne se joignissent avec ces premiers, qu'ils avoient reçus dans leur ville: de sorte qu'on leur ouvrit les portes pour joindre l'armée d'Annibal, qui étoit à Salapie.

l'ai traité fort amplement des escalades dans la défense des places des Anciens dans mon second Tome. Cette partie de la guerre étoit très-connuë des Anciens, & ces sortes d'actions fort communes. Il est certain qu'elles étoient plus difficiles en ce temslà qu'elles ne le seroient aujourd'hui, à cause de la hauteur des murailles; ce qui faifoit qu'ils les haussoient extraordinairement, outre qu'ils prenoient des précautions dans leur manière de se fortisser qui rendoient ces sortes d'entreprises très-difficiles & très-dangereuses, comme on peut le voir dans la figure que j'ai donné de leurs fortifications. Si dans ce tems-ci quelqu'un s'avisoit de mettre les escalades à la mode. bien muni de hardiesse, de courage & d'intelligence, on verroit que nos fortifications n'opposeroient pas de fort grands obstacles. J'ai cité deux exemples de M. le Duc de Noailles dans mon troisième Tome page 25. Celui de Céthe est le plus remerquable, & digne d'un Capitaine hardi & entreprenant, & d'un homme d'esprit, cultivé admirablement par les sciences, grand avantage dans un homme de guerre, puisque celle des armes les renferme presque toutes. L'on auroit de la peine à le concevoir, si mon sentiment n'étoit celui des Anciens & des Modernes, & de ceux mêmes qui ne sont pas guerriers: car les plus grands Capitaines ont été savans, & quelques-uns ont été regardés comme les plus universels génies de leur siécle. S'il en falloit donner le camlogue, je serois peu embarassé. Revenons à notre sujet.

Bien que ces sortes d'actions soient très-rares de nos jours, j'ai lieu de m'étonner qu'on en ait aussi peu parlé qu'on a sait, tant il y a peu de gens qui sachent estimer le mérite des choses. Qu'on se souvienne de cette maxime, qui est, je pense, de mon Auteur, qu'il y a peu de personnes qui entreprennent les choses difficiles & tout-à-fait extraordinaires; mais qu'il s'en trouve plusieurs qui suivent le chemin que les autres ont tenu. Or Philippe avoit une infinité d'exemples de pareilles entreprises, & qui touchoient même de fort près au tems ou il vivoit; au lieu que le Général moderne n'en vosoit aucune de cette espèce que dans les tems éloignés: car il donna

l'escalade à Céthe dans le plein jour.

S. II.

De l'attaque des places d'emblée ou par escalade. Elles étoient plus dissiciles du tems des Anciens qu'elles ne le seroient aujourd'hui. Méthode qu'il faut observer dans ces sortes d'entreprises.

Epuis l'invention de l'artillerie, & de notre manière de fortifier les places, les escalades sont devenues plus rares, ou pour mieux dire la mode s'en est perdue, sans être pourtant plus dangereuses. Il s'en faut même beaucoup qu'elles le foient autant aujourd'hui qu'elles l'étoient autrefois. Seroit-ce que les dehors y mettroient obstacle? Je ne le vois pas, puisque dans une insulte brusque, (je parle icides places dont le fosse est set en tout ou en grande partie,) on se met peu en peine de ces ouvrages. Car quand même on y jetteroit du monde pour les défendre, ce monde seroit bientôt pris par les revers. Il y auroit même de l'imprudence de le faire, puisqu'on s'affoibliroit par-là au corps de la place, où l'on attache l'escalade; & fi la garnison étoit si forte qu'on eût assez de monde pour garder l'un & l'autre, on peut bien juger qu'en ces cas-là on n'a garde de s'embarquer dans une pareille entreprise. Ce n'est que la foiblesse d'une garnison qui doit nous porter à ces sortes de desseins, qui auroient fort aujourd'hui la grace & la gloire de la nouveauté, & qui par conféquent feroient très-fûrs. Ce qui les rendroit encore plus affûrées, c'est que nos remparts d'aujourd'hui sont plus bas de la moirié que ceux des Anciens; de sorte qu'il faut des échelles plus courtes, & par cette raison elles sont plus aisées à transporter, & l'on en porte un plus grand nombre. D'ailleurs nos bastions sont égaux à la hauteur des courtines; au lieu que les tours des Anciens étoient beaucoup plus hautes, & qu'elles pouvoient se désendre indépendamment des courtines, & lorsqu'on étoit mastre de celles ci on se trouvoit entre deux tours, sans pouvoir couler en-delà ni décendre dans la ville, à cause que les murailles n'étoient point terrassées comme font les nôtres; ce qui n'est pas un petit avantage dans une escalade, outre l'épaisseur de nos parapets qui les favorise extrémement. Tous ces avantages ne sont pas petits. & si pourtant je ne les allégue pas tous, & l'on verra qu'il en reste encore suffisamment pour être étonné de la rareté de ces sortes d'entreprises, plus faciles aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, & le risque qu'on peut y courir est si peu de chose, que te suis persuade que l'on perd cent sois plus de monde dans un siège régulier & de vive force, qu'on en perdroit dans une escalade, si l'on s'avisoit d'en faire revenir la mode; mais elle est absolument perduë, & si l'on entend parler de quelque entreprise de cette nature, c'est contre quelques châteaux, bourgs ou villages entourés de quelque méchante muraille: encore n'ose-t-on guéres tenter ces sortes d'avantages. Est-ce défaut de hardiesse ou ignorance? Du tems des Anciens jusqu'à celui de nos péres. il n'y avoit rien de plus commun que les escalades, & s'il vous plast contre les plus fortes places, & avec plus de difficulté qu'il n'y en auroit dans nos meilleures, accompagnées de tous leurs dehors. Je ne vois pourtant nul exemple qu'on en ait escaladé de cette importance, lors même que les garnisons se trouvoient très-soibles, comme cela arrive lorsque les armées sont en campagne. La plus sameuse dont on ait oui parler, est celle de Droghéda par Cromwel en 1649. Asthon, qui la défendoit, ne s'imaginoit pas que le Chef des Parlementaires dût l'attaquer autrement que dans les formes, & comptant sur la force de sa place, il espéra que Cromwel s'y morfondroit, & qu'il y useroit vainement ses forces. ., Asthon raisonnoit bien, dit l'Ilistorien

(a), mais par malheur Cromwel raisonna comme lui, & comprenant que s'il attaquoit Droghéda dans les formes ordinaires la durée du siège lui seroit périr beaucoup de soldats, & rendroit inutile, par les maladies, ce qui n'en périroit pas par le ser, il résolut d'insulter la place. A peine eut-on tiré le canon, que voiant en certains endroits des pens de murailles entr'ouverts, il voulut qu'on allât à l'assaut. On sut repoussé jusqu'à deux sois; mais le Général & Ireton s'étant eux-mêmes mis à la tête de leurs troupes demi rebutées, leur inspirérent tant de courage, que ni garnison ni remparts ne surent capables de les arrêter. Tout céda à ce nouvel essort. Ainsi ils emportérent, à la troisième attaque, une place qui durant trois ans avoit résissé à toutes les sorces des Protestans unies ensemble.

Cromwel trouva cette méthode si excellente de se rendre ainsi maître des places, sans saire même aucun quartier, pour donner de la terreur à ses ennemis, qu'il résolut d'en faire autant à Wexford, qui n'étoit pas moins sorte. Il y marcha dans cette intention, & la sit insulter tout en arrivant, pour ne pas donner le tems à la garnison de se reconnoître. Il l'emporta comme il avoit sait l'autre; mais il lui en coûta bon, la garnison & les habitans eux-mêmes se désendirent en désespérés jusques dans les ruës. " On se rallia, dit l'Auteur, & l'on combattit avec, valeur dans le marché; mais ce sui inutilement: on ne remporta point d'autre fruit de cette résistance, que

l'honneur de ne pas périr sans se désendre.

Quand la fortune ou l'occasion nous présente le moien de faire sûrement & à peu de frais une conquête importante, où il faudroit beaucoup d'argent & des préparatifs infinis pour s'en affûrer le succès autrement que par la ruse & par la surprise, doit-on négliger de l'entreprendre, quelque douteuse qu'elle puisse être, puisqu'on ne perd rien en la tentant, & qu'il n'en coûte que de retourner d'où l'on est venu? Ce seroit une grande sottise que de la négliger. J'ai remarqué mille sois dans la dernière guerre; & mille autres comme moi, la facilité d'entreprendre fur les meilleures places. On les a même proposées assez souvent à la Cour comme à l'armée, & sur tout pendant la campagne de 1712. On trouvoit cela trop hardi & trop téméraire, quoiqu'il y eût à peine des gens pour soutenir l'attaque des portes, & cependant l'on pouvoit appliquer trois à quatre cens échelles en différens endroits. Ceux ausquels on s'adressolt vous répondoient gravement: cela étoit bon autrefois; mais aujourd'hui la guerre se fait d'une toute autre manière. On le scait bien, puisqu'on rejette ce qu'il y a de plus aisé à entreprendre, parce que ce n'est plus la coutume. Chose étrange! que toutes les nations de l'Europe se soient données le mot de prendre une route contraire à l'ancienne, & de la suivre si constamment qu'hors l'escalade de Modéne, qui étoit une grande ville mal fortifiée, où il n'y avoit qu'un feul bataillon, & celle de Céthe dont j'ai parlé, & qui ne prouvent rien à l'égard de ces têtes de frontières, de ces places respectables, sur lesquelles il seroit très-aise de tenter, l'on se tient aujourd'hui si peu sur ses gardes, & l'on y vit dans une si grande sécurité à cet égard-là, quelque foible que l'on soit, que je n'ai pû voir sans étonnement qu'on n'ait jamais pensé à en infulter les garnifons par une escalade en forme. Car ces sortes d'entreprises bien concertées & secrétement conduites réussiroient d'autant plus aisément, que l'on n'y est pas accoutumé, au risque de passer dans l'esprit des gens trop circonspects pour téméraire & imprudent, & pour un homme plus heureux que fage. Le moien de ne pas réuffir lorsqu'on est assuré de surprendre une gamison en arrivant brusquement! Quand même on auroit le tems de border le rempart, & de se porter aux portes, il est certain que ces têtes de places n'ont pas assez de monde pour sournir à tout, &

<sup>(</sup>a) Révolut. d'Anglet. p. 184. an. 1649.

border entiérement un rempart dans une escalade presque environnante : car l'on dok attaquer en même tems toutes les portes & les petarder, & faire plusieurs arraques véritables & beaucoup de fausses. Je suppose que mes Lecteurs se souviendront que ces fortes de desseins ne s'exécutent qu'à la faveur d'une nuit fans Lune. & que les mauvais tems, lorsqu'on a peu de chemin à faire, ne font pas toujours un obstacle; mais c'est quand on veux surprendre une garnison, ou qu'on a quelque intelligence dans la ville. Ici je ne suppose pas cela. Je veux qu'on air le tems de border le rempart, ce qu'on doit mettre au rang d'une demie furprise. Or dans ce cas je ne vois pas comment celui qui attaque pourra échouër: car l'on est si peu préparé à cela dans les places, quelque fortes qu'elles soient, qu'on fera fort surpris de m'entendre dire qu'on voit rarement que les flancs du corps d'une place soient bordés de canon. Or lorsqu'on se voir attaqué, a-t-on assez de tems pour en faire venir & pour le mettre en batterie? Et quand on en auroit le tems, le feu de ces sancs seroir très-peu redourable dans les ténébres. Il n'y auroit qu'un coup de hazard qui pourroit auraper une ou deux échelles. Outre qu'on n'escalade pas moins les flancs que les faces, l'effet de nos différentes bouches à feu n'est certainement pas si formidable qu'on se l'imagine. Ce n'est pas ici le lieu de citer des exemples qui tireroient à l'infini, pour faire voir par des expériences faites de sang froid combien les coups de nos bouches à feu sont peu sûrs. De quatre mille coups de canon tirés dans une bataille qui aura duré toute une journée, on a remarqué qu'il y avoit à peine trois cens hommes de tués ou de bleffés, & trois ou quatre cens mille coups de fusil tuéront ou biefferont à peine dix à douze mille hommes. J'ai observé autant qu'il m'a été possible de le faire, qu'il s'est tiré dix-huit cens mille coups de fusil à la bataille de Malplaquet: les deux armées faisoient tout au moins deux cens mille hommes. Ceux qui sont de bonne soi à l'égard des Alliés, prétendent qu'il y eut dixhuit à vingt mille hommes de tués de leur part ; la perte fut de la moitié moins grande de notre côté. Mais combien ces Alliés perdirent-ils de monde par le fer à la gauche, & dans'la fortie de la droite? Voilà pourtant un nombre innombrable de feux de toute espéce. On me pardonnera cette digression, qui ne m'a pas paru de petite importance au sujet que je traite, pour faire connoître qu'il y a des entreprises qu'on croit très-périlleuses & très-meurtrières, comme les escalades, qui ne le sont que dans l'imagination de certaines gens, & qu'aux siéges, où l'on croit ménager beaucoup plus le sang en allant à couvert jusqu'au corps de la place & jusqu'aux bréches, on en perd au contraire infiniment plus.

Chacun sçait que le fort de Skenk est une tête des Hollandois, & qu'il paroisfoit presque impossible d'attaquer que par un siège régulier. En 1635, un Ossicier de l'armée du Cardinal Insant nommé Eenholt se mit en tête de l'attaquer d'insulte & par escalade, sur l'avis d'un meunier avec lequel il entretenoit correspondance, & qui lui dit que la garnison étoit foible, outre que les fortifications étoient
ssien négligées. Soit qu'Eenholt ne se siât pas au rapport du meunier, ou qu'il
voulût voir par lui-même dans une chose aussi importante que celle-là, il jugea à
propos de se déguiser, il va visiter le fort de Skenk, il informe le Cardinal Insanc
de l'état de la forteresse, & l'assistre qu'elle est fort aisée à être emportée. Le dessein sur agréé, on y marche avec un corps de troupes à la faveur de la nuir, on
trouva la garnison en état de se bien désendre. Welderen, qui la commandoit, sit
sout ce qui dépendoit de sa conduite & de son courage dans une affaire si imprévûe,
il soutint deux attaques aussi vives qu'on puisse imaginer, & sur ensin emporté à la

troiliéme.

Te n'ai garde de nier que l'avantage de celui qui se désend contre une escalade est rrès-grand, comme nous le ferons voir dans le Paragrafe suivant; mais les soldats & le plus grand nombre des Officiers le connoissent-ils bien? Ce qu'il y a de plus Acheux dans ces forces d'événemens inopinés & si peu attendus, c'est que ceux-là mêmes qui nous commandent, quand même ils connoîtroient la facilité qu'il y a de repousser une escalade & les avantages de celui qui se désend, ne voient pourment aucun reméde affez promt & affez efficace à opposer à une attaque de cette nature, qui leur paroît d'un tour nouveau, & contre laquelle on ne s'est pas précautionné: ajoutez la surprise, qui ne nous laisse guéres le jugement libre, de sorte que l'on ne scait où l'on en est, ni quel conseil prendre, quoiqu'on le puisse trouver dans la valeur des troupes, au défaut des préparatifs contre ces fortes d'entreprises. Il est certain qu'il faut de la valeur, car le seu n'est pas d'un sort grand secours contre ceux qui montent & qui tâchent de se jetter sur le parapet, qui étant d'une grande épaisseur, permet qu'on se forme dessus; d'ailleurs on craint également par tout dans une insulte nocturne, à laquelle on est pen accourumé: on n'est par conféquent guéres en état de border le rempart avec autant de monde qu'il est befoin pour réliter contre ceux qui sont déja montés, & il est rare qu'on fasse distribuer des armes de longueur, comme la pertuisanne, la halebarde, la pique & l'esponton pour atteindre les premiers montés, comme saisoient les Anciens. Comme ie me fuis beaucoup étendu dans mon second & troisième Tome sur les escalades des Anciens, & sur les moiens d'y résister, & que leur méthode est la seule qu'on puisse proposer dans l'attaque & la résistance, j'y renvoie le Lecteur; mais je ne présens pas pour cela avoir épuisé la matière. Il me reste encore beaucoup de choses k dire sur la première dans ce qui regarde les précautions à l'égard de la manière de la cacher à l'ennemi de telle forte qu'il n'en puisse être averti, ni même la foupçonner.

### S. III.

Que le secret & la diligence sont l'ame de toutes sortes d'entreprises. Les surprises des places par escalade sont d'un détail infini. Il vaut mieux partir trop tôt que trop tard. Exemple de l'entreprise sur Aire, qui échoua. Réglemens qu'il faut observer dans une escalade.

Ans toures fortes de desseins qui opérent les surprises, & particulièrement celles des places, le succès dépend presque entiérement du secret, de la diligence & de l'ordre dans la marche. Dans celle-ci, comme dans l'autre, il y a bien des mesures à prendre; & bien qu'elles soient d'un détail assez grand, elles ne sont pas moins aisées dans l'exécution. Je les ai proposées en plusieurs endroits des Volumesprécédens. Bien des Généraux s'en sont servis dans la dernière guerre, & toujoursavec succès.

La méthode que je suis dit l'auteur est plus aisée à appliquer dans la surprise d'une ville, ou d'un ou de plusieurs quartiers, que dans celle d'une armée. Je la proposai lorsque M. le Marquis de Goesbriand, Lieutenant Général, qui commandoit à Saint-Omer, voulut surprendre Aire par une escalade en 1711. entreprise insaillible, comme il l'écrivit lui-même à la Cour, s'il ne sut parti une heure plus tard, ou plusôt si une partie des troupes ne se sur égarée. Sans ce malheur nous avions du tems encoe pour nous en rendre les maîtres. Ses préparatifs surent se secrets, biem

qu'il fallût faire un certain nombre d'échelles, que les ennemis n'en eurent aucumes nouvelles; mais ce qu'il y eut de plus remarquable & de plus digne d'être observé des gens du métier, ce sont les mesures & les précautions qu'il prit pour couvrir sa marche jusques sur le bord du fossé de la place, où le jour nous prit, sans que l'ennemi nous eût encore découverts. Il ne nous découvrit pas même dans notre retraite, à cause d'un grand brouillard qui s'éleva un peu avant la pointe du jour. J'expliquerai en peu de mots ces mesures & ces précautions. Car bien qu'elles soient dans le même système & le même esprit que celles que j'ai proposées en plusieurs endroits de cet Ouvrage, où je traite des surprises de camps & d'armées, à l'égard des marches qu'on veut dérober à l'ennemi pour aller à lui, il ne sera pas inutile que je les fasse remarquer ici en particulier. Il sit sermer les portes à l'entrée de la nuit, sous prétexte d'arrêter des espions qui étoient dans la ville. Il sit sortir environ deux cens hommes d'infanterie, divisés en plusieurs petits détachemens, commandés par des Officiers & des Sergens expérimentés, aufquels on cacha le véritable dessein; afin qu'au cas que quelque soldat vînt à déserter, il ne pût rien apprendre de ce qui se passoit. On leur dit seulement de s'embusquer sur tous les chemins & sur tous les passages par où l'on pouvoit aller à la ville. Comme on avoit examiné tous ces endroitslà, & que le Marquis de Goesbriand les connoissoir fort bien, pour avoir désendu cette place la campagne précédente avec tant d'opiniâtreté, de valeur & de gloire, chaque détachement eut ordre de se rendre à l'endroit qui lui fut prescrit. On leur dit seulement qu'on étoit informé qu'il devoit entrer un homme dans la ville, qui portoit une somme considérable pour paier la garnison; que la moitié de cette somme seroit donnée au détachement qui s'en saissroit, & une partie du reste distribuée aux autres détachemens; que pour ne pas manquer le coup, on poseroir plusieurs sentinelles à certaine distance les unes des autres, qui se mettroient ventre à terre, & formeroient comme une chaîne d'un détachement ou d'un poste à l'autre, avec ordre d'arrêter tout ce qui viendroit ou iroit à la ville, d'observer un grand silence, de ne point aller au qui-vive, & que s'il venoit des troupes du côté de Saint-Omer de ne point bouger de leurs postes. L'Officier, qui commandoit tous ces détachemens, qui étoit lui seul dans le secret, & qui devoit les posser, avoit ordre dans le tems qu'on escaladeroit la ville, de les faire avancer sur le bord du fossé de la place aux endroits où l'on ne devoit pas attaquer, pour faire seu sur le rempart lorsqu'on entendroit tirer, afin de faire diversion des forces de l'ennemi, & les occuper de telle sorte qu'il ne scût où courir, ni distinguer la véritable attaque des fausses. On devoit monter par le moien de trente ou quarante échelles. L'Auteur de cet Ouvrage étoit commandé pour monter le premier à la tête de vingt Officiers & trente soldats des plus déterminés, suivis d'un Commissaire d'artillerie, avec des leviers de fer, de longues tenailles, des marteaux, des haches, & autres machines propres pour rompre les gonds & les verrouils de la porte d'Arras, après que la troupe, qui devoit monter la premiére, se seroit emparce de cette porte & auroit égorgé la garde, qui n'étoit que de trente hommes. On voit dans tout ce récit, d'où j'écarte une infinité de circonstances très-instructives, pour n'être pas excessivement long, que ces sortes d'entreprises bien concertées, & telle que celle dont je viens de parler, où il n'y eut d'autre défaut que celui d'être parti une heure plus tard; on voit, dis-je, que le seul fait nous apprend le principe & la méthode, sans aucun besoin de Commentaire: car si je ne m'étens pas au-delà de ce que se viens de dire, je ne le fais que pour ne pas répéter ce que j'ai dit ailleurs des attaques d'emblée ou par escalade des Anciens,

Il me reste plusieurs observations à saire à l'égard de la fabrique des échelles, du

tems, de l'ordre dans la marche, & des réglemens qu'il faudra observer dans l'exécution d'une entreprise d'un détail si extraordinaire : les unes regardent le Chef, les autres les Officiers & les soldats.

On a pû remarquer ce que j'ai dit de la fabrique des échelles, combien il importe de les faire avec un extréme secret. Le meilleur & le plus prudent, est d'ensermer les ouvriers. Mais comme on pourroit soupconner, si on se servoit de ceux de la ville, qu'il y a quelque dessein caché, & qu'il en faut un grand nombre pour hâter les préparatifs, il vaut mieux les faire venir des villes les plus proches de la frontiére, & les enfermer dans l'Arsenal. Si l'on ne prenoit ces précautions, il seroit difficile que les ennemis n'en eussent pas quelques avis, les plus stupides verroient assez qu'un fi grand nombre d'échelles ne peuvent être destinées que pour quelque grande entreprife. Tout cela fait voir combien il importe aux Ministres éclairés & qui voient de loin, d'avoir toujours dans une ou deux villes les plus confidérables de chaque fronrière, un milier d'échelles toutes préparées, un certain nombre de petards, & les autres machines nécessaires pour rompre & enfoncer les portes; ce qui se peut faire en tems de paix. Car lorsqu'on a ces sortes de choses sous la main dans un Arsenal, on s'épargne bien des soins, l'on se délivre de la crainte d'être découvert dans des desserve de cette nature, & l'on sera d'autant plus affuré du succès, qu'il n'y aura autre chose à faire que de charger les échelles sur des chariots, & de marcher.

La nuit est le tems le plus propre pour ces sortes de desseins. Philippe Roi de Macédoine, & pére d'Aléxandre, choifissoir pour ses entreprises les saisons les plus rudes & les plus mauvaises, qui tout bien pesé, dit un Auteur, éloignent autant d'obstacles qu'elles en apportent. Cela est certain dans le tems de pluie, à moins qu'or ne marche par un grand vent ou par un grand froid & une nuit sans Lune, pour arriver une heure avant qu'elle se leve; mais il faut régler de telle sorte la marche, qu'on puisse entrer en action une ou deux heures avant le jour, & se souvenir de partir plutôt que plus tard. On fera reconnoître les différens chemins pour y aller, & tes endroits par où l'on doit passer, & surtout les désilés: car l'on sçuit par un calcul infaillible combien il faut de tems à un corps de troupes pour passer un pont ou un défilé sur plus ou moins de files. S'il y a deux ou trois chemins peu éloignés qui ménent au même endroit, on marchera sur deux ou trois colonnes. Les chariots qui sont chargés des échelles, seront précédés d'une avantgarde, celle-ci d'une ou de deux compagnies de grenadiers. On marchera dans un grand silence; que si l'on remarquoit qu'il y eût des foldats enrhûmés, on les renvoiera pour en prendre d'autres en leur place. Aucun foldat ne fortira de fon rang, fous peine de la vie. Les Officiers & les Sergens, qui doivent être doubles, y auront une particulière attention.

Lorsqu'on sera arrivé près de la ville, on s'y mettra en bataille dans un grand silence. On distribuera alors les échelles aux premiers qui doivent monter, qu'on
choisira parmi les plus vigoureux: car dans un dessein de cette conséquence, onprend tour ce que l'on a de troupes d'élite. On séparera les serruriers & les charpentiers pour s'en servir dans l'occasion, asin de pouvoir les prendre si l'on vient à
gagner le rempart. Chaque centaine d'hommes aura son poste sixe, commandée par
ses Officiers. On s'avancera en bon ordre au chemin couvert, où l'on sera avancer
les serruriers, pour faire sauter les barrières avec le moins de bruit qu'il sera possible.
Si l'on n'est pas découvert, toutes les troupes y entreront brusquement, & les mêmes échelles destinées pour l'escalade serviront pour décendre dans le sosse, & les autres décendront par les endroits qui servent à ceux de la ville pour venir du sosse
au chemin couvert. La diligence doit être des plus grandes pour appliquer les échel-

les contre les remparts, on se hâtera d'y monter, & les premiers montés se formerone sur le terre-plein. Dès qu'on en sera averti, & qu'il y en aura une centaine, on sera monter les charpentiers & les serruriers pour se rendre maître de la porte la plus proche, pendant que ceux qui suivent en queuë se formeront sur le rempart, observant en montant de ne point trop charger les échelles. Si l'ennemi se présente, on chargera & on le joindra fort ou soible sans tirer, & la baionette au bout du susil. Si l'on ne désile pas en assez grand nombre, les grenadiers, qui doivent avoir leurs haches, couperont des arbres, s'il y en a sur le rempart, pour s'en servir comme de retranchement; & s'il y a quelque cazerne, on tâchera d'y mettre le seu. Que si l'ennemi s'avance sur le rempart, & qu'il soit repoussé, on le poussera pied à pied sans trop s'emporter dans la poursuite. On se formera sur le plus de hauteur qu'il sera possible, & à mesure qu'on grossira on s'étendra le long du rempart, pour se joindre ensuite à ceux qui entreront par les portes.

Les Officiers auront une grande attention d'empêcher le pillage, & qu'aucun soldat ne sorte de son rang, avec désense d'entrer dans les maisons, & encore moins d'y mettre le seu. Cette partie qui regarde l'attaque n'est pas pourtant épuisée, nous en

traiterons dans le six ou septiéme Tome.

Il me reste maintenant à parler, mais en fort peu de mots, des insultes des places haut à la main ou nocturnes dans un siège régulier & dans un assaut, pour occuper les assiégés de toutes parts, & faire diversion de leurs forces par plusieurs attaques de

pied ferme aux bréches, & par escalade en dissérens endroits.

Les exemples anciens & modernes de ces sortes d'entreprises brusqués, violentes & de vive force, se rencontrent à chaque pas dans l'Histoire. La fortune ne favorise pas toujours la raison; mais il est assez rare qu'elle ne se rencontre pas dans celles-ci comme dans les surprises, lorsqu'elles sont bien concertées, & qu'on n'a rien oublité des mesures & des précautions, & qu'en un mot un habile homme, brave & déterminé en tout s'en est mêlé. Si l'on vient à manquer son coup celui qui s'en est chargé n'est pas moins digne de louange. Quand il y auroit même du défaut, car une bagatelle est capable de les faire échouër, ce sont des choses qui sont au-dessus de la prévoiance humaine. Avant que de condamner un homme de mérite. l'équité demande qu'on observe plusieurs circonstances. Sans cela qui oseroit décider sur la bonne ou la mauvaise conduite d'un Général dans les desseins de grande importance, & furtout dans une escalade accompagnée d'une attaque aux bréches? Car bien que la force, l'habileté, la valeur des troupes & la bonne conduite aient droit d'espérer un bon succès, elles ne le rencontrent pas toujours contre des gens qui opposent au défaut de cette force l'avantage des lieux & la valeur déterminée & éclairée de l'art. l'ai fait voir de ces fortes d'exemples dans mon second ou mon troisième Tome, où mes Lecteurs feront fort bien de jetter les yeux, pour joindre ces connoissances à celles qu'ils trouveront ici.

Lorsqu'une place assiégée résiste tellement qu'on craigne d'être repoussé à une bréche, & qu'on sent bien que l'assaut sera difficile par la valeur & l'audace de la garnison, & qu'on a des raisons de s'en rendre au plutôt le maître, cela arrive quelquesois lorsque le secours est prêt d'arriver; il ne s'agit plus alors de ménager son monde, ni d'attendre que les bréches soient en état d'être insultées facilement. On doit avoir un grand nombre d'échelles, tenter de tous les côtés, & saire autant d'attaques qu'il est possible d'en faire, particuliérement sur le front attaqué. Il faut que les échelles soient près-à-près les unes des autres, & comme colées ensemble: car rien n'épouvante davantage une garnison, & ne donne plus à penser à celui qui la com-

man-

mande, que lorsqu'on lui présente une escalade, après une ou deux bréches au corps the la place, qu'on ne voudra pas ménager. Ce n'est pas encore tout, on ne doit pas négliger les portes. Il faut les attaquer avec toute l'audace possible, & mettre en œuvre tout ce qu'un déterminé Général peut imaginer de fort pour percer par quelque côté: car les affiégés se voiant environnés de toutes parts, ne sauront où courir, ni comment soutenir les bréches, où il faut beaucoup de monde, ni désendre les portes & les remparts. Ces fortes d'actions doivent être vives, brusques & impétueuses. On doit avoir des gens frais tous prêts pour succéder à ceux qui auront été repoussés. & ne donner aucun relâche à ceux qui se désendent. Il est très-difficile qu'une place assiégée de la forte puisse longtems tenir. Cela n'arriva pourtant pas à l'escalade & à l'insulte des bréches de Mouzon en 1639. l'exemple est remarquable, & je me trompe fort si le Lecteur n'est bien aise de le trouver ici.

Picolomini aiant affiégé cette place, qui n'étoit pas la meilleure du monde, & dont la garnison étoit foible, aiant aussi fait plusieurs bréches; sur l'avis qu'il recut que les François avoient forcé plufieurs marches pour venir au fecours, & qu'il les auroit bientôt fur les bras, il se resolut de donner un assaut général à toutes les bréches, & pour faire une plus grande diversion des forces des assiégés, il attacha encore l'escalade, & fit planter des échelles en différens endroits des remparts de la ville. On donne le fignal, & l'attaque devient générale. Il ne s'est rien vû de pareil, ni rien de mieux foutenu: car Picolomini se vit repoussé avec tant de courage & de vigueur. qu'il en fut tout furpris & tout décontenancé. La raison de cette disgrace vint du Gouverneur, qui s'étoit préparé à tout événement, se doutant bien qu'on en viendroit là fi le secours venoit effectivement. Honteux & fâché d'un revers si peu attendu, il ne fe décourage pas, il fonge à tenter encore une fois l'avanture, & fe prépare pour cela, lorsqu'il apprend que l'armée de France n'a plus qu'une marche pour le joindre; ce qui l'obligea de lever le fiége & de s'en aller. Il est certain qu'au second bond la place eût été infailliblement emportée.

Une escalade qu'on tente ensuite de plusieurs bréches au corps d'une place, est sans doute une chose très-redoutable, lorsqu'une garnison ne connoît pas ses avantages, qui font infinis, quand on a affez de monde pour border les remparts. Pour peu que l'ennemi témoigne d'en vouloir venir à cette extrémité, si les assiégés se trouvent en état de soutenir l'assaut & l'escalade, & que le Gouverneur s'y soit préparé comme celui de Mouzon, qui favoit parfaitement que ces fortes d'entreprises ne sont pas les

plus aisées du monde, il est rare que l'assségeant s'en tire avec succès.

Tome V.

Lorsque la ville de Landau fut affiégée par le Roi des Romains en 1704. la défense opiniatre de M. de Laubanie mit les assiégeans hors de mesure, quoiqu'il y eût une bréche au corps de la place; mais comme les bastions de cette importante forteresse sont coupés à leurs gorges par des tours bastionnées, la bréche quelque grande & praticable qu'elle pût être, ne devoit pas ce me semble beaucoup inquiéter la garnison. La raison de cela, est que les fossés étant secs, ceux de la ville avoient cet admirable avantage de donner de l'eau à leurs fosses autant qu'ils en vouloient mettre; ce qui étoit un obstacle insurmontable à l'insulte des bréches, bien que les dehors du côté de l'attaque fussent emportés. Cela se voit assez. Les ennemis, soit par ruse, ou soit qu'ils eussent véritablement dessein de donner un assaut & d'y joindre l'escalade, ce qui eût été une vraie imprudence, puisqu'il ne falloit qu'un moment pour couvrir le fossé d'un déluge d'eaux; les ennemis, dis-je, firent paroître dans la tranchée ces échelles, qui alarmérent la garnison, qui se trouvoit extrémement affoiblie, & hors d'état de border le rempart: car on ignoroit si cette escalade embrasseroit tous les endroits où l'on pourroit s'attacher. C'est pourquoi

tout le monde fut d'avis d'ouvrir l'écluse, & de donner de l'eau. M. de Vallère. Officier de grande expérience, aujourd'hui Maréchal de camp, & qui commandoit les mineurs qui étoient dans la place, n'étoit point de ce fentiment, par les raisons alléguées plus haut. Sans doute que fon avis étoit le meilleur, quoique le plus grand nombre y sut opposé. M. de Laubanie n'étoit pas en état de juger par lui-même des raisons de part & d'autre. Une bombe, malheureusement tombée quelques jours auparavant près de lui, avoit fait un tel écart de terre en crevant, que ce brave homme en perdit entiérement la vûe. Dans cet état il crut plus prudent de s'en tenir à la pluralité des voix; ce qui fit qu'on remplit les fossés, & c'est ce que les ennemis souhaitoient le plus. L'on connut par la suite que M. de Valière avoit raisonné infiniment plus seusément que les autres, & la place se rendit peu de jours après.

### S. IIL

### De la défense des places contre les escalades ou attaques d'emblée.

TN Gouverneur de place forte, qui a un fossé sec, ne doit pas tellement s'ass'erer sur ses fortifications & sur le grand nombre de ses déhors, qu'il croie ne pouvoir être emporté que par un siège en forme : car la plupart ne peuvent s'imaginer, sur l'opinion qu'ils ont de la force de leurs places, que l'on foit assez hardi d'ofer les insulter & de les traiter en bicoques; ce qui fait qu'ils sont la-dessus dans la sécurité du monde la plus trompeuse. A la vérité une nombreuse garnison n'est pas aifée à être escaladée, bien que l'Histoire nous offre un assez grand nombre d'escalades qui tiennent de la furprise, lorsque l'ennemi ne nous laisse pas le tems nécesfaire pour nous préparer, c'est-à-dire deux ou trois heures: cela cause de l'étonnement dans une garnison, quelque en état qu'elle puisse être de la soutenir: mais l'on est à demi battu lorsqu'une forteresse n'est désendue que par des troupes peu aguerries & mal disciplinées, & que celui qui y commande ne vaut guéres mieux, comme il s'en trouve affez de cette espèce, & plus qu'on ne pense; ce qui fait que l'ennemi s'attache & entreprend plutôt fur ceux-ci que fur un autre, dont la place feroit beaucoup moins forte : matière de réflexions pour les Princes ou pour leurs Ministres dans le choix des sujets. La faveur place assez souvent les uns, & les années passées les autres, sans que l'on s'informe autrement s'ils sont capables de commander dans un tel poste, & cependant il le faut être beaucoup. Ce que je dis ici est d'une grande conséquence, & c'est pourtant la chose du monde à laquelle il paroît qu'on s'attache le moins. Il faut mettre dans les places des gens fans reproche, d'une valeur éprouvée, & exemts de toute avarice; ce qu'il n'est pas difficile de favoir. Ceux dont le courage est beaucoup soupçonné, ou qui sont accufés de quelque mauvaise action, ou d'aimer trop leurs plaisirs & leurs aises, & qui n'ont aucune des qualités essentielles à un homme de guerre, devroient être exclus de ces fortes de commandemens: car cela tire à dos conféquences très-dangereuses. Un homme dont la réputation est tout-à-sait ternie par une lâcheté, ou par les autres défauts dont j'ai parlé, ou qui manque du côté de l'expérience, & qui n'en à fouvent aucune, pour avoir servi toute sa vie dans de nouveaux régimens, sans avoir rien vû, & auquel pourtant on confie des postes de grande importance; celui-là s'attirera infailliblement le mépris des Officiers de fa garnifon, qui lui obeiront avec dégoût & avec beaucoup de chagrin. Il suffit qu'ils le croient indigne de commander à des braves gens, pour perdre cette consiance qui contribuë aux bons succès: & ce mépris passant dans les soldats, comme il est dissicile que cela n'arrive, je laisse à juger s'il pourra tirer des uns & des autres ce qu'un brave homme en pourroit espérer. Quand cela même n'arriveroit pas, par une espéce de prodige, il est cependant vrai qu'il sera toujours mal, ou par son ignorance & son manque d'expérience dans une chose où il saut beaucoup de l'une & de l'autre, ou par sa timidité, toujours compagne du désaut de toutes les deux, & que son peu de prévoiance l'empêchera de prendre toutes ses précautions contre une surprise ou contre une insulte. J'ai cru devoir donner cet avis avant que d'entrer en matière: car on n'entreprend guéres sur une place, si on ne sçait auparavant à quel homme on aura affaire, & comment le service s'y sait. Cette connoissance n'est pas peu nécessaire dans les entreprises de grande importance.

J'ai dit plus haut qu'un Gouverneur de place ne scauroit être trop en garde, & surtout lorsque sa garnison est soible, ou qu'elle est mauvaise. Dans ces cas il doit extrémement se précautionner contre une surprise ou une attaque d'emblée. Ce qu'il y a de mieux à faire, est de garnir les slancs de son corps de place d'aurant de canons qu'il lui sera possible, d'y mettre des munitions nécessaires pour tirer au moins dix coups de chaque pièce. Celles de six, de huit & de douze sont les meilleures, parce qu'elles sont plus légéres & plus faciles à servir. On les tirera a cartouches avec des bales d'un quarteron, ou de ferraille. Mais comme les seux de toute espece dans ces sortes d'assaires ne sont pas aussi meurriers qu'on diroit bien, & sont peu capables de saire échouer une entreprise, il faut des armes sur lesquelles l'on puisse compter, & plus sûres: les pertuisannes, les saux enmanchées à revers sont très-avantageuses & très-dangereuses; les sourches, s'il y en a, sont encore très-bonnes contre une escalade, & très propres pour pousser les échelles & les renverser, lorsque le bois est de bonne longueur. On fera transporter ces armes dans les corps-de-garde des portes, & dans, ceux qui sont le long du rempart.

Comme ces sortes d'entreprises sont toujours vives & impétueuses, il est toujours bon d'avoir de ces sortes d'armes sous la main à la première alarme, & de les trouver à deux pas de soi. Ces précautions ne suffisent pourtant pas pour s'assurer contre une entreprise si violente. Si le sossé n'a point de cunette, on en sera faire une, & un sossé asser prosond aux endroits où l'on doit mettre le pied des échelles. On peut encore se servir d'une palissade auprès de la muraille, ou au milieu du sossé. Les poutres cilindriques ou de pieds d'arbres sont très-bonnes contre une escalade. Il en saut faire transporter le long du rempart tout autant qu'il y en aura dans la ville pour s'en servir au besoin, & les saire rouler sur le talud en bas, lorsqu'on s'appercevra que l'ennemi applique des échelles, & qu'il monte pour se guinder sur le parapet. Si c'est en hiver, & que le sossé soit rempli, on fera rompre la glace à l'entrée de la nuit, & l'on fera en même tems jetter de l'eau sur le talud.

Toutes ces précautions & ces sortes de préparatifs étant connus de l'ennemi, elles lui feront croire qu'il a quelque dessein, dont on a eu vent; ce qui fait qu'il n'y penfe plus, voiant qu'on est sur ses gardes. Si la ville a plusieurs portes, l'on n'en laisse que deux ou une seule, & lorsqu'on les ferme on se sert de longues caisses, qu'on remplit de sacs à terre, que l'on met derrière; mais le plus puissant obstacle est d'y mettre plusieurs arbres coupés, que l'on retire aissemnt lorsqu'on les ouvre. A l'égard des autres, où les terrasse avec de la terre mêlée avec du sumier, après en avoir abattu les orgues. L'on met encore du canon sur le corps-degarde, qui puisse enfiler le pont. On doit se munir encore de bombes toutes chargées & de grosses grenades pour faire rouler dans le sosse; ce qui fait un fracas épouvantable, & les éclats ne manquent jamais de briser les échelles. On joint à cela des artis-

ces & des fascines godronnées; ce qui donne visée aux canonniers qui voient dans le fossé, sans que ceux qui bordent le rempart puissent être vûs de l'ennemi qui est en bas.

Lorsqu'on se trouve trop soible pour garnir un rempart & pour résister contre un grand nombre d'échelles, & que l'on craint de s'assoiblir aux autres endroits, on tâche d'y ajouter l'art pour suppléer au désaut des hommes, en bordant le parapet d'une chaîne de chevaux de frise auachés l'un à l'autre, & posés de telle sorte que l'ennemi ne puisse franchir sur le parapet, ni les entraîner en bas. On se sert encore d'arbres coupés, dont on aiguise la pointe des branches, & dont on brûle ensuite le bout pour la rendre plus sorte. On ajoute à tous ces obstacles un grand nombre de chausses trapes, que l'on séme dans le sossé aux endroits où l'on craint le plus. La garde doit être exacte en dedans, & les rondes perpétuelles; & à l'égard du dehors, on ne doit pas le négliger. Pour avoir des nouvelles; l'on sera sortir tous les soirs une ou plusieurs petites troupes de cavalerie, selon les craintes, pour battre l'estrade du côté de l'ennemi: car il s'agit moins de combattre que d'être averti de ce qui se passe au dehors, outre les espions qu'on doit avoir par tout aux environs de la ville.

Les places, dont le fossé est plein d'eau, ne sont guéres insultables: elles ne le sont que pendant les glaces, & lorsqu'elles ont bien serré, & les entreprises sur celles-ci sont les plus aisées. On va de plein pied sur le sossé; au lieu qu'il saut décendre dans ceux qui sont secs. Ajoutez encore qu'il saut de plus longues échelles. On a coutume de rompre la glace tous les jours à l'entrée de la nuit, ce qui n'est pas un petit travail, encore est-ce toujours imparsaitement, & dans les froids les plus extraordinaires, qui sont les temps propres pour ces sortes de desseins, les glaces serrent & portent en une heure. On se souviendra de l'escalade de Philisbourg en 1635. Cette ville sur surprise & escaladée dans le plus sort de l'hiver, par la malhabileté & la négligence du Gouverneur. Cet exemple (a) mérite d'être rapporté, à cause des

bonnes leçons qu'il renferme.

L'ouverture de la guerre entre la France & la Maison d'Autriche, commença par une action d'un grand éclar, c'est-à-dire par la surprise de la place du monde la plus importante à la France. Le Colonel Gaspard Baumbergher en sus l'auteur, & ce fut lui-même qui se chargea de l'exécution. Le succès répondit à sa conduite & à son courage. Cet habile Officier fit un projet réglé pour surprendre cette importante place, & l'adressa au Roi de Hongrie, qui le trouva tout plein de raison. Sa proposition sur extrémement goûtée du Conseil de Vienne. , Il mandoit qu'il , n'y avoit que cinq ou fix cens hommes de garnison dans la place, que les soldats négligens ne s'étoient pas pourvûs de poudre, que les palissades ne valoient rien, qu'on ne brisoit pas assez foigneusement la glace des fossés, que les endroits rompus se reprenoient bientôt, à cause de la rigueur de la saison; enfin qu'il y avoit un riche butin à faire, à cause de l'abondance des municions amassées, & d'une somme considérable d'argent apportée dans le dessein de la distribuer à ceux qu'on projettoit gagner en Allemagne: ces confidérations prévalurent. Le Conseil Impérial accepte la proposition. L'actif & vigilant Baumbergher choisit quelques soldats déterminés, & les envoie à Philisbourg, travestis en charretiers, & en gens qui aménent des provisions à vendre. Il s'avance la " nuit du 24. Janvier avec un petit corps de bonnes troupes jusqu'au pied de quel-" ques bastions. Les soldats déguisés tuent le corps-de-garde, & facilitent l'escala" de. Arnaud & ses gens surpris, sont sorcés à se rendre, & conduits à Heilbrun, Le Roi de France perdit une ville & une nombreuse artillerie, une grande abondance de munitions, deux cens mille écus d'argent monnoié, & une place d'une, extréme importance.

le ne prétens pas supposer qu'un Gouverneur de place, s'il n'est négligent, s'est laissé surprendre de telle sorte dans une place, qu'il n'ait pas eu un instant pour se préparer & se porter sur le rempart. Je parle ici des escalades où l'on a le tems de s'y porter, & où l'on trouve toutes les armes nécessaires contre ces sortes d'entreprifes. A la première alarme la cavalerie montera à cheval. On la partagera en plusieurs troupes, qui feront incessamment des patrouilles le long du rempart, chaque troupe aiant un certain espace fixe, avec ordre de charger forts ou foibles ce qui sera monté, sans tirer un seul coup: ordre encore de s'abandonner dessus l'épée à la main, de leur passer sur le corps, & de revenir ensuite en faisant la même manœuvre: les foldats auront leurs fusils charges près d'eux, & leurs pertussannes à la main. S'il y a deux rangs qui bordent le parapet, on sera distribuer des piques au second. & keurs fusils en bandoulière. Si l'escalade se fait en plein jour, & même la nuit, & qu'on craigne en différens endroits, on armera les valets & autant d'habitans qu'il sera possible, dont on aura formé des compagnies, pour leur saire garnir les remparts aux endroits les moins pratiquables, tout au moins pour la montre. On en pourra porter un plus grand nombre ailleurs, où l'attaque paroît la plus vive. Que si l'ennemi, malgré la rélissance qu'il trouve aux portes, vient enfin à bout d'en enfoncer quelqu'une, on aura des arbres entiers tout prêts pour les jetter les uns sur les autres au-devant de la porte, derriére lesquels on logera des fuseliers & des piquiers pour arrêter l'ennemi : obstacle insurmontable qu'on ne connoît pas bien encore? Il y a encore un autre expédient, c'est d'ouvrir la voûte en œil de bœuf, & d'en faire pleuvoir une grêle de feux de grenades ou de bombes fur ceux qui entrent; mais s'il y a des arbres coupés, il n'est pas besoin de tant de cérémonie, puisqu'il est impossible de pouvoir pénétrer, pour peu qu'il y ait des gens derrière pour les défendre.

On peut voir par ce que je viens de dire en fort peu de mots, les avantages de la défense contre les escalades. Rien de plus simple que de repousser l'ennemi. & rien de plus important que de faire connoître ces avantages aux soldars d'une garnison, non dans le tems qu'on est escaladé, mais lorsqu'on soupçonne de l'être, ou lors même qu'on ne soupçonneroit pas: car rien n'importe davantage que d'infiruire les troupes, ou du moins leurs Officiers, qui ne manquent pas de les instruire à leur tour dans l'occasion. Rien de plus incommode & de plus difficile à ceux qui montent par des échelles, que de pouvoir résister contre des gens qui combattent de pied ferme derriére un parapet avec des armes de longueur, dont les coups vifs & redoublés font fûrs contre des gens qui chancellent fur une échelle. Ils ne scauroient se servir d'autres armes que de leur épée, encore avec beaucoup de desavantage; & qu'est-ce que cette arme contre celles qu'on leur oppose? Que s'ils viennent à franchir fur le talud, à peine ont-ils le tems de se servir de leur fusil & de leur baionnette, qu'ils sont percés à coups de piques & de pertuisannes, dont les bleffures mettent aussirot un homme hors de combat, si elles ne le laifsent sur le carreau. Je ne sçaurois assez m'étonner comment on ose tenter ces sortes d'entreprises avec de tels desavantages; mais il est encore plus étonnant de voir dans l'Histoire ancienne & moderne un plus grand nombre d'escalades qui réussissent, que d'autres qui échouent. D'escalader une garnison, dont la foiblesse ne permet pas au Gouverneur de la place de border entièrement les remparts, pendant qu'on lui oppose tout d'un coup douze ou quinze cens échelles, & qu'on s'attache en mê, me tems à toutes les portes, lorsqu'il n'a que quinze cens hommes pour la désendre, ou deux mille hommes si l'on veut; il est aisé de comprendre que cette place. quelque forte qu'elle puisse être, sera infailliblement emportée; mais ces sortes d'attaques environnantes sont d'une très-grande rareté de nuit ou de jour. Est-ce la dépense d'un si grand nombre d'échelles qui étonne? Je ne puis le croire. Attribuons cela à la rareté des Officiers capables de l'exécution de ces sortes de desseins. qui paroissent dangereux, & qui ne le sont qu'en apparence, comme je l'ai assez fait voir : car les occasions de se rendre maître par insulte des meilleures places d'une frontière, pendant que les armées sont en campagne, du moins celles qui s'en trouvent les plus éloignées; ces occasions, dis-je, se présentent journellement. C'est dans ces tems-là-que les places font les moins garnies. Quand toutes celles d'une première ligne auroient des troupes suffisantes pour se désendre contre une insulte, ce que je n'ai jamais remarqué dans tous les païs où j'ai fervi, celles de la feconde ligne font presque dégarnies. Plusieurs se souviendront de la campagne de Dénain: car lorsque le Maréchal de Villars eût emporté ce poste, il n'y avoit, comme je l'ai déja remarqué quelque part, qu'un bataillon & demi dans Douai, grande ville pourtant, & d'une grande défense. Il n'y avoit qu'un bataillon à Béthune, autant à Aire, trois cens hommes à Saint-Venant, tois bataillons à Tournai, deux à Ménin, & quatre à Lille. Aucun de ces postes étoit-il en état de soutenir, je ne dis pas une escalade, mais une attaque aux seules portes?

# 

### C H A P I T R E XVII.

Apelles, Tuteur de Philippe, chagrine les Achéens. Eloge de Philippe. Escalade d'Aliphére, ville d'Arcadie. Conquétes du Roi de Macédoine dans la Tryphalie. Les Lépréates chassent de chezeux Phylidas, Général des Etoliens.

Pelles, un des Tuteurs qu'Antigonus avoit laissé à Philippe, & qui pouvoit beaucoup sur l'esprit du Roi, sit, pour réduire les Achéens au sort des Thessaliens, une chose qu'on ne peut trop détester. Les Thessaliens passoient pour vivre selon leurs loix particulières, & pour avoir un gouvernement dissérent de celui des Macédoniens. Il n'y avoit cependant aucune dissérence, les uns & les autres ne faisoient rien sans ordre des Officiers Roiaux. Dans cette vûe il résolut d'inquiéter & de chagriner ce qu'il y avoit d'Achéens dans l'armée. Il commença par permettre aux Macédoniens de chasser les Achéens des logemens où ils étoient entrés les premiers, & d'enlever leur butin. Après cela pour les moindres sujets il les saissoit straper par des valets. Si quelques uns de la même nation le trouvoient mauvais, ou se disposoient à les secourir, lui-même les conduisoit en prison. Il croioit pouvoir par cette conduite accoutumer

insensiblement les Achéens à ne pas se plaindre de ce qu'ils auroient à souffrir de la part du Roi. Cependant cet homme se trouvant dans l'armée d'Antigonus peu de tems auparavant, avoit été témoin que Cleomène avoit inutilement tenté les voies les plus violentes pour rédnire les Achéens à se soumettre à ses ordres. Quelques jeunes Achéens se mutinérent, furent trouver Aratus, & lui découvrirent le dessein d'Apelles. Aratus courut aussi-tôt à Philippe; dans une affaire de cette nature il étoit important d'étouffer le mai dans sa naissance, & de ne pas différer. Le Roi, après l'avoir entendu, dit aux jeunes Achéens de ne point s'allarmer, qu'il n'arriveroit rien de semblable dans la suite; & en même tems il désendit à Apelles de rien commander aux Achéens fans avoir confulté leur Préteur. Par cette affabilité jointe à toute l'activité & la valeur imaginable, Philippe se gagna les cœurs non seulement des soldats, mais encore de tous les peuples du Péloponése. Aussi la nature sembloit avoir pris plaisir à le former tel qu'un Prince doit être pour faire des conquêtes & étendre un Roiaume. Il avoit l'esprit sin, la mémoire heureuse, une grace toute singulière, la mine haute & majestueuse, & pardessus tout cela une activité infatigable & une valeur héroïque. Comment toutes ces belles qualités se sont évanouies, comment de Roi né pour faire le bonheur de ses sujets, il est devenu un odieux Tyran, c'est ce qui ne se peut expliquer en peu de paroles. Une occasion plus savorable se présentera de parier de ce changement, & d'en rechercher les caufes.

D'Olympie le Roi alla à Pharée, de là à Telphysse, & ensuite à Erée; où aiant vendu son butin, il fit réparer le pont qui étoit sur l'Alphée, pour s'ouvrir un chemin dans la Tryphalie. Les Eléens ruinés avoient été demander du secours aux Etoliens, & Dorimaque, Préteur de ceux-ci, leur en avoit envoié six cens sous le commandement de Phylidas. Ce Capitaine étant arrivé à Elée, y prit cinq cens des étrangers qui y étoient, mille hommes de la ville & un corps de Tarentins, & vint avec ces forces dans la Tryphalie, province ainsi nommée de Tryphale, né en Arcadie. Elle est dans le Péloponése proche de la mer entre les Eléens & les Messéniens, du côté de la mer d'Afrique, à l'extrémité de l'Achaje vers le couchant d'hiver. Ses villes sont Samique, Dépée, Hypane, Typanée, Pyrge, Æpie, Bolax, Styllagie, Phryxe. Les Eléens commencérent leur expédition par la conquête de ces villes. Ils prirent ensuite Aliphére, qui dépendoit d'Arcadie, & Mégalopolis, dont le Tyran Alliades, quoique Mégalopolitain lui-même, avoit fait un échange avec eux pour quelques interêts personnels. Phylidas aiant envoié les Elécns à Léprée, & les étrangers à Aliphére, alla lui-même chez les Typanéates avec ses troupes d'Etolie, & attendit là ce qui devoit arriver.

Philippe débarrassé de son butin, passa l'Alphée, qui coule proche d'Erée, & vint à Aliphére. Cette ville est située sur une montagne escarpée de tous côtés, & haute de plus de dix stades. Au sommet est la citadelle & une statuë d'airain de Minerve, d'une beauté & d'une grandeur extraordinaire. Pourquoi cette statuë a été mise en cet endroit, aux dépens de qui elle a été faite, d'où elle est venuë, qui a fait ce vœu, ce sont toutes questions qu'il est mal aisé de décider, les gens mêmes du païs n'en favent rien de certain. On convient seulement que ce miracle de l'art a pour auteurs Hécatodore & Sostrate, & que c'est leur chef-d'œuvre. Le Roi choisit un jour clair & sérein, & au point du jour il donna ordre aux étrangers de marcher devant par plusieurs endroits, pour soutenir ceux qui devoient porter les échelles. Il partage les Macédoniens, leur ordonne de suivre les autres de près, & à tous, dès que le Soleil se montreroit, de monter la montagne. Cet ordre fut exécuté par les Macédoniens avec une vivacité & une valeur étonnante. Les affiégés coururent de tous côtés. & principalement aux endroits où l'on voioit les Macédoniens s'approcher. Pendant ce tems-là Philippe, fans que personne s'en fût apperçû, étoit monté avec une troupe de gens choisis à la citadelle par je ne sai quelles routes coupées en précipices. Le signal se donne & aussi tôt tous en même tems vont à l'escalade. Le fauxbourg de la citadelle n'étoit pas défendu, le Roi s'en failit, & y mit le feu. Cela fit trembler ceux qui défendoient les murailles. Car la citadelle prise, il ne leur restoit plus aucune ressource. Dans cette crainte ils laissent les murailles de la ville, & se sauvent dans la citadelle, les Macédoniens se rendent maîtres de la ville. Bientôt après la citadelle dêputa au Roi, à qui l'on en ouvrit les portes; moiennant que la garnifon eût la vie fauve.

Des conquêtes si rapides jettérent la fraieur dans toute la Tryphalie. On y tint Conseil sur l'état présent de la patrie. Pour comble de disgrace Phylidas sortit de Typanée, & s'en alla à Léprée pillant en passant ses propres Alliés. Car ce sut alors la récompense qu'eurent les Alliés des Etoliens, ils furent non seulement abandonnés lorsqu'ils avoient le plus besoin de secours; mais pillés & trahis, ils en soussiriernt plus qu'ils n'auroient soussert d'ennemis victorieux. Les Typanéates se rendirent à Philippe. Ypane sit de même. La terreur se répandit de la Tryphalie chez les Phiabiens, qui de dépit contre les Etoliens, dont l'alliance leur étoit devenue odieuse, s'emparérent à main armée du lieu où s'assembloient les Polémarques. Il y avoit dans Phiales des pirates Etoliens, qui demeuroient la pour être à portée de piller le païs des Messéniens. D'abord ils eurent quelque dessein de s'emparer de la ville; mais comme ils virent tous les habitans assemblés pour la désendre, ils changérent de sentiment. Ils prirent

des affürances de la part de la ville, & en sortirent avec leur bagage. Après quoi les Phialiens, envoiérent des Ambassadeurs à Philippe, &

le recûrent dans la ville.

Pendant ce tems-là les Lépréates s'étant faiss d'une partie de leur ville, priérent les Eléens, les Etoliens & les troupes qui leur étoient aussi venues de Lacédémone, de sortir de la citadelle & de la ville. D'abord Phylidas fit la fourde oreille, & restoit dans la ville comme pour la tenir en respect. Mais quand Taurion avec des troupes sut venu de la part du Roi à Phialie, & que Philippe lui-même s'en fut approché, les armes combérent des mains à Phylidas, les Lépréates au contraire ranimérent leurs espérances. Quoiqu'il y eût dans la ville mille Eléens, mille tant Etoliens que pirates, cinq cens étrangers, deux cens Lacédémoniens, & que leur citadelle eût été occupée, ils ne se laissérent point abattre, ils eurent la fermeté d'entreprendre de se rétablir dans leur patrie. Ce courage & l'approche des Macédoniens épouvanta Phylidas, il sortit de la ville, & avec lui les Eléens & les Lacédémoniens. Les Candiots qui étoient venus pour les Spartiates, s'en retournérent chez eux par la Messénie, Physidas se retira à Samique, & les Lépréates remis en possession de leur païs, envoiérent des Ambassadeurs au Roi, & lui livrérent leur ville.

### *ቋረ ንን*፡ <mark>ቋረንኛ ቋረንኛ ቋረንኛ </mark>ቋረንኛ <u>ቋረንኛ ቋረንኛ ቋረንኛ ቋረንኛ ቋረንኛ ቁረንኛ</u> ቁረን

### CHAPITRE XVIII.

Philippe subjugue toute la Tryphalie en six jours. Troubles excités à Lacédémone par Chilon. Les Lacédémoniens sortent de Megalopolis. Artifice d'Apelles contre les Aratus père & fils. L'Elide ravagée par Philippe.

Philippe fit ensuite marcher à Léprée une partie de son armée, & ne se réserva que les soldats à petits boucliers & les armés à la légére, avec lesquels il tâcha de joindre Phylidas. Il le joignit, & lui emporta tout son bagage. Phylidas força sa marche pour s'échaper, & se jetta dans Samique. Aussitôt le Roi campa devant cette place, il rappella de Léprée le reste de son armée, & sit mine de vouloir faire le siège. Les Étoliens & les Éléens, qui n'avoient pour se désendre que leurs mains, craignirent les suites d'un siège, & demandérent quartier. Philippe leur accorda de sortir avec leurs armes, & ils se retirérent à Élée. D'autres peuples du voisinage vinrent aussi trouver le Roi, qui sans tirer l'épée joignit à ses conquêtes Phrixe, Stillagie, Bolax, Pyrge, & Epitalie. Il retourna ensuite à Léprée. Toute la Tryphalie ne lui coûta que six jours à conquétome V.

rir. A Léprée il fit assembler les Citoiens, les exhorta de demeurér fidéles, mit garnison dans la citadelle, fit Ladique Acarnanien Gouverneur de cette province, & partit pour Erée, où il partagea le butin à toutes ses troupes, & s'étant sourni la des provisions nécessaires, il

prit quoiqu'au milieu de l'hiver la route de Mégalopolis.

Pendant que Philippe soumettoit à sa domination la Tryphalie, Chilon Lacédémonien, qui par sa naissance se croioit bien fondé à prétendre à la Roiauté, avoit peine à supporter que les Ephores eussent donné la présérence à Lycurgue. Pour se venger, il se mit en tête de brouiller. Rien ne lui parut plus propre a son dessein, que de suivre les traces de Cléoméne, & de proposer comme lui un nouveau partage des terres, attrait infaillible, à ce qu'il pensoit, pour ranger la multitude à fon parti. Il fit part de fon dessein à ses amis, & en aiant trouvé deux cens aussi entreprenans que lui, il ne songeoit plus qu'à exécuter fon projet. Lycurgue & les Ephores qui l'avoient élevé à la Roiauté, étoient le plus grand obstacle qu'il eût à vaincre, ils furent le premier objet de sa colère. Un jour trouvant à table les Ephores, il les fit tous égorger: supplice dont ils étoient bien dignes; la fortune en voulant les punir ne pouvoit mieux choisir la peine. Ces gens-là méritoient de mourir d'une telle main, & pour un tel suiet.

Chilon après s'être défait des Ephores, s'en alla chez Lycurgue. Celui-ci étoit chez lui, mais il échapa à son ennemi. Quelques amis & voisins le firent évader, & il se sauva par des chemins détournés à Pelléne dans le territoire de Tripolis. Chilon étoit au desespoir; Lycurgue pris, rien ne devoit plus s'opposer à sa fortune. Mais quoi-qu'il eût manqué son coup, il s'étoit trop avancé pour reculer. Il entra dans la place, & passa au fil de l'épée tous ceux qu'il rencontra de ses ennemis. Il exhorta ses parens & ses amis de se joindre à lui, & tâcha d'animer les autres par les plus belles promesses. Mais loin de se remuer en sa faveur, chacun au contraire s'élevant contre lui, il se retira secrétement; traversa la Laconie, & se résugia

chez les Achéens.

Les Lacédémoniens craignant que Philippe ne vînt à eux, mirent la récolte de l'année à couvert, & se retirérent de Mégalopolis après en avoir rasé l'Athenée. C'est ainsi que ce peuple qui; pendant qu'il se gouvernoit par les loix de Lycurgue, formoit une si belle République, & s'étoit rendu si puissant, s'assoiblissoit peu à peu depuis la bataille de Leuctres, & panchoit à sa ruine, jusqu'à ce qu'enfin accablé d'insortunes, déchiré par des séditions intestines, inquiété par de fréquens partages des terres & par des exils, il se soumit à la tyrannie de Nabis, lui qui jusqu'alors ne pouvoit pas même entendre prononcer-le mot de servitude. Mais assez de gens ont traité

de l'ancienne splendeur & de la chûte des Lacédémoniens. Ce qu'il y a de très-certain, c'est ce qui s'est passé dans cette Républiques depuis que Cléoméne eût renversé de sond en comble l'ancien gouvernement. Nous rapporterons chaque chose en son tems. De Mégalopolis le Roi vint par Tégée à Argos, où il passa le reste de l'hiver, applaudi & admiré autant pour la vertu qui le guidoit dans toutes ses actions, que pour les exploits de guerre où il s'étoit signalé au-delà de ce qu'on devoit attendre d'un Prince de son age.

Pour revenir à Apelles, la défense que Philippe sui avoit faite de rien commander aux Achéens sans la participation de leur Chef, ne lui fit pas perdre de vûe le premier dessein qu'il avoit conçu de réduire peu à peu les Achéens sous le joug. Mais les Aratus l'embarassoient. Philippe avoit de la considération pour eux principalement pour le père, qui avoit été connu d'Antigonus, dont le crédit sur les Achéens étoit grand, & qui à une dextérité singulière joignoit une intelligence profonde des affaires. Pour surprendre ces deux perfonnages, voici l'expédient dont il s'avisa. Il s'informa exactement qui étoient ceux qui ne goûtoient pas la manière de gouverner des Aratus, il les fit venir chez lui des villes voilines, & la il n'y a point de caresses qu'il ne leur fît pour s'insinuer dans leurs esprits, & gagner leur amitié. Il leur ménageoit aussi les bonnes graces de Philippe, en faisant entendre à ce Prince que s'il s'en tenoit aux conseils des Aratus, il ne pourroit agir avec les Achéens que conformément au Traité d'alliance fait avec eux; au lieu que s'il vouloit l'en croire, & s'attachoit ceux qu'il lui présentoit, il disposeroit à son gré de tous les peuples du Péloponése. Le tems des Comices approchant, comme il cherchoit à faire tomber la Préture à quelqu'un de ses nouveaux amis, & à en faire exclurerles Aratus, il persuada au Roi de faire semblant d'aller à Elée, & sous ce prétexte de se trouver à Egium au tems des Comices des Achéens. Le Roi se rendit à ce Conseil. Apelles alla aussi à Egium au tems qu'il falloit, & à force de prières & de menaces, il vint à bout, quoiqu'avec peine, de faire élire pour Préteur Epérate de Pharée, à l'exclusion de Timoxéne, pour qui les Aratus briguoient cette dignité.

Après cela Philippe se mit en marche, & passant par Patres & par Dymes, il arriva à Tichos, château à l'entrée du pass des Dyméens, & où peu de tems auparavant Euripidas s'étoit jetté, comme nous avons déja dit plus haut. Le Roi, pour remettre ce poste aux Dyméens, campa devant avec toutes ses forces. Les Eléens, qui le gardoient, ne tinrent pas long-tems contre la fraieur que cet appareil leur donna. Ils ouvrirent à Philippe les portes de cette forteresse, peu étenduë à la vérité, puisqu'elle n'a pas plus d'un stade & demi de circuit, mais d'une sorce peu commune: car les murailles n'ont

Bb 2

pas moins de trente coudées de hauteur. Philippe la rendit aux Dyméens, fit le dégât dans l'Elide, y fit un grand butin, & revint à Dymes avec son armée.

# 

### C H A P I T R E XIX.

Apelles accuse injustement les Aratus, il est démenti. Inquiétudes de ce personnage. Ordre établi par Antigonus dans la Maison Roiale. Philippe se retire à Argos, & y passe l'hiver.

Pelles, non content d'avoir donné aux Achéens un Préteur de fa main, entreprit encore d'indisposer le Roi contre les Aratus. & de lui faire perdre toute l'amitié qu'il avoit pour eux. Il eut pour cela recours à une calomnie. Amphidame, Préteur des Eléens, avoit été pris à Thalamas avec tous ceux qui s'y étoient réfugiés, comme nous avons déja rapporté. Arrivé à Olympie avec les autres prisonniers, il emploia quelques amis auprès du Roi pour avoir la liberté de lui parler. Il l'obtint, & dit à Philippe qu'il avoit affez d'autorité fur les Eléens pour les engager à faire alliance avec les Macédoniens. Philippe le crut, le renvoia fans rançon, & lui donna ordre de dire aux Eléens que s'ils prenoient ce parti, tout ce qu'on avoit pris fur eux leur feroit rendu gratuitement, que leur païs seroit défendu contre toute insulte du dehors, & que sans garnison, sans impôt, libres de toute charge, ils continueroient de vivre se, lon leurs loix & leurs usages. Quelque éblouissantes, quelques considérables que fussent ces offres, les Eléens les écoutérent sans paroître en être touchés, & ce sut cette occasion que saisit Apelles pour prévenir le Roi contre les Aratus.

Il lui fit entendre qu'il devoit se désier de l'amitié que sembloient avoir pour lui ces Chess des Achéens; qu'ils ne lui étoient pas en esset favorables; qu'eux seuls avoient détourné les Eléens d'entrer dans son alliance; que lorsqu'il renvoia Amphidame d'Olympie en Elide, ils s'étoient abouchés avec ce Préteur, & lui avoient dit qu'il n'étoit point de l'intérêt du Péloponése, que Philippe sût maître des Eléens, & que c'étoit la raison pourquoi ceux-ci rejettoient ses offres avec hauteur, s'en tenoient à leur alliance avec les Etoliens, & soutenoient la guerre contre les Macédoniens.

Sur la foi de ce discours le Roi fait appeller les Aratus, & donne ordre à Apelles de répéter devant eux tout ce qu'il venoit de dire. Apelles répéta les mêmes choses, & les foutint avec une hardiesse étoient mante. Comme le Roi gardoit le silence, il ajouta que puisqu'ils étoient

si ingrats & si indignes des biensaits de Philippe, ce Prince allost assembler le Conseil des Achéens, & qu'après y avoir justifié sa conduite, il reprendroit la route de Macédoine. Là-dessus Aratus le pére prit la parole, & dit au Roi qu'en général il feroit bien de ne point ajouter soi légérement & sans examen aux rapports qu'on lui feroit; mais que quand ces rapports regardoient quelqu'un de ses amis ou de ses Alliés, il ne pouvoit être trop sur ses gardes; que rien n'étoit plus utile ni plus digne d'un Roi; qu'il le prioit de faire appeller ceux (a) devant qui Apelles avoit mal parlé des Achéens, de l'obliger à se trouver lui-même au milieu de ces personnes, en un mot d'essaier tous les moiens possibles de connoître la vérité, avant que de rien découvrir de cette assaie aux Achéens.

Le Roi trouva cet avis fort bon, & dit qu'il ne négligeroit rien pour s'éclaircir du fait: on se sépara. Quelques jours s'étoient passés, sans

(a) Qu'il le prioit de faire appoller ceux devant qui Apelles avoit mal parlé des Achéens. Pour repousser & jetter dans le dernier desordre ceux qui attaquent la réputation des gens de bien, il n'y a pas d'expédient plus utile que de confronter l'accusé avec le calomniateur, & d'obliger celui-ci d'entrer en preuve. Polybe nous fait voir quelque chose de cette méthode dans Aratus, qui poussé à bout trouve le secret de couvrir de confusion son accusateur, & dit au Roi qu'il ne falloit rien oublier de toutes les choses par lesquelles on pouvoit venir à la connoissance de la vérité, & découvris qui a raison. Il étoit nécesfaire qu'Apelles prouvat ce qu'il avoit avancé, & le Roi tout plein de sagesse & de justice le vouloit ainsi. Qu'arriva-t-il? Apelles ne parut point, & n'apporta aucune preuve de ce qu'il avoit avance contre Aratus. Celui-ci fit encore plus que de se justifier contre les accusations de son ennemi, le hazard voulut qu'il produisst au Roi un témoin irréprochable, pour faire voir en même tems qu'Apelles étoit un franc imposteur; ce qui fit que Philippe eut Aratus en plus grande considération, dit Polybe, & qu'au contraire il perdit toute l'estime qu'il avoir pour Apelles, sans rien perdre pourtant de l'amitié qu'il avoit pour lui; ce qui est difficile à allier. Il vaut mieux dire qu'il avoit de grandes raisons de dissimuler. Les mensonges & les calomnies devroient être en horreur aux personnes du premier rang, & encore plus aux favoris contre ceux dont ils craignent la concurrence, & qu'ils entreprennent de décrier. L'on verra dans peu la véilté de ce que dit M. de Rohan dans ses Mémoires, que ", les intérêts des favoris sont ordinairement l'origine des maux dont le peuple est affligé. Ils se fe jouent de leurs Maltres pour maintenir ou augmenter leur fortune, & quelquefois pour se venger." C'est alors qu'il deviennent insidéles, traîtres & ingrats. La calomnie est d'autant

plus criminelle & plus difficile à repousser, qu'elle part d'une personne plus puissante & plus accréditée. Ceux qui y sont exposés, de crainte d'un plus grand mal, n'osent se désendre, & ceux qui connoissent le mieux leur innocence, se gardent bien de les justifier, des qu'ils voient qu'il y auroit du danger de découvrir la vérité par de bonnes preuves, comme sit Aratus;,, ce ", qui montre, dit un Anteur judicieux, que " l'ascendant du crédit sur la justice est un mal ,, incurable dans legenre humain." Il ne m'cppartient pas de m'ériger en donneur d'avis & de préceptes, mais je me souviens d'avoir lu quelque part dans je ne sçai quel Historien judicieux & fort rompu au monde, une leçon admirable pour se garantir des piéges des calomniateurs, qui ne sont pas toujours les plus rusés du monde, bien qu'une infinité s'y prennent. Il faudroit, dit-il, qu'un Roi ou un Ministre se fissent une étude de soins & de recherche capitale pour se conserver le mérite qu'on veut opprimer, & découvrir la vérité à cette condition que ceux qui rapporteroient des choses importantes à l'Etat seront récompensés, & ceux qui imposeront des calomnies, quels qu'ils puissent être, seront châties ou notes d'infamie: autrement il feroit impossible de servir son Maître ou la République dans ses affaires. Ceux qu'il emploie, & qui le servent avec plus de zéle, de fidélité & de désintéressement, se sont tant d'ennemis lorsou'ils veulent rempsir leurs devoirs, que s'il étoit permis de calomnier en secret, lorsqu'on ne peut se vengez ou s'avancer autrement qu'en débusquant celut qui nous fait ombrage, la malice & les artifices de la Cour ne permettroient pas à un Ange d'y fubfister fix mois. Philippe, tout jeune qu'il étoit, sçavoit parsastement cette belle méthodé de découvrir la vérité & de punir les calomniaqu'Apelles fournit aucune preuve de ce qu'il avoit avancé; lorsqu'un incident arriva, dont les Aratus scurent profiter. Pendant que Philippe ravageoit les terres des Eléens, ce peuple, à qui Amphidame étoit suspect: avoit résolu de s'en saisse, de le charger de chaînes & de le reléguer dans l'Etolie. Amphidame aiant pressenti leur dessein, s'étoit d'abord retiré à Olympie; mais sur l'avis qu'il reçut que Philippe étoit à Dymes pour le partage du butin, il alla l'y trouver. Les Aratus, à qui la conscience ne reprochoit rien, aprirent avec joie qu'Amphidame étoit arrivé d'Elide. Sur le champ ils priérent le Roi de le faire appeller, que personne ne savoit mieux les chess d'accusation dont on les chargeoit, puisque c'étoit avec lui que le complot s'étoit fait; que d'ailleurs il étoit intéressé à déclarer la vérité, puisqu'il n'étoit chassé de son pais qu'à cause de Philippe, qui étoit par conséquent alors son unique refuge, & le seul dont il pût espérer son salut. Le conseil plut au Roi, Amphidame est appellé, & dément l'accusation en tous les chefs. Depuis ce moment-là l'estime & la confiance de Philippe pour Aratus ne fit que s'accroître & s'augmenter, & il rabattit au contraire de la bonne opinion qu'il avoit eue d'Apelles, quoique prévenu depuis longtems en sa faveur, il fermat souvent les yeux sur la conduite de ce Tuteur.

Cette disgrace ne fit pas quitter prise à cet esprit artisticieux. Il en vouloit à Taurion, qui gouvernoit dans le Péloponése, & cherchoit les moiens de le perdre. Il ne dit cependant rien contre lui, au contraire (a) il en fit des éloges, & représenta au Roi que cet homme lui seroit utile dans ses expéditions. Louanges malignes, sous lesquelles il cachoit son dessein, qui étoit d'en mettre un autre à la tête des affaires du Péloponése. Nouvelle espèce de calomnie pour nuire à ceux à qui l'on veut du mal, artistice malin & perside inventé par les Courtisans, qui par jalousse & par avarice ne cherchent qu'à se détruire les uns les autres. Apelles mordoit encore à toute occasion sur Alexandre, Capitaine des gardes. C'étoit assez qu'il ne sut pas de son choix pour qu'il lui déplût. En un mot tout ce qu'Antigonus avoit réglé, il le vouloit changer. Cependant autant que ce Prince

Grands du monde y sont tous les jours ausst nouveaux, que si la gloire de cette découverte étoit dûë uniquement à celui qui s'en sert, quoique mille autres l'aient mis en usage, pour empêcher les graces du Prince sur un sujet qui en est trèsdigne, mais qu'ils n'aiment pas. En vain l'on est instruit qu'il saut perpétuellement se tenir en garde contre la malignité de ces sortes de louanges, on y est presque toujours pris. Et comment en effet percer dans les replis les plus secrets du cœur humain, & y discerner si une louange est insidieuse ou sincère?

<sup>(</sup>a) Il ne dit cependant rien contre lui, au contraire il en fit des éloges.] On ne peut pas disconvenir que de tous les artifices des Courtisans, le plus aisé & le plus suranné, & en même tems le plus malin, ne soit celui dont parle Polybe. Si quelqu'un s'avisoit d'en chercher l'origine, il remonteroit jusqu'aux siècles les plus reculés. Il y a plus de deux mille ans qu'on ôta à Taurion le gouvernement du Péloponése, non en le blémant, car on ne pouvoit en dire aucun mal, mais en le louant. C'est ainsi que s'y prennent les adroits & màtois Courtisans. l'artifice est usé; mais les

pendant sa vie avoit bien gouverné le Roiaume & sagement élevé. son fils: autant eut il soin, avant de mourir, de prévoir l'avenir & d'étendre sa prévoiance sur tout. Dans son testament il rendoit compte aux Macédoiniens de ce qu'il avoit fait, leur donnoit des regles pour la conduite des affaires, & leur marquoit qui l'on devoit en charger. de sorte qu'il ne laissoit aux Courtisans aucun prétexte de jalousie & de sédition. Entre ceux qu'il avoit auprès de lui, il choisit Apelles pour Tuteur, Léontius pour Colonel d'infanterie, Mégaleas pour Chancelier, Taurion pour Gouverneur du Péloponése, & Alexandre pour Capitaine des gardes. Apelles, déja maître de Léontius & de Mégaleas, auroit fort souhaité exclure Alexandre & Taurion du maniement des affaires, pour les gérer lui-même ou par ses amis, & il en seroit venu bout, s'il ne se fût pas brouillé avec Aratus: mais il fut bientôt puni de son imprudence & de son ambition. Car il souffrit peu de tems après ce qu'il vouloit faire souffrir aux autres. Nous rapporterons ailleurs cet événément, & nous tâcherons d'en détailler toutes les circonstances. Il est tems de finir ce Livre. Philippe après tous les exploits que nous venons de raconter, renvoia ses troupes en Macédoine, & passa l'hiver à Argos avec ses amis.

Fin du quatriéme Livre.





# HISTOIRE

DE

# POLYBE.

LIVRE CINQUIEME.

# DIVIND OIN COID IN E.

CHAPITRE PREMIER.

Philippe regagne l'amitié des Aratus, & obtient par leur crédit des secours de la part des Achéens. Il prend le parti de faire la guerre par mer. Trois de ses prémiers Officiers conspirent contre lui.

L'Anne'e de la Préture du jeune Aratus finit, selon la manière de compter des Achéens, au lever des Pleiades, & Epérate lui succéda, Dorimaque étoit pour lors Préteur chez les Etoliens. Ce sut vers ce même tems qu'Annibal au commencement de l'Eté, aiant ouvertement déclaré la guerre aux Romains, partit de Carthage-la-neuve, passa l'Ebre, & prit sa route vers l'Italie; que les Romains envoiérent Tibérius Sempronius en Afri-

que

que avec une armée, & Publius Cornelius en Espagne; & qu'Antiochus & Ptolémée ne pouvant terminer par des conférences leur contestation sur la Cœlesyrie, se disposérent à la décider par les armes.

Philippe n'aiant ni vivres ni argent pour se mettre en campagne, fit assembler le Conseil des Achéens par leurs Magistrats, & l'assemblée se tint à Egium, selon la coutume. Là le Roi, qui voioit qu'Aratus indigné de l'affront qu'il avoit reçu aux derniers Comices par les mauvaises pratiques d'Apelles, n'usoit en sa faveur ni de son crédit ni de son autorité, & qu'Epérate, naturellement inhabile à tout, étoit méprisé de tout le monde, il ouvrit les yeux sur la mauvaise manœuvre d'Apelles & de Léontius, & résolut de se bien remettre dans l'esprit d'Aratus. Pour cela il persuada aux Magistrats de transférer l'assemblée à Sicyone, où voiant à son aise les deux Aratus, & chargeant Apelles seul de tout ce qui s'étoit passé à leur préjudice, il les exhorta de ne pas se départir des sentimens qu'ils avoient conçûs d'abord pour lui. Il entra ensuite dans l'assemblée, où par le crédit de ces deux Magistrats, il obtint des Achéens tout ce qu'il souhaitoit. Il fut ordonné que les Achéens lui donneroient cinquante talens le premier jour qu'il se mettroit en marche, & aux troupes la paie de trois mois avec dix mille mesures de bled: & tant qu'il seroit dans le Péloponése, dix-sept talens par mois. Ainsi se termina cette assemblée, & les Achéens qui la composoient se retirérent chacun dans leurs villes.

Les troupes sorties des quartiers d'hiver, Philippe après avoir pris conseil de ses amis, jugea à propos de faire la guerre par mer. Sa raison sut que c'étoit le seul moien d'accabler bientôt & de tous côtés ses ennemis, qui ne pourroient point se secourir les uns les autres, disperses comme ils étoient dans différens païs, & craignant d'ailleurs pour eux-mêmes un ennemi dont ils ignoroient les desseins, & qui par mer pouvoit bientôt tomber sur eux: car c'étoit aux Etoliens, aux Lacédémoniens & aux Eléens que Philippe devoit faire la guerre. Ce dessein pris, il assembla les vaisseaux des Achéens & les siens propres à Léchée, où par un exercice continuel il accoutuma son infanterie Macédonienne à ramer. Il trouva dans ses soldats toute la docilité & toute l'ardeur possible. Car les Macédoniens ne se distinguent pas seulement par leur courage & leur valeur dans les batailles rangées sur terre, ils sont encore très-propres au service de mer, si l'occasion s'en présente. Ce sont des gens exercés à faire des sossés, à creuser des retranchemens, endurcis aux travaux les plus pénibles, tels enfin qu'Hésiode représente les Eacides, plus contens sous les armes que dans les festins.

Pendant que le Roi & les troupes Macédoniennes s'occupoient à Co-Tome V. C c rinthe aux exercices de la marine, & disposoient tout pour la campagne, Apelles ne pouvant (a) ni regagner les bonnes graces du Roi, ni supporter le mépris où il étoit tombé, sit complot avec Léontius & Mégaleas de se trouver dans toutes les affaires avec le Roi; mais de s'y comporter de manière à renverser tous ses desseins. Il prit pour sui d'aller à Chalcis, & d'y faire en sorte qu'il n'en vînt au Roi nulle munition. Il sit part de ce pernicieux projet aux deux autres conjurés, & partit pour Chalcis sous de vains prétextes, dont il colora au Roi son départ. Il sut là si sidéle à la soi qu'il avoit donnée aux compagnons de sa persidie, & il y sçut si adroitement abu-

(a) Appelles ne pouvant ni regagner les bonnes graces du Roi, ni supporter le mépris où il étoit sombé, fit complet avec Léontius & Mégaleas.] L'envie & la jalousse produisent souvent & presque toujours des calamités publiques, lorsque dans les Cours des Princes ces deux vices s'attachent dans le cœur des Grands, des favoris & des hommes d'Etat, qui se voient dans un beau poste & à la tête des affaires. Plus ils sont élevés & avancés dans la confiance du Souverain, qu'ils gouvernent, plus ces deux laches & basses passions trouvent matière d'amorce. On ne peut alors souffrir de compétiteurs, & surtout lorsqu'on s'apperçoit qu'un nouveau venu s'est mis fur les rangs dans la faveur par son mérite, par fon esprit, par ses connoissances dans les affaires, & par la sagesse de ses conseils. Polybe nous fait voir dans l'exemple qu'il rapporte, combien la jalousie d'autorité est dangereuse & fatale à un Prince, lorsque ses Ministres sont capables de s'y laisser transporter. En voici trois qui se liguent contre Aratus, qui ne pouvoit guéres leur faire ombrage: il ne s'étoit pas insinué auprès de Philippe pour les supplanter, mais seulement pour le bien de la cause commune. Apelles, qui étoit le Ministre & le favori du Roi, le voioit bien comme les autres, & cependant par je ne sçai quel étrange aveuglement il pousse s'ajalousse à des excès qui sont à peine concevables De joindre la calomnie à toutes sortes de mauvaises actions pour perdre & faire tomber un concurrent, je ne vois rien là de fort surprenant, quoiqu'il n'y ait rien de plus lâche & de plus infame. Mais comme ces sortes de pratiques sont fort communes dans les Cours des Princes, on s'est si fort accoutumé à ces sortes d'exemples, qu'à peine y prend-on garde. Cela étoit si ordinaire en ce tems là, comme il l'est encore aujour d'hui dans toutes les Cours du monde, que l'on n'en doit pas faire un grand crime aux Courtifans. Le grand nombre des coupables a fait peu à peu passer ces sortes de pratiques pour légitimes, & plutôt pour un tour d'esprit que pour une action qui puisse porter le moins du monde sur l'hon-

se pousser à quelque prix que ce soit au préjudice de celle des autres.

Notre Auteur explique parfaitement le mistère d'iniquité dans sa narration, sans autrement réfléchir sur ces infamies & sur de telles horreurs a mais il s'élève contre de plus grandes, si l'on peut mettre au-dessus des plus affreules calomnies la perfidie, l'infidélite & l'ingratitude des Ministres des Princes envers leur Mattres, Il n'este pas surprenant que le jeune Monarque n'ait pas succombé à la trahison de ses deux Ministres & de son favori, il s'étoit déja précautionné contre leur malice en se livrant entiérement aux confeils des deux Aratus, qu'il avoit priés de ne le point abandonner dans une conjoncture si délicate que celle où il se trouvoit. Ce Prince se voioit environné de trois hommes très-dangereux, qu'il avoit grand besoin de ménager, parce qu'ils s'étoient fait un grand nombre de créatures dans l'armée. Il falloit artendre l'occasion de s'en défaire sans bruit, car la peine n'étoit que différée. Il voloit bien qu'ils s'étoient moins appliqués à le servir, qu'à lui rendre suspects ses ferviteurs les plus capables de lui donner de bons conseils. Un Roi qui se trouve dans un tel cercle de difficultés, de doutes & de soupçons contre ses Ministres, se voit tres-embarrasse. Il semble presque impossible qu'il s'en puisse jamais tirer, parce que ceux-ci, qui ne sont pes assez habiles pour conduire ou pour former des entrepris les. ont du moins affez d'esprit & de malice pour les faire échouer. Trois hommes ligués ensemble feront plus aisément le coup qu'un seul, surtout s'ils sont aides encore des principaux Officiers Généraux de l'armée. Ces trois hommes se livrérent à la plus noire de toutes les perfidies; la pénétration & l'intelligence la plus grande dans les affaires n'ont point de précautions à prendre pour s'en garantir. Aussi réduisirent ils ce Prince aux plus étrantes embarras.

prand nombre des coupables a fait peur à peu Plusieurs trahisons ont été faites contre des passeur de pratiques pour légitimes, & Monarques par quelqu'un de leurs Ministres; plutôt pour un tour d'esprit que pour une action mais ici ils s'unissent tous contre leur Makre & concourent ensemble à la ruine de ses troupes & mais ici ils s'unissent tous contre leur Makre & concourent ensemble à la ruine de ses troupes & de ses desseurs, & le tout pour une affaire de

fer de l'autorité que son ancienne faveur lui donnoit sur les peuples, qu'enfin le Roi dénué de tout se vit réduit à mettre en gage sa vaissel-

Le, & à vivre sur l'argent qu'on lui prêta.

Quand les vaisseaux furent assemblés, & que les Macédoniens se furent formés à l'exercice de la rame, Philippe aiant distribué des vivres & de l'argent aux foldats, mit à la voile, & aborda le second jour à Patres. Son armée étoit de six mille Macédoniens & de douze cens étrangers. Dorimaque, Préteur des Etoliens, avoit alors envoié ginq cens Neocrétes au secours des Eléens sous le commandement d'Agélas & de Scopas: & les Eléens craignant que Philippe ne pensat à

falousie: objet bien petit pour une si grande infamie, diront quelques-uns; mais ceux qui connoissent la Cour en jugeront tout autrement, lorsqu'ils sçaurout ce que M. de la Rochesoucaut nous apprend, que la faveur aussi bien que l'amour ne se partage pas, & ne souffre aucun compétiteur. Ces sortes de trahisons sont les plus faciles, il faut être plus de trois pour les faire réufsir; pour faire qu'une entreprise échoue, il faut beaucoup de complices, & exciter de braves gens à mal faire & à se perdre de réputation; ce qui n'est pas aisé. Car lorsqu'on vient à approfondir la chose, il est fort facile de découvrir les auteurs de la trahison Chacun déclare les ordres qu'il a reçus, pour ne pas passer pour infame. Si M. le Duc de Vendôme, dans certaine

affaire dont j'ai été le témoin, & qui arriva au commencement de la campagne de 1706. eût examiné la chose, & recherché la cause d'un si grand mal, il eut peut-être découvert celui qui en étoit l'auteur, & l'eût fait infailliblement arrêter. Je le répéte encore, ces sortes de pratiques pour ruiner les desseins les plus sages & les mieux concertés, quelque finement qu'on les conduise, sont très-faciles à découvrir. Quelque délié, qu'on soit, & quelque esprit que l'on ait, il y a toujours du grossier. Si l'on ne va pas jusqu'à la conviction, on fait plus que soupçonner ceux qui s'en mêlent. Un traitre qui avertit l'ennemi de tout ce qui se passe dans une armée, est difficile à découvrir; mais quand il s'agit de faire manquer une entreprise, ou de réduire une armée à l'extrémité faute de vivres, quoiqu'on sçache qu'on n'en manque pas, & qu'on nous engage par des conseils pernicieux dans des païs où l'on scait qu'on ne scauroit en faire venir: quoi de plus aisé que de remonter à la source! Philippe le sçut bien faire. Rien de plus mal concerté & de plus sot que ce que Léontius sit au siège de Palée, pour empêcher que Philippe ne prit cette place importante. Après que ce Prince eut fait creuser des galeries souterraines jusques sous les fondemens des murs de la ville, du côté de l'attaque, qu'il les ent faits sapper & soutenir par des bois debout, il y fit mettre le feu: de sorte que let murailles ne tenant plus à rien, elles tom- que l'on ne pense, lors même qu'on n'a aucune

bérent, & firent une breche à passer plusieurs cohortes de front; lorsqu'il fut question de monter à l'assaut, Leontius se mit à la tête, bien moins dans le dessein d'entrer dans la ville, que d'empêcher qu'aucun n'y entrât, la plûpart des Officiers aiant été gagnés ou corrompus. Cette mauvaise volonté dans des troupes braves & aguerries étonna Philippe, il jugea des lors qu'il y avoit des traîtres dans son armée, & que Léontius avoit beaucoup de complices parmi les Officiers principaux de son armée, & qu'il n'étoit fidéle comme les autres que lorsque son devoir n'étoit pas opposé à ses passions. Écoutons Polybe., Alors " le Roi s'approcha de la ville, & exhorta les af-", siègés de faire la paix avec lui. N'en étant " point écouté, il fit mettre le feu aux bois debout qui soutenoient le mur sappé; cette par-" tie de mur tombe, & l'infanterie à rondaches, " selon l'ordre qu'elle en avoit reçu, marche la " première en cohortes. Trois jeunes soldats avoient déja franchi la bréche : mais Léontius, qui commandoit cette infanterie, se souvenant de la parole qu'il avoit donnée aux autres con-" jurés, les empêcha de passer plus avant." Co complot me paroît tout des plus lourds & des plus groffiers. Ce que fit Apelles pour réduire son Mattre aux dernières extrémités, n'est pas plus sensé. Ce Prince ne manquoit point d'argent: pour faire en sorte qu'il en manquat, il prétexta un voiage à Chalcis. " Il fut là si fidéle " à la foi qu'il avoir donnée aux compagnons de " sa perfidie, dit mon Auteur, & il y sçut si " adroitement abuser de l'autorité que son an-" cienne faveur lui donnoit sur les peuples, qu'en-,, fin le Roi dénué de tout se vit réduit à mettre, en gage sa vaisselle." On peut voir le châtiment que le Roi sit de ces personnages.

Il y a bien peu de complots & de perfidies qu'on ne puisse aisément découvrir, lorsque quelque habile homme se l'est mis une sois dans l'esprit. On sait quel que fausse considence de quelque entreprise importante, & alors on voit bientôt par les mesures que l'ennemi prendra, si l'on a lieu de soupçonner sa fidélité. Parlons franchement, on est souvent plus traltre à son Prince

# HISTOIRE DE POLYBE,

mettre le siège devant Cyllène, firent des levées d'étrangers, disposérent les soldats de la ville à la désense, & fortisiérent cette place avec soin. Là-dessus le Roi, pour avoir du secours dans le besoin. & pour se mettre en sûreté contre les entreprises des Eléens, prit le parti de laisser dans Dymes les étrangers d'Achaïe, ce qu'il avoit de Crétois, quelque cavalerie Gauloise, & environ deux mille hommes d'élite de l'infanterie Achéenne, & après avoir fait sçavoir aux Messéniens, aux Epirotes, aux Acarnaniens & à Scerdilaidas d'équiper leurs vaisseaux & de venir au devant de lui, il partit de Patres au jour mar-

qué, & alla prendre terre à Pronos dans la Céphallénie.

Comme cette petite place étoit forte, & que d'ailleurs le pais étoit étroit, il passa outre jusqu'à Palée. Ce pass étoit alors plein de bled, & fort en état de nourrir l'armée. C'est pourquoi il sit débarquer ses troupes, & campa devant la ville. On tira les vaisseaux à sec. on les environna d'un fossé & d'un retranchement. & il envoia les Macédoniens au fourrage. Lui-même en attendant que ses Alliés euffent joint, & qu'on format l'attaque, il se mit à reconnoîre la place, & à voir de quel côté on pourroit avancer les ouvrages & approcher les machines. Deux raisons le portoient à ce siège. Par-là il enlevoit aux Etoliens un poste, hors duquel ils ne pouvoient plus faire de décentes dans le Péloponése, & piller les côtes d'Epire & d'Acarnanie: car c'est des vaisseaux de Céphallénie qu'ils se servoient pour ces fortes d'expéditions. Et en second lieu, il s'aquéroit & à ses Alliés une place, d'où l'on pouvoit très-commodément faire des incurfions sur le pais ennemi. Car la Céphallénie est située sur le golfe de Corinthe, en s'étendant vers la mer de Sicile. Elle confine au Septintrion & à l'Occident du Péloponése, surtout au pais des Eléens & aux parties méridionales & occidentales de l'Epire, de l'Étolie & de l'Acarnanie.

Il ne se pouvoit une situation plus heureuse pour rassembler ses Alliés, pour incommoder ses ennemis, & mettre ses amis à couvert de toute insulte. Aussi le Roi souhaitoit-il passionnément de réduire cette Isle sous sa domination. Aiant remarqué que Palée étoit désendue de presque tous les côtés ou par la mer, ou par des précipices, &

qu'on fait tomber des emplois à des gens qui en sont tout-à fait indignes par leur ignorance, & fouvent pour les avoir emploiés à des choses peu convenables à un homme d'honneur, & qu'on ne doit reconnoître que par une somme d'argent; tel qui n'est propre que pour être espion ou chef d'espion, ou à tout autre emploi peu honnête, & souvent très infame, ne sçuitus & beaucoup de cœur; ce qui fait que l'on dre pires que devant.

intelligence avec l'ennemi. Lors par exemple néglige les premières, qui n'avancent pas, & l'on se sent abattre l'autre : de sorte que l'on se dégoûte, & l'emulation s'éteint; ce qui a été la cause de la perte d'une infinité d'excellens Officiers, qui voiant les honneurs de la guerre & les autres récompenses accordées à des sujets peu estimables, se sont retirés. Les graces accordées sans aucun choix, & uniquement à l'intrigue & à la faveur, disoit un homme d'esprit, ne servent roit l'être aux choses où il faut de grandes ver- qu'à encourager les gens sans mérite, & à les renqu'on ne pouvoit en approcher que par une petite plaine du côté de Zacynthe, ce sut par-là qu'il pensa à faire ses approches & à former l'attaque.

### RICICIO DE LO DE L

### C H A P I T R E - II.

Siège de Palèe. Irruption de Philippe dans l'Etolie. Ravages que font les Macédoniens dans cette province. Therme prise d'enblée.

Philippe prenoit ainsi ses arrangemens, lorsqu'arrivérent quinzebâtimens de la part de Scerdilaïdas, qui n'avoit pû en envoier que ce petit nombre, à cause des troubles qu'excitoient dans l'Illyrie les principaux de la nation. Arriva aussi le secours qu'il attendoit des Epirotes, des Acarnaniens & des Messéniens. Depuis la prise de Phialée ces derniers n'avoient plus de prétexte qui les dispensat de

partager cette guerre avec les autres Alliés.

Quand tout sut prêt pour le siège, & que les batteries de balistes & de catapultes eurent été dressées en lieu, d'où il étoit plus aisé de repousser les assiégés, le Roi aiant animé les Macédoniens à bien faire, donna ordre que l'on approchat des murailles les machines, & qu'à leur faveur on creusat des mines. Les Macédoniens se portent à ce travail avec tant d'ardeur, qu'en fort peu de tems les murailles furent percées à la longueur de deux arpens. Alors le Roi s'approcha de la ville, & exhorta les affiégés de faire la paix avec lui. N'en étant point écouté, il sit mettre le seu aux bois débout qui soutenoient le mur sappé; cette partie de mur tombe, & l'infanterie à rondaches, solon l'ordre qu'elle en avoit reçu, marche la première en cohortes. Trois jeunes foldats avoient déja franchi la bréche: mais Léontius, qui commandoit cette infanterie, se souvenant de la parole qu'il avoit donnée aux autres conjurés, les empêcha de passer plus avant. Comme il avoit aussi gagné & corrompu les principaux Officiers, & que lui-même, loin d'agir avec vigueur, affectoit de paroître épouvanté du danger, quoique l'on pût fort aisement s'emparer de la ville, l'on fut chasse de la bréche, & grand nombre de Macédoniens surent blesses. Avec des Chess tremblants de fraieur & des soldats couverts de blesfures, on ne pouvoit plus rester devant la place, le Roi leva le siège. & prit conseil de ses amis sur ce qu'il avoit à faire.

Pour forcer Philippe à quitter ce siège, Lycurgue & Dorimaque avec un égal nombre d'Étoliens s'étoient jettés, celui-là sur le pais des Messéniens, & celui-ci sur la Thessalie. Sur quoi les Acarpaniens &

les Messéniens envoiérent des Ambassadeurs au Roi. Les Acarnaniens pressoient Philippe de tomber sur l'Etolie, & de faire sans crainte le dégat dans toute la province, qu'il n'y avoit pas de meilleur moien pour empêcher Dorimaque d'entrer dans la Macédoine. Ceux de Messéne demandoient du secours, & représentoient au Roi que, pendant que les vents Étésiens souffloient, en un jour il passeroit de Céphallenie à Messene, que l'on fondroit sur Lycurgue, qui ne s'attendoit à rien moins, & que ce Préteur ne pourroit éviter sa défaite. Ainsi raisonnoit Gorgus seur Ambassadeur, & Léontius l'appuioit de toutes ses forces; toujours selon les vûes de la conjuration, & pour arrêter le cours des exploits de Philippe. Car il est vrai qu'il étoit sacile de passer à Messène; mais il n'étoit pas possible d'en revenir tant que les vents Etéfiens souffleroient: d'où il seroit arrivé qu'en suivant le conseil de Gorgus, le Roi renfermé dans la Messénie auroit été hors d'état de rien entreprendre de tout le reste de l'eté, pendant que les Etoliens parcourant toute la Thessalie & l'Epire, ravageroient ces deux païs sans aucun obstacle. Tels étoient les pernicieux conseils que Gorgus & Léontius donnoient au Roi. Celui d'Aratus fut tout oppose. Il dit qu'il falloit marcher vers l'Etolie, & y porter la guerre; que les Etoliens étoient en expédition, Dorimaque à leur tête, & que par consequent Philippe seroit le maître de faire dans leur patrie tels ravages qu'il lui plairoit.

Cet avis prévalut. Léontius avoit perdu toute créance auprès de son Prince, depuis qu'il s'étoit si lachement comporté au dernier siège, & qu'il lui avoit donné de si mauvais conseils dans cette occasion. Roi écrivit à Epérate de lever des Achéens, & d'aller au secours des Mésséniens, & partant de Céphallénie, il aborda le second jour à Leucade, pendant la nuit. Après avoir tout disposé à l'Isthme de Diorycte, on y fit passer (a) les vaisseaux. De là il entra dans le

(a) Après avoir tout disposé à l'Isthme de Dioryste, on y fit passer les veisseaux.] La pratique de faire rouler les plus grands vaisseaux assez loin sur la terre, n'est pas nouvelle: cela étoit assez ordinaire chez les Anciens. Lorsqu'ils transportoient la guerre au délà des mers, & qu'ils n'avoient point de port pour se garantir des mauvais tems, ils tiroient tous leurs vaisseaux ou leurs galéres à sec sur le rivage, qu'ils enfermoient d'un fossé & d'un retranchement. Cela se voit dans Homére au siège de Troie. Mais sans remonter si haut, César en usa de même dans son expédition d'Angleterre. Les Romains comme les Grecs se servoient de cette méthode, Les Modernes l'ont très-bien connuë, ils né l'ignorent pas encore. Lylandre de Macédoine fit passer des vaisseaux

dit que Trajan dans sa guerre contre les Patthes, fit transporter ses vaisseaux par terre sur des traineaux de l'Euphrate dans le Tigre. Dragut, fameux Corfaire, fit plus que Trajan: car ses vaisseaux étoient bien autrement difficiles à transporter d'un lieu à un autre que ceux dont on se servoit sur mer, puisqu'ils n'avoient été construits que pour naviger sur le Tigre & sur l'Euphrate. Ce Dragut, Amiral de la flotte Ottomane, avoit en tête André Doria, le plus habile homme de mer de fon siècle. Il y a du plaisir de voir deux rusés Guerriers se disputer le terrain. Celui-ci, averti que l'Amiral Turc avoit quelque dessein sur la ville d'Afrique, se mit en devoir de la ravitailler, dans la crainte du siège dont elle étoit menacée. Chemin faisant il apd'un port à l'autre sur des rouleaux. Dion (s) prit que son ennemi étoit à la Raquette avec sa

goife d'Ambracie, lequel, comme nous avons déja dit, sortant de la mer de Sicile, pénètre fort avant dans les terres d'Etolie. Il aborda un peu devant le jour à Limnée, & aussitôt il donna ordre aux soldats de repaître, de se décharger de la plus grande partie de leurs équipages, & de se teuir prêts à marcher. Pendant ce tems-là il chercha des guides,

& s'instruisit à fond de la carte du païs.

Aristophante, Préteur des Acarnaniens, le vint trouver là avec toutes les forces de sa province. Ces peuples avoient autresois eu beaucoup à souffrir des Étoliens, & ne respiroient que la vengeance. L'arrivée des Macédoniens leur parut une occasion favorable. Tous prirent les armes, & non seulement ceux à qui les loix l'ordonnent, mais encore quelques vieillards. Les Epirotes n'étoient pas moins irrités contre les Étoliens, & ils avoient les mêmes raisons de l'étre; mais comme le pais est grand, & que Philippe étoit arrivé tout à coup, ils n'eurent pas le loisir d'assembler leurs troupes à propos. De la part des Etoliens Dorimaque n'avoit pris que la moitié des troupes, il crojoit que c'en seroit assez pour désendre les villes & le plat pais de toute insulte.

Le foir, Philippe aiant laissé les équipages sous bonne garde, partit de Limnée, & au bout d'environ foixante stades il fit halte, pour donner à son armée le tems de repaître & de se reposer; puis il marcha toute la nuit; & arriva au point du jour au fleuve Achelous, entre Conope & Strate, dans la vûe de se jetter subitement & à l'impro-

me, assuré que s'il pouvoit le surprendre en cet endroit, il l'y enfermeroit, saus qu'il pût jamais en sortir, & qu'il l'y brûleroit avec toute sa flotte. Il vogue droit aux Gelves, & trouve qu'on lui avoit dit vrai. Dragut surpris d'une avanture & extraordinaire, & hors d'état de se jetter en pleine mer, une partie de sa flotte étant desarmée; s'étant remis de son trouble, eut recours au dernier reméde, qui fut de défendre l'embouchure du canal, d'y faire transporter son canon, de s'y sortisser, & de faire un grand seu sur la slotte Chrétienne. Doria s'en voiant incommodé, jetta l'ancre hors de portée. Il étoit résolude l'attaquer par mes & par terre; mais avant que de prendre ce parti, il voulut s'informer fil'ennemi fe pouvoit sauver par quelque endroit; & ziant appris que la chose n'étou pas pratiquable, il jugen à propos d'envoier à Naples pour avoir du fecours & des vivres, afin d'attaquer les ennemis, qui s'étoient si bien fortissés, qu'il n'étoit pas possible de les déloger de ce poste. Il failoit être sur de son fait, & les bloquer en attendant. Il ne dormoit ni nuit ni jour, car il s'agissoit de prendre un Amiral redoutable & toute sa flotte. Dragut vit bien que si le secours arrivoit, il seroit

flotte, & dans le canal d'Alcantara dans l'Isle de emposté infailliblement. " Dans ce péril, dit Gelves. Cette nouvelle lui causa une joie extré" l'Historien (b), Dragut inventa ce stratagéme. " qu'on n'ent jamais pensé, qui fut d'assembles " quantité de Maures de l'Isle & la chiourme des galéres, & avec des pics & des hoiaux, il lui " fit cteuser le canal derrière lui, pour sauver ", par là ses vaisseaux; & pour empêcher André Doria de découvrir son dessein, il fit jouer continuellement l'artillerie, & commanda aux Turcs qui étoient dans le retranchement de se découvrir à toute heure. Plus de deux mille " Maures travaillérent à cet ouvrage, & firent si " blen qu'en peu de tems toute la terre étant , basse de ce côté-lá, & sablonneuse, il se sit un " canal par où l'on peut trainer les vaisseaux & " les passer en pleine mer. Enfin en l'espace de ,, huit jours qu'il fut bloqué, l'ouvrage fut fait, " & mettant enfuite les galères fur des rouleaux " bien graissés, pour le reste du chemin qu'il " avoit à faire, à l'aide des Maures & de la chiour-" me, qui les trainoient avec des cables, tandis " que d'autres les poussoient pas derrière en grand silence, on les tira à la sile l'une après l'autre hors du canal; & les aiant équipées de trou-" pes & d'arrillerie, Dragut sortit ainsi par l'autre: ,, côté de l'Isse, & Doris se vit pris pour dupe.

(b) Marmol hiv. 6 & 2 c 41.

viste dans Therme. Léontius vit bien que Philippe viendroit à bout de son dessein, & que les Étoliens auroient du dessous. Sa conjecture étoit sondée premièrement sur l'arrivée subite & non attenduë de Philippe dans l'Étolie; & en second lieu sur ce que les Étoliens, n'aiant pû soupçonner que Philippe hazardat d'attaquer une place aussi sorte que Therme, ils n'avoient ni prévu cette attaque, ni fait les préparatiss nécessaires pour s'en désendre. Ces considérations jointes à la parole qu'il avoit donnée aux conjurés, sui sirent conseiller au Roi de s'arrêter à l'Achelous, & d'y donner à son armée, qui avoit marché toute la nuit, quelque tems pour respirer: conseil dont le but étoit de procurer aux Étoliens le loisir de se disposer à la désense. Aratus au contraire, qui sçavoit que l'occasion passe & s'échape rapidement, & que l'avis de Léontius étoit une trahsson maniseste, conjura Philippe de saisir

le moment favorable, & de partir sans délai.

Le Roi déja piqué contre Léontius, sur le champ se met en marche, passe l'Achelous, va droit à Therme, & sait le dégât par tout où il passe. Dans sa route il laissa à gauche Strate, Aggrinie, Thestie; & à droite Conope, Lysimachie, Trichonie & Phoetée. Arrivé à Métape, ville située à l'entrée du lac de Trichonie, & à près de soixante stades de Therme, il fit entrer cinq cens hommes dans cette place, que les Étoliens avoient abandonnée, & s'en rendit le maître. C'étoit un poste fort avantageux pour couvrir tout ce qui entroit ou fortoit du détroit qui conduit au lac, parce que les bords de ce lac ne font qu'une chaîne de montagnes escarpées & couvertes de grands bois, au travers desquels on ne passe que par un défilé fort étroit. Son armée traversa le défilé, les étrangers à l'avantgarde, ensuite les Illyriens, après eux l'infanterie à rondaches & la phalange, les Crétois faisoient l'arriéregarde; sur la droite & hors du chemin marchoient les Crétois foutenus des armés à la légère. La gauche étoit couverte du lac pendant près de trente stades. Au sortir du désilé, il rencontra un bourg appellé Pamphie, ou aiant aussi jetté quelque monde, il s'avança vers Therme par un chemin très-âpre & très-difficile, creusé entre des rochers fort escarpés, de sorte qu'on ne peut passer en quelques endroits sans courir risque d'y périr. Cependant il y a près de trente stades à monter. Les Macédoniens franchirent ces précipices en si peu de tems, qu'il étoit encore grand jour lorsqu'ils arrivérent à Therme. Philippe mit la son camp, & envoia aussitôt ses troupes piller les villages voilins & la plaine de Therme; on pilla de même les maisons de la ville, où l'on trouva non seulement du bled & d'autres provisions de bouche; mais encore quantité de meubles précieux. Car comme c'étoit la que les Étoliens chaque année faisoient leurs marchés & leurs assemblées solemnelles, tant pour le culte des Dieux que pour l'élection des Magistrats, on y apportoit tout ce que l'on avoit de plus riche

pour nourrir & recevoir ceux qui y abordoient. Une autre raison pourquoi il y avoit la tant de richesses, c'est que les Etoliens ne croi-oient pas pouvoir les mettre en lieu plus sûr. Jamais ennemi n'avoit osé en approcher, & sa situation rendoit cette ville si forte, qu'elle passoit pour la citadelle de toute l'Etolie. La paix prosonde, dont on jouissoit là depuis un tems immémorial, n'avoit pas peu de part à cette grande abondance de biens, dont regorgeoient les maisons bâties proche du Temple & les lieux circonvoisins.

# 

### C H A P I T R E III.

Excès que commirent les soldats de Philippe dans Therme. Réflexions de Polybe sur ce triste événement.

A Près avoir fait pendant cette nuit un butin immense, les Macédoniens tendirent les tentes. Le matin on résolut d'emporter tout ce qui s'y trouveroit d'un plus grand prix. On amassa le reste par monceaux à la tête du camp, & on y mit le seu. On prit de même les armes qui étoient suspendués aux galeries du Temple, on mit de côté les meilleures pour s'en servir au besoin, on en changea quelques-unes, & le reste qui montoit à plus de quinze mille sut réduit en cendres. Jusques-là il n'y avoit rien que de juste, rien qui ne sût selon les loix de la guerre; mais ce qui se sit ensuite, je ne sçai comment le qualissier. Transportés de sureur par le souvenir des ravages qu'avoient saits les Etoliens à Die & à Dodone, ils mirent le seu aux galeries, brisérent (a) tous les vœux qui y étoient appendus, & entre lesquels

(a) Ils mirent le feu aux galeries, brisèrent tous les veux qui y étoient appendus. ] Ces confidérations sont très-sages & dignes de mon Auteur. Grotius en a très-bien prosité. Rien ne me paroît moins digne d'un courage vraiment grand & magnanime que de faire la guerre de la sorte, à moins qu'on ne puisse parvenir à la paix que par des moiens si extrémes, & certainement ce ne sont pas ceux-là qui peuvent nous y conduire; mais bien plutôt ceux qui nous en éloignent. N'est-ce pas faire la guerre en surieux & en enragé, que de détruire les Temples, les portiques, les statués, & mille autres choses semblables, puisque leur destruction ne produit rien, & n'est pas capable d'affoiblir l'ennemi? Ciceron

loue Marcellus dans Grotius (a) de ce,, qu'il ,, épargna tous les édifices de Syracuse, les cho, ses publiques & particulières, les sacrées & les ,, profanes, avec autant de soin que s'il sut allé ,, là avec son armée pour les détendre, & non ,, pas pour les conquerir. Nos ancêtres, dit-il ,, encore, ne touchoient point aux choses qui ,, pouvoient donner quelque satisfaction aux ,, vaincus, & qui en même tems ne nous étoient ,, d'aucune importance.

Thucydide ne dit-il pas que parmi les Grecs de son tems, il y areit une les pertant désenses à ceux qui entreroient à main armée en pais ennemi

(a) Drost de la guerre & de la paix, l. 3. c. 12.

 $\mathbf{D}\mathbf{d}$ 

Tome V.

n y en avoit d'une beauté & d'un prix extraordinaire. On ne se contenta pas de brûler les toîts, on rasa le Temple, les statuës, dont il y avoit au moins deux mille, surent renversées. On en mit en pièces un grand nombre, on n'épargna que celles qui avoient des inscriptions, ou qui représentoient les Dieux. Et on écrivit sur les murailles ce vers célébre, un des premiers fruits de la poësie de Samus sils de Chrysogone, & qui avoit été élevé avec le Roi.

# Voi Dios, c'est de là que le coup est parti.

de toucher aux lieux sacrés. " Or si pour la rai-,, son que nous venons de dire, dit le même Gro-" tius on doit observer cette maxime à l'égard " des choses qui ne regardent que l'embellisse-, ment, on le doit encore par une raison particulière à l'égard de celles qui sont dédiées à un usage pieux : car quoique ces choses-là mêmes. foient publiques en leur manière, & que par , consequent on puisse les violer impunément " par le droit des gens; néanmoins si l'on n'en " appréhende aucun mal, le respect qu'on doit ,, avoir pour ce qui est consacré à Dieu, de-" mande que l'on conserve ces édifices saints, & ", ce qui en dépend, particuliérement si la guerre se fait entre personnes qui reconnoissent un , même Dieu, & qui le servent dans une même " religion, quoique peut-être ils soient de diffé-,, rente opinion sur quelques points, ou sur quel-ques statues & cérémonies. Cela doit même, me semble, s'étendre plus loin, si les peuples contre lesquels on est en guerre adorent le même Dieu : par conséquent les Mosquées des Turcs devroient être inviolables, outre que la bonne politique devroit nous y porter, Il y a des cas où la destruction de tous les édifices d'une ville peut Étre permise par tous les moiens qu'on puisse imaginer; lorsqu'on peut parvenir à la paix par ces fortes de voies. Dans les villes habitées par des Corsaires, on y peut faire du pis que l'on veut, sans que la conscience ni l'honneur du Général y soit intéressé le moins du monde Le Grand Seigneur n'a jamais trouvé fort étrange que les Chrétiens se vengent par le bombardement des villes Corsaires d'Alger, de Tunis & de Tripoli: & bien que sous sa protection & de même religion que lui, il les juge très dignes de châtiment, & d'être brûlés & bombardes. On pense comme cela à la Cour de Constantinople, & l'on pense équitablement.

Pour revenir à Thucydide, j'ai lieu de dourer up peu si cette loi des Grecs de respecter les chofes sacrées à laguerre, & d'épargner les Temples des Dieux, étoit aussi religieusement observée des peuples de la Gréce que ce grapd Historien prétend nous le saire accroire. Il y a mille éxemples qui prouvent le contraire. Notre Auteur,

qui s'élève si fort contre Philippe, n'a pas trop bonne grace de se récrier si vivement contre l'impiété de ce Prince; les autres Grecs de son païs étoient-ils plus réservés envers les Temples des Dieux? Les Athéniens & los Lacédémoniens, qui faisoient tant les dévots, & sur tout les premiers, qui avoient établi une espèce d'Inquisition, ne laissoient pas que d'être de francs sacriléges, ou fauteurs de sacriléges. On se souviendra de Philoméle, Général des Phocéens; ne se mit il pas en tête de piller le Temple de Delphes, & de mettre le Dieu, qu'on y adoroit avec un faint tremblement, & auquel on venoit facrifier de toutes les parties du monde, de le mettre, dis-je, aussi gueux & déguenillé qu'un mendiant? Je pense qu'il fit fort bien , puisqu'il avoit un besoin extrême de son or & de son argent. Il lui étoit impossible de tirer sa patrie d'une décadence si visible, s'il ne se rendoit le makre du Temple de Delphes, où il y avoit des trésors immenses. Il proposa son dessein à Archidamus Roi de Lacédémone, qui trouva cette proposition admi-rable; mais comme se succès de cette entreprise n'étoit fondé que sur une certitude purement de spéculation, il lui répondit qu'il l'aideroit secrétement, pour ne point commettre la gloire de fon pais, & qu'il lui fourniroit tout ce qui lui seroit nécessaire pour cette entreprise, bien entendu qu'il auroit sa part du butin. Les Athéniens, qui ne préféroient pas moins que les Lacédémoniens le bien temporel de l'Etat à celui de la religion, aiant eu vent du dessein de Philoméle, trouvérent qu'Apollon étoit trop riche & trop opulent pour un Dieu si fort subalterne, & dont le département ne s'étendoit guéres au-delà des environs du mont Parnasse; les Athéniens, disje, se liguérent avec ceux de Lacedémone L'entreprise réussit, & Philomèle emporta des trésors immenses. Ceux qui l'avoient aidé dans cette entreprise, eurent une si bonne part dans le partage de l'or & de l'argent du Temple, qu'ils eurent lieu d'en être contens. Cette affaire produit fit la guerre qu'on appelle sacrée. Ce qui y side le plus, c'est que l'Amiral de la flotte des Athéniens aiant rencontré quelques vaisseaux de Denis Tyran de Syracuse, dans l'un desquels il y avoit

L'horreur qu'avoient inspiré à Philippe & à ses amis les facriléges commis à Die par les Etoliens, leur persuadoit sans doute qu'il étoit permis de s'en venger par les mêmes crimes, & que ce qu'ils faisoient n'étoit qu'une juste représaille. On me permettra de penser autrement. Le cas est aise à décider. Sans chercher ailleurs des exemples que dans la même famille roiale de Macédoine, quand Antigonus eut vaincu en bataille rangée Cléomene Roi des Lacedémoniens, & se fut rendu maître de Sparte, il pouvoit alors disposer à son gré de la ville & des habitans: cependant loin de sévir contre les vaincus, il les réta-

des simulacres d'or & d'yvoire, qu'il envoioit pour être consacrés à Jupiter Olympien, & à l'Oracle de Delphes, s'en saisst sans scrupule, tant ce Dieu-ci plus que l'autre jouoit de malheur en ce tems-là: il amena les vaisseaux à Athènes; & comme il se sentit quelque scrupule de conscienco d'avoir piraté & pille l'Oracle & Jupiter luimême, il demanda à ses Mattres, dit Bayle dans l'article de Philoméle, ce qu'il feroit de ces simulacres. Le peuple assemblé sur cette proposition, fit un Décret qui ordonna à Iphicrate de ne pas examiner de si près ce qui concerne les Dieux, & d'avoir un soin extréme des troupes. Ce Decret des Atheniens me parolteres-juste. Perse demande à quoi hon tous les trésors entassés dans les Temples des Dieux?

#### Dicite Pontifices in facro quid facit aurum.

Grotius prétend que dans une nécessité extrême, le Prince est en droit de se saisir des trésors des lieux saints sans les piller, c'est-à-dire avec dessein de les rendre lorsqu'il sera en état de le faire, ou de les appliquer au soulagement de ses

peuples; ce qui est encore mieux.

Si ces confidérations de Polybe, qui sont très-belles, eussent été entre les mains de Tite-Live: je doute qu'il cût pû s'empêcher d'y mettre du merveilleux; les Divinités pillées misérablement, & leurs Autels renversés, sans feu ni lieu, eussent sans doute produit quelque châtiment de grand éclat fur ces impies; mais comme pas une ne bougea, mon Auteur n'a garde de les mettre en mouvement dans son imagination. Il falloit qu'elles chérissent beaucoup les Grecs, & qu'elles n'aimassent guéres les gaulois dans leur invasion sur l'Oracle de Delphes, dont j'ai parlé dans mon premier Tome page 8. & contre laquelle Apollon se facha si fort. Je l'ai rapportée d'une certaine saçon; mais un Sçavant de Toulouse a trouvé un peu étrange que j'eusse parlé de cette affaire de telle sorte que je traitasse d'imagination l'or de Toulouse. Cet or, comme un talisman malencontreux, porta malheur à tous ceux qui le touchérent, comme pourroient faire les dépouilles d'un pestiféré ; il donna la peste aux uns , & causa à dire la vérité : car je soupçonne sort ce faicmille disgraces aux autres: de sorte qu'on sut là d'invention & de chimére.

obligé de le jetter dans un lac pour se garantir d'un charme si dangereux. " Quintus Cépio. ,, qui commandoit dans les Gaules, disent certains Auteurs, que je n'ai pas cru trop fûrs, croiant le charme rompu après un si grand espace de tems, ,, le retira pour son malheur. & celus " de tous ceux qui le touchérent; d'où vient le " proverbe de l'or de Toulouse, pour exprimer " la fatalité qui semble attuchée à ces sortes de

Ce seroit un prodige si Tite-Live n'en rapportoit pas quelqu'un sur le pillage des Troupes. Q. Pleminius, que Scipion avoit laissé pour Commandant à Locres; après que les Romains se surent rendus maîtres de cette ville sur les Carthaginois, surpassa ceux-ci en méchanceté & en avarice. Arès avoir rançonné & pillé les habitans. & que ses troupes n'eurent plus rien à prendre. non plus que lui, Tite-Live dit qu'il se jetta enfin sur les choses sacrées. Il pilla les Temples les uns après les autres; & comme les Dieux ne remuoient pas, il crut que Proscrpine ne lui seroit pas plus de mal. Il y avoit de grands trésors, ausquels, dit-il, on n'avoit pas encore touché, si ce n'est qu'ils surent pris par Pyrrhus Roi des Epirotes; & comme les femmes n'y vont pas de main morte, lorsqu'elles sont en pouvoir de se venger, celle-ci n'eut garde d'imiter Apollon, qui laissa piller son Oracle. Elle fit sentir au Roi des Epirotes tout le poids de sa puissance & de son indignation, & l'accabla de tant de malheurs & de pertes, qu'il fut obligé de rapporter dans son Temple tout l'or qu'il lui avoit dérobé; mais les troupes de Pleminius & leurs Chefs éprouvérent de plus grands maux: car aiant pillé les mêmes trésors, à peine les eurent-ils entre les mains qu'ils devinrent comme des furicux & des enrages : ceux qui se crurent moins bien partages se plaignirent, & quéreilérent les autres dont la part leur parut trop grosse, de sorte qu'ils en vinrent aux mains le Capitaine contre le Capitaine, le foldat contre le foldat avec tant de rage & si horriblement, qu'il y en eut une infinité qui péri-rent. Tite-Live s'étend beaucoup là-dessus; & perd beaucoup de son tems, qu'il eût pû emploier

blit dans la forme de gouvernement qu'ils avoient reçûe de leurs péres, & ne retourna en Macédoine qu'après avoir fait de grands biens & à la Gréce en général, & aux Lacédémoniens mêmes qu'il venoit de se soumettre. Aussi passa-t-il alors pour biensaiteur, & après sa mort pour libérateur, & s'acquit non seulement chez les Lacédémoniens, mais parmi tous les peuples de la Gréce, une réputation & une gloire immortelle.

Ce Philippe, qui le premier a reculé les bornes du Roiaume de Macédoine, à qui la famille Roiale est redevable de toute sa splendeur, & qui désit les Athéniens à Chéronée, ce Philippe a moins sait par les armes que par la modération & la douceur. Car dans cette guerre il ne vainquit par les armes que ceux qui les avoient prises contre lui; mais ce sut par sa douceur & son équité qu'il subjugua les Athéniens, & Athénes même. Dans la guerre, la colére ne l'emportoit point audelà des bornes, il ne gardoit les armes que jusqu'à ce qu'il trouvât occasion de donner des marques de sa clémence & de sa bonté. De là vint qu'il rendit les prisonniers sans rançon, qu'il eut soin des morts, qu'il sit porter par Antipater leurs os à Athènes, & qu'il donna des habits à ceux qui s'en alloient. Ce sut par cette sage & prosonde politique qu'il sit à peu de frais une conquête très-importante. Une telle grandeur d'ame étonna l'orgueil des Athéniens, & d'ennemis qu'ils étoient, ils devinrent ses Alliés les plus sidéles & les plus dévoués à son service.

Que dirai-je d'Alexandre? Irrité contre Thébes jusqu'à vendre à l'encan ses habitans, & raser la ville, tant s'en faut qu'il oubliat le respect qu'il devoit aux Dieux, qu'il eut soin que l'on ne commît pas, même par imprudence, la moindre faute contre les Temples & les autres lieux facrés. Il passe en Asie pour y venger les Grecs des outrages qu'ils avoient reçûs des Perses, les coupables sont punis comme ils le méritoient, mais tous les endroits consacrés aux Dieux sont épargnés & respectés, bien que ce sût contre ces endroits-là mêmes que les Perses s'étoient le plus acharnés dans la Gréce. Il eût été à souhaiter que Philippe, toujours attentif à ces grands exemples, eût eu plus à cœur de paroître avoir succédé à une modération si sage qu'à la Couronne. Il avoit grand soin que l'on sçût que le sang d'Alexandre & de Philippe couloit dans ses veines; mais d'être imitateur de leurs vertus, c'est à quoi il pensoit le moins. Aussi dans un âge plus avancé, sa réputation fut-elle aussi différente de la leur, que sa manière de régner l'avoit été. Cette différence de conduite est sensible dans l'affaire présente. Pendant qu'il s'emporte aux mêmes excès que ceux qu'il punit dans les Etoliens, & qu'il remédie à un mal par un autre, il croit ne rien faire que de juste: par tout il décrie Scopas & Dorimaque comme des facriléges, pour les attentats qu'ils avoient commis

- Die & à Dodone contre la divinité; & quoiqu'il soit aussi criminel qu'eux, il ne peut s'imaginer qu'on le mettra au rang de l'un & de l'autre. Cependant les loix de la guerre y font formelles; elles obligent souvent de renverser les citadelles & les villes, de combler les ports, de prendre les hommes & les vaisseaux, d'enlever les fruits & autres choses semblables, pour diminuer les forces des ennemis & augmenter les nôtres; mais détruire ce qui, eu égard a la guerre que nous faisons, ne nous procure aucun avantage, ou n'avance pas la défaite des ennemis, brûler des Temples, briser des statues & autres pareils ornemens d'une ville, il n'y a qu'un homme furieux & hors de lui-même qui soit capable d'un tel emportement. Ce n'est pas pour perdre & ruiner ceux qui nous ont fait tort, que l'on doit leur déclarer la guerre, si l'on est équitable: c'est pour les contraindre de réparer leurs fautes. Le but de la guerre n'est pas d'enveloper dans la même ruine les innocens & les coupables; mais plutôt de fauver les uns & les autres. Il n'appartient qu'a un Tiran de mériter par ses mauvaises actions & par la haine qu'il a pour ses sujets d'en être haï, & de n'avoir de leur part qu'une obéissance forcée: mais il est d'un Roi de faire en sorte par la sagesse de sa conduite, par ses biensaits & par sa douceur, que son peuple le chérisse & se fasse un plaisir d'obéir à ses loix.

Pour bien juger de la faute que fit alors le Roi de Macédoine, on n'a qu'à se représenter quelle idée les Etoliens se fussent formée de ce Prince, s'il eût tenu une route toute opposée, & qu'il n'eût ni brûlé les galeries, ni brisé les statues, ni profané les autres ornemens du Temple. Pour moi je m'imagine qu'ils l'eussent rangé au nombre des Princes les plus accomplis. Leur conscience les y auroit portés par les reproches qu'elle leur auroit faits des facriléges commis à Die & à Dodone; & comme d'ailleurs ils auroient senti que, quand même Philippe, maître alors de faire ce qu'il lui auroit plû, les eût traités avec la dernière rigueur, il ne leur auroit que rendu justice; ils n'auroient pas manqué de louër sa générolité & son grand cœur. En se condamnant eux-mêmes, ils auroient admiré & le respect que le Roi eût témoigné pour la divinité, & la force d'esprit avec laquelle il eût commandé à sa colère. En esset il y a sans comparaison plus d'avantages à vaincre par la générolité & par la justice, que par les armes. On se soumet à celles ci par nécessité, à celles là par inclination; il en coûte beaucoup pour ramener par les armes les ennemis à leur devoir, la vertu le fait sans péril ni dépense. Enfin c'est à leurs sujets que les Princes qui vainquent par les armes doivent la plus grande partie des bons succes; s'ils vainquent par la vertu, ils emportent seuls tout l'honneur de la victoire.

On dira peut-être que Philippe étoit alors si jeune, qu'on ne peut Dd 3

## 214 HISTOIRE DE POLYBE,

raisonmblement le rendre responsable du sac de Therme, & que ses amis, entr'autres Aratus & Demetrius de Pharos, en sont plus coupables que lui. Sans avoir vécu de ce tems-là, on n'aura pas de peine à découvrir lequel de ces deux considens a poussé son Maître à cette extrémité. Outre qu'Aratus, par caractère, étoit prudent & modéré, & que la témérité & l'inconsidération faisoient le caractère propre de Demetrius, il se présentera dans la suite un cas pareil & bien attesté qui nous instruira du génie de ces deux personnages. Maintenant retournons à notre sujet.

#### 

#### CHAPITRE IV.

Philippe sort de Therme, il est suivi dans sa retraite. Sacrifices en actions de graces. Troubles dans le camp. Punition de ceux qui en étoient les auteurs. Légéres expéditions des ennemis de Philippe & de ses Alliés.

Philippe aiant pris tout ce qui se pouvoit emporter, sortit de Therme & reprit le chemin par lequel il étoit venu. Le butin & les pesamment armés marchoient à la tête, les Acarnaniens & les étrangers à la queut. On se hâta de passer les défilés, parce que l'on prévoioit que les Etoliens profiteroient de la difficulté des chemins pour insulter l'arriéregarde. Cela ne manqua point. Ils s'assemblérent au nombre de trois mille, commandés par Alexandre de Trichonie. Tant que le Roi fut sur les hauteurs, ils n'osérent approcher, & se tinrent caches dans des lieux couverts. Mais dès que l'arriéregarde se sut mise en marche, ils se jetterent dans Therme, & chargérent en queuë. Plus le tumulte croissoit dans les derniers rangs, plus les Étoliens, que la nature des lieux encourageoit, redoubloient leurs coups. Le Roi, qui s'attendoit à cet accident, avoit, en décendant, posté une troupe d'Illyriens & de fantassins choisis sous une colline, lesquels fondant sur les ennemis qui pour suivoient en tuérent cent trente, & n'en prirent guéres moins de pri sonniers, le reste s'enfuit en desordre par des sentiers détournés. L'arriéregarde en passant mit le seu à Pamphie, & aiant traversé les défilés sans danger se joignit aux Macédoniens. Philippe l'attendoit à Métape. Le lendemain qu'elle fut arrivée, aiant fait raser cette place, il se mit en marche & campa proche d'Acres; le lendemain saifant le dégât où il passoit, il alla camper devant Conope, où il demeura le jour suivant: après lequel il marcha le long de l'Achelous julqu'à Strate, où aiant passé la rivière il se logea hors de la portée

du trait, & harcelloit de là les troupes qu'on lui avoit dit s'y être jettées au nombre de trois mille fantassins, quatre cens chevaux d'Etolie & cinq cens Crétois. Personne n'aiant le courage de sortir des portes, il sit avancer son avantgarde, & prit la route de Limnée, où étoient ses vaisseaux.

A peine l'arriéregarde avoit quitté la ville, que quelques chevaux Etoliens vinrent inquiéter les derniers. Ils furent suivis d'un corps de Crétois & de quelque infanterie Etolienne, qui se joignit à la cavalerie. Le combat s'échaussant, l'arriéregarde sut obligée de faire voltesace & d'en venir aux mains. D'abord on combattit à sorces égales; mais les étrangers de Philippe étant venus au secours, les ennemis pliérent, & l'infanterie péle-mêle avec la cavalerie Etolienne prit la suite. Les troupes du Roi en poursuivirent la plûpart jusqu'aux portes & au pied des murailles, & en passérent environ cent au sil de l'épée. Depuis cette affaire ceux qui étoient dans la ville n'osérent remuer, & l'arriéregarde joignit tranquillement le reste de l'armée & les vaisseaux.

A Limnée le Roi s'étant campé commodément, offrit aux Dieux des facrifices en actions de graces des bons succès dont ils avoient favorisé ses entreprises, & sit un sestin aux Officiers. Quelque témérité qu'il y eût en apparence à affronter des lieux escarpés, où jamais personne avant lui n'avoit osé se présenter avec une armée, non eulement ce Prince en approcha, mais en revint sans risque, & après avoir heureusement exécuté tout ce qu'il s'étoit proposé. Aussi sa joie ne pouvoit être plus grande dans le sestin qu'il donna aux Officiers. Il n'y eut que Léontius & Mégaleas, qui aiant conjuré avec Apelles d'arrêter ses progrès, se firent un vrai chagrin du bonheur de leur Prince, & de n'avoir pû empêcher que tous ses desseins ne réussissent selont ses souhaits: mais quelque chagrin qu'ils eussent, ils ne laisséent pas de venir au sestin comme les autres.

lls n'y pûrent dissimuler, & chacun s'appercut d'abord qu'ils ne prenoient point autant de part que le reste de la compagnie à la joie d'une si heureuse expédition. Mais ce que s'on ne faisoit que soupconner d'abord; ils le firent éclater, quand le repas sut plus avancé, 
& que le vin est échaussé la tête des conviés. Troublés par le vin, 
le repas ne sut pas plutôt sini, qu'ils cherchérent Aratus avec empressement. Ils le joignirent, & des injures ils passèrent bientôt aux 
pierres. On s'amasse chacun pour soutenir son parti, tout le camp 
est en tumulte. Le bruit vient aux oreilles du Roi, il envoie pour sçavoir ce qui se passe, & pour remédier au desordre. A'ratus raconte 
le fait, atteste tous ceux qui étoient présens, se retire du tumulte, & 
fe sauve dans sa tente. Pour Léontius, il se coula je ne sçai comment au travers de la presse, & s'échapa.

Le Roi exactement informé de ce qui s'étoit passé, fit appeller Mégaleas & Crinon, & leur sit une sévére reprimande: mais ceux-ci loin d'en paroître touchés, ajoutérent une nouvelle saute à la premiére, en protestant qu'ils n'en resteroient point là, & qu'ils se vengeroient d'Aratus. Cette menace irrita le Roi de telle sorte, qu'il les condamna à une amande de vingt talens, & les sit jetter en prison. Le lendemain il envoia chercher Aratus, l'exhorta de demeurer tranquille, & lui promit de mettre bon ordre à cette affaire. Léontius averti de ce qui étoit arrivé à Mégaleas, vint suivi de quelques soldats à la tente du Roi, persuadé que ce jeune Prince auroit peur de ce cortége, & changeroit bientôt de résolution. Arrivé devant le Roi; qui a été assez bardi, demanda-t-il, pour porter les mains sur Mégaleas & pour le mettre en prison? C'est moi, répondit sièrement le Roi. Léontius sut effraié, il jetta quelque soupir, & se retira sort en colére.

On mit ensuite à la voile, on traversa le golfe, & la slotte arriva en peu de tems à Leucade. Là le Roi, arrès avoir donné ordre aux Ossiciers nommés pour la distribution du butin de faire leur charge en diligence, assembla ses amis pour examiner avec eux l'assaire de Mégaleas. Aratus s'éleva contre ce traître, & reprenant l'histoire de sa vie de plus haut, il assûra & prouva par témoins un meurtre insigne qu'il avoit fait après la mort d'Antigonus, la conspiration où il étoit entré avec Apelles, & les mauvaises pratiques dont il s'étoit servi pour saire échouer le siège de Palée. Mégaleas ne pouvant rien alléguer pour sa désense, su condamné tout d'une voix. Crinon demeura en prison, & Léontius se rendit caution de l'amande imposée à Mégaleas. Voilà où aboutit cette conjuration d'Apelles & de Léontius. Ils comptoient épouvanter Aratus, écarter tous les amis de Philippe, & mener ensuite les affaires selon qu'il conviendroit le mieux à leurs intérêts, & tous leurs projets surent renversés.

Lycurgue ne fit rien de mémorable dans la Messénie. Il retourna à Sparte; mais s'étant remis peu de tems après en campagne, il prit Tégée. Après la ville il voulut attaquer la citadelle, où s'étoient retirés les habitans & la garnison; mais il sut obligé de lever le siège, & de reprendre la route de Sparte.

Les Eléens firent aussi des courses sur le païs des Dyméens. Ceuxci envoiérent de la cavalerie pour les arrêter; mais elle tomba dans une embuscade, & y sut taillée en pièces. Nombre de Gaulois y périrent, & entre les soldats de la ville on sit prisonniers Polyméde Egéen, & deux de Dymée, sçavoir Agésipolis & Mégarles.

A l'égard de Dorimaque, nous avons déja dit qu'il n'avoit fait prendre d'abord les armes aux Etoliens, que parce qu'il s'étoit persuadé, qu'il qu'il pilleroit impunément la Thessalie, & qu'il forceroit Philippe de lever le siège de Palée: mais trouvant dans cette province Chrysogone & Patrée disposés à lui tenir tête, il n'osa s'exposer à un combat dans la plaine, & pour l'éviter il se tint toujours au pied des montagnes, jusqu'à ce que les Macédoniens se sussent au set dans l'Etolie; il fallut qu'il quittât alors la Thessalie pour venir au secours de son propre païs. Il y arriva trop tard, les Macédoniens en étoient déja sortis.

## O B S E R V A T I O N S

Sur la marche & la retraite de Philippe dans les défilés des montagnes de Therme.

Beau projet de Philippe pour aller à Thèrme. Eloge de ce Prince, celui d'Aratus. Réflexions sur les fautes des Etoliens. Les retraites sont ce qu'il y a de plus grand & de plus profond dans la science des armes.

NEs Observations rouleront sur deux matières importantes, qui ont assez de rapport l'une avec l'autre; la marche forcée de Philippe dans les montagnes de Therme pour s'emparer de cette ville, & la retraite de ce Prince pour sortir de ces montagnes après son expédition. Notre Auteur entre dans un détail fort exact des précautions & des mesures prises pour un dessein tout hérissé de difficultés & d'obstacles presque insurmontables, & qui exigeoit des préparatifs extraordinaires; ce qui nuit beaucoup au fecret, étant assez difficile que l'ennemi n'en ait pas avis, ou qu'il ne soupconne tout au moins à quoi ils sont destinés. Il n'en eut aucun avis, à ce qu'il paroît, & soupçonna encore moins, lorsqu'il fut informé de la marche de Philippe pour aller à Therme, puisque ce Prince prit un chemin tout opposé, comme il le semble Tout autre Général eût été tout devant lui, & par le plus court: il n'eût pas manqué d'aller débarquer du côté de Rhie, n'y aiant en cet endroit-là qu'un bras de mer à traverser d'une largeur peu considérable. Mais en prenant ce chemin, c'étoit avertir l'ennemi du dessein qu'on avoit en tête, & qu'il importoit fort de couvrir; de peur qu'il ne se sais ît des montagnes & des désilés, où il étoit mal aisé de prendre une résolution sans s'en repentir. Philippe, en prenant le chemin le plus long, & tout contraire au dessein qu'il avoit, lui déroboit le véritable, & les mesures qu'il n'auroit pû prendre sans cet artifice: par-là il le tenoit dans une perpétuelle incertitude, & ne lui laissoit que des doutes & des craintes de tous côtés. Il obligeoit les Généraux Etoliens de diviser leurs forces, & de se fortisser par tout où il n'avoit nul dessein d'aller, pour tomber sur l'endroit le plus fort, qu'il trouveroit dégarni, comme étant plus difficile par l'apreté des montagnes & des défilés: outre qu'étant plus enfoncé dans la frontière, tel qu'étoit Therme & les autres postes qui le couvroient, ils ne penseroient jamais qu'on en voulût à un endroit dont l'abord & la marche leur paroissoit presque impossible. Les grands Capitaines, qui n'agissent que sur de grandes pensées, dont les projets & les marches sont bien con-Tome V.

certées, & le résultat d'un prosond dessein, ne peuvent manquer de réussir dans tout ce qu'ils entreprennent, & sur-tout lorsqu'ils vont, on qu'ils semblent aller par des routes toutes opposées au but qu'ils se sont proposé. Encore une sois, tout dessein sondé sur un semblable artissee, est tout ce qu'on peut faire de mieux pour tout espérer, & ne rien craindre de la prévoiance de l'ennemi, quelque pénétrant qu'il puisse être: car craignant également par tout, sans rien connoître de nos desseins, il saut nécessairement qu'il partage ses sorces, & s'assoiblissant par tout il sournit le moien de percer plus aisément sa ligne de communication & de correspondance: c'est ce qui arriva aux Etoliens. Cette méthode est admirable, mais non pas d'un esprit & d'une intelligence commune.

Philippe se porte dans l'Acarnanie, qui auroit cru qu'il eût uniquement Therme en vûë? Il imite les rameurs, qui tournent le dos à l'endroit où ils buttent. Il faut une extréme habileté dans un Général d'armée, qui se trouve avoir en tête un Antagoniste qui agit sur cette méthode dans ces sortes de cas. On ne peut alors rion faire de mieux, que de rassembler tout ce qu'on a de forces, de primer & de marcher droit à l'ennemi pour le combattre, ou l'éviter après s'en être approché. C'est le vrai moien de rompre toutes ses mesures; mais il en saut beaucoup, & des plus sines pour cela c'est deviner à moitié tout un projet de campagne, & c'est dequoi étoient capables.

les Turennes & les Condés.

Philippe entre dans l'Acarnanie, il avoit des rivières à passer: il falloit user d'une extréme diligence, tourner tout court sur l'Etolie par une marche promte & forcée. Il laissa ses équipages pour rendre son armée un peu moins pesante, vû la route qu'il devoit prendre, & se jette dans Therme, où il étoit le moins attendu. Se peut-il bien qu'un jeune Prince ait pû former une si grande entreprise, où la connoissance du pais est si nécessaire, & sans laquelle on marche en aveugle, où il peut se trouver des embarras qu'on prévoit véritablement, &t d'où l'on ne peut se tirer que par tout ce que la guerre & l'expérience ont de plus profond? Il surmonte tout, il réussit en tout, & s'il vous plaît dans ce qu'il y a de plus difficile: car il fit une retraite véritable, c'est-à-dire qu'il fut suivi & attaqué deux sois à son arriéregarde, & l'on remarque là, comme par tout dans cette campagne, tout ce que la guerre a de ruses & d'artifices, & une conduite d'un vieux Guerrier, rompu à tout, & que rien n'éton-Ce Prince ne pouvoit être conduit ni conseillé par ses Ministres, puisque ceuxci avoient formé le noir complot de le faire échouer dans toutes ses entreprises. Ce ne sut qu'après cette expédition qu'il s'en désit, & qu'il les sit mourir. Ne nous engageons pas dans des conjectures, on voit affez clairement par le narré de Polybe, qu'Aratus fix l'auteur d'un si grand projet, & de tout ce qu'il fix ensuite. On peut dire que cet honnête homme-là étoit plus propre à conduire une guerre, à former des entreprises extraordinaires, & à les faire réussir par ses conseils hardis, qu'à les exécuter lui-même. Philippe lui dût le commencement de sa gloire, & ce sur lui qui forma ce Prince pour la guerre; mais non pas pour être tyran & ingrat, comme il devint ensuite.

Sans les conseils d'Aratus, Philippe sut tombé dans le piége que Léontius lui tendoit, si le premier ne lui eût découvert le complot formé pour le perdre & ruiner ses plus beaux desseins. Il l'exhorte donc au passage de l'Achelous sans perdre aucun tems, passage que les conjurés sous le prétexte de soulager les soldats des fatigues d'une longue marche, vouloient éluder, ou retarder de quelques jours, pour donner le tems à ses ennemis de pénétrer son entreprise, & de la rendre de nul effet. Philippe, qui comprend la sagesse de ce conseil, passe cette rivière & se jette dans les montagnes à la tête de son armée, se faissir des dissérens postes pour s'assurer une

retraite, & tire droit à Therme. Les Etoliens furent surpris d'une marche si hardie, à laquelle ils ne s'étoient point attendus, & dont ils se croioient couverts par leurs montagnes, où jusqu'à ce tems-là personne ne s'étoit avisé de porter la guerre: comme si c'étoit une raison qui pût dispenser un Général de tenter ce que tant d'autres n'ont osé faire; comme s'il y avoit de l'imprudence de surmonter par la ruse les obstacles où la force ne peut rien, lorsqu'on a pû prévoir qu'on tenteroit pas ces endroits. Tout devient aisé dans les païs les plus difficiles, lorsqu'on les laisse saucune désense. Les Macédoniens percérent jusqu'à Therme sans aucun obstacle. Une action si hardie jetta la terreur dans l'Etolie, & la tête tourna aux Généraux Etoliens à tel point, qu'ils abandonnérent la plus sorte tête & le boulevart du

Dais.

Polybe raconte trop bien les choses pour avoir besoin d'interpréte. Rien de mieux représenté que le détail qu'il en fait, & ses réflexions ne sont pas moins dignes de l'instruction des gens de guerre que de la curiosité des Lecteurs. Les fautes des Etoliens sont à peine concevables. Tous ces mouvemens de Philippe, qui sembloient se contredire, ne pouvoient être que l'objet d'un dessein prosond. Les Etoliens voient l'ennemi fort loin d'eux, son pessage eût dû leur faire connoître que rien ne l'empêchoit de pénétrer dans leur pais que l'Achelous. D'où vient qu'ils ne s'y portent pas? Ils couvroient par-là Therme. Or un Général doit considérer, lorsqu'il est encore en doute sur les desseins de son ennemi, quels sont les endroits de la frontière du païs qu'il importe le plus de couvrir: car les difficultés pour entrer dans un païs que l'on croit presque impratiquable par la grandeur des obstacles ne sont pas une raison de le laisser sans désense, il devient très-pratiquable par cela seul. J'ai tort de dire que cette faure est à peine concevable, puisque l'Histoire est toute parsemée de ces fortes d'exemples, qui eussent dû servir de leçons à bien des Généraux d'armées. Celul-là est un pauvre homme, disoit M. de Turenne, qui s'excuse par dire, je n'y pensois pas. Ces excuses se trouvent à chaque pas que l'on fait dans l'Histoire.

Philippe avoir pris des mesures de loin pour sa retraite, il sit occuper plusieurs postes importans pour se l'ass'ûrer. Il avoit prévû qu'il seroit attaqué, ou peut-être surpris à l'entrée du païs, le victorieux profitant de cette négligence, fait son coup. Il faut du tems, l'ennemi a celui de s'assembler & de tâcher de réparer sa honte dans sa retraite. Il falloit que ce Prince s'en retournât par où il étoit venu. Il ne pouvoit garder Therme, parce que la communication pour soutenir cette place étoit impossible, & trop éloignée des places des Achéens & de la Macédoine. Il falloit donc l'abandonner, & reprendre le même chemin, comme je l'ai dit, pour quelque expédition capable d'affoiblir ses ennemis par la ruine du païs; mais comme il s'étoit puiffamment précautionné pour la retraite, il étoit affûré de la faire, mais non pas sans combat à son arriéregarde; elle sut aussi attaquée en différens endroits. Cette retraite est digne d'admiration. Elle le seroit beaucoup plus, si celles des montagnes n'étoient les plus difficiles & les plus dangereuses, & ces difficultés empêchent toujours ou presque toujours les courses & les expéditions dans les païs de montagnes. La plûpart des Généraux, même les plus hardis, senant la difficulté qu'il y a de les faire, malgré leur grand courage dont ils sont assurés, nous sont connoître en ne tentant rien, qu'ils ne sont pas trop sûrs de leur habileté dans cette saçon de guerre; ce qui rend ces entreprises fort rares: & si l'on s'y engage, ce n'est guéres impunément. Je n'ai connu que M. le Marquis de Feuquières capable de ces sortes de choses, témoin ce qu'il a fait dans les Alpes pendant le cours de la guerre de 1688.

Pour revenir à Philippe, comme il s'attendoit à être attaqué dans sa retraite, il

songea à mettre en usage tout ce que la guerre a de plus prudent & de plus subtif. Que le Lecteur jette les yeux sur la description de sa marche, il y trouvera des préceptes, des leçons admirables & des précautions d'un tour nouveau. Car les marches dans les montagnes ne sont pas celles qu'on fait en Flandre & en Allemagne, les principes en sont différens, les précautions tout autres & d'un détail extraor-

dinaire.

le ne scai si l'on doit attribuer à Alexandre de Trychonie le mauvais succès des Etoliens, l'abandonnement de Therme & des passages des montagnes: car l'Auteur ne nous apprend point qui fut l'auteur d'une si pauvre & si misérable conduite, ou si ce Général, qui s'amusa à faire des courses, lorsqu'il eût dû saire son capital d'observer les mouvemens de Philippe & de rompre toutes ses mesures; si ce Général, dis-je, après être accouru au fecours de son païs, où l'ennemi s'étoit débordé comme un torrent avec toutes les horreurs de la guerre, pour réparer fa honte & son imprudence: attaqua lui-même les Macédoniens dans leur retraite. Il y eut plusieurs combats, dont Philippe se déméla en grand Capitaine. C'est particulièrement dans les retraites de montagnes, où l'on peut plus aisément qu'en toute autre situation emploier la ruse, le ftratagéme & les embuscades, contre lesquelles on doit être perpéruellement en garde, & qui sont plus difficiles à découvrir dans les pais de hautes montagnes que par tout ailleurs, & il y a plus d'art qu'on ne pense à les attaquer & à les former. & encore beaucoup plus dans l'ordre d'attaque; & comme ces sortes de piéges sont difficiles dans l'exécution, il faut encore choisir des gens capables, prudens, fermes & d'un grand cœur. On dit que les Italiens y sont merveilleux, ce qui faisoit que M. le Duc de Vendôme leur donnoit souvent cette susée à démêler; a-t-on remarqué: qu'ils y fussent plus habiles que les autres?

Il n'y eur que deux combats dans cette retraite de Philippe, qui furent affez viss; une embuscade, que ce Prince dressa. & qui lui réussit, découragea les Etoliens, quolqu'il n'y eût pas grand sujet: car on ne se rebute point dans une retraite pour avoir été repoussé; on trouve mille occasions à chaque pas que l'ennemi fait en arriére de le charger avec avantage, parce que les lieux ne sont pas toujours les mêmes dans les montagnes, & qu'ils changent à tous momens; outre que les décentes sont très-desavantageuses à celui qui se retire, aussi bien que les hauteurs qui le dominent, & qu'ils

ne peut pas toujours garder.

La retraite de Philippe dans les montagnes de Therme, m'engageroit de traiter ici tout d'un tems des retraites d'armées dans les hautes montagnes. Ce n'est qu'une branche, mais des plus délicates, des plus curieuses & des plus sçavantes de cette partie de la guerre : car l'on peut dire que la seience des retraites prise dans tous ses cas particuliers renserme presque toutes les autres, se retirer c'est suir; mais c'est suir avec art, & un très-grand art. Quelle sublimité de génie! quelle érendue de connoissances, de qualités acquises & naturelles ne saut-il pas avoir, & quelle grandeur de courage! que de ruses & d'artisices ne faut-il pas emploier dans ces sortes d'actions! Car l'on peut dire que les retraites d'armées renserment toutes les parties les plus sublimes des armes, une prosonde tactique, les marches, les passages des rivières, en un mot toutes les connoissances qui sont les grands Capitaines & les Guerriers du premier endre.

# CHAPITRE V.

Le Roi de Macédoine désole la Laconie. Les Messéniens viennent pour l'y joindre, & s'en retournent après un petit échec. Des scription de Sparte.

E Roi étant parti de Leucade, & aiant fait le dégât en passant dans le pais des Hyanthéens, aborda avec toute sa flotte à Corinthe. Il fit tirer ses vaisseaux à sec au port de Léchée, y débarqua les troupes, & écrivit aux villes alliées du Péloponése pour leur marquer le jour où leurs troupes devoient être en armes à Tégée. Après avoir donné ses ordres, sans s'arrêter à Corinthe, il mit ses Macedoniens en marche, & passant par Argos arriva le douzième jour à Tégée, où il prit tout ce qu'il y avoit d'Achéens assemblés, & marcha par les hauteurs pour fondre sur le pais des Lacédémoniens sans en être apperçû. Après quatre jours de marche par des lieux déserts, il monta les collines lituées vis-à-vis de la ville, & laissant à sa droite Ménelée, il alla droit à Amycle. Les Lacédémoniens virent de la ville passer cette armée, & la fraieur s'empara aussitôt des esprits. Ils avoient appris le fac de Therme & les exploits de Philippe dans l'Etolie, & ces nouvelles leur donnoient de grandes inquiétudes sur ce qui les menaçoit. De plus, certain bruit s'étoit répandu que Lycurgue devoit être envoie au secours des Etoliens; on n'avoit donc garde de s'attendre que la guerre pût venir en si peu de tems d'Etolie à Lacédémone, surtout conduite par un Prince dont la grande jeunesse ne devoit pas naturellement être fort à craindre. Il n'étoit pas possible qu'un événement si subit & si imprévû ne jettât l'épouvante parmi les Lacédémoniens. Cette fraieur leur étoit commune avec tous les ennemis de ce Prince, qui en effet menoit les affaires avec un courage & une diligence fort au-dessus de son âge. Il part du milieu de l'Etolie, traverse en une nuit le golfe d'Ambracie, & aborde à Leucade. Il reste là deux jours, le troisième il en part de grand matin, le jour sinvant il ravage la côte d'Etolie & mouille à Lèchée. Il continue fa route... & au septième jour on le voit proche Ménelée, sur les montagnes qui commandent Lacédémone. La plûpart en croioient à peine leurs propres yeux, & les Lacédémoniens ne scavoient qu'en penser, ni quell parti prendre.

Dès le premier jour Philippe campa devant Amycles. C'est une place de la Laconie, autour de laquelle se voient de très-beaux arbres,

Ee 3

& où l'on recueille des fruits excellens. Elle est à vingt stades de Lacédémone. Dans la ville du côté de la mer est un Temple d'Apollon, le plus beau qui soit dans la province. Le lendemain Philippe sit le dégât dans les terres, & vint jusqu'à l'endroit appellé le camp de Pyrrhus. Les deux jours suivans il ravagea les lieux circonvoisins, & alla camper à Carnion, de là à Asine, contre laquelle aiant fait de vains essorts, il décampa, & parcourant tout le païs qui est du côté de la mer de Créte, il y mit tout à seu & à sang jusqu'à Ténare. Il prit de là sa route vers un mouillage des Lacédémoniens nommé Gythie, éloigné de Sparte de trente stades, & où les vaisseaux sont en sureté. Il le laissa en passant à droit, & alla mettre le camp devant Elie, dans le païs le plus grand & le plus beau de la Laconie, & d'où il détacha des sourrageurs qui saccagérent tous les environs, & ruinérent tout ce qui étoit sur terre. Il vint pillant & ravageant tout jusques à Acrie, Leuce & Boée.

Les Messeriens n'eurent pas plutôt reçû les lettres de Philippe, qui leur mandoit de lever des troupes, que se piquant d'émulation ils se mirent en campagne au nombre de deux mille hommes de pied & de deux cens chevaux, tous gens choisis. Ils arrivérent à Tégée plus tard que Philippe, la longue route qu'ils avoient eue à faire en étoit la cause. Ce retardement les chagrina. Ils craignirent que sur les soupçons qu'on avoit autrefois conçûs de leur fidélité, on ne les accusat d'être venus lentement à dessein. Pour joindre plutôt le Roi, ils traversérent le pais d'Argos. Arrivés à Glympie, château situé sur les confins d'Argos & de la Laconie, ils campérent devant, mais sans prudence & fans précaution. Ils ne songérent ni à fortifier leur camp, ni à choilir un poste avantageux; comme s'ils eussent été sûrs de la bonne volonté des habitans, ils ne soupçonnérent pas même qu'il pût leur arriver là aucun mal. Lycurgue apprit que les Messéniens étoient devant les murailles de Glympie, & leur alla au-devant avec ses étrangers & quelques Lacédémoniens. Il les joignit au point du jour. & les chargea vivement. Les Messéniens, quoique sortis de Tégée sans avoir assez de monde pour se désendre, quoique combattant sans écouter les conseils des plus expérimentés d'entre eux, ne laissérent pas de se retirer adroitement du danger. Dès qu'ils virent l'ennemi, ils laissérent là tout l'équipage, & se retirérent dans le château. Il n'y eut que la plûpart des chevaux & de l'équipage qui tombérent entre les mains de Lycurgue. A huit cavaliers près qui furent tués, tous les hommes se sauvérent, sans qu'on en pût faire un seul prifonnier.

Après cet échec les Messéniens retournérent par Argos chez eux, & Lycurgue glorieux de ce petit succès revint à Lacédémone. pour s'y tenir prêt à se désendre contre Philippe. Lui & ses amis su-

rent d'avis de faire en sorte que le Roi ne sortit pas du pais sans qu'on le mît dans la nécessité de combattre. Mais ce Prince aiant décampé d'Elie, s'avanca en pillant la campagne, & après quatre jours de marche arriva une seconde sois à Amycles vers le milieu du jour. Sur le champ Lycurgue donne des ordres à ses Officiers & à ses amis pour le combat, sort de la ville & s'empare des postes aux environs de Ménelée; son armée étoit au moins de deux mille hommes, il recommande à ceux de la ville d'être toujours sur leurs gardes; asin qu'au premier signal ils sissent sortir leurs troupes de plusieurs côtés, & qu'ils les rangeassent en bataille vers l'Eurotas, à l'endroit où ce sleuve est le moins éloigné de la ville. Telle étoit la disposition des Lacédémoniens.

Mais de peur que faute de connoître les lieux, on ne trouve de la confusion & de l'obscurité dans ce que je dois rapporter, il est bon d'en décrire la nature & la lituation. Et c'est ce qu'on observera dans tout le cours de cet Ouvrage, en indiquant les lieux inconnus par la liaison qu'ils ont avec ceux que l'on connoit déja, & dont les Auteurs ont parlé. Car comme il est ordinaire, soit sur terre ou sur mer, d'être trompés par la différence des lieux; & que notre dessein n'est pas tant de raconter ce qui s'est fait, que de marquer la manière dont chaque chose s'est faite, nous ne parlerons d'aucun événement, surtout de ceux qui regardent la guerre, sans faire la description des lieux où il s'est passé. Nous nous serons même un devoir de les désigner par les ports, les mers & les Isles qui sont auprès, par les Temples, les montagnes, les terres que l'on voit dans lenr voisinage, & même par leur lituation à l'égard du ciel, parce que c'est ce qu'il y a de plus connu aux hommes. Ce n'est que par ce moien, comme nous l'avons déja dit, qu'on peut donner à ses Lecteurs la connoissance des lieux qu'ils ne connoissent pas.

demi de largeur.

## <u>竤竤腤朁贕錽焁塖竤蒤蒤蔱蔱湬湬蔱秂嶶栥蔱秂征椞汳竤 </u>

#### H A P T $\mathbf{R}$

Combats gagnés par Philippe près de Lacédémone. Il passe dans la Phocide. Nouvelle intrigue des Conjurés.

L'falloit nécessairement que Philippe à son retour traversat ce dési-L lé, aiant à droite la rivière & Lycurgue qui occupoit les montagnes; & à gauche la ville & les Lacédémoniens déja prêts à combattre & rangés en bataille. Ceux-ci se servirent encore d'un autre stratagéme. Ils arrêtérent par le moien d'une digue le cours de la rivière au-dessus de l'espace dont nous avons parlé, & firent écouler les eaux entre la ville & les collines, pour empêcher que ni la cavalerie ni les gens de pied mêmes n'y pûssent marcher. Il ne restoit plus au Roi d'autre ressource, que de faire défiler l'armée le long du pied des montagnes; mais comment se désendre en désilant sur un petit front? C'auroit été s'exposer à une ruine entière. A la vûe de ce danger Philippe tint conseil avec ses amis. On conclut tout d'une voix que dans la conioncture présente, il étoit absolument nécessaire de déloger Lycurgue des postes qu'il occupoit autour de Ménelée. Le Roi se fait suivre des étrangers, de l'infanterie à rondaches & des Illyriens, passe la rivière & s'avance vers les montagnes. Lycurgue, qui voit le dessein du Roi. fait mettre ses gens sous les armes, & les anime à bien faire leur devoir. Il donne aussi-tôt le signal aux troupes de la ville, qui sortent en même tems (a) & se rangent en bataille sous les murs, la cavalerio à leur droite. Quand Philippe fut proche de Lycurgue, il détacha d'abord fur lui les étrangers. La victoire sembla pancher au commencement du côté des Lacédémoniens, que les armes & la situation des lieux favorisoient: l'infanterie à rondaches vint heureusement au secours des combattans, & Philippe lui-même avec les Illyriens aiant chargé en flanc les ennemis, alors les étrangers du Roi, encouragés par le fecours qu'ils recevoient, retournent à la charge beauconp plus vivement qu'ils n'y avoient été, & les troupes de Lycurgue craignant le choc des pesamment armés, tournérent honteusement le dos. Cent restérent sur la place, il y eut un peu plus de prisonniers, le reste s'en-

(a) Qui sortent en même tems & se rangent en. Epaminondas aiant remporté de très-grands avanbataille Jous les murs. ] La ville de Sparte ou de tages sur les Lacédémoniens, ceux-ci craignirent enfin pour leur ville; ce qui les Obligea de l'en-vironner de fortes murailles. On connut dèslors qu'ils avoient dégénéré de la gloire de leurs ancêtres.

Lacédémone n'avoit jamais été enfermée de murailles, toute sa force consistoit dans la valeur de ses habitans: le Légissateur Léarque l'avoit ordonné ainsi. Cette Ordonnance subsista durant cinq cens ans; mais les lhébains commandés par

fuit dans la ville. Lycurgue lui-même suivi de peu de gens s'y retira pendant la nuit par des chemins détournés. Les Illyriens surent logés dans les postes que Lycurgue occupoit, & Philippe revint à ses gens

avec les armés à la légère & les rondachers.

Dans le tems du combat, la phalange conduite par Aratus arrivoit d'Amycles & s'approchoit de la ville. Le Roi passa vîte la riviére pour être à portée de fecourir sa phalange avec les armés à la légère & les rondachers, jusqu'à ce que les pesamment armés sussent sortis des défiles. Les troupes de la ville vinrent attaquer la cavalerie dont ils étoient soutenus, l'action sut chaude, & l'infanterie à rondaches se battit avec valeur, la victoire fut encore pour Philippe, & la cavalerie Lacédémonienne fut poursuivie jusques aux portes de la ville. Le Roi passa ensuite la rivière, & marcha à la suite de sa phalange. fortir des détroits, comme il étoit tard, il fut contraint d'y camper, & c'étoit justement l'endroit que les guides avoient choisi pour cela. C'est aussi le poste d'où l'on peut le plus aisément passer au-delà de la ville, & faire des courses dans la Laconie. Car il est à l'entrée du défilé dont nous venons de parler, & soit que l'on vienne de Tégée ou de quelque autre endroit de la terre-ferme à Lacédémone, on ne peut éviter de passer par cet endroit, qui est à deux stades au plus de cette ville, & sur le bord de la rivière. Le côté qui regarde l'Eurotas & la ville est convert tout entier par une montagne fort haute & inaccessible, mais dont le sommet est une plaine unie, où il se trouve de la terre & de l'eau en abondance. Une armée peut y entrer, elle en peut sortir très-facilement. En un mot en occupant ce terrain on est en sûreté du côté de la ville, & l'on est avec cela maître de l'entrée & de la sortie des détroits.

Philippe se logea là tranquillement, & dès le lendemain aiant envoié devant son bagage, il sit décendre son armée dans la plaine, & la rangea en bataille à la vûe de la ville. Il resta là quelque tems, puis tournant d'un côté il prit la route de Tégée. Quand il sut arrivé à l'endroit, où s'étoit donnée la bataille entre Antigonus & Cléoméne, il y campa. Le lendemain aiant reconnu les lieux & sacrissé aux Dieux sur le mont Olympe & l'Eva, il fortissa son arriéregarde & continua sa marche. A Tégée il sit vendre tout le butin, & s'en alla par Argos à Corinthe. Il y avoit là des Ambassadeurs de Rhodes & de Chio envoiés pour traiter de paix. Le Roi dissimulant ses véritables intentions, leur dit qu'il avoit toujours souhaité & qu'il souhaitoit encore avoir la paix avec les Etoliens, & les chargea en les congédiant de les y disposer. Il décendit ensuite à Léchée, pour passer de là dans la Phocide, où il avoit dessein d'entreprendre quel-

que chose de plus important.

La conjuration de Léontius, de Megaleas & de Ptolémée n'étoit pas Tome V.

encore éteinte. Comptant toujours d'épouvanter Philippe, & de couvrir par-là leurs crimes passés, ils soufflérent aux oreilles des rondachers & des soldats de la garde, qu'ils s'exposoient pour le salut commun à tout ce que la guerre avoit de plus pénible & de plus périlleux, que cependant on ne leur rendoit point justice, & qu'on n'observoit pas à leur égard l'ancien usage dans la distribution du butin. Les jeunes gens échauffés par ces discours séditieux, se divisent par bandes, pillent les logemens des Courtisans les plus distingués. & s'emportent jusqu'à forcer les portes de la maison du Roi & à en briser les tuiles. Grand tumulte aussitôt dans la ville. Philippe averti vient de Léchée en diligen-Il assemble les Macédoniens dans le théâtre, & par un discours mêlé de douceur & de sévérité il leur fait sentir le tort qu'ils avoient. Dans le trouble & la confusion où tout étoit alors, les uns disoient qu'il falloit faisir & punir les auteurs de la sédition, les autres qu'il valoit mieux calmer les esprits doucement, & ne plus penser à ce qui s'étoit passé. Le Roi, qui scavoit d'où le mal venoit, dissimula pour le présent, fit semblant d'être satisfait, & aiant exhorté ses troupes à l'union & à la paix, il reprit le chemin de Léchée. Depuis ce soulévement il ne lui sut plus si facile d'exécuter dans la Phocide ce qu'il avoit projetté.

Léontius, ne voiant plus rien à espérer après les tentatives qu'il avoit saites sans succès, eut recours à Apelles. Il envoia courriers sur courriers pour lui apprendre les peines qu'il avoit essuées depuis qu'il s'étoit brouillé avec le Roi, & pour le presser de venir le joindre. Cet Apelles pendant son séjour dans la Chalcide, y disposoit de tout avec une autorité odieuse. A l'entendre on eût dit que le Roi jeune encore n'étoit presque gouverné que par lui, n'étoit maître de rien, que le maniement des affaires lui appartenoit, & qu'il avoit plein pouvoir de faire tout à son gré. Les Magistrats de Macédoine & de Thessalie, les Officiers préposés à la régie des affaires lui rapportoient tout, & dans toutes les villes de Gréce à peine saisoit-on mention du Prince, soit qu'on eût des Decrets à dresser, soit qu'il s'agît de décerner des honneurs, soit qu'il fallut faire des présens. Apel-

les avoit tout, faifoit tout.

Il y avoit longtems que Philippe étoit informé de cette conduite, & qu'il la supportoit avec peine, & Aratus de son côté le pressoit d'y mettre ordre. Mais le Roi dissimuloit sans faire connoître à personne de quel côté il panchoit, & à quoi il se détermineroit. Apelles, qui ne scavoit rien de ce qui se passoit contre lui, persuadé au contraire qu'il ne paroîtroit pas plutôt devant le Roi, qu'on le consulteroit sur tout, accourut de la Chalcide au secours de Léontius. Quand il arriva à Corinthe, Léontius, Prolémée & Mégaleas, qui commandoient les rondachers. & les corps les plus distingués,



ORDRE DE BAGE D'UNE RIUIERE.

. •

engagérent la jeunesse d'aller au-devant de lui. Apelles accompagné d'une grande troupe d'Officiers & de soldats, vient d'abord décendre au logis du Roi, où il prétendoit entrer comme autrefois. Mais un Licteur qui avoit le mot l'arrête brusquement, en lui disant que le Roi étoit occupé. Etonné d'une réception si extraordinaire, il délibére longtems sur le parti qu'il avoit à prendre, & enfin se retire tout confus. Le brillant cortége dont il s'étoit fait suivre se dissipa sur le champ, & il ne sut suivi jusqu'à son logis que de ses seuls domestiques. C'est ainsi qu'ordinairement, & surtout dans les Cours des Rois, la fortune se joue des hommes. Il ne faut que peu de jours pour voir tout ensemble & leur élevation & leur chûte. Selon qu'il plaît au Prince de leur être contraire ou favorable, aujourd'hui ils font heureux, demain ils feront dignes de compassion; semblables à des jettons, qui d'un moment à l'autre passent de la plus petite à la plus grande valeur, au gré de celui qui calcule. Cette disgrace d'Apelles fit trembler Mégaleas, qui ne pensa plus qu'à se mettre à couvert, par la fuite, du péril dont il étoit lui-même menacé. Le Roi ne laissa pas que de s'entretenir quelquesois avec Apelles, & de lui laisser quelques autres honneurs semblables; mais il l'exclut du Conseil & du nombre de ceux qu'il invitoit à souper. Il le prit encore avec lui lorsqu'il partit de Léchée, pour finir certaines affaires dans la Phocide; mais comme les choses n'y tournoient pas comme il l'auroit desiré, il revient bientôt d'Elatée à Corinthe. Pour dire encore un mot de Mégaleas, laissant Léontius engagé pour vingt talens dont il avoit répondu pour ses complices, il s'ensuit à Athènes, où les Officiers de l'armée refusant de le recevoir, il prit le parti de retourner à Thébes.

ፈርነኞ ፈርነኞ ፈርነኞ ፈርነኞ ፈርነኞ ፈርነኞ ፈርነኞ **ፈርነኞ ፈርነኞ ፈርነኞ ፈርነኞ ፈርነኞ ፈርነኞ ፈርነኞ** 

#### O B S E R V A T I O N S

Sur l'expédition de Philippe dans la Laconie, & sur les deux combats donnés auprès de Lacédémone.

§. I.

Mesures que prit Philippe pour se retirer sans perte & sans péril.

Eaucoup d'entreprises avortées sont ordinairement renoncer à de nouveaux projets, c'est tout le contraire dans celui qui a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Il me semble que celui qui a échoué ne devroit pas moins entreprendre: car s'il n'est pas capable de l'exécution d'une entreprise, vû qu'il a été toujours malheureux, saute de conduite & d'habileté, en sera-t-il plus paroître en ne saisant &

en n'exécutant rien? Scait-on bien où cela mêne un Général d'armée malhabile on timide? A une façon de guerre de toutes la plus difficile & la plus délicate, lorsqu'il abandonne la plus alsée & la plus à portée du génie & de l'expérience des Généraux médiocres; & c'est celle qu'on appelle guerre offensive : car la désensive est, comme j'ai dit, ce qu'il y a de plus difficile & de plus profond. On doit donc être furpris qu'on embrasse & qu'on prenne celle-ci plutôt que l'autre. Estce que pluseurs entreprises manquées & malheureuses sont une raison pour n'en pas tenter de nouvelles, par des mesures mieux concertées & des réstexions sur nos fautes? Manquer une entreprife, qui se présente, par le souvenir du malheur des autres, & croire faire beaucoup en empêchant l'ennemi de pouffer plus loin fes avantages, en se tenant sur la défensive, c'est ne pas songer que ce parti est celui que les plus grands hommes ne prennent que dans une extréme nécessité, comme étant le plus difficile à foutenir. Rien ne précipite plus dans les périls, dit Tite-Live, que le trop grand soin de s'en éloigner, la prudence dégénére alors en une trèsgrande imprudence. Lorsqu'on a commencé par une offensive qui n'a pas été heureuse, & qu'on se jette dans la désensive parce qu'on est intimidé. l'ennemi qui remarque cette conduite pleine de circonspection nous presse encore davantage. & trouve le moien de nous y embarquer malgré nous. C'est à quoi la plûpart des Généraux qui ont été souvent battus, ou qui ont éprouvé le moindre revers de fortune, ne font pas attention. Ils ne songent pas que la désensive ensuite d'une désaite qui n'est pas décisive, & un trop grand désir d'éviter le combat, est un des plus grands périls qu'on puisse courir à la guerre; parce que les manœuvres craintives & trop circonspectes du Chef jettent les troupes dans le découragement & dans la terreur; au lieu que les disgraces portent les hommes de grand cœur à réparer la honte des mauvais succès par une grande résolution en primant l'ennemi, en attaquant le premier, comme faifoit M. de Weimar. L'armée de ce grand homme aiant été battuë, mite en déroute, son canon & ses équipages pris à la bataille de Rhinselt, bien loin de se laisser abattre par une infortune si accablante, il ramasse les débris de son armée à une grande marche des Bavarois victorieux, sire droit à eux par une marche secréte & nocturne, leur tombe sur les bras, & taille, en piéces tout ce qui ofe lui rélister, il se rend maître du canon & des équipages des ennemis, & prend les siens avec les leurs. Nous rendrons compte de cette surprise d'armée, lorsque l'occasion s'en présentera. Voilà les marques d'un courage vraiment grand, voilà l'action d'un homme qui se moque de la fortune, & qui se la soumer par sa vertu & par son intelligence. Les Etbliens, étonnés de l'audace déterminée de Philippe à entreprendre les plus grandes choses, se découragent de telle sorte, qu'ils demeurent comme des stupides, lorsqu'ils peuvent réparer leur honte en attaquant l'armée du Ror engagée dans les montagnes de Therme; ils ne font pas la moitié de ce qu'ils pouvoient faire, & le laissent aller.

Les Lacédémoniens leurs Alliés, tout Lacédémoniens qu'ils étoient, mais ils avoient alors dégénéré de la valeur & de la vertu de leurs ancêtres, s'étonnent des exploits du Roi de Macédoine, & la terreur court jusqu'à Sparte. Que penser d'une ligue contre Philippe & les Achéens, formée des deux peuples les plus braves & les plus belliqueux de la Gréce, qui se conduisent si pitoiablement & d'une manière si indigne de leur gloire? Car la terreur que causa l'entreprise de Therme n'abattit pas moins

le courage de ceux de Lacédémone que celui des Etoliens.

Si l'on laisse prendre le moindre avantage, le moindre ascendant sur soi à la guerre, il est hors de doute que l'ennemi ira par degrés d'une entreprise à une autre; une petite, heureusement exécutée, nous excite & nous conduit à de plus gran-

des, & l'audace se joignant alors au mépris, on se porte aux choses les plus difficiles. & en apparence les plus insurmontables, & l'on réussit par cela seul qu'on les croit imprudentes & téméraires. Telle fut la conduite des Généraux Etoliens, une misérable défensive, quoiqu'ils soient en pouvoir d'agir de toute autre saçon. Philippe plus hardi contre les Lacédémoniens, les ménage un peu moins, où il s'apperçoit par ses tentatives qu'ils font de meilleure composition. Il entre dans leur pais en sortant de l'Etolie, & ne trouve aucune résistance. Il le traverse d'un bout à l'autre comme un torrent, & ce n'est qu'après qu'il a rempli le pais de toutes les calamités de la guerre que les Lacédémoniens se reveillent de leur profond assoupissement. Car Lycurgue. qui étoit à la tête d'une armée pendant l'expédition de Philippe, s'étant jetté dans la Messènie, n'avoit rien fait de mémorable, de sorte qu'il fut obligé de retourner à Sparte, mais comme on ne fat pas content de sa conduite, il se remit encore en campagne par une seconde diversion qui ne lui fut pas plus heureuse, & revint encore à Lacédémone sans avoir rien fait. Sur les nouvelles que le Roi de Macédoine tiroit du côté de la Laconie pour la ravager, pendant que les Lacédémoniens n'osoient sortir de seur ville, & que le cœur du païs étoit la proie des Macédoniens, les forces qu'ils lui opposent à fon retour sous les murailles de Sparte n'étoient-elles pas suffisantes pour l'aller combattre à l'entrée de la Laconie? Cela n'est-il pas bien surprenant? Mais il y a quelque chose de plus que cela: car s'ils n'osérent lui alter au-devant, selon la maxime de leurs péres de prévenir leurs ennemis dans leurs desseins, & leur épargner la moitié du chemin, ils devoient du moins le suivre dans les passages & les défilés de leurs montagnes, attendre l'occasion de l'attaquer avec avantage dans ces lieux resserrés, ou lui couper les vivres, ou le côtoier, le harceller & resserrer se marche, s'ils ne vouloient tenter la fortune d'un combat qui ne pouvoit que leur être avantageux, s'ils n'eussent pas attendu à le donner lorsqu'il eut tout détruit, & sous les murs de leur capitale. S'ils eussent pris le premier parti, leur défaite eût été moins honteuse qu'auprès de leurs murailles, & s'ils avoient été heureux. ils arrêroient les desseins présens de l'ennemi, gagnoient de la réputation & des mesures pour l'avenir, & relevoient le courage abattu de leurs Alliés.

Pendant le siège de Tournai en 1709. & surtout lorsque la ville fut prise, & que les ennemis s'attachérent à la citadelle, il sur formé un projet qui auroit pû, s'il avoit réussi, ruiner toute l'armée des Alliés. Elle étoit presque toute entière au delà de l'Escaut. Il y avoit à peine six bataillons dans la ville. Nous n'en étions qu'à une bonne marche, il étoit aisé de la dérober, & il n'étoit pas nécessaire d'y marcher avec toutes nos forces, tous nos grenadiers, tous nos dragons, tout ce qu'on avoit de corps de réputation de cavalerie & d'infanterie. Le reste pouvoit suivre à l'aise; en faisant un tel coup, la ville de Tournai étoit insultée, la citadelle dégagée, & peut être les Généraux ennemis logés dans la ville eussent été enlevés, parce qu'on se sûr rendu maître des ponts, pendant que toute la garnison de la citadelle sût sortie en armes & eût ouvert une des portes de la ville, & que le gros fût entré dedans. L'auteur \* de ce projet admirable, dont je donne ici l'idee, est encore plein de vie, il ne me démentira pas: j'ai eu son projet entre les mains. Ce projet sut envoié à notre armée; mais je ne sai pas ce qu'il devint, & s'il arriva trop tard. Il le saut bien-Ce que je dis ici fait extrémement à mon sujet, par rapport à la conduite de ceux de Lacédémone, qui aiant en tête un ennemi hardi & entreprenant, ne pouvoient évi-

<sup>•</sup> M. de Parpeille, Colonel d'un régiment de dragons, Officier fort expérimenté. El est Romain.

ter d'entrer dans quelque engagement, de quelque manière qu'ils s'y prissent contre un ennemi qui couroit perpétuellement à de nouvelles entreprises, comme les Généraux des Alliés contre la France; car après que les Lacédémoniens eurent vû de-Toler leur pais sans rien saire, ils se virent ensin dans la triste nécessité de com-

battre sous les murailles de leur capitale.

Philippe avoit couru & ravagé tout l'Etat de Sparte, il s'agissoit de retrograder, il ne le pouvoit qu'en suivant la même route qu'il avoit prise. Il ne crut pas qu'il sur trop digne de sa gloire de suivre le même chemin, il songe à prendre celui de Sparte. Il falloit effleurer les murs de la ville, où il y avoit une armée, & passer par un défilé très-étroit entre la rivière d'Eurotas & la montagne, qui se trouve sort escarpé de ce côté-là. Il favoit bien que ce ne seroit pas sans péril & sans une infinité d'obshacles qu'il lui faudroit furmonter. Il y marche pourtant, presque ass'ûré du succès

par la confiance qu'il avoit en la valeur de ses troupes.

Les Lacédémoniens s'étoient saiss non seulement du défilé entre la rivière & la montagne qui est endelà, mais encore des hauteurs de cette même montagne qui dominoit sur le passage. Toute leur infanterie sut d'abord postée de ce côté-là, leur cavalerie occupoit le terrain entre la ville & l'Eurotas, de sorte qu'une partie de leurs forces se trouvoit féparée de l'autre; ce qu'on ne pouvoit éviter pour couper Philippe dans sa marche, & l'obliger à combattre avec beaucoup de desavantage; mais comme il ne s'étoit pas embarqué dans cette entreprise sans y apporter toutes les précautions de la prudence, on peut bien juger qu'il avoit lieu de tout espérer. L'on verra dans ce que je vais dire, qu'il ajouta à ces précautions tout l'art que les grands Capitaines ont emploié dans les entreprises les plus hardies.

Le Roi trouva les Lacédémoniens dans la disposition que je viens d'expliquer. reconnut le terrain des deux côtés avec une extréme application, & il paroît par le narré de Polybe que la vûë des objets lui fit assez connoître le sérieux de cette entre-

prife. & la périlleuse résolution qu'il alloit prendre.

Il lui étoit impossible de passer entre la ville & l'Europas, quand même la cavalerie ennemie n'eût pas rempli cette espace; il ne le pouvoit donc que par le défilé très étroit d'entre la montagne & la rivière. Comme il s'étoit attendu de trouver les ennemis sur la montagne, & que ce poste étoit trop important pour que les Lacédémoniens ne s'y fussent pas fortisiés pour lui couper la retraite, il sit résolution de les attaquer & de s'en rendre le maître; l'entreprise étoit délicate, vû la situation du lieu; mais il n'avoit d'autre parti à prendre que celui du combat, & la chose étoit d'autant plus difficile que Lycurgue ne faisoit que d'arriver à Sparte, d'où il étoit encore une fois forti, fur la nouvelle que les Messeniens, qui venoient joindre l'armée de Philippe, s'étoient campés sous les murailles du château de Glympie; & comme ils ne se doutoient de rien, Lycurgue survint, qui les surprit, en tua un grand nombre, mit le reste en fuite, prit tous leurs bagages, & retourna à Sparte tout glorieux de cette entreprise; ce qui releva extraordinairement le courage & les espérances des Lacédémoniens, qui eurent bien l'assurance de sortir de la ville, dans l'intention de courre le risque d'une action générale, & de défendre le passage du côté de leur ville, & celui d'entre la montagne & l'Eurotas, en gardant le haut, où il y avoit un terrain assez spacieux pour s'y ranger en bamille avec beaucoup d'avantage. Lycurgue étoit arrivé de son expédition, lorsque les Macédoniens s'avancérent près de Sparte. Il résolut de sortir de la ville avec toutes ses forces, qu'il rangea sous les murailles, pendant que la plus grande partie de son infanterie occupoit la croupe de la monmgne (2).

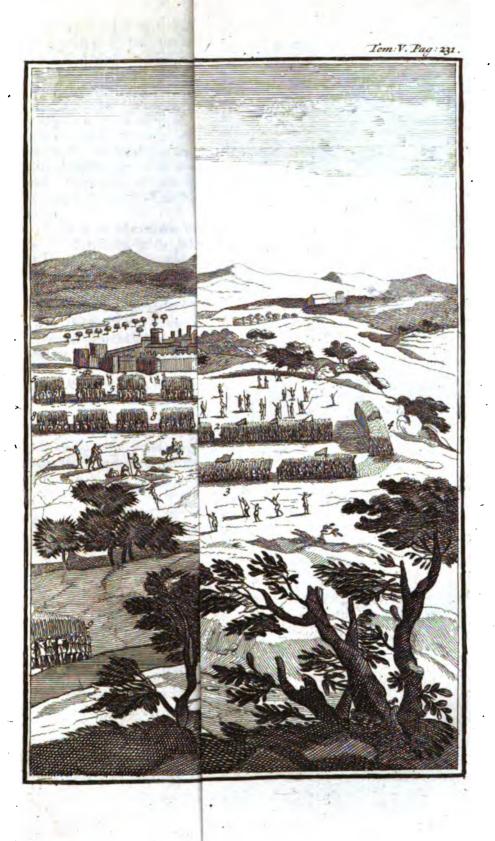

•

Philippe jugea qu'il falloit commencer par se rendre maître de cette hanteur, où Lycurgue étoit en personne. Il y sait marcher son insanterie (3), les Lacédémoniens se présentent de front; & comme ils avoient l'avantage de la hauteur & du poids du choc, les Macédoniens surent aisément repoussés. Philippe voiant cela, envoie un nouveau secours de troupes fraîches, & s'appercevant que Lycurgue n'occupoit pas tout le terrain au-delà de sa droite (4), où il eût pû s'appuier pour s'empêcher d'être débordé. Le Roi prosite de cette saute, s'étend de ce côté-là à la tête de ses Illyriens, & envelope cette droite pendant que ses troupes attaquent de front: de sorte que les Lacédémoniens surent battus & chassés de la hauteur, dont Philippe se rendit le maître, & par-là du chemin entre la montagne & l'Eurotas. On peut voir par la conduite de Lycurgue, qu'il n'étoit pas un sort habile homme, & que les Spartiates n'étoient pas en ce tems-là ce qu'ils avoient été autresois.

Le Roi de Macédoine ne crut pas devoir en demeurer là, car il n'y avoir pas moins d'obstacles & de difficultés à surmonter au chemin d'en bas. Il se résolut donc d'attuquer les Lacédémoniens en-delà de l'Eurotas, où ils se rangérent en bataille sous les murs, la cavalerie à leur droite (5) appuiée à cette rivière, & leur infanterie (6) saisoit la gauche. Il salloit que la phalange Macédonienne, qui venoit du côté d'Amycles, traversat l'Eurotas pour entrer dans le désilé (7): de sorte que les Lacédémoniens attendoient qu'elle sût à demi passée pour l'attaquer avec avantage. Tout cela embarassoit le Roi de Macédoine. Il se résolut de repasser la rivière, il se hâte de la traverser, pour être à portée de secourir la phalange avec les armés à la , légére & l'infanterie à rondaches, jusqu'à ce que les pesamment armés eussent passée , les désilés sous les montagnes".

La cavalerie Macédonienne (8) fit front à celle de Lacédémone, pour favoriser & couvrir le passage de la phalange (9). Les rondachers & l'armure légére (10) formoient apparemment la gauche de la cavalerie Macédonienne, pour l'opposer à celle de Sparte. Polybe n'entre dans aucune des circonstances de ce combat. Il dit feulement que la cavalerie de Lacédémone marcha à celle de Philippe, qui couvroit la marche de la phalange, que l'action sur chaude & vigoureuse, & que les pesamment armés se battirent avec beaucoup de courage & de résolution, & que la victoire s'étant déclarée du côté de Philippe, les Lacédémoniens surent renversés & pour-suivis jusqu'aux portes de leur ville.

#### S. 11.

## Autres fautes des Spartiates.

J'Ai déja fait quelques observations sur les sautes des Spartiates dans cette invassion de Philippe dans la Laconie, comme dans leur diversion en saveur des Etoliens leurs Alliés. Ne diroit-on pas que ces Guerriers, qui maîtrisoient autresois la Gréce, & qui avoient entrepris de si grandes choses, avoient été changés en tout autres hommes en si peu de tems? La guerre d'Antigonus contre Cléomène, & celle-ci de Philippe contre Lycurgue sut moins honteuse & suns Spartiates, qui se seroient relevés de tant de disgraces, s'ils n'enssent rien changé dans la constitution de leurs loix & de leur Gouvernement; mais ce changement aiant ouvert la porte aux richesses, celles-ci, au luxe & à l'intempérance, ce ne surent plus les mêmes hommes, & cette aussérité de mœurs & de vie toute militaire tant vantée, &

conservée par la force de l'éducation & l'exacte observation de ses loix, se tourne à son contraire. Qu'on lise mon Auteur pour être convaincu de la corruption des mœurs de ce peuple, & du mépris où il tomba de son tems. Alcibiade, qui s'étoit réfugié à Lacédémone pour éviter les persécutions de ses Citoiens, ne pouvoit s'empêcher d'admirer les vertus des Spartiates, & leur vie frugale & laborieuse, bien qu'il s'en accommodat lui-même, tout intempérant qu'il étoit par une espèce de prodige. " Je ne m'étonne point, disoit-il (a), qu'ils s'exposent si volontiers, & qu'ils se préci-, pitent dans le péril, qui semble moins leur ôter la vie que leur saire présent de la mort". Les choses étoient bien changées du tems que mon Auteur écriveit son Histoire. Lacédémone n'étoit plus ce qu'elle avoit été autrefois. Peu de tems auparavant ses peuples vivoient sous un gouvernement sujet aux loix qu'ils avoient recûes de leur premier Législateur, où le Souverain ne pouvoit faire que ce qui étoit conforme à ces mêmes loix : aussi les Lacédémoniens étoient heureux sous ce gouvernement. Ils étoient toujours prêts à tout sacrisser pour la désense, pour la liberte & pour la gloire de leur patrie. Ils sçavoient qu'ils combattoient en même tems pour cette liberté si chère, & pour cette gloire qui nous porte aux grandes choses; mais ils se trouvoient alors sous un Gouvernement despotique, & le plus souvent tyrannique, qui ne s'accommodoit pas aux loix qui portent aux grandes vertus, & à nous conferver libres fous les loix. Aussi les Lacédémoniens ne combattoient alors pour leur Prince, qu'autant que le châtiment & la vûe de leur Souverain les engageoient à faire leur devoir. Ils n'étoient plus touchés de gloire, & leur patrie ne leur étoit plus si chére. Semblables à l'âne de la fable, que son maître exhorte de fuir l'ennemi qui approche, & de se retirer avec lui, & qui reste où il étoit sans s'embarasser des paroles de son maître, qui ne s'en inquiéte point, & qui past dans la prairie, bien assuré qu'en changeant de maître il ne sçauroit être pis, & croit qu'il pourroit trouver mieux. Il ne faut donc pas être surpris si les Lacédémoniens ne firent rien qui fût digne de leur ancienne réputation dans ces deux combats de Lacédémone, ni pendant l'invasion de Philippe dans la Laconie. Ce Prince voioit assez la périlleuse résolution qu'il alloit prendre, à quelles gens il avoit affaire, & qu'ils feroient des fautes contre les regles des précautions, dont il ne les auroit pas cru capables dans tout autre tems; & si ces pensées ne lui vinrent pas à cause de sa jeunesse, & du peude connoissance de l'esprit qui régnoit alors dans Sparte, Aratus, qui le conduisoit & qui lui inspiroit tant de grandes choses, scut assez lui insinuer & lui faire connoître le caractére de ses ennemis, & le peu d'habileté de leur Général. Car rien ne les empêchoit d'enfermer le Roi dans ces montagnes, & d'envoier un corps de troupes dans les passages pour s'en rendre les maîtres, & attendre qu'ils s'y fussent engagés, & les suivre en queuë avec tout ce qu'il y avoit de troupes dans Lacédémone; le Roi se sût trouvé fort empêché, sans pouvoir avancer ni revenir sur ses pas, comme Polybe nous le fait affez entendre.

Lycurgue ne branla pas de la ville, & s'il prévit que les ennemis reviendroicnt par un autre chemin après leur expédition, comme il y avoit lieu de le croire, ou du moins de le soupçonner, parce que le chemin de Sparte étoit le plus court, n'eût-il pas mieux sait & plus prudemment en gardant la hauteur de s'y sortisier, & d'être en état par-là de la soutenir avec peu de monde, & surtout contre un ennemi hardi, entreprenant & sier du succès de tant d'entreprises extraordinaires, qui dans toute autre conjoncture auroient été blâmées comme téméraires? Car Philippe trouva des obstacles en très-grand nombre, que l'art n'avoit pas peu contribué à

rendre difficiles & presque insurmontables au défilé par où il devoit nécessairement passer. & ces difficultés n'étoient pas absolument levées après s'être rendu maîtres de la haute montagne qui domine sur Sparte. Outre les troupes qui désendoient le haut. où Lycurgue commandoit en personne, les Lacédémoniens se servirent encore d'un stratagéme, dit mon Auteur, ils arrêtérent par le moien d'une digue le cours de la rivière, qui faisant remonter les eaux inondérent tout l'espace d'entre la montagne & l'Eurotas, qui étoit le seul chemin par où l'armée de Philippe pouvoit passer. Cet obstacle étoit grand; mais dans les affaires de cette nature on doit augmenter les obstacles plusôt que de s'arrêter à un seul, lorsqu'il dépend de nous de réduire le difficile à l'impratiquable. Il falloit retrancher non seulement le désilé, mais encore la croupe de la montagne, & tirer un retranchement de la ville à l'Euroras, pour pouvoir communiquer plus facilement au défilé & à la montagne. Par cette conduite Philippe se trouvoit dans la triste nécessité de retourner honteusement par où il étoit venu; ce qui n'étoit pas la chose du monde la plus assurée: car alors Lycurgue étoit en état de le prévenir au défilé, qui étoit le seul chemin qu'il pouvoit prendre pour la retraite. Voilà des fautes qui sont à peine concevables, & qu'un Général médiocre n'eût jamais faites. Des manquemens si grossiers, qui marquent une extréme ignorance dans les Chefs, non seulement à la seconde expédition de Philippe contre les Lacédémoniens, mais encore dans la première contre les Etoliens; de tels manquemens, dis-je, doivent beaucoup diminuer le grand & le merveilleux de ces deux actions du Roi de Macédoine. Cela n'empêche pas que dans tous les embarras que Lycurgue lui fit rencontrer en son chemin, dans l'attaque de la montagne & dans le reste, sa conduite ne sût digne d'un grand Capitaine: car il profita si bien des sautes de l'ennemi, qu'il n'en laissa échaper aucune. On peut voir ce qui seroit arrivé dans le premier combat, si le Général de Sparte cût sçû prositer de l'avantage de la fituation, en occupant de ses troupes tout le front de la montagne; ce qu'il ne fit pas: de forte qu'il fut débordé à sa droite, & tout aussitôt pris en flanc.

Ce que sit encore Philippe, ensuite de ce combat de la hauteur, est digne d'un grand Capitaine. Il falloit que sa phalange, qui venoit d'Amycles, pass'at la riviére, comme je l'ai dit plus haut, & pour favoriser ce passage il falloit donner un combat contre Lycurgue, qui étoit en bataille avec toutes ses forces sous les murs de la ville. Attaquer une armée si bien protégée, cela semble d'abord imprudent & téméraire; mais si l'on y fait réflexion, cela n'est ni imprudent ni téméraire. En esset cette opinion fait que les exemples de ces sortes de combats sous la protection des fortifications d'une ville, sont très-rares dans l'Histoire, quoiqu'ils le soient moins dans les Historiens de l'antiquité que dans les nôtres, à cause de nos bouches à seu; mais l'on voit affez que tout consiste à joindre l'ennemi, & à en venir dès l'instant aux mains, parce qu'alors le feu de la place n'a plus aucun lieu. D'ailleurs ces fortes d'entreprises ne s'exécutent qu'à la faveur des ténébres & deux heures avant le jour, & sont beaucoup plus avantageuses à ceux qui attaquent qu'à ceux qui se défendent: car lorsqu'on a une retraite à deux pas de sci, on la fait d'autant plus volontiers que les combats de nuit sont fort sujets à des terreurs paniques; outre que ces fortes d'actions étant peu communes & d'un tour nouveau, on se trouve toujours surpris, parce qu'on ne croit pas l'ennemi assez hardi pour oser entreprendre des choses, que l'opinion nous fait regarder comme folles & imprudentes. D'ailleurs les ténébres d'une nuit obscure nous rendent un peu moins délicats sur l'honneur, parce que les lâches n'ont aucun témoin de leur lâcheté, non plus que les braves de leur courage & de leur habileté.

l'ai oui dire à plusieurs Généraux de beaucoup de mérite & fort entendus, qu'un: homme qui attaqueroit une armée sous le canon d'une place seroit une grande solie. & n'en sortiroit jamais à son honneur, & que s'il y en a qui ont tenté & exécuté pareilles avantures, ils ne sont pas sages pour avoir réussi; ce qui prouve que l'opinion à la guerre, comme en tout, est une puissante reine qui nous gouverne despotiquement. " L'opinion est la loi & la mesure de tout, dit un Philosophe Anglois quelque part dans M. le Clerc, ,, elle n'a point de régle, elle varie selon la variété des , coutumes, elle fait que tantôt on regarde une chose, tantôt une autre comme esti-" mable, conformément à l'usage reçu & à la force de l'éducation. J'ai lieu de me plaindre de cette opinion à l'égard de nos usages à la guerre; il y en a une infinité, dont on ne peut s'imaginer qu'un homme sensé puisse saire la moindre estime. Je dis plus particuliérement ceci à l'occasion du second combat de Philippe sous les murs de Lacédémone. Celui qui voudroit attaquer aujourd'hui une armée sous le canon de Lille ou de Tournai, ou qui le proposeroit dans un Conseil de guerre, ne passeroitil pas pour insensé? Car qui est-ce qui ne croit pas qu'une armée est dans une trèsgrande sûreté sous les divers seux d'une place? Cependant cela ne me semble pas trop bien fondé, ni trop vrai.

De quelle manière qu'une armée se poste & se tourne sous le seu d'une place, elle donne toujours prise à celui qui vient l'attaquer. Celle qu'on croit la plus sûre contre l'ennemi l'est souvent le moins. Mettre toutes les fortifications d'une place à dos dans un ordre environnant, & s'en voir protégé par tout, cela semble quelque chose d'esseroiable à ceux qui se laissent vaincre par les yeux; cependant dans le fond ce n'est

rien considéré en soi-même.

Appuier une de se aîles sous le seu d'une place, & couvrir puissamment l'autre, en prenant des slancs, cela me paroît quelque chose de plus respectable que de mettre les fortisications de la ville à dos, parce que le seu de la place ensile tout le front & les derrières de l'armée, & l'ennemi ne sçauroit l'attaquer sans être exposé au seu du canon pendant & devant l'action; l'une & l'autre manière de poster une armée ne doivent pas être un objet ni une raison de nous désister d'une entreprise; & bien que la dernière paroisse plus dangereuse, la nuit ôte la plus grande partie des difficultés.

Il y a plusieurs raisons qui engagent un Général d'armée à se retirer sous le canon d'une sorteresse. La première, c'est après la perte d'une bataille, ou après un échec considérable. La seconde, lorsqu'on se trouve hors d'état de tenir la campagne, soit par soiblesse ou pour toute autre raison. La troisième, lorsqu'on veut couvrir une place importante, & la dernière lorsqu'on assemble une armée pour entrer en campagne. Mais de quelque manière qu'on veuille se couvrir sous le seu d'une place, on ne doit jamais se camper autour de la ville; de peur qu'un ennemi, aussi hardi & aussi sensé que César, n'imite ce grand Capitaine dans le parti qu'il prit contre Vercingentorix, qui bien qu'à la tête de quatre-vingt mille hommes, & supérieur presque de la moitié au Général Romain, ne laissa pas pour cela de s'aller camper sous les murs d'Aléxia, pour n'être point obligé de combattre; César n'osant l'attaquer dans ce poste, le bloqua d'une ligne environnante, avec de bons sorts d'espace & en espace, & le réduisit par-là à sa miséricorde.

Bien des gens s'imaginent qu'il est plus avantageux & plus prudent de mettre la vilte à dos. Je ne suis pas de leur sentiment, parce qu'on s'expose à un blocus, soit par une ligne ou par de bons postes, qui peuvent empêcher les vivres ou couper les convois. Il vaut mieux prendre le parti que j'ai proposé plus haut, d'appuier une de ses aîles sur le glacis de la place, & de porter l'autre dans la campagne. L'appuier à quelque village, ruisseau, ou à quelque chose d'équivalent, & se retrancher des deux côtés, ou couvrir seulement son aile lorsqu'on est pressé, d'un abattis d'arbres, comme je l'ai expliqué ailleurs; ces sortes de cas ne sont pas sort rares; mais il l'est beaucoup qu'on se poste ainsi. Les exemples d'armées attaquées sous le canon d'une place, ne sont pas en sort grand nombre dans les Historiens modernes. Il s'en trouve pourtant quelques uns, & s'il vous plast dans le plein jour; ce qui me semble extrémement hardi. Je me borne à deux qui sont remarquables. On sera bien aise, je m'assure, que je le rapporte ici pour la rareté du sait & pour l'honneur des Généraux. Strada m'en sournit un dans son Livre V.

L'armée du Duc d'Alençon aiant eu du pire dans une rencontre contre celle d'Alexandre Farnése en 1582. & le Duc, craignant de trop s'engager s'il s'opiniâtroit à tenir plus longtems la campagne, prit le parti de se retirer sous le canon de Gand, où il se crut en sûreté. Le Général Espagnol ne jugea pas ce poste assez respectable pour ne pas marcher à son ennemi, intimidé du succès précédent, quoiqu'il fût informé qu'il avoit ajouté à un si grand avantage celui de s'être couvert d'une file de chariots attachés bout à bout sur tout le front de sa ligne. Il occupa encore plusieurs moulins & quelques maisons, où il jetta du monde, pour émousser le premier effort de l'armée Espagnole. Les maisons & les moulins surent attaqués & emportés d'emblée: mais il n'en fut pas de même aux chariots. Les Espagnols trouvérent à qui parler, on les aborda avec toute l'ardeur & le courage posfible; ils furent si bien reçus, qu'il ne fut pas possible d'y forcer le Duc d'Alencon. Le Général Espagnol, après un combat très-long & très-obstiné, sut obligé de se retirer après avoir laissé un grand nombre de morts. L'Auteur dit que si les ennemis n'eussent été couverts de ces chariots, ils eussent été infailliblement défaits. Je le crois bien, vû la supériorité des ennemis, & c'est excuser assez pitoiablement son I léros que de raisonner de la sorte. Cela prouve seulement qu'une armée peut être attaquée & battuë sous le canon d'une place de guerre; mais voici un fait tout récent qui le prouve beaucoup mieux. C'est un des plus remarquables de notre tems.

Comme Donawert étoit un poste d'une extréme importance, & dont la prise l'aissoit la Bavière toute à découvert à l'armée des Alliés contre la France, on jugea que les ennemis n'oublieroient rien pour s'en rendre les maîtres. M. le Duc de Baviére ne trouva pas d'autre expédient que d'y envoier un puissant corps de troupes d'environ quinze à seize mille hommes, commandés par le Maréchal d'Arco, avec ordre de se retrancher en diligence depuis la montagne de Schelemberg jusqu'auprès de la ville. Mylord Marlborough forma le dessein de nous chasser de ce poste, c'étoit un coup qu'il falloit faire à cause de son importance, & pour donner de la réputation à ses armes: car tout dépend des commencemens. Il se met en marche le 2. Juillet de l'année 1704. à trois heures du matin, à la tête d'un détachement de six mille hommes d'infanterie, composé de l'élite de ses troupes, outre trois bataillons de grenadiers de troupes Impériales & trente escadrons, avec ordre au reste de l'armée de suivre en diligence sous les ordres du Prince Louis de Bade. On approche de la rivière de Werntz, où ce détachement jetta un pont pour le passage de cette rivière, & faciliter celui de l'armée: Les mauvais chemins & la longueur de la marche furent cause que le détachement ne put passer la rivière que vers les trois heures après midi, de sorte que le gros de l'armée arriva au moment que Mylord Duc de Marlborough venoit de traverser le Werntz. Bien que le corps qu'il commandoit ne fût pas capable d'engager une si grande entreprise que celle de forcer un camp retranché, cela n'empêcha pas ce Général de s'approcher des retranche-

mens des François, dont la contenance lui fit bien juger qu'il falloit attendre le Prince Louis de Bade avant que de rien engager. On dispose tout pour l'attaque. Dès que la tête du reste de l'armée parut, on commença à se canoner de part & d'autre. Tout étant disposé, les Anglois & les Hollandois, commandés par le Général Goors, marchérent aux retranchemens avec beaucoup d'ordre & une trèsgrande résolution, soutenus de quinze bataillons de la droite & d'autant de la gauche. L'attaque fut vive, fort opiniâtrée, & encore mieux soutenue par les Francois, qui les reponssérent jusqu'à deux fois: car tout donna à la seconde reprise. & la troisième ne fut malheureuse que parce qu'on s'étoit avisé de fortifier ce poste. Car la gauche de la ligne qu'on avoit tirée de la montagne à la ville, & qui cût dû aboutir directement au fossé, laissoit un assez grand intervalle pour que les ennemis pûssent le remarquer, & véritablement ils s'en apperçûrent; & comme cet endroit avoit été négligé, à cause qu'il étoit trop près de la ville, les ennemis trouvérent que c'étoit là le plus foible. Il y avoit même fort peu de monde par la faute du Commandant de la place, qui avoit négligé d'exécuter un ordre du Maréchal, par lequel il lui ordonnoit d'envoier un détachement de sa garnison pour remplir cet endroit, où les ennemis donnérent & entrérent en foule sans y trouver presque aucune résistance; & se trouvant sur le flanc gauche des nôtres que nos Généraux avoient un peu trop négligé, les premières troupes qui formoient cette aîle furent défaites en un instant. Les troupes occupées ailleurs prennent l'épouvante, & un moment après le désordre se met dans nos troupes. On entre alors par plusieurs endroits de la ligne, & la confusion s'y mettant la déroute devint générale, rien ne résiste & tout s'enfuit. Nous y perdimes peu de gens de marque hors le Marquis de Nettancourt, qui mourut de ses blessures, & le fils du Général, qui y fut tué. La perte des Officiers & des soldats ne fut considérable que par la suite. Il y eut près de deux mille hommes tués, blessés ou pris. Il n'en fut pas de même des ennemis, & cela ne pouvoit être guéres autrement, puisqu'il s'agissoit de l'insulte d'un camp retranché sous le seu de presque tout le front d'une place, dont les ennemis se trouvérent aussi peu incommodés que s'ils en eussent été à cent lieuës. Il semble qu'on eût pû les embarasser beaucoup en prenant des revers, & en bordant le rempart & le chemin couvert d'un bon feu de canon & de moufquéterie.

Mylord Marlborough fait monter sa perte dans sa Lettre écrite à Messieurs les Etats de Hollande jusqu'à cinq mille hommes, sans compter les blesses trois Officiers

Généraux tués, & presque tous les autres blessés.

Le Duc d'Alençon se tira un peu mieux d'affaire sous Gand, c'est qu'il eut la précaution de garnir de chariots tout le front de sa ligne: obstacle qu'Alexandre Farnése ne put sorcer, quelques efforts qu'il sit. Voilà deux exemples qui prouvent manisestement que ce n'est pas une entreprise aussi grande ni aussi délicate que l'on s'imagine, que d'attaquer une armée ou un grand corps de troupes sous le canon d'une sorteresse.

#### S. 111.

Des courses, ou des invasions dans le pais ennemi.

Es courses d'armées où d'un grand corps de troupes dans le païs ennemi, n'apportent guéres de profit, si elles ne sont l'objet de quelque dessein considéra-

ble: car rien n'est plus capable de ruiner une armée. Ces sortes d'entreprises, qui confistent uniquement à ravager & à faire le dégât bien avant dans une frontiére, ne sont guéres utiles, & font plus de bruit qu'elles ne sont avantageuses, si ce n'est en certaines occasions. Si nous n'avons d'autre but que celui de détruire une certaine étenduë de pais, on se prive des contributions qu'on peut en tirer, & il n'en revient rien au Prince. Celle de Philippe à Therme & dans la Laconie étoit dans l'ordre, & l'on a pourtant pû voir dans l'une & dans l'autre combien ces sortes d'entreprises sont dangereuses. Elles sont d'un très-grand détail, & demandent des précautions infinies, à cause de l'apreté des lieux semés de mille chicanes & d'obstacles toujours très-grands, & dans ces sortes de desseins tout le succès dépend du secret & de la diligence, de la célérité & de l'ordre des marches. & de l'affûrance de la retraite, à laquelle il faut être tout préparé, puisque c'est une nécessité de la faire. Il faut donc occuper de bons postes, comme sit Philippe, ou être bien assuré que si l'on peut être coupé en un endroit, on pourra facilement retourner par un autre; ce qui est assez rare dans un païs de hautes montagnes. L'hiver. quoiqu'on en difé, n'est pas, selon mon sens, le tems le plus propre & la saison la plus commode pour ces fortes d'expéditions. Il est rare qu'on puisse les faire lorsque les armées sont en campagne, car il peut arriver qu'en vous laissant pénétrer dans le pais, on vous coupe la retraite, & surtout dans un pais de hautes montagnes. , Il est vrai, dit Montécuculi (a), que si l'on faisoit le ravage au tems de , la récolte, on ôteroit à l'ennemi une partie de sa subsistance; mais comme on ne " peut le faire alors, parce que l'ennemi tient la campagne & qu'il l'empêche, on " le fait dans l'hiver, quand il est entiérement inutile". Il cite ailleurs plusieurs exemples qui démontrent assez cette vérité. Les plus sures sont celles, où en s'avancant deux ou trois marches dans le pais, sans trop s'éloigner des places fortes, & en occupant des postes capables d'être soutenus un certain tems pour être sécourus; on détache une partie de sa cavalerie pour pénétrer plus avant, & faire en sorte que l'ennemi ne puisse, par une marche secréte & bien concertée, se mettre entre deux pour couper la retraite. Ces fortes d'invasions ne sont avantageuses que dans le tems de la récolte, & c'est justement le tems qu'il faudroit choisir, lorsqu'on n'a d'autre dessein que le dégât d'une frontière, ou d'une province: car en hiver cela ne mêne à rien de fort utile. Le butin que l'on fait tourne bien à l'avantage de quelques particuliers, mais rarement à celui du Prince., A quoi bon? dit le même Auteur, " les grains sont semés, on ne peut pas empêcher l'herbe de croître en son , tems. Pour les maisons que l'on brûle, l'ennemi, qui campe toujours sous des " tentes, ne s'en soucie point". Cela ne déplaît qu'aux Généraux, & le mal n'est pas grand. , Les incendies des palanques, ou villages, des ponts & autres sembla-" bles, ne tournent qu'à l'oppression des pauvres passans, qu'on oblige à les réparer; (ou ceux qui en sont propriétaires.) ,, A l'égard d'amener les païsans," (comme l'on sait en certains pais, " & les bestiaux, cela améne quelque incommodité à l'en-" nemi; mais cela n'est pas assez considérable pour retarder ni pour rompre le cours " de ses entreprises". Lorsque cela arrive, on méne une plus grande abondance de provisions, & la guerre ne se fait pas moins; & lorsqu'on a ruiné rout un païs, on fair un grand nombre de désespérés: de sorte qu'on augmente celui de ses ennemis. D'ailleurs si l'on veut remporter quelque avantage, on ne sçauroit le suivre dans un pais ruiné, ni profiter de la victoire, dont les siéges sont les suites. ,, Tant ,, s'en faut, continuë-t-il encore, que ces dégâts nous soient avantageux, ils nous

<sup>(</sup>a) Mém. de Montéc. 1. 2. c. 6.

" sont au contraire très-préjudiciables, & nous faisons justement ce que l'ennemi de-, vroit faire, s'il n'étoit pas en état de tenir la campagne; outre que l'ennemi peut rétorquer avec usure, & cela ne manque guéres d'arriver tôt ou tard: pourquoi donc fatiguer les troupes pour rien? Ce grand Capitaine raisonne en homme expérimenté.

Les courses & les invasions peuvent être glorieuses & utiles, lorsque les armées font en campagne, parce que toutes les places de la feconde ligne font dégarnies, & celles de la premiére, qui sont les plus éloignées de l'endroit où sont les armées, ne le font guéres moins. C'est là le tems le plus favorable, & il y a des camps qui nous mettent en état de tenter ces fortes d'entreprises, qui échouent très-rarement; mais il faut un grand art pour les faire réussir. & des gens hardis & capables de l'exécution. On peut avoir divers desseins; mais les plus utiles sont de porter au loin les contributions, sans les accompagner de la ruine du païs, & de surprendre duelque bonne place. Un poste avantageux nous méne là, ou lorsque l'ennemi se trouve engagé dans quelque siège. On entreprend ces sortes de choses avec de grands ménagemens & des préparatifs convenables, un corps de cavalerie confidérable, tous les dragons & les grenadiers de toute une armée, fans autres équipages que leurs tentes, rien de superslu & du biscuit pour plusieurs jours, quelque piéces de canon de campagne, fix de feize livres de bale, pour s'en fervir dans l'occafion, & quelques pontons, & tout avec un double attelage pour faire plus de diligence, & plusieurs chariots chargés d'échelles. Lorsque toute une armée marche à ces fortes d'expéditions, on méne peu de canons, & l'on se sert des chevaux des petites piéces pour doubler l'attelage des grosses. On ne marchera qu'avec les menus bagages, & l'on fera bien attention que lorsqu'on entreprend dans un païs de montagnes il faut avoir des vivres pour plusieurs jours, & c'est particuliérement dans ces fortes de païs, plus que dans aucun autre, qu'on doit en avoir au delà de ce qu'il en faut, & où la maxime de l'Amiral de Coligni doit être mise le plus en considération. Il disoit qu'une armée étoit un monstre, qu'il falloit toujours commencer de la former par le ventre, & à la nourriture duquel on devoit pourvoir avant que d'en exiger aucun service.

Philippe trouvant la conjoncture favorable, & des Généraux incapables de pénétrer son dessein, se jetta dans les montagnes de Therme, surprit cette ville, la brûla, & ravagea tout le pais en s'en retournant, & embrassa un dessein, dont le but étoit solide & avantageux. Son expédition, ou son invasion dans la Laconie, avoit pour fin la ruine du païs de Lacédémone, & par là le moien de subsister. Mais l'on ne sçauroit que dire de l'expédition de Charles Gustave dans la Pologne. Il la traversa d'un bout à l'autre à la tête d'une belle armée. Rien de plus brillant que ce qu'il fit. Il remporta plusieurs grands avantages, & gagna même une bataille auprès de, Warsovie; perpétuellement suivi de l'ennemi dans toutes ses courses, qu'arriva-t-il? Il entra dans la Pologne à la tête d'une armée nombreuse, & sortit très-débiffé & réduit à rien, sans avoir gagné un pouce de terre dans un païs, où il n'y a aucune place sorte que dans des lieux, où le défaut des vivres & des magazins nous rend les siéges impossibles, & ces places ne pouvant être soutenues, nous deviennent entiérément inutiles pour être trop éloignées de nous. Charles XII. éprouva la même chose, & fut plus malheureux que Charles Gustave. Toute son armée périt dans ce païs & à l'entrée de la Moscovie.

M. de Montécuculi ne fut jamais porté pour les courses & le ravage des frontières des ennemis. " La guerre, dit-il, ne consiste pas à dérober quatre chameaux, ou à brûler une paillasse, on renverse l'ordre des choses quand de l'ac, cessoire on en fait le principal". Aussi attribue-t-il les disgraces coup sur coup redoublées de la campagne prématurée de 1664. en Hongrie aux avis de certaines gens. On rejetta, dit-il, tous les conseils de l'art, & l'on ne fit que des desseins chimériques & sans apparence de succès. Il étoit venu de l'Empire un corps assez considérable de troupes auxiliaires sous la conduite du Comte de Hohenloé; la raison de la guerre vouloit qu'on les logeat près du Danube, pour être à portée de se mettre en campagne avec ces troupes dès que la saison le permettroit, pour faire quelque entreprise solide & avantageuse; mais on propose au lieu de cela de faire une course pendant l'hiver, tandis que les troupes Otthomanes étoient retirées & " séparées, pour ruiner, disoit-on, le pais & les empêcher de se remettre en cam-" pagne au Printems. Cette proposition aiant été mise en délibération, plus on l'exa-" mina & plus on la trouva insoutenable". Elle parut pourtant fort raisonnable au Conseil de l'Empereur, elle y sut applaudie, & l'on envoia ordre de la mettre en exécution. Montécuculi raconte fort au long ce qui en arriva, où je renvoie mon Lecteur, afin de finir ici ces Observations sur une matière qui me méneroit fort loin, s'il falloit en donner au-delà des bornes que je me suis prescrites.

#### C H A P I T R E VII.

Les Conjurés sont punis. Le Roi continue la guerre contre les Etoliens.

E Cirrha le Roi mit à la voile avec sa garde, & alla prendre terre au port de Sicyone. Les Magistrats lui offrirent un logement, mais il préséra celui d'Aratus, qu'il ne quittoit point, & donna ordre à Apelles de s'en aller à Corinthe. Ce fut à Sicyone que Philippe aiant appris que Mégaleas avoit pris la fuite, chargea Taurion du commandement des rondachers, que commandoit Léontius, & l'envoia en Triphylie, comme s'il y eût en là quelque affaire pressante: & dès qu'il fut parti, il fit mettre Léontius en prison pour le paiement des vingt talens dont il s'étoit fait garant. Léontius fit sçavoir cette nouvelle à l'infanterie, dont il avoit été le Chef, qui aussitôt députa au Roi pour le prier que si on chargeoit Léontius de quelque nouvelle accusation, qui eût mérité qu'on le mît en prison, il ne décidat rien qu'elle ne fût présente: que s'il lui refusoit cette grace, elle prendroit ce refus pour un mépris & une injure infigne: (telle étoit la liberté dont les Macédoniens usoient toujours avec leur Roi;) mais que si Léontius n'étoit renfermé que pour le paiement des vingt talens, elle s'offroit de paier en commun cette somme. Ce témoignage d'affection ne fit qu'irriter la colère du Roi, & accélérer la mort de Léontius.

Sur ces entrefaites arrivérent d'Étolie les Ambassadeurs de Rhodes de Chio, après avoir fait consentir les Etoliens à une trève de

## HISTOIRE DE POLYBE,

trente jours, & assurérent au Roi que ce peuple étoit disposé à la paix. Philippe accepta la trève, & écrivit aux Alliés d'envoier leurs Plénipotentiaires a Patres pour traiter de la paix avec les Etoliens. Il partit aussi de Léchée pour s'y trouver, & y arriva après deux jours de navigation. Il reçut alors des lettres envoiées, par Mégaleas, de la Phocide aux Etoliens, dans lesquelles ce perfide exhortoit les Etoliens de ne rien craindre & de continuer la guerre; que Philippe étoit aux abois faute de munitions & de vivres, & il ajoutoit à cela des choses fort injurieuses à ce Prince. Sur la lecture de ces lettres: .Philippe jugeant qu'Apelles en étoit le principal auteur, le fit faisir & partir au plutôt pour Corinthe, lui, son fils & un jeune homme qu'il Alexandre eut aussi ordre d'aller à Thébes, & de faire ajourner Mégaleas devant les Magistrats pour l'obliger à paier la somme dont il avoit répondu. Cet ordre fut exécuté; mais Mégaleas n'attendit pas que les suges décidassent, il se donna la mort à lui-même. Apelles, son fils & le jeune homme qu'il aimoit moururent aussi peu de tems après. Ainsi périrent les conjurés, fin que leurs crimes, & principalement leur insolence à l'égard d'Aratus, leur avoit justement attirée.

Cependant les Etoliens souhaitoient toujours avec ardeur que la paix se conclût. Ils ctoient las d'une guerre, où rien n'avoit répondu à leur attente. Ils s'étoient flattés de n'avoir affaire qu'à un Roi jeune & fans expérience, & qu'ils s'en joueroient comme d'un enfant, & Philippe au contraire leur avoit fait connoître qu'en fagesse & en résolution il etoit homme parsait, & qu'eux s'étoient conduits en enfans dans toutes leurs entreprises. Mais aiant appris le soulévement des rondachers, & la catastrophe de la conjuration d'Apelles & de Léontius, ils reculérent le jour où ils devoient se trouver à Rhie, dans l'espérance qu'il s'éleveroit à la Cour quelque sédition, dont le Roi ne se tireroit qu'avec peine. Philippe saisit d'autant plus volontiers cette occasion de continuer la guerre, qu'il en espéroit un heureux succès, & qu'il étoit venu dans le dessein d'empêcher la paix. Ainsi loin de porter les Alliés qui étoient venus à Rhie à en traiter, il les encouragea à continuer la guerre, ensuite il mit à la voile & retourna encore à Corinthe. Il permit aux Macédoniens de s'en aller par la Thessalie prendre leurs quartiers d'hiver dans leur pais; puis côtoiant l'Attique sur l'Euripe, il alla de Cenchrée à Démétriade, où il trouva Ptolémée, le seul qui restoit des conjurés, & le fit condamner à mort par une assemblée de Macédo-

Tout ceci arriva au tems qu'Annibal campoit en Italie sur le Pô, & qu'Antiochus, après s'être soumis la plus grande partie de la Cœlesyrie, avoit envoié ses troupes en quartiers d'hiver. Ce su aussi alors que

que Lycurgue Roi des Lacédémoniens s'ensuit en Etolie pour se dérober à la colère des Ephores, qui trompés par un saux bruit que ce Roi avoit dessein de brouiller, s'étoient assemblés pendant la nuit, & étoient venus chez lui pour se saisse de sa personne; mais sur le pressentiment qu'il eut de cette violence, il prit la suite avec sa famille. L'hiver venu, Philippe s'en retourna en Macédoine.

Chez les Achéens, Epérate étoit également méprisé des soldats de la République & des étrangers, personne n'obéissoit à ses ordres, le païs étoit tout ouvert & sans désense. Pyrrhias envoié par les Etoliens au secours des Eléens, remarqua ce désordre. Il avoit avec lui quatorze cens Etoliens, les étrangers des Eléens, environ mille hommes de pied de sa République & deux cens chevaux; ce qui faisoit en tout environ trois mille hommes. Avec ces forces il ravagea non seulement les Pharéens & les Dyméens, mais encore toutes les terres des Patréens. Il alla enfin camper sur une montagne qui commande Patres. & que l'on appelle Panachaïque, & de là il mit à seu & à sang tout le pais qui s'étend jusqu'à Rhie & à Egée. Les villes abandonnées & ne recevant pas de secours étoient à l'extrémité, & ne pouvoient paier leur contingent qu'avec peine. Les troupes étrangères, dont on reculoit de jour en jour le paiement, servoient comme on les paioit. Ce mécontentement réciproque jetta les affaires dans un tel désordre, que les soldats étrangers désertérent: désertion qui n'arriva que par la làcheté & la foiblesse du Chef. Heureusement pour les Achéens, le tems de sa Préture expiroit, il quitta cette charge au commencement de l'Été, & Aratus le pére fut mis en sa place. Telle étoit la situation des affaires dans l'Europe.

## CHAPITRE VIII.

Pourquoi l'Historien a distingué les affaires de la Gréce de celles de l'Asse. Importance de bien commencer un Ouvrage. Vanité des Auteurs, qui promettent beaucoup, rabaissée. Conduite déplorable de Ptolémée Philopator. Piége que lui tend Cléoméne, Roi de Lacédémone.

PAssons maintenant en Asie, puisque le tems & la suite des affaires semble nous y conduire, & voions ce qui est arrivé dans cette même olympiade. Nous parlerons d'abord, selon notre premier projet, de la guerre que se firent Antiochus & Ptolémée au sujet de la Cœlesyrie. Il est vrai que cette guerre se faisoit en même tems que Tome V.

celles des Grecs, mais il étoit à propos de ne point interrompre les affaires de la Gréce, & d'en séparer les autres. Il n'est point à craindre pour cela que mes Lecteurs aient peine à prendre une exacte connoiffance du tems où chaque chose s'est passée. Il suffit, pour qu'ils la prennent, que je leur fasse remarquer en quel tems de l'olympiade dont il s'agit les affaires ont commencé & pris sin. Mais asin que la narration sût suivie & distincte, il étoit d'une extréme importance de ne pas entasser péle-mêle dans cette olympiade les saits arrivés dans la Gréce & dans l'Asie. Quand nous en serons aux olympiades suivantes, alors nous rapporterons à chaque année ce qui s'y est sait.

En effet comme nous ne nous sommes pas bornés à quelque Histoire particulière, mais que notre projet, le plus grand, si je l'ose dire, qu'on ait jamais formé, embrasse l'Histoire de tous les peuples, nous avons dû prendre garde. en l'exécutant, que l'ordre de tout l'ouvrage en général & celui des parties fût si clair que personne ne s'y trompât. C'est dans cette vue que nous allons reprendre d'un peu haut le regne d'Antiochus & de Ptolémée, & que nous en commencerons l'Histoire par des choses connues, & dont tout le monde convient. On ne peut trop exactement suivre cette méthode. Car ce que les Anciens ont dit que c'est avoir sait la moitié d'un Ouvrage que de Pavoir commence, ils ne l'ont dit que pour nous faire entendre qu'en toutes choses notre principal soin doit être de bien commencer. Cette maxime des Anciens paroît un paradoxe, mais elle est encore à mon avis au-dessous de la vérité. On peut assûrer hardiment que le commencement n'est pas seulement la moitié d'une entreprise, mais qu'il a encore un rapport essentiel avec la fin. Comment bien commencer un Ouvrage, sans l'avoir conduit d'esprit jusqu'à la sin, & sans avoir connu d'où on le commencera, jusqu'où on le poussera, & quel en fera le but? Comment récapitulera-t-on bien à la fin tout ce que l'on a dit, sans avoir scû dès le commencement d'où, comment & pourquoi l'on est venu jusqu'à un certain point? Puis donc que les commencemens ne font pas seulement liés avec le milieu, mais encore avec la fin, on doit y faire une très-grande attention, foit qu'on écrive ou qu'on life une Histoire générale, & c'est ce que nous tâcherons d'ob-

Au reste je sçai bien que d'autres Historiens promettent comme moi une Histoire générale, & se vantent d'avoir conçu le plus grand projet qu'on se soit jamais proposé. Ephore est de ce nombre, il est le premier & le seul qui l'ait entrepris. Pour les autres, on me dispensera d'en rien dire, & de les nommer. Je dirai seulement que qu'elques Historiens de notre tems se croient bien sondés à croire seur Histoire générale, pour nous avoir donné en trois ou quatre preses la guerre des Romains contre les Carthaginois. Mais il faudroit etre bien

ignorant, pour ne sçavoir pas qu'en Espagne & en Afrique, en Sicile & en Italie, il s'est fait dans le même tems un grand nombre d'exploits très-éclatans; & qu'après la première guerre Punique, la plus célébre & la plus longue qui se soit faite, est celle qu'Annibal eut contre les Romains; guerre si considérable, qu'elle attira l'attention de tous les Etats, & qu'elle fit trembler dans l'attente du fuccès qu'elle auroit. Cependant l'on voit des Historiens qui expliquant moins les faits que ces Peintres, qui dans quelques Républiques les tracent sur les murailles à mesure qu'ils arrivent, se vantent d'embrasser tout ce qui s'est passé chez les Grecs & chez les Barbares. D'où vient que l'effet répond si mal aux promesses? C'est qu'il n'est rien de plus aisé que de promettre les plus grandes choses, que tout le monde est en état de le faire, & qu'il ne faut pour cela qu'un peu de hardiesse: mais qu'il est difficile d'exécuter en effet quelque chose de grand, qu'il se rencontre rarement des gens qui en soient capables, & qu'à peine s'en trouve-t-il qui en sortant de la vie aient mérité cet éloge. Ceci ne plaira pas à ces Auteurs qui admirent leurs productions avec tant de complaisance: mais il étoit à propos de les humilier. Je reviens à mon fujet.

Ptolémée surnommé Philopator aiant après la mort de son pére fait mourir Magas son frère & ses partisans, s'aisit sur le trône de l'Egypte. Par la mort de Magas il croioit s'être mis par lui-même à couvert de tous périls domestiques, & que la fortune l'avoit défendu contre toute crainte du dehors, depuis qu'elle avoit enlevé de cette vie Antigonus & Seleucus, & ne leur avoit laissé qu'Antiochus & Philippe, encore enfans, pour successeurs. Dans cette sécurité il se livra tout entier aux plaisirs. Nul soin, nulle étude n'en interrompoit le cours. Ni ses Courtisans, ni ceux qui avoient des charges dans l'Egypte, n'osoient l'approcher. A peine daignoit-il faire la moindre attention à ce qui se passoit dans les Etats voisins de son Roiaume. C'étoit cependant sur quoi ses prédécesseur veilloient plus que sur les affaires mêmes de l'intérieur de l'Egypte. Maîtres de la Cœlesyrie & de Cypre, ils tenoient les Rois de Syrie en respect par mer & par terre: comme les villes les plus considérables, les postes & les ports qui sont le long de la côte depuis la Pamphylie jusqu'à l'Hélespont, & les lieux voisins de Lysimachie leur étoient soumis; de là ils observoient les Puissances de l'Asie & les Isles mêmes. Dans la Thrace & la Macédoine, comment auroit-on osé remuer pendant qu'ils commandoient dans Ene, dans Méronée & dans des villes encore plus éloignées? Avec une domination si étendue, aiant encore pour barrière devant eux les Princes qui régnoient au loin hors de l'Egypte, leur propre Roiaume étoit en fûreté. C'étoit donc avec grande raison qu'ils tenoient toujours les yeux ouverts sur ce qui se passoit au dehors: Ptolémée au contraire dédaignoit de se donner cette peine, l'amour & le vin saisoient toutes ses délices, comme toutes ses occupations. Après cela l'on ne doit pas être surpris qu'en très peu de tems on ait attenté de plusiques en desire.

de plusieurs endroits, & à sa Couronne & à sa vie.

Le premier qui l'ait fait sut Cléoméne de Sparte. Tant que Ptolémée Evergéte véquit, comme il avoit sait alliance avec ce Prince, & que d'ailleurs il comptoit d'en être secouru pour recouvrer le Roiaume de ses péres, il se tint en repos. Mais quelque tems après sa mort, quand dans la Gréce les affaires tournerent de manière que tout sembloit l'y appeller comme par son nom, qu'Antigonus sut mort, que les Achéens eurent pris les armes, que les Lacédémoniens se surent unis avec les Etoliens contre les peuples d'Achaïe & de Macédoine, alors il demanda avec empressement de sortir d'Alexandrie. Il supplia le Roi de lui donner des troupes & des munitions suffisantes pour s'en retourner. Ne pouvant obtenir cette grace, il pria qu'on le laissat du moins partir avec sa samille, & qu'on lui permît de prositer de l'occafion savorable qui se présentoit de rentrer dans son Roiaume. Ptolémée étoit trop occupé de ses plaisirs pour daigner prêter l'oreille à cette priére de Cléoméne. Sans prévoiance pour l'avenir, nulle raison,

nulle prière ne put le tirer de sa sotte & ridicule indolence.

Solibe, qui pour lors avoit dans le Roiaume une très-grande autorité, assembla ses amis, & dans ce Conseil on résolut de ne donner à Cléomène ni flotte ni provisions; ils croioient cette dépense inutile, parce que depuis la mort d'Antigonus les affaires du dehors du Roiaume ne leur paroissoient d'aucune importance. D'ailleurs ce Conseil craignoit qu'Antigonus n'étant plus, & n'y aiant plus personne pour. rélister à Cléomene, ce Prince après s'être soumis en peu de tems la Gréce, ne devînt pour l'Egypte un ennemi fâcheux & redoutable: d'autant plus qu'il avoit étudié à fond l'état du Roiaume, qu'il avoit un souverain mépris pour le Roi, & qu'il voioit quantité de parties du Roianne séparées & fort éloignées, sur lesquelles on pouvoit trouver mille occasions de tomber. Car il y avoit un assez grand nombre de vaisseaux à Samos, & à Ephése bon nombre de soldats. Ce furent là les raisons sur lesquelles on ne jugea pas à propos d'accorder à. Cléomene ce qu'il demandoit. D'un autre côte laisser partir, après un refus méprisant, un Prince de cette considération, c'étoit s'en faire un ennemi qui se souviendroit de cette insulte. Il ne restoit donc plus que de le retenir malgré lui. Mais cette pensée fut universellement. rejettée. Il ne fallut pas délibérer pour cela, on vit d'abord qu'il n'y avoit pas de sûreté à loger dans le même parc le loup & les brebis. Sosibe surtout craignoit qu'on ne prît ce parti, & en voici la raison.

# **፞**

## O B S E R V A T I O N S

### Sur les Ptolémées.

M. Vaillant (a) n'avoit écrit l'Histoire des Ptolémées Rois d'Egypte, dressée Tur les Médailles, on peut bien juger que je n'aurois jamais eu la pensée d'en faire une Observation, & cependant je m'y voiois nécessairement obligé, mon Auteur parlant sans cesse des Ptolémées comme it a fait des Antiochus, sans qu'il m'ait été possible de les distinguer les uns des autres, parce qu'on n'y voit que le seul nom général. Il s'en faut bien que je fois capable de débrouiller le vral parmi tant de ténébres cela demande un trop profond savoir, dont je me sens très-éloigné. Le nom de Prolémée étoit commun à tous les Rois d'Egypte depuis la mort d'Alexandre le Grand. M. Vaillant nous donne d'abord à la tête de la Vie de chaque Prince son image tirée des Médailles, & fa grande littérature lui fournit ce que les différens Auteurs ont écrit de ces Princes: car les Historiens ne nous fournissent pas toujours dequoi débrouiller ces fortes de choses. M. Vaillant débrouille par tout la chronologie & les généalogies embarrassées, ce qu'aucun autre avant lui n'avoit pû découvrir : il distingue les Princes que le même nom avoit fait confondre. Il eût rendu un grand service au public, s'il eût fait pour les Antigonus de Macédoine, les Antiochus de Syrie & les Denis de Sicile, ce qu'il a fait pour les Prolémées. A l'égard de ceux-ci, tous les Savans sont unanimes quant au tems qu'ils ont régné, & le mettent à la cent quatorziéme Olympiade.

Le premier qui monta sur le trône est Ptolémée fils de Lagus, garde du corps de la Maison d'Alexandre le Grand, que les Rhodiens nommérent Soter ou Sauveur. Ce fur donc celui-là qui leur envoia du secours lorsque Démétrius assiégea cette ville fameuse, & où il échoua assez honteusement, comme je l'ai dit dans mon-Traité de l'Attaque & de la Défense des places des Anciens: ce Ptolémée Soter fut: tout plein de grandes qualités, & telles qu'il les faut à un Prince. Il étoir brave, de grande prudence, joignant à cela beaucoup de bonté, de douceur, d'équité, de modeftie & de savoir. Je crois qu'il étoit un peu railleur, désaur considérable dans un Prince, parce qu'il est rare que ceux auxquels il s'adresse osent leur retorquer. Il s'en trouva un pourtant assez imprudent pour user de représaille, & qui me paroît un peu forte; ce qui fut une leçon pour ce Prince, & véritablement une marque de sa modération, & qui produisit une excellente maxime pour ses semblables. Elle mérite de passer ici. Voulant un jour se moquer d'un Grammairien, dont l'ignorance lui étoit connuë, il lui demanda s'il favoit quel étoit le pére de Palée? Je vous le dirai volontiers, lui répondit le Grammairien, lorsque vous m'aurez appris auparavant qui étoit le pére de Lagus. C'étoit reprocher à ce Prince l'obscurité ou la bassesse de sa naissance. L'insolence du personnage surprit: tout le monde, mille coups d'érrivières étoient le châtiment le plus convenable & le plus digne d'un Grammairien. C'eût été lui faire trop d'honneur de le punix autrement qu'un homme de sa profession. C'est à quoi chacun s'attendoit, on sè

trompa. Le Prince se contenta de dire, que s'il n'étoit pas digne d'un Roi de sousfrir qu'on le raillat impunément, il étoit encore plus indigne de lui de railler qui que ce soit. Apparemment il avoit raison. M. Vaillant prétend que Lagus régna quarante ans.

Soter céda la Couronne à son fils Ptolémée Philadelphe deux ans avant sa mort; & bien que celui-ci fût le cadet, il monta sur le trône au préjudice de son aîné. Les uns lui donnent trente-huit de régne; mais l'Auteur fait voir par une Médaille qu'il régna quarante ans comme son père. Il prit le nom de Ptolémée Philadelphe, pour marquer l'amitié qu'il vouloit entretenir avec son frére Céraunus. Celui-ci devoit être un Prince de beaucoup de mérite, puisqu'il s'étoit acquis le Roisume de Macédoine, après avoir tué Séleucus. Il lui envoia des Ambassadeurs, pour lui dire qu'oubliant l'injustice de son pére, qui l'avoit privé de son droit à la succession au Roiaume d'Egypte, il ne laissoit pas de lui demander son amitié, possédant un Roiaume qui lui donnoit lieu de se consoler. Philadelphe n'étoit pas moins digne du trône que son père, il en eut toutes les qualités. Il le surpassa dans les sciences. Il dressa cette fameuse Bibliothéque d'Aléxandrie, dont l'Histoire fait mention, la plus nombreuse & la plus riche qui sût au monde, où il sit mettre la version Gréque de la Bible qu'il fit faire avec grand soin. Staton de Lampsaque avoit été son Précepteur, il le récompensa en Roi. Il ne su pas moins généreux & libéral envers les Savans. Un ' grand nombre quittérent la Gréce pour se rendre auprès de lui, sans doute chassés par la mauvaise fortune. Il les combla de ses biensaits, & fonda des Ecoles dans Alexandrie. M. Vaillant prétend qu'il fut atteint d'un grain de folie, ce qui me feroit scupconner quelque passion pour la Poësie. Il s'imagina, dit l'Auteur, qu'il ne mourroit jamais, quoiqu'il fût d'une constitution assez délicate, à moins qu'il n'attribuât son immortalité à ses grandes qualités, & au pouvoir qu'ont les Savans d'immortaliser leurs Mécénes.

A Prolémée Philadelphe succéda Prolémée Evergéte ou le Bienfaiteur, qui n'étoit que son fils d'adoption. Philadelphe s'étoit donné ce surnom, sans que ses peuples s'en mélassent. L'autre reçut le sien de ceux-ci, ce qui est encore mieux. Le pass natal de l'épithéte d'Evergéte se trouve dans la reconnoissance que les Egyptiens lui témoignérent de leur avoir rapporté d'Asie les Dieux qu'on leur avoir enlevés, quoique l'Egypte en sût toute inondée, & qu'ils en eussent assez pour fournir toute la terre sans s'incommoder beaucoup, & des Prêtres au-delà de ce qu'il en falloit pour le bien & le repos d'un Etat. Quand ils se seroient défaits des quatre cinquiémes de leurs Divinités, il y en est eu encore de reste pour la ruine de leur païs: car c'étoit en Egypte que la superstition avoit dressé & planté son tabernacle. Evergéte étoit fils d'Arsinoë femme de Lysimachus, & fils adoptif d'Arsinoë Bérenice, sœur (notez ceci) & femme de Philadelphe. Ce Prince n'aiant point d'enfant de sa sœur, l'adopta comme sien, & sit bien, puisque c'étoit le même sang, & qu'il n'avoit point d'ensans d'elle. On ne vit plus de vertus, ni rien de bon dans les Rois d'Egypte après Evergéte, qui doit être compté pour le dernier qui fût digne de gouverner des peuples. Tous les autres qui vinrent après lui furent des tyrans, & leur vie fut un tissu de vices & de mauvaises actions.

Après Evergéte on vit régner son fils Ptolémée Philopator, dont Polybe parle ici. Il sut accusé de s'être désait de son père, par la hâte qu'il avoit de goûter du trône. Mais c'est une calomnie, puisque mon Auteur assure lui-même, & M. Vaillant ne l'oublie pas, que Ptolémée Evergéte père de Philopator mourut de maladie, & donna pour Tuteur à son fils, qui passoir pour un hébété, ce Sosibe dont Polybe parle. Celui-ci est d'autant plus digne de créance, qu'il étoit Auteur contemporain, ou fort près de l'être. Ce Ptolémée se donna de sa propre autorité le surnom de Philopator, qui signisse ami de son pére, auquel pourtant il ne ressembla en rien: car il n'eut aucune de ses vertus. Il illustra sa vie par toutes sortes de vices, & son Gouverneur ne valut guéres mieux que lui. Il su très-débauché, & encore plus cruel. Il commença son regne par le meurtre de sa mére & de son frère, ce qui me seroit soupçonner extrémement qu'il s'étoit désait de son père par le poison. Un hébété est souvent plus capable qu'un homme d'esprit, lorsqu'il a des gens auprès de lui aussi mal moriginés. Ses peuples laissèrent mettre le surnom de Philopator sur les Médailles, & lui donnérent par raillerie le nom de Tryphon & de Gallus. Chacun sçait que les Egyptiens étoient les plus grands railleurs du monde, au jugement de Xénophon. Un Tyran, qui occupe deux ans le trône d'un beau Roiaume, ne régne encore que trop pour les péchés de son peuple. Celui-ci s'y maintint un peu plus de vingt-six ans, il laissa un sils agé de cinq ans sous la tutelle d'A-gathocles, dont Polybe parle.

Prolémée Epiphanés ou l'Illustre monta sur le trône. Il commença son régne comme Néron sit le sien, avec beaucoup de gloire & d'équité; mais la statterie de ses Courtisans & leur corruption aidérent infiniment à le corrompre lui-même, outre le penchant qu'il avoit aux vices. Il régna avec toutes les qualités d'un Tyran, & les sit paroître dans toute leur étenduë. Il s'attira par-là la haine & l'aversion de ses sujets, qui faillit à lui être satale. Il gouverna vingt-quatre ans, & laissa deux sils en

bas âge, & une fille nommée Cléopatre, sous la tutelle de leur mére.

L'aîné monta sur le trône n'aiant encore que six ans, sous le surnom de Philomator, qui fignifie l'ami de sa mére. Il y a toute sorte d'apparence que sa mére lui perfuada de s'en charger, pour lui mettre inceffamment dans l'esprit la reconnoisfance & l'obligation qu'il lui avoit des soins qu'elle s'étoir donnée pour son éducation durant fa minorité. L'épithète de Ptolémée Philomator passa dans les Médailles. Il s'en faut bien, selon M. Vaillant, que celui ci ressemble à son prédécesseur. Quelques - uns disent qu'il sur un sort bon Prince, qu'il gouverna avec beaucoup de justice & d'équité, sans abuser de son pouvoir au préjudice de ses sujets, qu'il fur doux & clément, & qu'il n'eur pour tout défaut qu'un assez grand penchant aux plaisirs, ce qui ne pouvoit être regardé comme une chose sort blamable chez les Egyptiens, qui étoient mols & voluptueux. Ce défaut, qu'on reprochoir à Philomator, a produit peut-être le blâme que quelques-uns lui ont donné. Il n'y a point d'homme qui n'ait ses bonnes & ses mauvaises qualités, & il est de l'équité de le louer dans les unes & de le blâmer dans les autres, & de ne point écarter ses vertus en même tems qu'on le blâme de ses vices. Il régna trente-quatre ans. M. Vaillant avoit une Médaille de ce Prince, où la prémiére épithéte de son nom est suivie d'une autre. Il y a au revers en termes Grecs, Prolémée Philomator Roi Dieu. Il ne faut pas trouver ce terme fort étrange dans un homme mortel, puisque les plus vils animaux étoient mis au nombre des Divinités de ce peuple ridiculement supersticieux, pasticulièrement le chat, & qui pis est le pet-

Vient ensuite Ptolémée Evergéte II. frére de Philomator. Il se qualifia lui-même du surnom. d'Évergéte, lorsqu'il eut succédé à son frére: car avant que d'y être parvenu on le nommoit Physcon par raillerie, c'est-à-dire le Pentru. Celui-ci parut sur la scéne en vrai Tyran, il sit mourir le sils de son frére, & épousa la mêre de ce jeune Prince. Il poussa encore plus soin sa cruanté, il sit ôter la vie à son propre sils, qu'il avoir eu de Cléopatre sa sœur & sa semme: les mariages entre fréres & sœurs étant une chose commune en Egypte. Sa cruanté s'étendit encore sur ses peuples; M. Vaillant dit qu'il sit égorger une partie de ceux d'Alexandrie

par le fer & par le feu. Cela surprendroit, s'il ne s'étoit pas trouvé des Princes plus tyrans & plus cruels que celui-ci. Les Egyptiens profitant du privilége qu'ils avoient de donner aussi leurs épithètes aux Princes régnans, appellérent celui-ci Kakergéte. ou malfaisant. Pourquoi pas plutôt le cruel? Il est impossible qu'il n'y ait toujours quelque chose de bon dans les plus méchans hommes. M. Vaillant nous le produit comme un Prince fravant, & qui plus est Auteur de quelques Commentaires. Il aima, dit-il, les gens de Lettres & les Philosophes, & sous son regue les Sciences fleurirent extrémement. Il régna vingt-neuf ans. M. Jacques Bernard, qui a donné un erès-bon Extrait du Livre de M. Vaillant, & dont je me sers sans le copier, auroit dû inserer dans l'Article d'Evergére II. le tems de son regne, qu'il donne dans celui de son frére Philomator.

Evergéte II. étant mort, laissa un Testament par lequel il partageoit l'autorité Roiale à sa femme, & à celui de ses destix fils qu'elle voudroit choisir. La Reine auroit volontiers préféré le cadet à l'aîné, mais le peuple ne lui laissa pas le pouvoir d'opter entre ces deux Princes. Elle fut contrainte de choisir l'aîné. Celui-ci avoit été relégué dans l'Isle de Cypre avec Cléopatre, niéce l'Evergéte H. Mais avant que ce Prince se rendit en Egypte pour prendre possession du Roiaume, la Reine avoit stipulé qu'il quitteroit Cléopatre sa plus jeune sœur, qu'il avoit épousée, & qu'il aimoit très-tendrement. Il fallut se résoudre à une si cruelle séparation, & laisfer cette pauvre Princesse dans son exil. Voilà un beau sujet de Poëme dramatique. Ce Prince étant arrivé à Alexandrie, monta sur le trône conjointement avec sa mére. Il fut le huitiéme Ptolémée qui voulut qu'on ajoutât à ce nom-là celui de Soter II. & les Alexandrins usant de leur privilége ordinaire, l'appellérent Lathiure d'un mot Grec, dit l'Auteur, qui fignifie une espèce de petite féve, parce qu'il lui en étoit sorti une au visage. Qui auroit cru que ce Prince pût retourner encore en Cypre? Cela arriva pourtant: car après dix ans de regne, il fut chasse par son frère Alexandre, qui en régna dix neuf. Celui-ci voulant régner seul, se désit bravement de sa mère. Ceux d'Alexandrie furent saiss d'un parricide si épouvantable, ils rappellérent l'aîné de Cypre, où il régnoit. Etant remonté sur le trône, il l'occupa encore sept ans après son rappel.

Soter II. n'eut apparemment qu'une fille nommée Bérénice, qui lui fuccéda, & qui ne régna que six mois. Les Romains étoient tellement les maîtres en ce tems-la, qu'ils ne l'étoient pas moins de l'Egypte que d'un païs conquis. Ils avoient apparemment en ôtage à Rome le fils de Ptolémée Alexandre. Sylla, qui s'étoit emparé de toute l'autorité de la République sous le nom de Dictateur perpétuel, du moins il se mit sur ce pied, envoia en Egypte Alexandre, qui prit le nom de Ptolémée Alexandre II. auquel il fit épouser Bérénice sa cousine, qui monta sur le trône conjointement avec lui par ce mariage. Les Egyptiens lui firent épouser volontiers leur Reine; qu'Alexandre ne garda que dix-neuf jours, foit par haine, ou parce que cette Princesse l'incommodoit un peu trop sur le trône. Il la fit donc mourir comme les autres avoient fait leur mére: c'eût été le mieux du monde si ce Prince en sût demeuré là; mais se voiant seul le maître, il crut pouvoir se laisser aller à ses passions, & à toutes fortes d'infolences & de crimes. Il falloit qu'il en eût commis un grand nombre, & des plus énormes, puisqu'au témoignage d'Appien ses peuples s'en désirent si promptement après un regne de dix-neuf jours, & ce témoignage se trouve encore appuié par celui de Porphyre. " Mais, dit M. Jacques Bernard, cés Auteurs se sont , trompés en cet endroit, & ont confondu la mort de Bérénice avec celle de son , époux, comme l'a fait voir M. Baudelot dans son Histoire de Prolémée le Fluteur, & ce sçayant homme a raison.

Nous

Nous quitterons ici M. Vaillant pour suivre M. Baudelot dans la vie de Ptolémée Aulétes ou le Fluteur, fils naturel de Ptolémée II. qui succéda à Alexandre II. au Roiaume d'Egypte. Ce Prince régna d'abord dans la Lybie, ou dans quelque autre Province considérable. On prétend que les Alexandrins ne l'appellérent pas pour remplir le trône après la mort d'Alexandre II. mais qu'il l'acheta par de groffes fommes par le moien de Pompée & de César, qui étoient encore amis. Il répondit encore de l'argent aux Aléxandrins pour trouver moins d'obstacles à son dessein. Ils se soulevérent contre Alexandre, & Ptolémée Aulétes sut appellé pour remplir sa place. & son cadet fut déclaré Roi de Cypre par les mêmes Alexandrins. Alexandre se retira à Tyr avec ses trésors, où il mourut six mois après. Aulétes étant remonté sur le trône, s'y crut inébranlable, & tous les bons Princes doivent s'y croire très-affermis; mais un Tyran n'y tient guéres qu'à un filet. Si Aulétes se crut exemt de tyrannie, il se trompa fort: il sut au contraire un très-méchant Prince, il se livra à tous les vices imaginables, & chargea ses peuples d'impôts extraordinaires. Outre le surnom d'Aulétes, il eut encore celui de Bacchus, soit qu'il fût un dévot de ce Dieu, & qu'il se plût à ses sêtes, ou qu'il l'imitât dans son yvrognerie. Je croi qu'il y entroit de tout cela, & ce qui prouve davantage ce dernier défaut, c'est qu'il poussa sa passion pour la Musique aux derniers excès, & l'on prétend que cette passion le jetta dans la débauche & la tyrannie. Je voudrois de meilleures preuves & de meilleurs garans que Plutarque, pour me persuader que la Musique est capable de produire de tels effets. Aulétes le Fluteur eût été tyran sans la flute & sans la Musique, cela est certain. Un Tyran a besoin d'être bien soutenu, l'alliance des Romains lui étant nécessaire, il eut besoin de les ménager. Ceux-ci, qui n'ignoroient pas son état, n'ignoroient pas non plus combien le Roiaume de Cypre étoit de leur bienséance, ils muguetoient cette Isle depuis longtems. Le frére d'Aulétes y régnoit alors, il falloit qu'ils fussent sûrs que notre Fluteur ne s'y opposoit pas. Aussi cette alliance, qu'ils avoient faite avec lui, étoit le but principal de cette entreprise; assûrés qu'ils étoient que ce Prince ne remueroit pas, ils y marchérent; ", mais les Egyptiens irrités d'ail-, leurs contre leur Souverain, dit M. Baudelot, ne pûrent voir le peu de soin qu'il , prenoit de s'opposer aux entreprises des Romains sans en former, soupçonnant as-" fez qu'il s'entendoit avec eux. Aulétes parut peu disposé à les fatisfaire, & loin de se mettre en état de donner quelque secours à son frére, il ne s'occupoit qu'à , jouer de la flute, avec tous les apprêts & les ajustemens particuliers aux joueurs de cet instrument en ce tems-là. Toutes ces raisons & quelques autres firent soulever un peuple assez enclin à la révolte; ce qui obligea Aulétes de se retirer. On ne peut pas dire comment la chose se passa, parce que les Auteurs ne s'accordent , point fur cet article.

" Les deux filles aînées d'Aulétes Tryphéne & Bérénice, dit encore le même Au" teur, furent élevées sur le trône. La première Princesse n'est pas trop connuë.
" M. l'Abbé de la Charmonie l'a déterrée dans un morceau de porphyre, qui se trou" ve dans l'Eusébe de Scaliger. Elle ne régna qu'un an. Pour Bérénice, il en est
" assez parlé dans les Auteurs. On la croit complice de la conjuration contre

" son pére".

Ce Prince se retira à Rome pour implorer le secours de la République, il y fut très-bien reçu. Les Egyptiens envoiérent en même tems à Rome pour se justifier, & pour accuser ce Prince de cruauté & de tyrannie. Celui-ci en étant informé, & craignant le préjudice de cette Ambassade, envoia des assassins sur la route, qui se désirent d'une partie de ces gens-là; les autres étant arrivés, se tûrent pour de l'argent. Mais cela n'empêcha pas que cet assassinat ne sût sçà à Rome, ce Tome V.

qui sit un très-mauvais effet; & si Pompée n'eût pas pris le parti d'Aulétes, & gagné une grande partie du Sénat, cette mauvaise action eût perdu ce Prince malgré une si grande protection. Tout le monde se tourna contre lui; sa conduite & sa perfonne le rendirent si odieux aux gens de bien, qu'ils s'opposérent tous unanimement à son rétablissement. Aulétes se voiant en exécration dans cette Capitale, se retira à

Ephése, désespérant de pouvoir rien obtenir.

Cependant Pompée, qui avoit pris à cœur l'affaire de ce Prince, voiant qu'il ne gagneroit rien auprès du Sénat, " jetta les yeux fur Gabinius, qui commandoit les
" troupes Romaines en Syrie pour l'exécution de son dessein. Il étoit dans les intérêts de Pompée, homme entreprenant & capable de tout faire pour de l'argent. Aulétes sit marché avec lui, & après divers combats il sut ensin rétabli par son moien.
" Il n'épargna rien pour se venger des plus cunsidérables & des plus riches de son Etat, sa propre sille Bérénice sut immolée à son ressentant, & il tira de la mort
d'un grand nombre d'autres personnes de quoi satisfaire aux engagemens où il étoit
avec Gabinius. Son rétablissement arriva l'an 701. de la ville de Rome, & mourut l'an 704. sans qu'on trouve rien de considérable dans l'Histoire sur son sujet de-

" puis son rétablissement jusqu'à sa mort.

Ptolémée XIII. fils aîné d'Aulétes, succéda à son pére conformément à son Testa-Cléopatre sa sœur âgée de dix-sept ans, & qu'il devoit épouser, régna coniointement avec lui. Il prit le nom de Bacchus comme fon pére. , Cléopatre s'é-" tant emparée de presque toute l'autorité, les amis de Ptolémée ne pouvant le souf-", frir excitérent une sédition, & obligérent Cléopatre à se retirer en Syrie avec Ar-" sinoé sa sœur. Ce sut durant ce tems-là que Pompée, qui avoit perdu la bataille ,, de Pharsale, se retira en Egypte, où il crut trouver une retraite, à cause des grands services qu'il avoit rendus à Aulétes, pére du Roi d'Egypte d'alors; mais la reconnoissance est une vertu inconnue à la plupart des Souverains, surtout lorsqu'il faut l'exercer en faveur des malheureux. Pompée, comme chacun fait, trouva la mort dans le même lieu où il alloit chercher du secours; le Roi d'Egypte & , ses Ministres jugérent à propos de faire mourir ce Romain pour s'acquerir la " faveur de César". Nous ne passerons pas plus loin, parce que le reste de l'Histoire est connu de tout le monde jusqu'à la mort de Ptolémée. Après un combat, où il fut défait par les Romains au delà du Nil, s'étant jetté dans un navire pour repaffer ce fleuve, il fut suivi d'un si grand nombre de suiards, que le vaisseu coula bas. 'Il se noia à l'âge de dix-sept ans, après avoir régné trois ans & huit mois.

Après la mort de ce Prince, César ne jugea pas à propos que Cléopatre occupât tout entier le trône, il lui sit épouser Ptolémée le jeune, qui n'avoit alors que onze ans, lorsque son épouse étoit dans sa vingtième année. C'est cette fameuse Cléopatre qui fait encore tant de bruit dans l'Histoire par ses galanteries & par ses amours. César se trouva pris dans ses silets comme tant d'autres. Il en eut un enfant qu'on appella Césarion, & dont Auguste se désit après la mort d'Antoine. Cette Princesse sit un voiage à Rome avec son jeune mari. César y étoit le maître, elle y sut très bien reçue par cet amant. Cette grande saveur lui donna la hardiesse de se désaire de ce mari trop jeune pour elle. Par cette insame action elle régna seule en Egypte. Après cela viennent les amours soles & ridicules d'Antoine pour cette Princesse; tout cela est connu de tout le monde, aussi bien que la sin de celle-ci & celle de son

'amant.

## CHAPITRE 1X.

Conjuration contre Bérénice. Archidame Roi de Sparte est tué par Cléomène. Ce Prince est saist lui-même & mis en prison. Il en sort & se tuë. Théodote, Gouverneur de la Cœlesyrie, livre sa province à Antiochus.

Ans le tems que l'on cherchoit les moiens de mettre à mort Magas & Bérénice, les auteurs de ce projet craignant furtout que l'audace de cette Princesse ne sit échouer leur dessein, tâchoient de se gagner les Courtisans, & leur faisoient de grandes promesses en cas que leur projet réussit. Sosibe en sit particulièrement à Cléomène, qu'il favoit avoir besoin du secours du Roi, & qu'il connoissoit homme d'esprit & capable de conduire prudemment une affaire importante. Il lui fit aussi part de son dessein. Cléomène voiant son embarras, & qu'il appréhendoit furtout les étrangers, l'exhorta de ne rien craindre, & lui promit que les étrangers loin de lui nuire, lui seroient au contraire d'un grand secours. Comme Sosibe étoit surpris de cette promesse, ne voiez-vous pas, lui dit Cléoméne, qu'il y a ici trois mille étrangers à la solde du Péloponése & environ mille Candiots, à qui au moindre signe je ferai prendre les armes pour vous? Et avec ce corps de troupes qu'avez-vous à craindre? Les foldats de la Syrie & de la Carie, vous épouvanteroient-ils? Ce discours fit plaisir à Sosibe, & l'affermit dans le dessein qu'il avoit contre Bérénice. Mais se rappellant ensuite la mollesse de Ptolémée, les paroles de Cléomène, sa hardiesse à entreprendre & son pouvoir sur les soldats étrangers, il aima mieux porter le Roi & ses amis à se saisir de Cléoméne & à le renfermer. Une occasion s'offrit de mettre ce projet en exécution.

Certain Nicagoras de Messéne avoit par son pére droit d'hospitalité chez Archidame Roi de Sparte. Avant l'assaire dont nous parlons, ils se voioient rarement. Mais quand Archidame se su ensui de Sparte, de peur d'y être pris par Cléoméné, & qu'il su venu à Messéne, non seulement Nicagoras lui donna un logement & les autres besoins de la vie; mais il n'y avoit point de momens dans le jour où ils ne se trouvassent ensemble, leur union devint la plus intime. Cléoméne dans la suite aiant donné à Archidame quelque espérance qu'il le laisseroit retourner à Sparte, & qu'il vivroit bien avec lui, ce su Nicagoras qui négocia cette paix, & qui en dressa les conditions. Lorsqu'elles eurent été acceptées de part & d'autre, Archi-

dame comptant sur les conditions ménagées par Nicagoras, revient à Sparte; mais il rencontre en chemin Cléoméne, qui se jette sur lui & le tuë, sans toucher néanmoins à Nicagoras, ni aux autres qui accompagnoient Archidame. Au dehors Nicagoras témoignoit avoir obligation à Cléoméne de l'avoir épargné; mais il étoit très-piqué de cette

perfidie, dont l'on pourroit soupçonner qu'il étoit auteur.

Quelque tems après il prit port à Alexandrie avec des chevaux qu'il y venoit vendre. En décendant du vaisseau il rencontra sur le port Cléoméne, Pantée & Hippitas qui s'y promenoient. Cléoméne vint le joindre, l'embrassa tendrement, & lui demanda pour quelle affaire il étoit venu. l'améne des chevaux, répondit Nicagoras. C'étoit plutôt de beaux garçons & des batteleuses qu'il falloit amener, reprit Cléoméne, voilà ce qu'aime le Roi d'aujourd'hui. Nicagoras fourit fans dire mot. A quelques jours de là aiant fait connoissance avec Sosibe à l'occasion des chevaux, pour le prévenir contre Cléomène il luifit part de la plaisanterie de ce Prince contre Ptolémée. Voiant enfuite que Sosibe l'écoutoit avec plaisir, il lui découvrit encore la haine qu'il avoit pour Cléomene. Solibe charme de le voir dans ces dispositions, lui fit des largesses, lui en promit d'autres pour la suite, & obtint qu'il écriroit une lettre contre Cléomène, qu'il la laisseroit cachetée, & que quelques jours après son départ un valet comme envoié de sa part lui apporteroit cette lettre. Nicagoras consent à tout. Il part, un valet apporte la lettre, & sur le champ Sosibe suivi du valet va trouver Ptolémée. Le valet dit que Nicagoras lui avoit laissé cette lettre, avec ordre de la rendre à Sosibe. On ouvre la lettre, & on y lit que Cléoméne étoit dans le deflein, si on ne lui permettoit pas de se retirer, & si on ne lui donnoit pour cela des troupes & des provisions nécesfaires, d'exciter quelque soulévement dans le Roiaume. Aussitôt Solibe presse le Roi & ses amis de prévenir le traître, de prendre de justes mesures contre lui, & de l'enfermer. Cela sut exécuté. On donna à Cléomène une grande maison, où il étoit gardé, aiant ce seul avantage au dessur des autres prisonniers, qu'il vivoit dans une plus vaste prison. Dans cette situation, où il ne voioit rien à espèrer pour l'avenir, il résolut de tout tenter pour se mettre en liberté; non qu'il se flattat de réussir, destitué comme il étoit de tous les moiens nécesfaires pour une si difficile entreprise; mais parce qu'il vouloit mourir glorieusement, & ne rien souffrir d'indigne de ses premiers exploits. Peut-être aussi fut-il alors animé de ce fentiment si ordinaire aux grands hommes, qu'il ne faut pas mourir d'une mort commune & sans gloire, mais après quelque action éclatante qui fasse parler de nous dans la postérité.

Il observa donc le tems que le Roi devoit aller à Conope, & sit alors courir parmi ses gardes que le Roi devoit bientôt le mettre en liberté. Sous ce prétexte il régale ses gens, & sait distribuer à ceux qui le gardoient de la viande, des couronnes & du vin. Cenxci mangent & boivent comme si on ne leur eût rien dit que de vrai. Quand le vin les eut mis hors d'état d'agir, Cléoméne vers le milieu du jour prend ses amis (a) & ses domestiques, & ils passent tous le poignard à la main au travers des gardes sans en être apperçûs. Sur la

(a) Cléomène vers le milieu du jour prend ses amis & ses domestiques, & ils passent tous le poignard à la main au travers des gardes.] Chez les Grecs, & encore plus chez les Romains, & presque dans toutes les autres nations, le nombre de ceux qui se dévouoient à la mort est infini. A chaque pas qu'on fait dans l'Histoire on en trouve toujours quelqu'unqui se tuë de ses propres mains & de sang froid. Les Juiss s'en méloient aussi. On en voit dans l'Ecriture sainte, témoin Rasias. Il y en a en foule dans Joséphe. Aujourd'hui on ' regarde ceux qui se font mourir ou qui se pendent comme des foux. Il n'en étoit pas de même chez les Anciens, c'étoit une action trèslouable & digne d'un grand courage. Il n'y avoit pas jusqu'aux enfans qui ne s'en piquassent, & surtout ceux de Lacédémone, qui étoient élevés dans un très-grand mépris de la mort. Ainsi le fils ainé de Cléomène, après le malheur de son pére, s'étant débarassé des mains de Cratasicléa sa grand-mere, " monta sur le tost, dit Plutar-" que, & sans que personne s'en doutat il se " jeter en bas la tête la première, dont il fut ,, tout brise; mais il n'en mourut pas: on le " releva malgré ses cris, & malgré la fureur où il étoit de ce qu'on l'empéchoit de mourir. Cette grandeur de courage dans un enfant, qui auroit dû toucher Ptolémée, n'empêcha pas que cet indigne & lache Prince ne l'envoiat au supplice, tant il avoit le cœur bas: car la cruauté ne logea jamais que dans les ames de cette trempe. Cela me fait souvenir d'un enfant de Lacédémone pris par Antigonus, & vendu comme esclave. Son maître lui aiant ordonné de lui apporter son pot de chambre, il ne répondit rien; & comme il le pressoit, il se sauva sur le tott, & dit: Tu verras tantot qui tu as acheté, & à qui tu as affaire, puis il se précipita, pour ne rien faire d'indigne de lui. Ce mépris de la mort n'étoit pas moins commun aux femmes, témoin cette jeune cap-tive, qui obligée de rendre à sa maîtresse à peu pres un semblable service, & le trouvant trop indigne d'elle, se tua sur le chamo.

Cléomène voulut mourir en vrai Spartiate, & fit fort bien, plutôt que de s'exposer à une mort cruelle & honteuse: car il ne pouvoit rien attendre de moins d'un Roi batteleur & farceur, comme l'appelle Plutarque. Un grand Capitaine ne doit jamais désespérer. Thérycion croioit après l'infortune de Sélasse, qu'un Roi de Sparte ne devoit point survivre à une si grande perte, il lui persuada de se tuer. Cléomé-

ne se facha fort contre lui. " Je suis d'un avis " bien différent, lui dit-il, je crois que ni toi ni moi ne devons pas encore abandonner l'espé-" rance d'être utiles à notre patrie. Quand cette " espérance nous manquera, alors il nous sera ", ailé de mourir, si nous en avons tant d'envie". Ce compliment lui sut fait au moment qu'il alloit s'embarquer pour l'Egypte, auquel Thérycion ne repliqua point, dit encore le même Plutarque; mais à la première occasion favorable qu'il trouva pour s'éloigner de Cléoméne, il s'écarta fur le rivage, & se tua de sa propre main. Celuilà étoit aussi sot qu'Achitophel dans l'Ecriture, car les Juiss se tuoient assez familièrement. Celui-ci se croiant le plus sage de la Cour d'Absalon. & voiant qu'on méprisoit ses avis, se pendit de chagrin. Les Anciens avoient un motif brillant de se tuer, les uns par lassitude de vivre, les autres par un pur amour de leur patrie, ou pour ne pas survivre à ses malheurs, comme Cocceius Nerva. " Ce grand Jurisconsulte, dit Montagne, " florissant en santé, en richesses, en réputation , & en crédit près de l'Empereur, n'eut autre ,, cause de se tuer, que la compassion du misé-,, rable état de la chose publique Romaine". Beaucoup sous les régnes de Tibére, de Caligula, de Néron, & autres pareils monftres, bien qu'innocens, prévenoient leur condamnation par une mort volontaire, ou se faisoient mourir, pour n'être pas les témoins des horreurs, des crimes-& des infamies de ces hommes abominables, & beaucoup d'autres pour de moindres sujets : caril s'en est trouvé qui se sont tués par pure curiosité, & pour sçavoir ce qui se pussoit en l'autre vie, comme s'ils eussent dù revenir pour nous en donner des nouvelles, & le plus grand nombrepour se faire un nom après le trépas. Tout cela: y entroit, & bien d'autres extravagances. Les femmes n'en étoient guéres plus exemtes que les hommes. "Que dirons-nous des filles de Milet,. " qui par une conspiration suricuse, dit encore " Montagne (a), se pendoient les unes après les ,, autres, jusques à ce que le Magistrat y pour-" vût, ordonnant que celles qui se trouveroient " ainsi penduës sussent trainées du même licol toutes nuës par la ville". Quelle étrange maladie! Lucien en explique la caufe. Bayle dit que: le reméde seul témoigne que leur passion n'étoit qu'une maladie d'esprit, où le raisonnement n'avoit nulle part. Je le crois bien : ne faut-il pas

(a) Mont. l. 1. e, 3. li 3 place ils rencontrent Ptolémée, Gouverneur de la ville. Ils jettent la terreur parmi ceux qui l'accompagnoient, l'arrachent de dessus son char, l'enserment, & crient au peuple de secouer le joug & de se remettre en liberté. Chacun sut si effraié d'une action si hardie, qu'on n'osa se joindre aux conjurés. Ceux-ci tournérent aussitté vers la citadelle pour en forcer les portes. Ils se flattoient que

l'avoir tout-d-sait perdu lorsqu'on se tuë? La maladie des fiiles de Milet, qui avoient pris un si furieux dégoût de la vie, est aussi peu excusable que celle de la plûpart de ces Héros Grecs & Romains qui se sont dévoués à une mort vo-Iontaire. Optima est (mors) que placet, dit Sénéque. Cela étoit fort bon en son tems. Mais il ne faut pas aller si vite, & répondre comme fit Cléoméne à Thérycion, & l'on peut toujours faire cette réponse, puisqu'il y a tant de soudains " changemens aux choses humaines, dit le même Auteur, qu'il est mal aisé à juger à quel ", point nous sommes justement au bout de no-" tre espérance. Et là-dessus l'Auteur cite Bru-" tus & Caffius, qui acheverent de perdre les " reliques de la Romaine liberté, de l'aquelle îls. ,, étoient protecteurs, par la précipitation & té-" mérité de quoi ils se tuérent avant le tems & l'occasion": car la bataille étoit plus qu'à

demi gagnéε.

Les amoureux s'ont encore plus soux que les autres. Il semble que l'amour leur ait assigné leur genre de mort, & c'est le licol ou la penderie. En vérité ils en sont bien dignes. Ceuxlà devroient bien moins désespérer que les autres, n'y aiant rien de plus changeant que l'amour. On se souviendra du rocher, ou du saut de Leucade. Ce fait est célébre dans l'Histoire. Je m'étonne qu'il n'ait pas fait le sujet de quelque roman. Est-ce qu'il déplait, parce qu'on ne se pend pas? Il y avoit une infinité de pauvres amoureux infortunés, délaissés & méprisés par leurs maîtresses, qui de leur propre mouvement & pour faire cesser leur martyre, se précipitoient bravement du haut en bas du rocher. C'étoit sans doute le meilleur parti qu'ils pûssent prendre pour couper court à cette passion. Je m'assure qu'aujourd'hui nos amans les plus tourmentés & les plus déterminés le trouveroient trop haut. La célébre Sapho, mais c'étoit au bon vieux tems, au rapport de Ménandre, éperduement amoureuse de Phaon, qui la dédaignoit, sausa le rocher. Ce n'a été qu'au tems de nos pères que la penderie en matière d'amour étoit en vogue. Il y a bien des gens qui se pendent pout des maux & des souffrances beaucoup moins vives & moins graves que celles auxquelles l'amour nous expose. Les Auteurs n'entreroient-ils point dans le catalogue de ceux qui se tuent? J'en trouve un bon nombre, & même de Modernes qui se sont coupés la gorge, parce que leurs Ouvrages étoient sissés. Qu'on remarque bien

qu'il y a plus de Poëtes que d'autres qui ont tenté pareille avanture, & qui ont réuffi. Je ne trouve pas un seul faiseur de Poëme Epique qui s'en soit avisé.

Le nombre des mauvais Auteurs en prose, Historiens, Orateurs, Politiques, &c. est infini comme celui des Poètes. Si ceux-ci comme les autres n'étoient pas, heureusement pour le faiut de leurs ames & de leur vie, entêtés de leurs productions, & qu'ils fussent bien certains qu'elles font généralement méprisées, les cordiers s'enrichiroient en très-peu de tems.

Pour revenir aux Anciens, qui se dévouoient de si bonne grace à la mort, & par un pur motif de gloire, je n'en vois guéres qui me paroissent plus dignes d'être chantés que Cléoméne. La mort de Caton, dont l'Histoire sait tant de bruit, n'est pas, ce me semble, fort raisonnable. Pouvoit-il s'imaginer que Pompée eût été meil-

leur que César? Il ne le crut jamais.

Les anciens Philosophes ne se dévouoient pas moins de bonne grace à la mort que les plus foux, sans qu'il parût trop qu'ils eussent en vûe la grandeur de leur renommée pour un tel coup-Ils pensoient seulement que la vie étoit si peu de chose, qu'il étoit fort indifférent de la perdre, surtout lorsqu'on la passoit misérablement dans la pauvreté, dans les douleurs d'une vie languissante, ou dans l'injustice. Je ne doute point qu'il ne s'élève un jour quelque sette de gens fanatiques, qui se tueront de leurs propres mains, lorsqu'ils se trouveront tant soit peu dégoûtés de la vie, dans la vûe d'en aller goûter une meilleure. Peu s'en faut que la Demoiselle Bourignon ne l'ait établie. Comptez qu'elle en approcha de bien près, car elle penía comme les anciens Philosophes. Si M. Poiret ne l'a pas dit formellement dans son Mémoire qui parut en 1683, touchant la vie & les sentimens de cette mystique, il nous l'a fait assez entendre. "Dès " l'age de quatre ans, dit-il, elle commença à " s'appercevoir qu'il y avoit dans le monde bien " des choses mauvaises qui eussent du aller au-", trement". C'est dequoi personne ne doute. L'on vieillit & l'on meurt, & souvent très-jeune, disoit-elle, & il eut été beaucoup mieux que Dieu eut créé un monde & une vie où rien n'éprouvat la corruption & la dissolution, en un mot qu'on fût éternel, & cela bien médité, & sçachant d'ailleurs par l'Evangile qu'il y a une autre vie après celle-ci, céleste & éternelle, cela lui avoit fait mépriser les choses de cette vie à

les prisonniers leur prêteroient la main; mais ils se flattoient en vain, Les Officiers avoient prévû cet accident, & avoient barricadé les portes. Alors les conjurés se portérent à un desespoir vraiment digne de Lacédémoniens, ils se percérent eux-mêmes de leurs poignards. Ainsi mourut Cléomène, Prince d'un commerce agréable, d'une intelligence & d'une habileté singulière pour les affaires, grand Capitaine & grand Roi.

tel point, que si elle ent trouvé dans l'Evangile au-delà du mépris de ce monde; & qu'il étoit permis de se devouer à la mort, lorsqu'on a amassé un trésor de bonnes œuvres, & quitter cette vie pour ne voir pas tant d'injustices, de scélératesses & de sottises, je suis persuadé qu'elle se suit de saut & court, & bon nombre de ceux de sa secte. Il y a certaines religions dans les Indes qui nous portent à regarder la mort comme la chose du monde la plus indissérente & la plus méprisable, dans l'espérance d'une vie infiniment heureuse après celle-ci.

La mort volontaire de Philippe Strozzi, qui se tua de sa main, croiant saire une très bonne œuvre, ausoit été admirée & célébrée dans les tems antiques. Il étoit d'un ancienne & puissante famille de Florence. Il se mit la liberté de sa patrie en tête. Ce dessein étoit beau, mais ce-lui de faire assassiner Alexandre de Médicis pour réussir plus surement étoit très-mauvais & trèscriminel. Il vint à bout de celui-ci, mais sa patrie n'en fut pas plus libre. Son successeur affermit encore plus la domination & le trône à fa Maison. On donna une bataille, où les mécontens furent battus, & Strozzi pris prisonnier & mis en prison. Le crime étoit trop grave. Ce grand homme s'attendit bien à perdre la vie; mais craignant de mourir d'une mort honteuse. il résolut de se tuer de ses propres mains. Il sit fon Testament. "Cela fait, dit Balzac, il grava " avec la même pointe de son poignard dont il ,, se tua, sur le manteau de la cheminée où il " étoit détenu ce vers de Virgile".

### Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Cette mort de Strozzi, qui est été admirée à Sparte & à Rome, est mille sois plus louable & plus digne d'un vrai courage que celles dont les gazettes nous régalent de tems en tems. A dire vrai rien n'approche de celle de Cléoméne. Je m'étonne qu'on n'en ait pas sait encore le sujerd'un Poëme dramatique: en sauroit-on trouver un meilleur que cette mort de Cléoméne? Et s'il faut dans ces sortes de piéces que tout soit grand & extraordinaire pour nous sapper, entraîner notre admiration, & amener la compassion & la terreur, tout cela se trouve ici; & quant aux Héros & aux Hérosnes, on n'en sçauroit guéres trouver de plus illustres. Et bien que Ptolémée,

auprès duquel le Roi de Lacédémone s'étoit retiré après l'infortune de Sélasse, ne le fut pas beaucoup par son peu de sens, par sa cruauté & ses infames debauches indignes d'un Roi, & qu'il ne passat son tems, au raport de Plutarque, qu'à célébrer des fêtes ridicules, & à courir dans son palais en battant du tabourin pour assembler son monde, c'est-à-dire de jeunes débauchés très corrompus & très-infames, & qu'il laissat ,, gouver-" ner ses affaires les plus importantes par une " courtisane nommée Agatoclea, qui étoit sa " maîtresse, par la mère de cette courtisane, & " par un infame nommé Oenantes, qui étoit le " Ministre de ses plaisirs", tout cela n'empéche pas que Ptolémée ne soit un Roi, & qu'on ne puisse le saire paroître sur la scéne tel qu'il est, fans que ceta abaisse le moins du monde la grandeur du sujet. A l'égard des autres personnages, ils m'en paroissent très-dignes, & pour de la galanterie il seroit aisé au Poete d'y en mêler autant qu'il voudroit sans aucun scrupule, pour rendre la catastrophe plus touchante, & nous inspirer cette terreur & cette compassion qu'Aristote demande. Cléoméne se tuë, & tous ses amis l'imitent à l'envie de cette action digne d'un Spartiate. Ptolémée envoie ensuite au supplice les ensans de ce Prince, sa mère & toutes les femmes qui l'accompagnent. Pantée se tuë le dernier sur le corps de son Maitre, sa femme sut ensuite envoiée au supplice. "C'étoit une Dame, dit en-, core Plutarque, d'une excellente beauté & d'u-" ne taille majestueuse; son mari & elle étoient , encore nouveaux mariés & dans les premiers " feux de leur amour lorsqu'ils tombérent dans , cette infortune". L'Auteur raconte par quelle avanture cette semme se rendit en Egypte: pour ne point abandonner son mark. Une semmejeune & belle fournit beaucoup au Poëte. Il ne reste qu'à lui donner une bonne dose d'amour pour Cléoméne, car de la transporter à son mari, le Héros & l'Héroine seroient ridicules.

Si l'affaire de Cléoméne sût arrivée du tems que Lacédémone étoit libre & dans l'état du monde le plus brillant, & non pas dans son entière décadence, le Roi d'Egypte n'auroit pas porté loin une action si insame; mais elle étoit tombée dans le dernier mépris, la corruption avoit gagné ses habitans, depuis le moment qu'après avoir raim, né le gouvernement d'Athénes ils eurent commence à se remplir d'or & d'argent.

Peu de tems après cet événement, Théodote Gouverneur de la Cœlesyrie, Etolien de nation, prit le dessein d'aller trouver Antiochus, & de lui livrer les villes de son Gouvernement. Deux choses le poussérent à cette trahison, son mépris (a) pour la vie molle & esséminée du Roi, & l'ingratitude de la Cour, & bien qu'il eût rendu de grands services à son Prince, & surtout dans la guerre contre Antiochus au

(a) Deux choses le poussérent à cette trahison son mépris pour la vie molle & effeminée du Roi.] La vie molle & efféminée d'un Prince, son peu de sens & d'esprit, ses débauches, son peu de courage & son ingratitude pour les services, le rendent infiniment moins estimable à ses sujets, aux Grands de sa Cour & à ses troupes, que la tyrannie & la cruauté. Il y a eu des Tyrans illustres & guerriers, ou d'illustres scélérats, comme entr'autres Agathocles; mais il ne fut jamais d'illustres efféminés, laches, sans esprit, sans culture & sans sentiment. Il y a plus de ceux-ci ren-versés du trône, parce qu'ils étoient tels que des autres. Il est faux, dit-on, qu'un Prince ait beaucoup à craindre de ses sujets. Il suffit au contraire qu'il soit passablement honnête homme pour en être aimé & presque adoré; mais qu'il joigne à une vie molle & de batteleur les défauts & les vices les plus bas & les plus laches, il doit être assuré qu'il en sera excessivement has. Ptolémés étoit très-digne d'être l'un & l'autre. Faut-il s'étonner après cela si le peu de cas qu'on fait d'un tel Prince fait souhaiter de le changer pour un autre qui soit meilleur? Qu'on lise seulement l'Histoire des Empereurs, pour voir les conspirations qui ont été faites à cause des impudicités & des autres vices deces monstres abominables. Sous de tels régnes un Ministre fidéle, sage & prudent ne sauroit être trop en garde pour empêcher des injustices autant contre les petits que contre les grands, & surtout dans un tems de guerre, ou au moment d'y entrer. Ptolémée étoit à la veille d'en avoir une contre Antiochus, à quoi pensoitil de choquer Théodote, qui étoit Gouverneur d'une province frontière, & maître des meilleures places? Maltraiter un homme, & ne lui pas ôter en même tems les moiens de nous nuire, c'est une imprudence impardonnable. Polybe dit que Théodote, qui avoit hien servi le Roi en plusieurs occasions, aiant été mandé à la Cour; où il avoit de puissans ennemis, fut tout surpris qu'au lieu des récompenses, auxquelles il s'attendoit, pour les services qu'il avoit rendus dans la guerre contre Antiochus pour la basse Syrie, d'y être non seulement mal reçu, mais d'avoir vu l'instant d'y perdre la vie. Il songea dès-lors de se venger d'une si noire ingratitude, & d'aller trouver Antiochus, & de lui remettre les villes de la basse Syrie; ce qu'il sit peu de tems après.

L'Empereur Justin & l'Imperatrice sa femme éurent licu de se repentir du mépris qu'ils sirent de Narsez, un des plus grands Capitaines de son

siécle. Ce fameux Guerrier, après avoir exterminé les Goths " & chasse les François d'Italie, " la gouvernoit en paix avec une grande autorité, craint & respecté des peuples, & chéri de son Mattre Justinien. Ce Prince étant mort après , un long & glorieux régne, l'an de notre Scigneur 566. Justin son successeur n'eut pas pour Narsez les mêmes égards. L'Imperatrice So-" phie, qui haissoit ce grand Capitaine, giant , rempli l'esprit de l'Empereur de soupçons con-, tre lui, il songea à le rappeller, & envoia pour prendre sa place le Général Longin, & l'Imperatrice ajoutant l'insulte à la disgrace, lui écrivit en ces termes: Un Eunuque comme vous ne devoit pas être si longtems absent du Palais, il y a trop d'années qu'on vous attend dans l'appartement des femmes pour filer avec elles. " On dit " que Narsez, piqué au vis de cette sanglante " raillerie, lui répondit qu'il alloit lui ourdir une " trame dont elle ne verroit jamais le bout. En " effet s'étant retiré à Naples, il envoia secrétement au Roi des Lombards pour le solliciter de venir s'emparer de l'Italie, l'assurant qu'il trouveroit les passages ouverts & la conquête facile.... Les Lombards partirent donc de leur païs l'année 568. entrérent en Italie, s'emparérent de la Ligurie, excepté les villes de cette Province qui sont sur les bords de la mer, se rendirent maîtres de Milan, prirent Pavie après un siège de trois ans. Enfin en trois ans & demi Alboin courut toute l'Italie & la conquit, à la réserve de Rome & de Ravenne".

On se souviendra encore du mécontentement de Charles de Bourbon sous le régne de François I. H n'est pas extraordinaire, dit un Auteur judicieux quelque part, aux grands hommes & aux Officiers qui sçaventce qu'ils valent, d'estimer trop lesservices qu'ils rendent à leur Roi & à leur patrie; mais il arrive aussi quelquesois que les services ne font pas récompensés à proportion de leur importance. On a vû qu'un rien est capable de porter certains esprits aux extrémités les plus grandes. On imite alors Théodote, comme cela arriva en Portugal à l'égard de Magellan. Il poussa ce mécontentement au-delà des bornes raisonnables, & ce qui le causa fut le retranchement d'un demi écu par mois auprès du Roi. C'est de tous tems qu'on s'est plaint, & on s'en plaindra éternellement tant qu'il y aura des Etats au monde, que les mêmes choses qui devroient faire monter le mérite bien connu aux honneurs de la guerre l'empêchent d'y parvenir. George de Monte-Major, & mille fujet de la Cœlesyrie, non seulement ne lui avoit donné aucune récompense, mais l'avoit rappellé à Alexandrie, où il avoit couru risque de perdre la vie. Sa proposition sut bien reçûë, comme l'on peut croire, & la chose sut bientôt réglée. Mais il est bon de faire pour la Maison Roiale d'Antiochus ce que nous avons sait pour celle de Ptolémée, & de remonter jusqu'au tems où ce Prince commença de régner, pour venir ensuite à ce qui donna lieu à la guerre dont nous devons parler.

lacosa, & principal parte para no alcancarla. Cette plainte est néanmoins rare dans les hommes d'un vrai mérite toujours modestes, car ils crient moins que tels qui n'ont rien fait, & qui ne feront jamais rien, & ils n'ont garde de changer de parti comme a fait Théodote. Quand on vient à cette extrémité il faut avoir des qualités éminentes, si l'on n'a un grand nom. Théodote, qui étoit Etolien, avoit les unes & manquoit de l'autre, selon toute apparence: mais son courage & sa capacité étoient un titre qui saisoit qu'il honoroit son emploi. Labiénus changea de parti, & s'en trouva mal. Il se croioit grand Capitaine, parce qu'il étoit considéré, & estimé dans l'armée de César, sans savoir qu'il étoit plutôt fait pour obéir que pour commander. Il l'abandonna pour se jetter dans le parti de Pompée, où il ne sit rien qui vaille, & ne remporta de sa désertion que la honte qui la suit lorsque nos services ne répondent pas à ce qu'on attend de nous. Cela prouve la vérité de ce que dit quelque part Cicéron, qu'il ne faut point passer dans un autre parti qu'on

autres ont dit après lul, est amos à tiempo quo mererer n'ait dequoi s'y faire valoir & s'y soutenir par lacosa, se principal parte para no alcancarla. Cette soi-même.

Si je rapportois les exemples qui me passent par la tête sur cette matière, je ne finirois pas sitôt; car toute l'Histoire en est parsemée. Ce que je puis dire, c'est qu'il y a certaines conjonctures où il importe de se désier des Grands & des autres aussi, qu'on reconnoit d'une ambition démesurée & d'une grande capacité dans les armes. Le Cardinal de Richelieu les connoissoit parfaitement. A ceux-là on ne leur fait pas toujours une injustice de leur refuser certains grands emplois qui les mettent en état de parler trop haut & de se faire craindre, ils abusent quelquesois de leur crédit, & prennent envie par la gloire qu'ils se sont acquise de s'élever plus haut, surtout sous un Prince tel qu'étoit Ptolémée, & si Sosibe n'eût pas été au monde, ce Prince eût été réduit à jouer du tabourin pour gagner sa vie. On se souviendra de la lettre des Lacédémoniens à Philippe pére d'Alexandre qui les menaçoit, ils ne lui répondirent que par ces mots, Denis à Corinthe.

### CHAPITRE X.

Antiochus succède à Séleucus son pére. Caractére d'Hermias Ministre de ce Roi. Sa jalousie contre Epigéne. Antiochus épouse Laodice, sille de Mithridate. Révolte de Molon.

A Ntiochus, le plus jeune sils de Seleucus, surnommé Callinique, après que son pére sut mort, & que Seleucus son frère aîné lui eut succèdé, se retira d'abord dans la haute Asie, jusqu'à ce que son frère aiant été tué en trahison au-delà du mont Taurus, où nous avons déja dit qu'il avoit passé avec une armée, il revint prendre possession du Roiaume. Il sit Achée Gouverneur du Païs d'en deçà du mont Taurus, & donna le gouvernement des hautes Provinces du Roiaume à Molon & à Alexandre son frère. Le premier sut donc Gouverneur de la Médie, & l'autre de la Perside. Ces deux Gouverneurs méprisoient sort la jeunesse du Roi; & comme d'une part ils espéroient Tome V.

ou'Achée entreroit volontiers dans leurs vûes, & que de l'autre ils craignoient la cruauté & les artifices d'Hermias, qui étoit alors à la tête des affaires, ils se mirent en tête d'abandonner Antiochus, & de soustraire à sa domination les hautes Provinces. Cet Hermias étoit de Carie, & Seleucus frère d'Antiochus lui avoit confié le soin des affaires de l'Etat, lorsqu'il partit pour le mont Taurus. Elevé à ce haut degré de puissance, il ne pouvoit souffrir que d'autres que lui sussent en faveur à la Cour. Naturellement cruel, des plus petites fautes il en faisoit des crimes, & les punissoit rigoureusement. Quelquesois c'étoient des accufations calomnieuses qu'il intentoit lui-même & sur lesquelles il décidoit en juge inéxorable. Mais il n'en vouloit plus à personne qu'à Epigéne qui avoit ramené les troupes qui avoient pris les armes en faveur de Séleucus: & Epigéne étoit un homme également propre à persuader & à exécuter tout ce qu'il jugeoit à propos, & en qui les troupes avoient une confiance entière. Un Ministre jaloux ne pouvoit voir ces grandes qualités & ne les pas hair. Il l'observoit (a) & n'épioit que l'accasion de le déservir auprès du Prince. Le conseil qui se tint sur la révolte de Molon lui parut favorable à son dessein. Antiochus y aiant ordonné à chacun de dire comment il croioit qu'on devoit se conduire dans cette affaire; Epigéne parla le premier & dit qu'il n'y avoit pas un moment à différer, que le Roi devoit incessamment se transporter en personne sur les lieux, qu'il prendroit-là le tems convenable pour agir contre les révoltés: que quand il y seroit, ou Molon n'auroit pas la hardiesse de remuer sous les yeux de son Prince & d'une armée, ou. s'il persistoit dans son dessein, les peuples ne manqueroient pas de le livrer bientôt au Roi.

Il parloit encore, lorsqu'Hermias transporté de colère dit qu'il y a-voit longtems qu'Epigéne trahissoit en secret le Roiaume, mais qu'heureusement il s'étoit découvert par l'avis qu'il venoit de donner, qui ne tendoit qu'à faire partir le Roi avec peu de troupes, & à mettre sa personne entre les mains des révoltés. Il s'arrêta-là, content d'avoir jetté comme cette première semence de calomnie: mais c'étoit-là plutôt un mouvement d'aigreur qui lui échapoit, qu'un effet de la haine

(a) Mobservoit, & n'épioit que l'occasson de le déservir auprès du Prince.] Hermias s'attendoit qu'Antiochus se feroitpeut-être tuer à la guerre, et qu'étant Tuteur du jeune Prince, s'il pouvoit parvenir par ses intrigues à ce degré-là, il gouverneroit le Roiaume. Quelle soile imagination ! Il est même des vues criminelles, qui surent de se défaire du Roi; ce qui sut la cause que ce Prînce, qui s'apperçut des mauvals desseins d'un méchant homme & si dangereux, le sit poignarder devant lui. Sa perside à l'égard d'Epigene, qu'il sit mourir, est diabolique, & cependant à la honce de la nature humaine, l'Hissoire

nous fournit mille exemples semblables. Celle de Sosibe à l'égard de Cléomène en approche sssez. Hermias avoit très grand besoin d'éloigner les amis de son Maître par toutes sortes de ruses & de calomnies pour les perdre, s'il ne pouvoit les écarter d'auprès de sa personne, quoiqu'ils pûssent être utiles à l'Etat, action très-criminelle; car c'est trahir le Prince, dit Tite Live, que de perdre & de gâter dans son esprit ceux qui sont capables de le bien servir. Hermias poussa les chofes plus loin, il ne sit aucune conscience de faire mourir ceux dont toute la faute conssisteit dans le malheur de lui déplaire.

implacable dont il étoit dévoré. Son avis fut donc qu'il ne falloit pas marcher contre Molon. Ignorant & sans expérience sur les choses de la guerre, il craignit de courre les risques de cette expédition. Ptolémée étoit pour lui beaucoup moins redoutable. On pouvoit sans rien craindre attaquer un Prince qui ne s'occupoit que de ses plaisirs. Le conseil ainsi épouvanté, il sit donner la conduite de la guerre contre Molon à Xénon & à Théodote Hémiolien, & pressa Antiochus de penser à reconquérir la Cœlesyrie, par-là il venoit à son but, qui étoit que le jeune Prince envelopé pour ainsi dire de tous les côtés de guerres, de combats & de périls, & aiant besoin de ses services, n'eût pas le tems de penser ni à le punir de ses fautes passées, ni à le dépouiller de ses dignités.

Il forgea ensuite une lettre qu'il feignit lui avoir été envoiée par Achée & la remit au Roi. Cette lettre portoit que Ptolémée pressoit Achée de s'emparer du Roiaume: qu'il le fourniroit de vaisseaux & d'argent s'il prenoit le Diadéme & prétendoit ouvertement à la souveraineté, qu'il avoit déja en effet, mais dont il s'envioit à lui-même le titre en rejettant la couronne que la fortune lui présentoit. Sur cette lettre le Roi résolut de marcher à la conquête de la Cœlesyrie. Quand il fut à Séleucie proche Zeugma, Diognéte Amiral y arriva de Cappadoce, amenant avec lui Laodice fille de Mithridate, pour la mettre entre les mains d'Antiochus à qui elle étoit destinée pour femme. Ce Mithridate se vantoit de décendre (a) d'un des sept Perses qui avoient

(b) Ce Mithridate se vantoit de décendre d'un des fept Perses qui avoient tué Magus, ] Les anciens Grecs & Romains & presque toutes les nations, fi l'on en excepte quelques-unes beaucoup moins fages, étoient extrêmement entêtées de leur noblesse, & de l'antiquité de leur extraction. On peut voir par ce que dit lei Polybe & en différens endroits de son Histoire qu'on ne s'en piquoit pas moins en Asie; c'est tout autre chose aujourd'hui. Ce sont des barbares & gens de néant, dit-on, mais n'est-ce point un préjugé, puisque toujours égaux il n'y auroit plus que la vertu qui pût les distinguer & les avancer? Il est certain qu'on ne connoit à présent dans ce pais-là d'autre noblesse d'extraction que pour les chevaux. Les Arabes vous débitent gravement leur généalogie lor squ'ils les mettent en vente. Mithridate pouvoit fort bien se dire issu de l'un des sept Perses qui tuérent Magus sans prendre son origine dans les siécles les plus perdus comme font tant d'autres, Les généalogies de plusieurs Maisons de l'Europe sont plus chimériques que celles de certaines familles Romaines qui se faisoient décendre de quelques Dieux ou de quelques Déesses. Je ne puis m'empécher de rire de ce que la plûpart des Mai-fons nobles racontent de leurs premiers fondateurs; celles du commun les vont chercher dans les Croisades. Il semble qu'on s'en soit dégoûté logies est à peine concevable : ils sont tous d'u-

depuis qu'on a puisé dans cette source & cherché quelque nom dans ces braves qui se croisérent. Ceux qui sçavent qu'il ne feroit pas trop bon pour eux de se dire décendus de quelque race illustre ou de quelqu'ancienne Maison qui reste encore, & qui n'ont qu'une extraction basse, ne manquent pas de trouver quelque nom de quelque grande Maison en Pologne, en Suede, dans la Saxe, en Hongrie ou en Italie, qui est semblable ou à peu près semblable aux leurs, & ne manquent pas de s'en faire fortir. Ils le cherchent surtout dans les Royaumes & les Républiques qui ont éprouvé de grandes révolutions; car ils choisissent toujours quelque Maison éteinte, de peur d'éprouver quelque rude mortifica. tion. C'est toujours quelque cadet qui s'est échappé de la Maison pour aller servir quelque Prince, & qui après maints beaux faits d'armes aura époulé pour le moins quelque Princesse, s'il n'a pas épousé quelqu'Infante en considération de ses grandes actions. Si ce que je dis ici ne regardoit que quelques Maisons en France, ou ailleurs, qui nous débitent de tels romans, on n'auroit pas tant de penchant à s'en moquer; mais en vérité tout est rempli de ces sortes de nobles imaginaires on factices.

La hardiesse des faiseurs de semblables cénéa-KK 2

tué Magus, & d'avoir conservé la domination que ses Péres avoient reçuë de Darius, & qui s'étendoit jusqu'au Pont-Euxin. Antiochus suivi d'un nombreux cortège sut au devant de la jeune Princesse. & les nôces se firent avec la magnificence qu'on devoit attendre d'un grand Roi. Ensuite il vint à Antioche pour y déclarer Reine Laodice, &

s'v disposer à la guerre.

Pour reprendre l'histoire de Molon, il attira dans son parti les peuples de son gouvernement, partie en leur faisant espérer un grand butin, partie en intimidant les Chefs par des lettres menaçantes qu'il feignoit avoir reçues du Roi. Il avoit encore disposé son frère à agir de concert avec lui, & s'étoit mis en sûreté contre les Satrapes voisins, dont il avoit à force de largesses acheté l'amitié: ses précautions prises, il se met en marche à la tête d'une grande armée & va au devant des troupes du Roi. Xénon & Théodote craignant qu'il ne fondit sur eux se retirérent dans les villes. Molon se rendit maître du pais des Apolloniates & y trouva des vivres en abondance. Dès auparavant il étoit formidable par l'étendue de fon gouvernement. Car c'est chez les Médes que sont tous les haras de chevaux du Roi. Il y a du bled & des bestiaux sans nombre: la force & la grandenr du pais est inexprimable.

En effet la Médie occupe le milieu de l'Asie, mais comparée avec les autres parties, il n'y en a point qu'elle ne surpasse & en étendue & par la hauteur des montagnes dont elle est couverte. Outre cela elle commande à des nations très-fortes & très-nombreuses. Du côté d'Orient sont les plaines de ce désert qui est entre la Perside & la Parrhasie, les Portes Caspiennes, & les montagnes des Tapyriens, dont la mer d'Hircanie n'est pas sort éloignée. Au Midi elle confine à la Mésopotamie & aux Apolloniates. Elle touche aussi à la Perse & elle est défenduë de ce côté-là par le Zagre montagne haute de cent stades, & partagée en différens sommets qui forment ici des gouffres, & là des vallées qu'habitent les Cosséens, les Corbréens, les Carthiens & plufieurs autres fortes de Barbares qui font en réputation pour la guerre. Elle joint du côté d'Occident les Ataopatiens, peuple peu éloigné des nations qui s'étendent jusqu'au Pont-Euxin. Enfin au Septentrion elle

illustres aux hommes les plus nouveaux. Si votre nom est favorable, ne doutez pas un seul moment qu'ils ne vous fassent sauter dans quelque bonne & noble Maison qu'ils trouveront toujours dans les Historiens qui ont écrit des guerres des divers Etats de l'Europe. Sandoval Historien Espagnol. qui a fait la généalogie de l'Empereur Charlequint, l'a établie de pere en fils depuis Adam jusqu'à lui. Celle de Granatin Penastel n'est pas moins singuliere. Il soutient gravement qu'il n'y avoit eu que cent dix-huit

me sécondité extraordinaire à trouver des aieux générations depuis Adam jusqu'à Philippe III. Roi d'Espagne, & cent vingt-une de la même ligne jusqu'au Duc de Lerme pour lequel it composa ces belles sottifes.

Bonani dit dans son Numismata Pontificum Remanorum, que le Pape Martin V de la Maison des Colonnes venoit de Marius, qu'on regarde comme le chef de cette illustre Maison, & qui servoit en Afrique sous Scipion. On voioit ditil, de petites colonnes d'argent qui étoient autant de monumens de ses conquêtes.

est bordée par les Eliméens, les Ariaraces, les Caddusiens & les Matianes, & domine sur cette partie du Pont qui touche aux Palus Méotides.

De l'Orient à l'Occident régne une chaîne de montagnes entre lesquelles sont creusées des campagnes toutes remplies de villes & de bourgs.

Molon, maître d'un pais si vaste & si approchant d'un grand Roiaume, ne pouvoit pas ne point être redoutable. Mais quand les Généraux de Ptolémée lui eurent abandonné le plat pais, & que les premiers succès eurent ensié le courage de ses troupes, ce sut alors que la terreur de son nom se répandit par tout, & que les peuples d'Asie désespérerent de pouvoir lui résister. D'abord il eut dessein de passer le Tigre pour assiéger Séleucie, mais comme Zeuxis avoit sait enlever tous les bateaux, qui étoient sur ce sleuve, il se retira au camp appellé de Ctésiphon, & amassa des provisions pour y passer l'hiver.



# C H A P I T R E XI.

Progrès de la révolte de Molon. Xénéte Général d'Antiochus passe le Tigre pour attaquer le rebolle, & il en est vaincu.

E Roi aiant en avis des progrès de Molon & de la rétraite de ses Généraux, voulut retourner contre ce rebelle & quitter la guerre contre Ptolémée. Mais Hermias s'en tint à son premier projet, & envoia contre Molon Xénéte Achéen, qu'il fit nommer Généralissime. Il faut, disoit-il, faire la guerre à des révoltés par des Généraux; mais c'est au au Roi de marcher contre des Rois & de combattre pour l'Empire. Aiant le jeune Prince comme à ses ordres, il continua de marcher, & assembla les troupes à Apamée, de là il sut à Laodicée. Le Roi partit de cette ville avec toute l'armée, & traversant le désert il entra dans une vallée fort étroite entre le Liban & l'Antiliban, & qu'on appelle la vallée de Marsyas. Dans l'endroit le plus serré sont des marais & des lacs sur lesquels on cueille des cannes odoriserantes. Le détroit est commandé des deux côtés par deux châteaux, dont l'un s'appelle Broque & l'autre Gerrhe, & qui ne laissent entre eux qu'un passage allez étroit. Le Roi marcha plulieurs jours dans cette vallée, s'empara des villes voilines, & arriva enfin à Gerrhe. Mais Théodote Etolien, logé dans les deux châteaux, avoit fortifié de fossés & de palissades le défilé qui conduit au lac, & avoit mis bonne garde par tout. Le Roi voulut d'abord entrer par force dans les châteaux; mais comme il souffroit là plus de mal qu'il n'en faisoit, parce que ces deux places étoient fortes, & que l'héodote ne se laissoit pas corrompre, il quitta son dessein. Kk 3

Dans l'embarras où il étoit, il reçut encore nouvelle que Xénéte avoit été entièrement défait, & que Molon avoit soumis à sa domination toutes les hautes Provinces. Sur cet avis il partit au plutôt des deux châteaux pour venir donner ordre à ses propres affaires. Car ce Xénéte qu'il avoit envoié pour Généralissime, se voiant revêtu d'une puissance qu'il n'auroit jamais osé espèrer, traitoit ses amis avec hauteur. & ne suivoit, dans ses entreprises, qu'une aveugle témérité. Il prit cependant la route de Séleucie, & aiant fait venir Diogéne & Pythiade, l'un Gouverneur de la Susiane, & l'autre de la Mer rouge, il mit ses troupes en campagne, & alla prendre son camp sur le bord du Tigre en présence des ennemis. Là il apprit de plusieurs soldats, qui du camp de Molon étoient passés au sien à la nage, que s'il traversoit le fleuve, toute l'armée de Molon se rangeroit sous ses étendants, parce qu'elle haissoit autant Molon, qu'elle aimoit Antiochus. Encouragé par cette nouvelle, il résolut de passer le fleuve. Il sit d'abord semblant de vouloir jetter un pont sur le Tigre dans un endroit où il y avoit une espèce d'Isle; mais comme il ne disposoit rien de ce qui étoit nécesfaire pour cela, Molon ne se mit pas en peine de l'empécher. Il se hàta ensuite d'amasser & d'équiper des bateaux. Puis aiant choisi dans toute son armée ce qu'il y avoit de meilleur, soit dans la cavalerie, soit dans l'infanterie, & laissé Zeuxis à la garde du camp, il décendit environ quatre vingt stades plus bas que n'étoit Molon, passa son corps de troupes sans aucune opposition, & campa de nuit dans un lieu avantageux, couvert presque tout entier par le Tigre, & désendu aux autres endroits par des marais & des fondriéres impraticables.

Molon détacha sa cavalerie pour arrêter ceux qui passoient & tailler en pièces ceux qui étoient déja passés. Cette cavalerie approcha en effet, mais il ne fallut pas d'ennemis pour la vaincre. Ne connoissant pas les lieux elle se précipita d'elle-même dans les fondrières qui la mirent hors d'état de combattre, & où la plûpart périrent. Xénéte toujours persuadé que les rébelles n'attendoient que sa présence pour se joindre à lui, avança le long du fleuve & campa sous leurs yeux. Alors Molon, soit par stratageme, soit qu'il craignit qu'il n'arrivat quelque chose de ce qu'espéroit Xénéte, laisse le bagage dans les retranchemens, decampe pendant la nuit & prend le chemin de la Médie. Xénete croit que Molon ne prend la fuite que parce qu'il craint d'en venir aux mains, & qu'il se désie de ses troupes. Il s'empare de son camp, & y fait venir la cavalerie & l'équipage qu'il avoit laissé sous la garde de Zeuxis. Il assemble ensuite l'armée & l'exhorte de bien espérer des suites de la guerre, puisque Molon avoit déja tourné le dos. Il leur donne ordre de repaître & de se tenir prêts, parce que de grand matin il se mettroit à la queue des ennemis. L'armée pleine de confiance & regorgeant de vivres, fait bonne chere, boit à l'excès, & par u-

ne suite nécessaire néglige la victoire.

Après avoir marché quelque tems, Molon fait repaître & revient sur ses pas. Toute l'armée ennemie étoit éparse & ensevelie dans le vin. il se jette au point du jour sur les retranchemens. Xénéte effraié s'esforce inutilement d'éveiller ses soldats. Il se présente témérairement au combat & y perd la vie. La plûpart des foldats furent massacrés sur leurs paillasses, le reste se jetza dans le sleuve pour passer au camp qui étoit sur l'autre bord, & y périt pour la plus grande partie. C'étoit une confusion & un tumulte horrible dans les deux camps. Les troupes étonnées d'un accident si imprévu étoient hors d'elles-mêmes. Le camp qui étoit de l'autre côté, n'étoit éloigné de celui d'où l'on fortoit que de la largeur du fleuve, & l'envie de se sauver étoit telle, qu'elle fermoit les yeux sur la rapidité du Tigre & sur la difficulté de le traverser. Les foldats, uniquement occupés de la conservation de leur vie, se iettoient eux-mêmes dans le fleuve. Ils y jettoient aussi les chevaux & les équipages, comme si le fleuve par je ne sai quelle providence eût dû compatir à leur peine, & les transporter sans péril de l'autre côté. On voioit flotter entre les nageurs, des chevaux, des bêtes de charge, des armes, des cadavres, des équipages de toute sorte, c'étoit le spectacle du monde le plus affreux & le plus lamentable.

Le camp de Xénéte enlevé, Molon passa le steuve sans que personne se présentat pour l'arrêter, car Zeuxis avoit aussi pris la fuite, il se rend encore maître de ce second camp, puis part avec son armée pour Séleucie. Il entre d'emblée dans la place, parce que Zeuxis & Diomédon qui y commandoient l'avoient abandonnée: il continue d'avancer & se soumet toutes les hautes Provinces sans coup séris. Maître de la Babylonie & du Gouvernement qui s'étend jusqu'à la mer Rouge, il vient à Suse, & emporte la ville d'assaut: mais contre la citadelle ses efforts surent inutiles. Diogéne l'avoit prévenu & s'y étoit jetté. Il quitta donc cette entreprise, & aiant laissé du monde pour en faire le siège, il ramena son armée à Séleucie sur le Tigre. Après avoir sait là rasraîchir ses troupes & les avoir encouragées, il se remit en campagne & subjugua tout le païs qui est le long du sleuve jusqu'à Europe, & la

/ Mésopotamie jusqu'à Dures.

# O B S E R V A T I O N S

Sur le passage du Tigre par l'armée de Xénéte Général du Roi Antiochus.

### . S. I.

On se laisse prendre aux ruses les plus surannées. Faux prétexte de la plupart des révoltes. De quelque Religion que soit un Roi, il n'est pas permis de prendre les armes contre lui.

Hucydide a dit que la plus belle de toutes les louanges qu'on puisse donner à un Général d'armée est celle qui s'acquiert par la ruse & le stratagême. Philippe père d'Alexandre le Grand a dit la même chose après ce célèbre Historien. Les Grecs étoient grands maîtres dans cet art, c'est plutôt une science; car l'art de tromper finement à la guerre peut être très-aisément réduit en principes & en méthode, & je crois l'avoir assez fait connoître dans cet Ouvrage. L'on y excelle infiniment plus par l'acquit que par le naturel, puis qu'en effet la guerre est la science des tromperies. Les Lacédémoniens avolent ce me semble une mauvaise méthode pour dresser leur jeunesse à tromper & à ruser à la guerre, c'étoit de leur apprendre l'art de la filouterie, celui qui s'en acquitoit le plus finement étoit estimé le plus habile: mais si l'on étoit pris sur le fait, on étoit puni très-sévérement, non pour avoir vôlé, mais pour s'en être mal acquité, & avec peu d'esprit & d'artifice. Silius sait dire à Corvin, qu'il est plus glorieux de mettre en œuvre la ruse & l'artifice que d'avoir recours à la force. Plutarque dit qu'à Lacédémone on mettoit une grande différence entre ceux qui furmontoient leurs ennemis par la ruse & ceux qui les vainquoient par la force ouverte, & que les premiers immoloient une plus grande victime.

Molon dont la rébellion est célébre dans mon Auteur, eût sans doute mérité. d'en immoler trois, s'il fut né dans Sparte. Mais d'où vient que l'Historien est si fec dans ce qu'il rapporte de l'événement du passage du Tigre & de la défaite de Xénéte: cela étoit ce me semble très-digne de ses réslexions & de ses éloges, car il y a beaucoup à foupconner que Molon prit l'épouvante après le passage du Tigre par Xénéte, & que sa rétraite étoit moins le résultat d'un dessein prosond, que l'effet de la peur ou d'une terreur panique. Ce n'est ici qu'une conjecture qui me paroît assez probable, cela va presque à la conviction par les paroles de Polybe. Molon, ditil, soit par stratageme, soit qu'il craignit qu'il n'arrivat quelque chose de ce qu'espéroit Xénéte, laissa les bagages dans les retranchemens & décampa pendant la nuit. L'Histoire est remplie d'un assez bon nombre d'exemples de Généraux qui ont abandonné leur camp par une retraite simulée: mais celles qui nous portent à tout abandonner, vivres, tentes, équipages, & tout l'attirail d'une armée, sans rien emporter, j'avouë que cela me surprend & me paroît dépourvu de toute vraisemblance & plus capable d'orner un roman qu'une histoire, & cependant ils agissent comme si c'étoient des bêtes qui se fissent la guerre entr'elles. J'en serois peut-être moins étonné, & cependant ces ruses sont en grand nombre; j'en passe une ou deux où quelque Général s'est

laissé prendre, mais qu'il s'en trouve un si grand nombre, cela deshonore infiniment la nature humaine. Dans ces cas-là, & dans bien d'autres, je suis de l'avis de Bayle, qu'il n'y a rien de plus humiliant que de se représenter que l'on est homme.

On radotoit quelquefois dans ces tems antiques, il est certain qu'on radote moins dans celui-ci; car on trouve peu de faits semblables dans nos historiens. Il faur croire son ennemi bien dépourvu de raison & de sens commun, que dis-je, bien stupide & bien brute pour croire qu'il se gorgera de butin, de vin & de viandes comme une bête. & qu'il s'endormira ensuite sans faire ni guet ni garde, comme s'il n'avoit plus rien à faire que cela ni rien à craindre. Pour cette occasion l'on emploie le stratageme dont je parle, & l'on trouve que l'on ne s'est point trompé. J'avouë que les soldats seront capables d'une telle conduite, mais ces soldats ont des Généraux & des Officiers à leur tête. Doit-on être moins sur ses gardes lorsque l'ennemi s'en est allé sans rendre aucun combat, que lorsqu'il est en notre présence? Ce qu'il y a de bien étrange, c'est que Cyrus entr'autres tendit un piege tout semblable à l'armée de Tomiris, qui lui réussit parfaitement; Xénéte eut du sans doute s'en souvenir. Un Général d'armée qui risque un tel stratagême risque beaucoup, & court à une perte presqu'assurée; car si Xénéte eût été, je ne dis pas un habile Général, mais quelque chose au dessous du médiocre, en se tenant sur ses gardes, & saisant voir à ses soldats qu'ils avoient beaucoup à se désier d'une retraite qui tenoit plutôt de l'artisice que de la raison, & qu'ils étoient dans un danger évident de se perdre s'ils n'étoient dans leur devoir & dans une perpétuelle défiance de ce qui pouvoit arriver, Molon fût-tombé dans son propre piége, il eût trouvé le camp ennemi bien gardé, & des troupes toutes prêtes à le bien recevoir. Il ne pouvoit éviter d'être battu ou de faire retraite, ce qui eût été infiniment plus honteux & plus ruineux pour lui que la perte d'une bataille la plus complette; au lieu que sans avoir combattu il se sût trouvé hors d'état de tenir la campagne sans vivres & sans équipages, & à la tête d'une armée composée de soldats misérables & désespérés. Qui doute qu'il n'en eût été abandonné? car on passe aisément d'un parti à l'autre dans les guerres civiles, & particuliérement dans celles qui n'ont aucun fondement, comme étoit fans doute celle de Molon contre Antiochus, d'un sujet contre son maître & son Souverain, & qui n'a d'autres prétextes de sa prise d'armes, que ceux qui sont ordinaires aux rebelles, qui n'ont d'autres desseins, disent-ils, que de remedier aux abus & chasser d'auprès du maître un Ministre dont ils ne sont pas contens, & les mauvais Conseillers qui l'environnent; mais dont le véritable n'est, & ne sur guere jamais, que la passion désordonnée de satisfaire leurs intérêts & leur ambition. Les premiers qui ont pris les armes une ou deux fois en faveur de ces fortes de gens donnérent une ou deux fois dans le panneau, fans passer pour simples & pour fort grossiers s'ils y alloient de bonne soi : mais après tant d'exemples de semblables supercheries, car elles sont sans sin & de tous les siécles, après tant de révolutions arrivées, qui n'avoient d'autre principe que cet intérêt, cette ambition, ou le mécontentement ou la haine contre un favori ou contre un Ministre, après tant d'exemples de cette nature, ne faut-il pas être bien sot & bien dupe pour donner dans un piége aussi suranné que celui-là? Je renvoie mon Lecteur aux réflexions de M. le Vassor dans son Histoire de Louis XIII. il a chanté ces sortes de gens, il nous les a dépeints d'après nature & avec des couleurs qui ne nous les font pas seulement détester, mais encore regarder avec un mépris souverain. Rien de plus lâche & de plus insâme que ces sortes de factieux. M. de la Rochesoucault dans ses Mémoires ne nous les chante pas avec tant d'horreur, il en met pourtant Tome V.

beaucoup, bien qu'il y eût été trompé, & qu'il se soit tourné du côté du parti ré-La rébellion de Molon, celle d'Achée même avoit quelque chose de grande & d'élevé dans son principe, quoique de très-criminel, mais ceux qui ont été la caufe de la plûpart des révolutions qui font arrivées fous le regne de Louis XIII. & pendant la minorité de Louis XIV. n'avoient, disons-le sans saçon, rien de semblable. Dans les guerres même de Religion, les Chefs, si l'on en excepte trois ou quatre, entre autres le Prince Henri de Rohan & l'Amiral de Coligni, le reste n'avoit ni religion, ni bonne foi, ni honneur, ils en avoient moins que leurs foldats, qui combattoient pour leurs partis bons ou mauvais, bien que les Loix du Christianisme ne permettent en aucune maniere à des Sujets de prendre les armes contre leur Souverain légitime de quelque Religion qu'un Prince puisse être ou qu'il veuille être; c'est le sentiment des plus habiles Théologiens & de S. Paul lui-même. Je citerai là-desfus Bayle dans fon Dictionaire dans l'article d'Amyrault, il dit que ce Ministre Professeur en Theologie à Saumur étoit un des plus sçavans & des plus honnêtes hommes de son tems, & que dans l'Apologie qu'il publia pour ceux de la Religion l'an 1647. il excuse le mieux qu'il peut leurs guerres civiles de France, mais il déclare néanmoins, qu'il ne veut nullement entreprendre la défense de la prise d'armes contre soit " Prince pour quelque cause que ce puisse être . . . & qu'il a toujours cru qu'il , convient beaucoup mieux à la nature de l'Evangile & à la pratique de l'Eglise ancienne de n'avoir recours à d'autres armes qu'à la patience, aux larmes & aux prieres . .. & toutes les fois, dit-il, que je jette les yeux de l'esprit dessus l'histoire de nos peres, je ne puis que je ne regrete très-sensiblement qu'ils n'aient tant d'autres belles vertus dont ils nous ont laisse les exemples de l'imitation des premiers Chré-, tiens en cette invincible patience qu'ils montrérent sous les persécutions des Empe-" reurs". Ces paroles dont je me suis souvenu & si propres à nous faire détester les guerres civiles, & ceux qui en sont les bouteseux ou les Chess, ne m'ont pas paru devoir être supprimées, car elles prouvent que si ces guerres ne sont pas permises. dans les choses de Religion, à plus forte raison dans les autres cas, où la Religion & la conscience n'entrent en aucune maniere: telle sut celle de Molon contreson Prince, & de cent mille autres rebelles beaucoup plus indignes que lui, pour être portés d'une ambition moins noble & moins élevée, accompagnée d'une infâme & basse avarice.

### 5. IR.

Il est toujours bon que le Roi commande lui-même ses armées. Remarques sur le passage du Tigre par Xénéte. Esses étranges de la peur.

Don avoit déja remporté cette grande victoire sur Xénéte par un stratagéme fort remarquable. Cet événement jetta Antiochus dans un très grand embarras. S'il eût écouté les avis des gens sages & expérimentés, & qu'il se sût moins laissé gouverner par un Ministre lache, malhabile & vindicatif, qui ne sçavoit ce que c'étoit que la guerre, & qui craignoit moins pour son maître que pour lui du confeil qu'Epigéne donnoit, ce Prince auroit marché en personne droit à Molon pour le combattre. Hermias n'oublioit rien pour empêcher que le Roi ne s'expos àt dans une guerre si difficile, le Roi assembla son Conseil, ,, & aiant ordonné à chicun, , dit mon Auteur, de dire comme il croioit qu'on devoit se conduire dans cette assait

re, Epigéne parla le premier, & dit qu'il n'y avoit aucun tems à perdre, , que le Roi devoit incessamment se transporter en personne sur les lieux, & épier là le moment d'agir contre les révoltés. Epigéne donne tout auffi-tôt la raison en guerrier digne des éloges que l'Historien fait de ce sujet sidele: mais quelquesois les favoris, qui ont des interêts differens du bien & de la gloire du Prince, ne s'accommodent pas toujours des conseils des habiles gens, ou de ceux dont ils craignent la concurrence, dont le mérite éclate un peu trop, & dont les projets, pour être estimés trop grands & le succès trop assuré, leur sont craindre que s'ils venoient à être suivis, le Prince ne vînt à reconnoître le mérite de ces gens-là, qu'il ne leur accordât fa confiance, & qu'il ne rabattît beaucoup de celle dont il les honore, & qu'il ne reconnût leur peu d'habileté par la justesse & la sagesse des conseils des autres. C'est ce qui arriva à Aratus à l'égard de Philippe, dont la jeunesse, plus éclairée que celle d'Antiochus, fit qu'il écouta volontiers les avis d'un homme sage & consommé dans les affaires, préférablement à ceux de son Ministre; au lieu que le Roi Antiochus se laissa entraîner aux infinuations & aux mauvais conseils d'Hermias, qui cherchoit plutôt à satisfaire sa haine, sa jalousie & toutes ses autres passions contre un homme de bien, que la gloire & le salut de son Maître. En effet comme il craignoit qu'il ne prît le parti le plus honorable, & le plus digne d'un Roi, qui étoit celui qu'Epigéne lui proposoit, il chercha à rendre celui-ci suspect de trahison par les calomnies les plus affreuses, où sa lâcheté avoit autant de part que sa haine. Polybe nous l'assure lui-même. "Pour Hermias, dit-il, parsaitement igno-,, rant fur la guerre il craignoit d'en courir les hazards, il ne voulut point marcher , contre Molon; il aimoit mieux prendre les armes contre Ptolémée, persuadé qu'a-" vec un Prince aussi lâche il n'y avoit point de péril à craindre, & proposa Xénéte Achéen pour le commandement des forces destinées contre Molon: au lieu qu'il importoit extrémement que le jeune Roi marchât contre celui de ses ennemis qui lui paroissoit-le plus redourable. " Il faut, disoit-il, faire la guerre à des révoltés par des "Généraux; mais c'est aux Rois à marcher contre des Rois, & à combattre pour " l'Empire: " comme s'il étoit honteux à un grand Monarque de combattre pour se défendre dans les dangers éminens.

Le Cardinal de Richelieu, qui tenoit un peu du caractére d'Hermias à l'égard de fon adresse à rendre suspects ceux qu'il craignoit; cet habile & adroit Ministre, disje, ne pensa jamais comme celui du jeune Antiochus. Il conseilla toujours à son Maître de marcher lui-même en personne contre les Puissances qui l'attaquoient, comme contre ses sujets rebelles, & il importe plus aux Rois de marcher contre ces derniers que contre les autres, parce qu'il y a peu de fidélité dans les guerres civiles, & qu'il s'en trouve peu parmi les Grands qui ne soient suspects, surteut lorsqu'elles ont pour principe ou pour prétexte l'oppression des peuples & des loix sous lesquelles ils vivent. Hermias étoit Étolien, & joignant à sa façon de gouverner impérieuse, & à sa qualité d'étranger tout le contraire de ce qu'il auroit dû être, une humeur vindicative & sanguinaire, la lâcheté & la perfidie, tout cela n'aida pas peu à aliéner les esprits; ce qui produisit des sactions, d'où naquit la révolution dont mon Auteur parle, qui commença par la révolte de Molon, & fut peu après suivie du soulévement des Satrapes des grandes provinces de l'Asie. Troubles qu'on peut raisonnablement imputer au seul Hermias, du moins il en fournit le prétexte. Ce ne sont pas toujours ceux qui prennent les armes les premiers qui sont la cause des malheurs des guerres civiles; mais ceux uniquement qui mettent les autres en nécessité de les prendre. Le Cardinal Mazarin n'eut garde d'imiter l'Etolien dans son Ministre, il

fuivit une toute autre politique, par cela seul qu'il étoit étranger; & bien qu'il su seul à la tête des affaires, qu'il ne sût pas moins grand politique, ni moins éclairé que le Cardinal de Richelieu, & qu'il ne sût point vindicatif, il trouva pourtant des Molons & des Achées, & une partie de la minorité de Louis XIV. se passa dans les horreurs des guerres civiles. Ces deux Ministres n'eurent garde de suivre le conseil d'Hermias, ils suivirent celui d'Epigéne, ils menérent souvent le jeune Monarque contre les rebelles: car rien n'impose davantage aux sactieux, & ne leur donne plus de terreur que la présence du Souverain.

Antiochus se souvint du conseil d'Epigéne, que son Ministre sit mourir par un tour de perfidie, dont il y a bien des exemples dans l'Histoire; il se porta lui-même contre Molon & contre Achée, après s'être défait de son Ministre, il commanda toujours ses armées. On pouvoit appliquer à ce Prince, comme à Philippe & à tant d'autres, ce que répondoit Henri IV. au Nonce du Pape, qui lui demandoit un jour combien de tems il avoit fait la guerre. Toute ma vie, lui répondit ce brave Roi, & jamais mes armées n'ont eu d'autre Général que moi. Il seroit à souhaiter que tous les Princes en fissent autant, leurs affaires en iroient beaucoup mieux. Tite-Live dit que les Rois doivent être les premiers Généraux de leurs armées. Regem conspici, Regem unum Ducem, unum Imperatorem videri debere. Que l'on jette les yeux sur les Princes qui ont commandé eux-mêmes leurs armées, on verra qu'ils ont été rarement malheureux, & qu'ils ont fini heureusement leurs guerres. Le Sultan Selim n'avoit-il pas raison de dire que les victoires qu'on remporte fans le Maître sont presque toujours boiteuses? Toutes celles que nous avons vûes ne marchent pas plus droit; les autres. qui semblables à celle de Cannes, sembloient ne devoir laisser aucune queuë aux guerres, ne sont pas de ce siècle, ni du siècle passé: elles ont presque toutes ressemblé à cette dernière, & ceux qui en ont le mieux profité ont-ils fait tout ce qu'ils pouvoient faire? Combien d'Annibals & combien peu de Césars! Le mauvais conseil d'Hermias, & la fagesse de celui d'Epigéne, nous ont conduit à souhaiter aux Princes de suivre toujours l'avis du dernier.

Xénéte étoit un malhabile Général, bien qu'il eût commencé en fort habile homme. Il vit bien que le dessein de Molon étoit de passer le Tigre & de faire le siège de Séleucie, pour avoir une tête en-deçà & en faire une place d'armes & le théâtre de la guerre. Xénéte le prévint sur ce fleuve pour en désendre le passage, ou pour le traverser, s'il lui étoit possible, & attaquer l'armée rebelle qui s'étoit campée de l'autre côté, sans qu'il lui sût possible d'y dresser un pont, Zeuxis aiunt sait enlever tous les bateaux le long de ce fleuve: précaution qui vient affez naturellement à l'efprit, & dont très-peu se servent. Xénéte craignant de posser la campagne sans rien saire, se résolut de passer le Tigre sur la soi de quelques transsuges, qui le leurrérent de l'espérance que la plus grande partie des rebelles se tourneroient de son côté. Polybe dit qu'il ramassa tous les bateaux qu'il put trouver le long du fleuve, & il y a toute apparence qu'il en fit construire un bon nombre dans son camp: car le mot d'équiper des bateaux pour le passage d'une rivière ne sçauroit signifier autre chose que la construction de ces bateaux. Il se servit de la ruse ordinaire, qui est de seindre de vouloir tenter en un endroit, & d'y jetter un pont à couvert d'une Isle, & de pasfer par un autre, où le fleuve étoit visiblement plus large & plus difficile; mais dans ces fortes de cas, où il ne s'agit pas d'établir un pont, mais d'embarquer des troupes & de les faire traverser, il faut toujours choisir les lieux où l'ennemi se desie le moins: car une armée qui se campe en-delà d'un grand fleuve pour en désendre le passage, se poste toujours aux endroits les plus aises & les plus favorables pour jetter un pont, & surtout à ceux où le sseuve forme plusieurs Isses, parce qu'en y communiquant par plusieurs ponts, il ne nous reste plus que le bras qui nous sépare de l'ennemi.

Xénéte fit deux choses qu'il crut pouvoir lui assûrer le succès de son entreprise : il fit d'abord mine de vouloir traverser, & de construire un pont à la saveur d'une Isle vis-à-vis ou fort près de l'armée rebelle; ensuite la lenteur ou plutôt le secret des préparatifs, & l'opinion que Molon avoit en ses forces, outre les avantages précédens, tout cela le rendit moins circonspect & fit qu'il se tint moins sur ses gardes qu'il n'auroit dû faire: dans les passages de grandes rivières, ce n'est pas du côté où ces deux armées font campées vis-à-vis l'une de l'autre, que celui qui cherche à empêcher le passage doit porter tous ses soins, mais aux autres endroits plus éloignés audessus ou au-dessous du fleuve, c'est à quoi un habile Général pense ordinairement & pour cela il prend les précautions qui ne sont ignorées d'aucun. Il y a plus que cela à observer dans cette partie de la guerre, ce n'est pas la facilité de passer en un endroit plutôt qu'en l'autre qu'il faut confidérer, mais le terrain qui est en delà qui nous peur nuire ou servir. S'il nous est favorable & qu'au contraire le fleuve soit en cet endroit très-large & très-dangereux pour y établir un pont à cause du grand nombre de bateaux qu'il faudroit, & la difficulté de le faire, tout cela ne doit pas être une raison qui puisse nous empêcher de le choisir préférablement à tout autre; car il sussit de s'être rendu maître de l'autre bord, où l'on est assuré par l'avantage de la situation, & de celui de l'art qu'on peut y ajoûter, s'il est nécessaire de se maintenir en sûreté avec peu de monde contre toutes les forces de l'ennemi. Alors on fait passer peu à peu toute l'armée en-delà, & l'on marche ensuite à l'ennemi, où l'on cherche un autre camp en décendant ou en remontant, où l'on puisse établir son pont avec moins de difficulté. C'est ce que Xénéte prétendoit faire après avoir passé le fleuve. Ce que je trouve de bien surprenant est la négligence, ou plutôt le peu d'habileté de Molon, qui pouvoit bien s'imaginer qu'il n'étoit pas impossible de passer autre part le seuve que là où il étoit, & qu'il y a des endroits & des postes le long des bords sur lesquels on doit avoir une attention particulière, & les faire garder, & ce sont ceux où l'ennemi se trouve tout établi en y arrivant. Non seulement il n'en connut pas la conséquence, mais il ne paroît pas par le narré de Polybe, qu'il se fût servi des précautions ordinaires pour la désense du passage d'une rivière. Il donna dans le piége du monde le plus aisé à éviter, ces sortes de ruses viennent aussi naturellement à l'esprit de celui qui veut traverser une rivière, qu'à celui de l'autre qui veut l'empêcher.

Xénéte, dit l'Historien, , décendit environ quatre-vingt stades plus bas que n'é, toit Molon, passa son corps de troupes sans aucune opposition, & campa de nuit
, dans un lieu avantageux, couvert presque tout entier par le Tigre, & désendu aux
, autres endroits par des marais & des fondrières impraticables". Je prie les gens de
guerre de remarquer ces dernières paroles. Il est aisé de concevoir que le Général
d'Antiochus passa à un endroit où le sleuve formoit un coude ou un ensoncement si
considérable, qu'il étoit difficile que Molon le pût attaquer, indépendamment même
des autres avantages que Xénéte trouva après avoir traversé; puisqu'il y avoit des marais & des sondrières qui empêchoient que l'ennemi ne pût venir à lui qu'en désilant.
Il y a toute sorte d'apparence que Xénéte s'y fortissa, & c'est par où l'on commence
au passage d'une rivière, & surtout d'un grand sleuve, où ceux qui traversent avec
des bateaux ne le sont pas si facilement que sur une rivière d'une largeur médiocre;

outre qu'il faut toujours faire remonter les bateaux après avoir traversé, à cause du

courant qui les entraîne en bas.

Lorsqu'un Général d'armée ne connoît pas le païs, qu'il ne l'a pas lui-même examiné ou fait reconnoître, il est très-propre à tomber dans les fautes du monde les moins pardonnables. Nous avons vû cela au passage du Pô par M. le Prince Eugéne en 1706. Molon averti que l'ennemi est en-decà du fleuve, & qu'il l'a traversé avec un certain nombre de troupes, ignorant très-parfaitement la nature des lieux où il avoit percé, il détache sa cavalerie, sans savoir qu'une telle sorte d'arme est inutile & sans force dans un endroit de défilés très-étroits & de marais impraticables. Lorsqu'on est incertain de la fituation des lieux, & quand même on en feroit le mieux instruit du monde, on ne néglige jamais d'y envoier de l'infanterie. Si l'on voit qu'elle ne puisse faire assez de diligence, chaque cavalier prend un fantassin en croupe, & l'on détache en même tems tous les dragons, ou du moins une grande partie, & l'on attaque en arrivant tout sur le champ fort ou foible: car c'est gagner beaucoup que d'en user ainsi & sans délibérer, pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne donne pas le tems à l'ennemi de se bien reconnoître, & de se sortifier de telle sorte qu'on ne puisse plus l'attaquer; & la seconde, c'est que ses forces grossissent & augmentent toujours par les troupes qu'on embarque incéssamment sur les bateaux qui passent & repassent fans cesse.

J'ai vû plusieurs passages de grandes rivières en Italie & ailleurs, comme d'autres moindres; mais je n'ai jamais remarqué qu'aucun Général ait jamais pris les précautions dont je parle, & ait attaqué ce qui a percé. Ils sont un tems considérable à délibérer, & agissent lorsqu'il n'est plus tems: la plûpart se retirent & s'en vont. Le passage de l'Adigé en 1701. & en 1706. celui du Canal Blanc quatre ou cinq jours après, celui du Pô à peu près dans le même espace, sont témoins de cette négligence. Tous ces saits ont été souvent répétés dans cet Ouvrage: mais sauroient-ils l'être trop

pour l'instruction des gens de guerre?

Xénéte choisit encore le tems le plus favorable à ces sortes d'entreprises car toutes celles qui opérent des surprises ne sauroient guéres réussir qu'à la faveur d'une nuit sans Lune. Voit-on beaucoup de gens qui choisissent ces heures là dans tout ce qu'ils exécutent, d'extraordinaire, on qui en approche? Il saut voir des yeux du corps à la guerre, & les sermer ensuite pour voir des yeux de l'esprit, se retirer dans le cabinet, & méditer à loisir sur ce que l'on doit saire pour l'exécution; ce qui n'est pas difficile, dès qu'on s'est sormé une idée bien nette du païs & du poste qu'on veut occuper, le tems qu'il saut à l'ennemi pour marcher & pour disposer toutes choses pour le combat; ce qui donne le tems de se fortisser & de se mettre en état de faire tête, pendant que ceux qui ont passé les premiers soutiennent & donnent le tems aux bateaux de saire un second débarquement. Ainsi peu à peu le nombre grossit, l'on est en état de se mieux désendre par les secours qui arrivent successivement.

La méthode qu'on doit suivre pour se retrancher dans ces sortes de lieux resserrés, n'est pas celle qu'on suit ordinairement. J'ai proposé en plusieurs endroits de cet Ouvrage celle de se fermer par des arbres coupés. Rien n'égale la force de ces sortes de fortifications, ni rien de plus aisé que de se remparer en très-peu de tems, & l'on n'en a aucun à perdre; outre qu'en levant de la terre, quelque tems que l'on ait, l'on n'est jamais en état de résister à un grand essort. On n'a jamais celui de se mettre entiérement hors d'insulte, & un retranchement ne l'est jamais par les moiens dont on se sert ordinairement pour surmonter ces sortes d'obstacles; au lieu que l'abattis est sait en un instant, & l'on ne sçauroit jamais être pénétré, bien qu'il n'y ait ni sossé.

ni parapet, ni fraise, ni palissade sur berme. Il ne saut ni pelle ni pioche, la hache sussition dans ces endroits extrémement resserés, ou dans les désilés où l'on ne peut se désendre ni attaquer que sur un petit front, le plus sort l'emporte quelque-sois, lorsqu'en attaque à dissérentes reprises, & que les corps succédent l'un à l'autre pour conserver toujours une ardeur & une violence toujours égale dans le combat car l'une & l'autre s'amortissent, si les premiers qui attaquent ne sont place après un certain tems à des troupes fraîches qui les soutiennent & les relévent : on se trouve ensin accablé par tant d'attaques successives & nouvelles. C'est pour cela que je propose de sormer l'abattis ou le retranchement en angle rentrant & le plus prosond; ce qui sournit un plus grand obstacle, & des revers contre lesquels l'ennemi ne sçauroit tenir. C'est, je pense, la meilleure méthode & la plus meurtrière. Il seroit à souhaiter qu'on voulût la suivre. Je reviens à mon sujet, si l'on peut s'imaginer que je m'en sois écarté.

Molon étonné de voir l'ennemi en-deçà, & ignorant la nature du poste qu'il occupoit, détache une partie de sa cavalerie dans un endroit où elle ne pouvoit être d'aucun usage. Il l'attaqua étourdiment, sans avoir fait reconnostre les marais où sa cavalerie alla s'engager sans réslexion & sort imprudemment. Il perdit là une partie de

ses troupes, sans qu'il sût besoin de la main des ennemis pour les désaire.

Un si grand avantage porta Xénéte à de plus grands delleins, il crut qu'en s'approchant de l'armée des rebelles. Molon s'en verroit abandonné, & que toutes sestroupes se tourneroient du côté du parti du Roi. Il se hâte de déloger du poste qu'il oceupoit, bien qu'il n'eûr avec lui qu'une partie de ses forces, & que le reste sit encoze en-delà du fleuve. Il longea la riviere en remontant pour s'approcher de l'ennemioù il parut en présence. Je suis fort embarassé de sçavoir, comme je l'ai dit plus haut, si le stratagême du Chef des sactieux est l'esset d'un dessein prémédité, ou celui du desepoir qu'il concur après avoir connu la honte de sa retraite précipitée, car il abandonna son camp, ses bagages & ses vivres à la faveur de la nuit. Je pancherois fort de ce côté-là. Quoi qu'il en soit il s'ensuit à la faveur des ténébres. Que ce soit une fuite réelle, ou une retraite fausse & simulée, il est constant qu'il revint sur ses pas, comme mon Auteur le rapporte, lorsque Xénéte s'étoit emparé de son camp, ses soldats ne pensoient à rien moins qu'à ce qui leur devoit arriver. Il y pa-Boît assez par la misérable conduite de leur Général. " L'armée pleine de confiance, , dit mon Auteur (car une bonne partie avoit traversé en-decà ensuite du premier combat,), & aiant des vivres à foison, fit bonne chere, but à l'excès, & s'aban-" donna à la nonchalance ordinaire aux gens qui sont dans cet état. Je renvoie mon lecteur au texte où cet événement est écrit avec tout l'art d'un grand Ecrivain, & d'un guerrier expérimenté.

On voit dans cette surprise d'une partie de l'armée de Xénéte dans le camp de Molon, où il s'étoit établi, un des plus étranges effets de la peur qu'on puisse jamais-imaginer, je ne sçaurois me dispenser de faire quelques remarques sur cet endroit de Polybe. J'ai dit quelque chose de cette passion dans les Volumes précédens, mais-ici elle nous jette dans l'étonnement. Car je ne vois rien de semblable. Citons le passage tout entier, pour épargner la peine à mes Lecteurs de l'aller chercher dans le texte. Les armes tombent des mains des plus braves, & des plus hardis dans les sturprises, & la tête tourne lorsque ces sortes d'avantures arrivent. Xénéte & ses troupes aiant été surpris, la consusion & le trouble furent étranges dans le camp, chacun chercha son salut plutôt par la suite que par son courage. "Comme on voioit le man qui étoit de l'autre côté, dit mon Auteur, n'étant éloigné de l'autre que de

la la la fleuve ; l'envie de se sauver sermoit les veux sur la rapidité du Tigre. & sur la difficulté de le traverser. Ne sçachant où ils en étoient, & occupés uniquement de la conservation de leur vie, ils se jettoient eux-mêmes dans le fleuve. Ils v jettoient aussi les chevaux & les équipages, comme si le fleuve par je ne sçais , qu'elle providence eût dû compatir à leur peine, & les transporter sans péril de " l'autre côté. " Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que Xénéte sans être si fou fir voir, lorsqu'il sut en-delà du fleuve, & par conséquent hors de péril avec un bon reste d'armée, capable d'empêcher Molon de passer en-delà, de profiter de sa victoire & de passer en-deçà; il sit voir, dis-je, que la peur dont on revient aisément des lors qu'on est délivré des plus grands périls, n'étoit pas éteinte dans lui non plus que dans le reste des Généraux de son armée, que les uns & les autres en avoient encore de reste pour mettre le comble à leur deshonneur, à leur honte & au malheur de leur Maître; ils ne se contentérent pas d'abandonner les bords au Tigre, qu'on ne pouvoit traverser que sur un pont ou par stratagême, mais après avoir lâchement abandonné le fecond camp, dont le victorieux se rendit le maître, la peur leur troubla tellement le jugement, que Zeuxis & Diomédon, au lieu de tenir bon dans Séleucie, qui étoit une place importante & la clef de la frontière; ils abandonnérent cette forterelle, où Molon entra fans aucune résistance. Xénéte ne fait pas seulement voir par sa conduite qu'il est un mauvais Général, mais qu'il est encore plus lâche que le dernier goujat de son armée. Il devoit se sauver, je l'avoue, lorsqu'il se vit surpris, & son armée en déroute; mais devoit-il tout abandonner? Quel étrange effet de la peur dans un Général d'armée, qui ne devroit pas en faire paroître dans les plus grands revers de fortune, & surtout lorsque le mal n'est pas sans remede: mais l'expérience ne fait que trop voir, comme je l'ai dit quelque part, & la raison en est évidente, vû que ce qui surprend étonne de telle sorte, qu'il ôte souvent les moiens de s'y opposer. Finissons ce paragraffe par un passage de Montagne sur cette étrange & insensée passion. ,, Tant de gens: dit-il (a), qui de l'impatience des pointu-" res de la peur, se sont noiés & précipités, nous ont bien appris quelle est encore plus importune & plus insuportable que la mort. Les Grecs en reconnoissoient une autre espece, qui est, outre l'erreur de notre discours, disoient-ils sans cause apparente & d'une impulsion céleste, des peuples entiers s'en voient souvent frapés, & des armées entiéres. Telle fut celle qui apporta à Carthage une merveilleuse désolation. On n'y oioit que cris, & voix effraiées: on voioit les habitans sortir de leurs maisons comme à l'alarme, & se charger, blesser, & entretuer les uns les autres, comme si ce fussent ennemis qui vinssent occuper leur ville. Tout y étoit en désordre & en fureur, jusqu'à ce que par oraisons & sacrifices, ils eussent appaisé l'ire des Dieux. Ils nomment cela terreurs paniques.

Les grands courages se laissent quelquesois entraîner à la première impression de la peur dans les périts les plus grands, & ce qui la produit quelquesois, c'est lorsqu'elle devient générale, & que les Chess n'en sont point éxempts, & prennent souvent leur parti, mais comme ils sont plus susceptibles de honte que de crainte, celle-ci s'évanouit aussi substitutement que l'autre. A peine l'ennemi a vû leurs talons qu'il voit leurs visages, & les trouve plus mauvais que s'ils n'avoient point bougé de leur place. Ils ne voient plus le péril. Comme on demandoit à un brave, dit Sénéque, comme il avoit pû se tenir ferme dans son assiette dans un danger dont tous cherchoient à s'éloigner, j'y étois trop avant embarqué, & trop violemment épris

épris de sauver mon honneur, & de ne rien saire d'indigne de mon courage, leur répondit-il, pour songer quel étoit le danger où je m'exposois. Fejus vexabar quam ut periculum mihi succurreret., La peur naît par sois, dit Montagne, de saute de jugement, comme par saute de cœur.

### S. IIL

# Réflexions sur les fautes des deux Généraux.

N profite toujours plus des fautes d'un habile homme à la guerre, que des belles actions d'un Général médiocre, ou moins que médiocre, parce qu'il n'y a nul art dans celui-ci, & qu'aiant affaire à un autre qui n'en a pas davantage, le plus de valeur dans les troupes de l'un des deux, ou le hazard, presque toujours le maître, ou une faute grossière contre une moins lourde décide l'affaire; de sorte qu'il n'y a rien à apprendre dans une guerre conduite par des gens semblables. Les fautes d'un grand Capitaine contre un autre qui ne l'est pas moins, font plus d'improfion. Molon valoit beaucoup plus que Xénéte, & tous les deux firent voir dans cette campagne qu'ils étoient d'une fort petite portée. Je ne disconviens nullement que ce dernier n'eût marqué beaucoup de hardiesse & de conduite à son passage du Tigre, & qu'il n'eût choifi l'endroit à l'autre bord du fleuve le plus propre & le plus avantageux pour pouvoir s'y maintenir avec peu de troupes, au cas qu'il fût attaqué, pour donner le tems aux autres de le venir joindre; ce qui arriva en effet. Sa marche droit au camp des rebelles, consternés d'un desavantage qui ne décidoit de rien, est hardie; mais je ne sçai si elle ne l'étoit pas trop, ou du moins un peu trop légérement entreprise: car elle n'étoit fondée que sur le rapport de quelques transfuges, qui ne disent pas toujours vrai, & encore moins dans les guerres civiles. Xénéte ne s'avança que dans la créance que Molon se verroit bientôt déserté de ses troupes, & cependant personne ne se rangea au parti d'Antiochus. Il fe peut que ce Chef des rebelles soupçonnât quelque grande conjuration dans son armée. Mon Auteur semble vouloir nous l'insinuer, comme je l'ai dit plus haut, & que la retraite de ce Général & l'abandon de son camp étoit moins un piége qu'un effet de la terreur panique, & le sujet étoit d'autant plus petit, que Xénéte n'étoit en-deçà du Tigre qu'avec une partie de ses forces, contre lesquelles les rebelles eussent dû marcher, qu'ils eussent dû attaquer avec d'autant plus d'avantage que Xénéte étoit infiniment inférieur à son ennemi, & que sa cavalerie, qu'il faisoit embarquer, n'étoit pas encore arrivée. Cette entreprise étoit bien plus sûre & plus selon les régles de la guerre, que le dessein qu'il prit d'abandonner son camp, les équipages & ses vivres, fondé sur un stratagéme fort incertain, & dont le succes n'étoit appuié que fur l'ignorance & l'imbécillité des ennemis, qui par son commencement sembloient n'en être nullement capables. Il vaut mieux croire que le stratagéme vint ensuite de sa suite, & qu'en aiant sait connoître la honte, ils consentirent, après être revenus de leur peur, de surprendre les ennemis, & de tâcher de recouvrer leur camp & leurs bagages. Il y a toute sorte d'apparence que Molon eut besoin d'emploier dans cette occasion toute son éloquence pour persuader à ses soldats un coup de cette importance, & c'est ici où elle est le plus nécessaire & de plus grande efficace: car lorsqu'on nous fait voir notre honte, & en même tems les moiens de la réparer, pour peu d'honneur qu'il y ait dans les troupes, & que leurs Officiers concourent au dessein que l'on a pris, l'on n'a nulle peine à les por-Tome V. · Mm

# 274 HISTOIRE DE POLYBE,

ter aux plus grandes résolutions. C'est la méthode dont se servit le Duc de Welmar après la honte de Rhinselt, dont le stratagéme est assez dans l'esprit de celui de Molon.

Bien que ses fautes lui aient été infiniment plus avantageuses & plus glorieufes que s'il n'en avoit fait aucune, & qu'elles lui aient fourni l'occasion de remporter une victoire signalée, de passer le Tigre encore sans résistance, & de se rendre le maître de la meilleure place d'Antiochus; l'événement ne le justifie pas. Son stratagéme eût été une imagination, s'il eût eu en tête un Général un peu moins malhabile & plus prévoient que ne l'étoit Xénéte. Si celui-ci n'eût eu qu'un ruisseau ou une rivière à défendre guéable en quelques endroits, il eût pû quitter & abandonner son camp pour se retirer dans un poste plus avantageux; mais le Tigre est un sieuve très-large & très-profond, qui n'est guéable nulle part : outre que Molon manquoir de tout pour passer le steuve. Je pense qu'il le traversa sur les batteaux mêmes que le Général d'Antiochus avoit fait construire, & qu'il fe saisit de ceux qu'il trouva en-delà pour se rendre le maître des autres qui étoient en-deçà, & que l'ennemi négligea de brûler, tant la peur trouble le jugement. Mais ce n'est pas encore là la plus grande marque de son pouvoir sur un Général d'armée, qui ne conserve son fugement que dans les succès, où le danger ne se présente pas visiblement; mais feulement dans l'éloignement. Ceux-là font quelquefois certaines démarches hardies. pour aller à l'ennemi; ils réuffissent quelquesois sans le voir, parce qu'il se trouve ou plus foible, ou plus malhabile. Mais si cet ennemi leur va au-devant, ou les attend de pied ferme, il reconnoît bientôt la fausse bravoure de son Antagonisse, qui se trouble, & dont la tête tourne à la présence des objets. Combien de Xénétes n'a-t-on pas vû, qui ont commencé une campagne avec beaucoup de hardiesse, & qui s'en sont retournés honteux, sans avoir sçû prositer de l'occasion, ou s'ils ont réussi sans combattre, ils ont mal combattu des que l'ennemi a marché à Tel Xénéte qui se voit surpris & battu dans le camp ennemi, dont il étoit le maître, bien qu'il le trouvât retranché, & après un échec qui ne tombe que sur une petite partie de fon armée, il s'enfuit, abandonne les bords d'un fleuve, dont il pouvoit disputer le passage, son camp & une place très-forte & capable d'arrêter longtems l'ennemi. Certaines résolutions, certains mouvemens que l'on regarde souvent comme très-hardis & d'une audace surprenante, ne paroissent pas toujours tels dans l'esprit de ceux à qui Dieu a donné plus de lumière qu'aux autres: car pour fuger sainement de la grandeur d'une entreprise & du mérite du Général, il saut ne pas seulement attendre après le succès, mais après les suites. Xénére se rend maître du camp de Molon, qui l'a abandonné, à la faveur de la nuit. Voilà qui est le mieux du monde, il y passe toute la journée : l'ennemi revient sur ses pas, le furprend & le bat de la manière du monde la plus complette, & profite admirablement bien d'une si grande victoire. Si le Général d'Antiochus, ensuite d'un st grand bonheur, eût envoié reconnoître la marche de son ennemi, qu'il eût détaché plufieurs partis en campagne pour sçavoir ce qu'il étoit devenu, ses partis l'eussent rencontré sur le chemin de son camp, & Xénéte se sût tenu sur ses gardes & préparé à le bien recevoir, ses troupes avoient eu tout le tems de se gorger de butin. C'est là le premier objet du soldat. Il ne leur restoit plus autre chose à faire que de s'enivrer, & puis de dormir; c'est ce qu'un Général est toujours en pouvoir d'empêcher: car pour le pillage on n'en est pas toujours le maître. Le meilleur moien pour empêcher le soldat de boire & de s'enivrer, est de l'avertir que l'énnemi ne s'est pas retiré sans dessein, qu'il y a plus d'artifice dans sa fuite que de lâcheté, qu'il y a beaucoup de vin & d'aurres liqueurs; mais qu'ils doivent se donner de

garde d'en boire, qu'on a des avis que le vin est mixionné & empoisonné, que le pillage ne leur servira de rien, ni les remédes qu'on pourroix leur donner. Il arrive souvent que le Général n'accuse pas toujours saux. Il y a mille exemples dans l'Histoire qui ne prouvent que trop que ces sortes de ruses ont eu leurs essets. Frontin nous en apprend plusieurs dans ses Stratagémes.

"Maharbal, dit-il, aiant été envoié par les Carthaginois contre quelques nations foulevées d'Afrique qui aimoient fort à boire, prit la fuite à la première rencontre, comme s'il eut eu peur; & se retirant la nuit, laissa dans son camp force vin mixionné avec de la mandragore pour les endormir. L'ennemi en aiant bû avec excès, fut pris & tué tout assoupi, les soldats étant couchés tout étendus comme des

, corps morts".

Bien des gens prétendent que ces sortes de supercheries ne sont nullement permises à la guerre. Il ne m'appartient pas de décider là-dessus; mais il me semble que je ne me ferois aucun scrupule d'aider un peu au vin dans sa vertu narcotique. & de faire dormir l'ennemi un peu au-delà que la boisson ne feroit, pour avoir le tems de le trouver bien & dûement endormi. Il peut bien être que le Carthaginois doubla & tripla la dose pour un sommeil éternel, ce que le droit des gens ne permet en aucune manière. " Je n'ai jamais lû, dit Jean de Sarisbury dans Grotius, qu'aucune loi " autorisat le poison, bien que je voie que les Infidéles s'en soient servis quelque-, fois. Silius l'exprime ainsi: par le poison deshonorer les armes. Et certes on n'y sauroit verser un plus grand deshonneur. " Car même d'empoisonner les fontai-" nes, dit Grotius (a), c'est une chose laquelle, quoiqu'elle ne puisse demeurer " cachée, ou qu'elle ne le puisse longrems, Florus dit être toutefois, non seulement " contre la pratique des Anciens, mais même contre l'ordre des Dieux, parlant en ,, cela selon le langage de l'antiquité, qui avoit accourumé de rendre les Dieux les , auteurs du droit des gens. Et il ne doit pas paroître étrange, si entre ceux qui se , font la guerre il y a de ces sortes de conventions tacites pour diminuer le danger; " puisque même les Chalcidiens & les Crétriens étoient autrefois demeurés d'accord " ensemble", de ne se servir dans la guerre d'aucune arme à darder, ou à atteindre de loin.

" Mais il n'en est pas de même, dit-il, des eaux que l'on insecteroit sans venin " & d'une manière que l'on en pourroit boire". Il appuie cette opinion des autorités de Solon, des Amphyctions & d'Appien au Livre de la Pêche. Sur ce pied-là il seroit permis de mixionner le vin d'une telle saçon que la drogue qu'on y mettroit, comme de l'opium, ne feroit qu'endormir quelques heures ceux qui en boiroient. Je demanderois volontiers si le droit des gens ne le permettroit pas. Pour moi je pancherois fort à croire que cette sorte de ruse n'y est pas contraire, & qu'il l'est beaucoup d'insecter les eaux sans venin: car la sois en nous obligeant d'en boire les rendroit dangereuses; ce qui ne sauroit être autrement. Les Grecs n'étoient pas si scrupuleux que les Romains, témoin Clisshénes de Sicyone, qui dans le siège d'une ville mit tant d'élébore dans l'eau d'un aqueduc, que ceux qui le désendoient surent attaqués d'un si grand slux de ventre, que cela lui sacilita la prise de la place.

Je ne sai si Molon n'usa pas de quelque narcotique à l'égard du vin & des vivres qu'il laissa dans son camp. Pouvoit-il être assuré sans cet artifice de surprendre son ennemi? Cela est difficile à croire. Cependant dans ce que les Historiens rapportent de semblables stratagémes, on ne voit pas qu'on ait emploié de ces sor-

<sup>(</sup>a) Grot. Dreit de la paix & de la guer. l. 3. ch. 4. art. 16.

res de moiens qui deshonorent la guerre & ceux qui s'en servent. Molon imite parsaitement Cyrus dans sa guerre contre les Scythes, & l'on verra par l'exemple que je vais rapporter de ce dernier, que l'un & l'autre ont un parsait rapport dans toutes leurs circonstances. Je le tire de l'Historien Justin dans son abrégé de l'Historien universelle de Trogue Pompée, sans recourir à Hérodote, qui me paroît beaucoup moins raisonnable dans les circonstances les plus capitales du stratagéme de Cyrus, puisqu'il prétend que ce grand Capitaine pour mieux couvrir l'artisce d'une retraite simulée, laissa une partie de ses troupes dans son camp, qui surent taillées en pièces par l'armée de Tomiris. Cela me semble peu vraisemblable. Ecoutons Justim, qui a travaillé sur un Auteur, dont les Mémoires, selon toutes les apparences, étoient meilleurs que ceux d'Hérodote, qui ne sur jamais en Asie, & qui ignorant la langue du païs n'a pû puiser dans les Historiens Perses qui ont écrit les guerres de Cyrus.

"Cyrus aiant subjugué l'Asse, & réduit l'Orient sous sa domination, dit Justim, dans son Traducteur qui n'écrit pas trop bien (a), entreprit de faire la guerre aux soythes. Ces peuples avoient en ce tems-la pour Reine Tomiris, laquelle bien loin de s'épouvanter de la marche des ennemis, comme auroit fait une semme du commun, les attendit au contraire avec tant d'intrépidité, qu'elle permit qu'ils, passassent le steuve Araxe, quoiqu'il lui eût été facile de les en empêcher, persuadée qu'elle feroit plus commodément la guerre chez elle, & que les ennemis, n'auroient pas tant de facilité à se sauver aiant le sleuve à dos. Cyrus aiant donc, fait avancer ses troupes au-delà de l'Araxe, & aiant pénétré assez avant dans la Scy-

,, thie, y dressa fon camp.

" Et le jour suivant y laissant une prodigieuse abondance de vin, & tout ce qui peut contribuer à la bonne chere, il l'abandonna par une terreur affectée, & comme fuiant en désordre. Stratagème dont Crassus étoit l'inventeur. Sitôt que Tomiris ent appris cette suite simulée, elle envoia son Fils extrémement jeune à la tête de la troissème partie de ses forces pour charger Cyrus. A peine ce jeune Prince sans expérience au fait de la guerre sut-il arrivé au camp de Cyrus, que se sigurant y être venu moins pour y combattre, que pour s'y bien divertir: sans plus penser aux ennemis, il permit que ses gens, qui n'étoient pas accoutumés au vin, en prissent par excès; de sorte qu'ils surent plutôt vaincus par la débauche que par les armes, car Cyrus sachant l'état où ils s'étoient mis, revint durant la nuit sur ses, pas, tailla en pièces ces gens demi morts par leur yvresse, & sit passer au sil de l'é-

Polyen (b) dans ses stratagemes rapporte la chose différemment, à moins que Tomiris, ensuite de la désaite de son Fils, n'ait retorqué au Roi de Perse une semblable ruse. Citons le passage. Tomiris dans la guerre que lui sit Cyrus, dit-il, seignit d'avoir peur des ennemis. Les Massagettes prirent la suite, les Perses les poursuivirent, & trouvérent dans leur camp une grande abondance de vin, de vinves, & des victimes, ils en prirent avec excès & sirent débauche toute la nuit, comme gens qui avoient remporté la victoire. Après s'être remplis de vin & de, viandes, ils se mirent à dormir. Tomiris les surprit dans cet état, & les trouvant appésants, elle sit périr & Cyrus & tous les Perses.

C'est une chose surprenante de voir combien les surprises des armées, soit dans leurs camps ou dans leurs marches, sont peu rares dans les Historiens de l'Anti-

<sup>(</sup>a) Hist. univ de Trogue Pomp. réd. en abrégé par Just. Hon. Hor. Molin. l. 1. c. 8. (b) Polyen i. 8. c. 28.

quité, & qu'elles le soient si fort dans les nôtres; & cependant ces sortes d'entreprises sont les plus aisées du monde à pratiquer. Il est vrai qu'il saut autant de hardiesse, que d'intelligence dans l'exécution. Je ne parle point ici de ces piéges à la saçon de Cyrus & de Molon, je ne les conseillerois jamais, puisque je tiens qu'il n'y a que des sots & des Généraux sans expérience qui puissent tomber dans un tel piège, mais des surprises d'armées telles que j'en ai proposées en plusieurs endroits de cet Ouvrage. En voici une qui terminera ce Paragrase, elle est de Zisca un des plus grands Capitaines qui aient paru dans le monde depuis les Anciens.

Les Imperiaux étant informés que Zisca marchoit pour assiéger Visegrade, tirérent en hâte de ce côté-là pour en faire lever le siège. Trop foible pour leur résister, & en empêcher le secours, il prit prudemment le parti de se retirer & d'abandonner une si grande entreprise, résolu pourtant de réparer cette petite disgrace par un coup d'un tel éclat qui pût l'en dédommager, & lui en faire perdre le souvenir. Il leve donc le siège comme un homme qui a grand peur, sans que ses ennemis pussent s'appercevoir que cette peur dans un grand Capitaine est toujours suspecte, & qu'il y a beaucoup à s'en désier: il se retire sous le canon de Prague. Les Impériaux ravis d'avoir sauvé Visegrade sans rien hazarder, ne sirent pas autre chose que ce que des Généraux sans expérience & des soldats sans discipline ont accoutumé de faire. Ils célébrérent un si grand succès par de grands divertissemens & en bûvant avec excès, & avec aussi peu de précaution, que si l'ennemi eût été à cent lieuës d'eux. Mais au plus fort de leurs barriques, dit l'Auteur, Zisca, qui venoit à eux par une marche forcée & nocturne, survint tout à coup, & les trouvant dans cet état les désit sans résistance. L'affaire sut si décisive, que l'Empereur sut contraint de s'ensuir lui vinguéme en Silésie.

# CHAPITRE XIL

Antiochus marche contre Molon, mais sans Epigéne, dont Hermias se défait enfin Le Roi passe le Tigre, fait lever le siège de Dure. Combat proche d'Apollonie.

E bruit de ces conquêtes sit une seconde sois renoncer Antiochus aux vûes qu'il avoit sur la Cœlesyrie, il prit de nouveau la réfolution de marcher contre le Rebelle. On assembla un second Conseil, où le Roi ordonna que chacun dît ce qu'il jugeoit à propos que l'on sît contre Molon. Epigéne prit encore le premier la parcole, & dit qu'autresois, avant que les ennemis eussent sait de si grands progrès, il avoit été d'avis qu'on marchât contre eux sans différer, & qu'il persistoit dans ce sentiment. Hermias ne put encore ici retenir sa colére. Il s'emporta contre Epigéne, lui sit mille reproches aussi faux qu'injustes, sans oblier de saire de soi-même un maguisque éloge. Il pria ensuite le Roi de ne pas suivre un avis si déraisonnable, & de ne pas abandonner le projet qu'il avoit formé sur la Cœlesyrie. Cet Mm 3

avis révolta toute l'assemblée. Antiochus en sut aussi choqué. Il sit tout ce qu'il put pour réconcilier ces deux hommes, & il eut assez de peine pour y réuffir. Le résultat du Conseil sut que rien n'étoit plus important ni plus nécessaire que de s'en tenir à l'avis d'Epigéne, & il fut résolu qu'on prendroit les armes contre Molon. A peine cette réfolution fut-elle prise, qu'Hermias changea tout d'un coup, on l'eût pris pour un autre homme. Non seulement il se rendit, mais il dit encore que des qu'un Conseil avoit décidé, il n'étoit plus permis de disputer, & il donna en effet tous ses soins aux préparatifs de cette guerre. Quand les troupes furent assemblées à Apamée, un soulévement s'y étant excité pour quelques paiemens qui leur étoient dûs, Hermias qui s'appercut que le Roi craignoit que cette sédition n'aboutît à quelque chose de funeste, s'offrit de paier à ses frais ce qui étoit dû à l'armée, s'il vouloit remercier Epigéne de ses services. Il ajouta qu'il importoit au Roi que cet Officier ne servit point, parce qu'après le bruit qu'ils avoient eu ensemble, il étoit impossible qu'une division si éclatante ne fît tort aux affaires.

Cette proposition chagrina le Roi, qui connoissant l'habileté d'Epigéne dans la guerre, souhaitoit qu'il le suivît: mais prévenu & gagné par les Ministres des finances, par ses gardes & par ses Officiers, qu'Hermias avoit mis malicieusement dans son parti, il ne sut pas mastre de lui-même, il fallut s'accommoder au tems & accorder ce qu'on lui demandoit. Dès qu'Epigéne, selon l'ordre qui lui avoit été donné; se fut retiré à Apamée, la crainte saisit les gens du Conseil du Roi, les troupes au contraire, qui avoient obtenu ce qu'elles fouhaitoient. n'eurent plus d'affection que pour celui qui leur avoit procuré le paiement de leurs foldes. Il n'y eut que les Cyrrhestes qui se soulevérent. Ils se retirérent au nombre d'environ six mille, & donnérent assez longtems bien des affaires à Antiochus: mais enfin vaincus dans un combat par un de ses Généraux, la plûpart furent tués, le reste se rendit à discrétion. Hermias aiant ainsi intimidé les amis du Prince, & gagné l'armée par le service qu'il lui avoit rendu, se mit en marche avec le Roi.

Il fit encore une perfidie à Epigéne par le ministère d'Alexis, garde de la citadelle d'Apamée. Il seignit une lettre comme envoiée par Molon à Epigéne, & aiant suborné un des valets de ce dernier par de grandes promesses, il lui persuada de porter cette lettre chez son maître, & de la mêler avec les autres papiers qu'il y trouveroit. Alexis se présenta quelque tems après, & demnada à Epigéne si l'on n'avoit point apporté chez lui une lettre de la part de Molon. Epigéne répondit à cette question de manière à faire sentir combien il en étoit choqué. L'autre entre brusquement, trouve la lettre, & sans autre prétexte tue sur le champ Epigéne. On sit accroire au Roi que cette

mort étoit juste; mais elle sut suspecte aux Courtisans, quoique la crainte les retint dans le silence.

Antiochus vint à l'Eufrate, & y aiant pris les troupes qui l'y attendoient, il partit pour Antioche dans la Mygdonie, où il entra au commencement de l'hiver, & y resta pendant quarante jours en attendant que le grand froid fût passé. Au bout de ce tems il alla à Liba, & v tint conseil, pour sçavoir comment & d'où l'on tireroit les provisions de l'armée, & quelle route on tiendroit pour aller dans la Babylonie, où étoit alors Molon. Hermias fut d'avis qu'on marchat le long du Tigre, l'armée couverte d'un côté par le Tigre, & de l'autre par le Lyque & le Capre. Zeuxis aiant encore la mort d'Epigéne présente. craignoit de dire son sentiment; cependant comme l'avis qu'avoit ouvert Hermias étoit visiblement pernicieux, il hazarda de conseiller qu'il falloit passer le Tigre, alléguant que la route le long de ce fleuve étoit difficile; qu'après avoir fait assez de chemin, après avoir marché pendant six jours dans le désert, on ne pourroit éviter de passer par la Fosse roiale; que les ennemis s'en étant emparés les premiers, il seroit impossible de passer outre; qu'on ne pourroit, sans danger évident de périr, retourner sur ses pas par le désert, parce que l'armée n'y auroit pas dequoi subsister; qu'an contraire, si l'on passoit le Tigre, les Apolloniates rentreroient infailliblement dans leur devoir; qu'ils ne s'en étoient écartés, pour obéir à Molon, que par crainte & par nécessité: que ce pais étant gras & fertile, l'armée y trouveroit des vivres en abondance; que surtout on sermeroit à Molon tous les chemins pour retourner dans la Médie; qu'on lui couperoit tous les vivres; & que par conséquent on le forceroit d'en venir à une bataille, qu'il ne pourroit refuser, sans que ses troupes ne se jettassent aussitôt dans le parti du Roi.

Ce sentiment aiant prévalu, on divisa l'armée en trois corps vers trois endroits du sleuve, & on y sit passer des troupes & le bagage. Ensuite on alla à Dure. Un Officier de Molon assiégeoit cette ville. Il ne fallut que se montrer pour lui faire lever le siège. On marcha ensuite sans discontinuer, & après huit jours de marche on franchit l'Orique, & on arriva à Apollonie. Molon averti de l'arrivée du Roi, ne crut pas devoir s'en sier à la sidélité des peuples de la Susiane & de la Babylonie, dont il avoit fait la conquête depuis si peu de tems, & avec tant de rapidité: craignant d'ailleurs qu'on ne lui coupât les chemins de la Médie, & comptant sur le nombre de ses frondeurs appellés Cyrtiens, il prit le parti de jetter un pont sur le Tigre pour y saire passer son Armée, & s'aller loger, s'il étoit possible, sur les montagnes de l'Apolloniatide avant Antiochus. Il marcha sans relâche & en diligence; mais à peine touchoit-il aux postes qu'il s'étoit destinés, que les armés à la légére du Roi, qui étoient partis d'Apollonie avec son

armée, rencontrérent les siens sur certaines hauteurs. D'abord ils escarmouchérent & se tâtérent les uns les autres; mais à l'approche des deux armées ils se retirérent chacun vers leurs gens, & les armées cam-

pérent à quarante stades l'une de l'autre.

La nuit venue, Molon aiant fait réflexions qu'il est difficile & dange. reux de faire combattre de front & pendant le jour des révoltés contre leur Roi, résolut d'attaquer de nuit Antiochus. Il prit pour cela l'élite de toute son armée, reconnut différens postes pour en trouver un élevé, d'où il pût fondre sur l'ennemi: mais sur l'avis qu'il recut que dix de ses soldats étoient allés trouver Antiochus, il changea de dessein, retourna sur ses pas, rentra dans son camp vers le point du jour, & v mit le désordre & la confusion. Peu s'en fallut que ceux qui y reposoient n'en sortissent, tant la fraieur étoit grande. Molon sit ce qu'il put pour appaiser le tumulte. Dès que le jour parut, le Roi qui étoit prêt de combattre, fait fortir ses troupes des retranchemens & les range en bataille, la cavalerie à lances sur l'aîle droite sous le commandement d'Ardye, Officier de valeur: proche la cavalerie les Candiots alliés, enfuite les Tectofages, puis les étrangers Grecs, enfin la Phalange. Sur l'aîle gauche il mit la cavalerie qu'on appelle les Compagnons du Roi. Dix éléphans qu'il avoit furent placés à la première ligne, à quelque distance de l'armée, les troupes auxiliaires tant d'infanterie que de cavalerie furent partagées sur les deux aîles, & eurent ordre d'enveloper les ennemis dès que le combat seroit engagé. Hermias & Zeuxis commandoient à la gauche, & le Roi se chargea du commandement à la droite. Il courut ensuite de rang en rang, pour encourager ses troupes à faire leur devoir.

Molon fortit aussi de ses retranchemens, & rangea son armée, quoiqu'avec beaucoup de peine, à cause du désordre de la nuit précédente. Il partagea sa cavalerie sur les deux aîles, comme avoient sait les ennemis, & mit au centre les rondachers, les Gaulois, en un mot tout ce qu'il avoit de pesamment armés. Les archers, les frondeurs & toutes les autres espèces d'armés à la légére, il les jetta sur l'une & l'autre pointe des aîles à côté de la cavalerie, & les chariots armés de saux surent mis un peu devant la première ligne. Néolas son srère eut le commandement de la gauche, & il prit pour lui celui de la droite.

Après cela les deux armées s'approchérent. L'aîle droite de Molon sut sidéle, & se désendit courageusement contre Zeuxis. Mais la gauche ne parut pas plutôt sous les yeux du Roi, qu'elle se rangea sous ses enseignes. Autant que Molon sut consterné de cet événement, autant le Roi en prit de nouvelles forces. Molon envelopé de tous les côtés, & se représentant les supplices qu'on lui seroit soussir, s'il tomboit vis entre les mains du Roi, se donna la mort à lui-même. Tous ceux qui avoient part à sa révolte se retirent chez eux, & prévien-

viennent leur punition par une mort volontaire. Néolas échapé du combat, s'enfuit dans la Perside chez Alexandre frère de Molon, il tua sa mère & les enfans de Molon, persuade à Alexandre de se faire mourir, & se plonge à lui-même le poignard dans le sein. Le Roi aiant pillé le camp des rebelles, donna ordre d'attacher le corps de Molon à un gibet, dans l'endroit le plus exposé de la Médie. Les exécuteurs de cet ordre emportérent aussi tôt le corps dans la Colonitide, & l'attachérent à un gibet sur le penchant du Zagre. Antiochus sit ensuite une longue & sévére réprimande aux troupes qui avoient suivi le Rébelle, leur donna cependant la main en signe de pardon, leur choisit des gens pour les conduire dans la Médie, & pour mettre ordre aux affaires du païs. Il vint lui-même à Seleucie, & remit le bon ordre dans les Gouvernemens des environs avec beaucoup de douceur & de prudence. Pour Hermias, toujours cruel à son ordinaire, il imposa à la ville de Seleucie une amende de mille talens, envoia en exil les Magistrats appellés Diganes, & fit mourir dans différens supplices un grand nombre d'habitans. Le Roi cependant rétablit la tranquillité dans cette ville, soit en faisant entendre raison à Hermias, soit en prenant lui-même le soin des affaires, & diminua l'amende de moitié. Diogéne fut fait Gouverneur de la Médie, Apollodore de la Suliane. Tuchon, premier Sécretaire & Commandant d'armée, fut envoié dans les lieux voisins de la mer Rouge. Ainsi finit la révolte de Molon; ainsi sut calmé le soulévement qui s'étoit excité au sujet des hautes Provinces.



## OBSERVATIONS

Sur la bataille d'Apollonie entre Antiochus & Molon.

S. I.

Liberté essentielle dans un Conseil de guerre. Passage du Tigre par Antiochus. Ordre de bataille des deux armées.

Olybe entre dans un détail militaire & fort exact des mesures que l'on prit dans la guerre contre Molon. Elle devint très-sérieuse ensuite de la désaite de Xénéte. Il nous donne le projet de cette campagne, nous en dresse le plan par rapport au pais & aux forces de l'ennemi. Je ne trouve rien de plus admirable, de plus instructif & de plus sensé que le raisonnement de Zeuxis dans un grand Conseil de guerre qui sut tenu, où Antiochus assission, pour régler l'état de la guerre, & pour déterminer ce Prince à passer le Tigre. Hermias sut d'un sentiment tout contraire. Il prétendoit Tome V.

se couvrir du Tigre. On lira avec plaisir les raisons de Zeuxis contre un conseil si pen sensé, & l'on n'aura pas beaucoup de peine à s'appercevoir que le Ministre d'Antiochus avoit bien moins pour objet les intérêts & la gloire de son Maître, que la crainte du péril qu'il y auroit si l'on venoit à passer ce sieuve en présence de l'armée rebel-

le, qui paroissoit disposée à s'opposer à cette entreprise.

Antiochus, quoique jeune, sentit bien la force des raisons de Zeuxis: car elles & toient autant appuiées sur une grande connoissance du pais que sur son expérience dans les armes, & l'autre manquoit dans toutes les deux. Le bon fens exigeoit qu'on s'en rapportat plutôt au sentiment d'un vieux Général qu'à celui d'un homme qui ne savoit ce que c'étoit que la guerre. Un Prince sage & prudent ne doit point admettre un Ministre tel qu'étoit celui-ci dans un Conseil de guerre: car il est toujours à craindre qu'en la préfence d'un homme de son caractère & de son crédit les voix ne soient pas libres, & qu'on ne veuille pas en heurtant ses sentimens s'en faire un ennemi; ce qui feroit que le plus grand nombre se tourneroit de son côté. Il n'y a que trop d'exemples de ce que je dis ici; ce qui a produit cette maxime, que dans un Conseil la pluralité des voix n'est pas toujours une preuve décisive, & que chacun peut se dispenser d'y avoir égard; mais le moien de suivre le sentiment le plus raisonnable contre un Ministre tout puissant & vindicatif, tel qu'étoit celui dont je parle ! le ne parlerai point ici de ceux qui dans un Conseil de guerre pourroient ne donner leurs avis qu'avec malignité, & avec le seul objet de contrequarrer les Généraux qu'ils n'aiment point: car je ne veux point supposer qu'il y ait de telles gens qui osassent préférer le plaisir de se satisfaire au bien de l'Etat.

Il y en a qui donnent un conseil avec pleine persuasion qu'ils pensent bien, & mieux qu'aucun autre de toute une armée; un autre s'élève qui plus habile & plus éclairé, en fait voir le désaut & le danger. Que saire? Se rendre lorsque la vérité nous presse? Ce seroit convenir qu'on s'est trompé: il arrive souvent qu'un bon avis, capable de nous tirer d'un mauvais pas, ou d'y précipiter l'ennemi, est rejetté pour en prendre un autre qui laisse échapper une bonne occasion, ou qui cause souvent notre entière ruine, ou des malheurs qui instinent sur toute une campagne, & qui renversent tous nos desseins. Le meilleur parti qu'on puisse prendre dans un Confeil de guerre, est de prier ceux qui y assistent de parler avec toute sorte de liberté, & de commencer toujours par les derniers de l'Assemblée, & comme il importe que ceux-ci ignorent ce qu'on doit y proposer, & qu'on ignorera les raisons des plus puissans: chacun donnera son avis selon ses connoissances, son habileté, & son ex-

périence.

Bien qu'Antiochus fût alors fort jeune, il fentit toute la force & la fagesse des confeils de Zeuxis. Il paroît assez par le narré de mon Auteur, que le sentiment de ce-lui-ci ne sut pas appuié du plus grand nombre, & qu'il l'auroit en sans doute de son côté si le Ministre n'eût paru lui être contraire: la passion, les dissérens intérêts, une cabale formée contre un Général à qui l'on porte envie peuvent faire pancher la balance du mauvais côté. Ceux qui considérent que le bien de la patrie & de la gloire du Prince, peuvent être aisément séduits & entrainés par la soule, s'ils ne sont capables d'approsondir & d'examiner les raisons du petit nombre, quelquesois d'un seul qui sera l'Auteur d'une entreprise importance. Si l'on comptoit les voix, dit un Auteur quelque part, pour donner la présérence au sentiment qui auroit la pluralité des suffrages, l'erreur domineroit bientôt par tout, & baniroit la vérité du monde. Finissons cet article important, qui ne tend qu'à insinuer aux Grands qu'ils doivent aller au-devant de la vérité en tout, & la laisser approcher en lui donnant un accès libre, & en ôtant tous les obstacles qui l'en éloignent: c'est de toutes les leçons

la meilleure qu'ils puissent prendre, & le meilleur moien de juger de ceux qui peuvent

être supects par leurs sentimens.

On peut voir par les raisons de Zeuxis, qu'Antiochus étoit réduit à l'extrémité, si les conseils d'Hermias eussent prévalu, on s'en tint donc à ce que le premier proposa, & l'on se résolut à passer le Tigre, en trois corps, vers trois endroits du , fleuve, dit mon Auteur, & l'on y fit passer les troupes & le bagage. Seroitil bien possible qu'on est psi jetter trois ponts sur un sleuve d'une si extraordinaire largeur? Quoiqu'il en soit, Molon en aiant été averti, & que le Roi tiroit à grandes journées du côté d'Apollonie, passe le Tigre, jette un pont sur le fleuve & le traverse diligemment pour s'opposer à ses desseins, craignant qu'il ne lui coupât le chemin de la Médie. Antiochus informé de la marche de l'armée rebelle, & qu'elle tournoit droit aux montagnes d'Apollonie, fit résolution de la prévenir, & de lui couper le seul chemin pour entrer dans la Médie: mais Molon aiant forcé plusieurs marches gagne le devant, & se campe dans la plaine d'entre Apollonie & les montagnes qu'il avoit à dos. L'armée Roiale étant arrivée sur ces entrefaites, assit son camp à quarante stades des ennemis, elle décampe le lendemain & marche en bataille droit aux rebelles. Une démarche si hardie jetta la consternation dans cette armée. Molon sentit alors ce que pouvoit la présence du Prince; il trouva ses troupes tout autrement disposées à combattre qu'il ne se l'étoit imaginé. Une volonté chancelante dans celles-ci comme dans leurs Officiers jaloux de sa gloire, lui fit comprendre qu'il avoit aussi peu à compter sur leur sidélité que sur leur courage. Polybe dit une chose qui me paroît remarquable. , La nuit venuë, dit-il, Molon aiant " fait réflexion qu'il est difficile & dangereux de faire combattre en bataille rangée & " pendant le jour des révoltés contre leur Roi, se résolut d'attaquer de nuit Antio-27 chus. C'étoit sans doute le meilleur parti, & le plus prudent qu'il pût prendre à la tête d'une armée composée de troupes rebelles, & trop mal intentionnées pour combattre dans le plein jour, les ténébres étant aussi peu favorables aux traîtres pour changer de parti, qu'elles font peu avantageuses à celui qu'on attaque à ces heures-là, cependant on les choisit aussi rarement dans les guerres civiles que dans les autres, bien que ces heures soient la ressource des foibles. Molon se détermina à cette entreprise, il prit des mesures si justes qu'il ne pouvoit guére manquer de réusfir & de surprendre l'armée Roiale, mais il sut obligé de revenir dans son camp, sur l'avis qu'il eut que dix soldats de son détachement avoient passé dans l'armée ennemie.

Cette entreprise manquée, digne sans doute d'un Général expérimenté, consterna son armée. Antiochus averti de son dessein, ne crut pas devoir lui donner le tems de penser à l'exécution d'un autre. Il prend la réfolutioon de marcher & d'attaquer l'armée rebelle, & s'y présenta dans l'ordre que je vais dire.

Polybe est un peu embarassé dans la description de l'ordre de bataille d'Antiochus, mais pour peu qu'on fasse attention à celui de Molon on le débrouille facilement &

sans peine, parce qu'il se conforme à celui de son ennemi.

L'armée du Roi fut rangée fur une feule ligne, la cavalerie fur les aîles & l'infanterie au centre, dans une plaine rase & découverte. L'aîle droite (2) étoit compofée de la cavalerie à lances. La gauche (3) de ceux qu'on appelloit les compagnons du Roi ou cavaliers de sa garde. Les Caudiots alliés (4), les Tectosages (5) & les étrangers Grecs (6) formoient la gauche de l'infanterie, & la Phalange (7) faifoit la droite. Dix éléphans (8) furent mis à la tête, à quelque distance l'un de l'autre. La distribution des troupes auxiliaires est ce qui m'embarasse le plus, car si Polybe entend par premiere ligne celle des Eléphans, il est hors de doute que les trospes

auxiliaires (9) (10) tant cavalerie qu'infanterie, doivent avoir été jettées sur les afles de la cavalerie. L'Auteur ne dit pas si cette infanterie étoit armée pesamment ou à la légére; je panche sort à croire que c'étoit des archers & des frondeurs: ce qui me fait penser de la sorte, c'est que Molon plaça la sienne à ses deux pointes. Je range cette infanterie par pelotons (11). Voilà l'ordre sur lequel Antiochus combattit contre Molon, celui-ci se rangea de la même sorte, après être sorti de son camp avec peu d'espérance de vaincre, comme il est assez ordinaire à des Chess de rebelles, qui n'ont d'autre bût dans leur révolte que leur ambition ou leurs intéréts.

Il partagea sa cavalerie (12) sur ces deux aîles, l'infanterie saisoit le centre, apparemment les Gaulois (13) sianquoient la droite de cette infanterie, le reste des pésamment armés ou phalangistes (14) s'étendoit jusqu'à l'autre aîle de cavalerie. Il jetta ses armés à la légére de toute espèce (15) sur les deux pointes de sa cavalerie, pour les opposer à ceux d'Antiochus, ,, & les chariots armés de faulx (16) surent

, mis à la première ligne à certaine distance de l'armée.

Comme Polybe ne nous dit jamais, par une négligence peu pardonnable à un guerrier habile & éclairé tel qu'il est, si les aîles de part & d'autre, dans la description des barailles qu'il rapporte, étoient appuiées à quelque ruisseau, marais, bois, village, ou à quelqué autre chose d'équivalent, je ne saurois dire si les deux armées étoient appuiées à quelques endroits. Il y a toute forte d'apparence que leurs aîles étoient en l'air, puisqu'Antiochus cherchoit à enveloper & à doubler celles de Molon. Il falloit donc que celui ci fût plus foible, & par conféquent débordé: car du reste l'Historien ne nous apprend pas le nombre des troupes des deux armées. Peut-être l'ignoroit-il. Cela importe beaucoup moins aux Lecteurs, que de sçavoir certaines circonstances capitales à l'égard des aîles: car le nombre fait beaucoup dans une plaine, lorsque les aîles de part & d'autre ne sont appuïées à rien, & qu'on ne voit pas par le détail du combat que les aîles de Molon aient été surpassées & doublées par celles de l'armée roiale. Polybe néglige presque toujours de nous instruire de ces fortes de choses. Nos Historiens sont plus exacts là-dessus, du moins les militaires qui nous ont donné leurs Mémoires. C'est le péché originel des anciens Historiens, tant Grecs que Latins; ils n'y tombent pas toujours; mais le plus fouvent. Les Auteurs sacrés, Hérodote, Thucydide, Xénophon, Tite-Live ne sont pas exemts de ce défaut, & César lui-même en bien des endroits de ses Commentaires n'est pas sans quelque reproche, bien qu'il eût une attention extraordinaire à ses aîles, parce qu'il étoit toujours le plus foible, & qu'il eût besoin de s'y couvrir pour sauver ses flancs & n'être pas débordé.

Les Auteurs dont je viens de parler, & particuliérement les Grecs, & Polybe beaucoup plus que les autres, l'emportent sur les Modernes dans la description des batailles. Ils ne négligent aucune des circonstances qui peuvent nous donner quelque instruction. Ils entrent dans la description la plus exacte des deux champs de bataille, & de la nature des lieux où l'on a combattu, la disposition des deux armées, la distribution de chaque arme, le poste des Généraux & celui des nations différentes dont les armées des deux partis sont composées, les mouvemens, les évolutions générales ou de quelque corps en particulier; tout cela est fort bien, & du devoir d'un Historien militaire qui sçait son métier; mais ils manquent le plus souvent dans ce que je leur reproche à l'égard des aîles. En voilà assez pour ce Paragrase. Passons à quelques réstexions sur cette bataille, & sur quelques autres matières, qui ne nous parois-

sent pas inutiles.



**o** .

•

.-

.

S. IL.

Réflexions sur les motifs qui font agir les Chefs des guerres civiles.

TNe disposition égale dans les deux armées, comme dans le courage & la valeur des troupes, & la même égalité dans le terrain ne nous permet pas de raisonner beaucoup sur une baraille, & d'en tirer de grandes instructions: car lorsque les choses se trouvent dans cet état, & que chacun marche devant soi pour s'aborder réciproquement, le plus brave l'emporte, ou le plus malheureux est battu, ou le hazard s'en mêle, lorsque la ruse & le stratagéme ou quelque finesse de l'art n'est pas emploié de la part de quelqu'un des Chefs. Je remarque une égale conduite de la part de ceux-ci. & rien que de fort médiocre dans les deux ordres. Te ne sai si Molon n'étoit pas plus capable de vaincre que son ennemi, quoique victorieux: il battit pleinement l'aîle qui lui étoit opposée. Lorsqu'un Général jouë à tout perdre ou à tout gagner, il se posséde beaucoup plus qu'un autre qui ne risque pas le tout, & qui compre sur de grandes ressources s'il perd la bataille; au lieu qu'un rebelle se relève rarement des grandes disgraces, tout l'abandonne, & surtout dans une guerre qui n'a pour fondement que l'ambition d'un feul homme, & l'intérêt de ceux qui ont embrassé son parti. Les misérables ou les gens sans honneur, '& les vagabonds qui les suivent, ne tiennent qu'autant que la fortune leur est favorable. le suis persuadé que Molon prit de son côté tout ce qu'il avoit de troupes & d'Officiers dont la fidélité lui étoit connuë, affiré que s'il venoit à vaincre de son côté, ceux dont la fidélité lui étoit suspecte changeroient peut-être le dessein qu'ils avoient de l'abandonner & de se ranger du côté du parti du Roi. Il ne vainquit pas assez tôt à son aîle, ou peut-être la partie étoit déja liée & concertée de longue main. C'est le malheur ordinaire dans les guerres civiles, chacun suit le parti où il trouve le mieux son compte, chacun se vend & se livre au plus offrant, c'est un encan secret. Il n'appartient qu'aux Ministres habiles & éclairés de le faire, & ce sont toujours ceux qui n'épargnent point l'argent, qui savent le répandre à propos, & gagner des gens qui peuvent leur être utiles. On ne doit pas se mettre en peine, dit un Politique dont le nom m'est échapé, si la somme peut être inutilement dépensée, parce qu'en certaines conjonctures il vaut mieux risquer de perdre quelque chose que de ne rien faire pour rompre une intrigue, ou détruire un parti capable de causer un grand mal, ou de produire une révolution dont on auroit de la peine à voir la fin. C'étoit la maxime d'Hermias. Il paroît visiblement par ce que dit Polybe, que la plûpart des Généraux ou des Officiers les plus distingués des rebelles avoient fait leurs conditions avec le Roi. Si leurs intentions avoient été pures & exemtes de toute ambition & de tout intérêt, il y auroit dequoi les louer, & furtout s'ils eussent pris ce parti en toute autre occasion que celle d'une bataille

Je ne nie pas que ce ne soit un grand crime de paroître les armes à la main contre son Souverain légitime; mais il sera toujours plus honnête & plus généreux de choi-sir un tout autre tems, pour les mettre bas. S'il est criminel, encore une sois, de prendre les armes contre son Prince, & même contre un mauvais Prince, injuste & tyran, on aggrave encore plus l'infamie, & l'on se couvre d'une honte & d'un mépris éternel, lorsqu'on joint à la trahison & à la persidie une véritable làcheté: & e'en est une lorsqu'on attend le tems d'un combat pour passer dans le bon ou le mau-

vais parti. Un cœur véritablement grand & magnanime, s'il est possible qu'il puissé se déclarer contre son Prince, suivra toujours une route plus généreuse, & rien ne nous empêche de quitter de la sorte & de retourner à notre devoir par des voies plus honnêtes. Appliquons à ceci ce que disoit M. le Marquis de Cœuvres: "Grand exemple du peu de solidité qu'il y a dans les cabales, les liaisons qui n'ont point d'autre sondement que l'ambition, l'avarice, ou quelque intérêt particulier. Les seigneurs, qui s'éloignent de leur devoir, éprouvent bien-tôt qu'ils ne peuvent espérer de véritable satisfaction que dans les services & les bonnes graces du Roi. Revenons à Molon.

Ce fameux Rébelle pouvoir bien juger par ce qui précéda la bamille, qu'il avoir peu à espérer de la fidélité de ses troupes, qu'il n'avoit aucun autre parti à prendre qu'une désensive parfaite. Il étoit maître des montagnes qui ferment l'entrée de la Médie, il n'avoit rien de mieux à faire pour couvrir ses conquêtes que de transporter la guerre dans ces montagnes, en attendant que Ptolémée, qui faisoit de grands préparatifs pour la guerre contre Antiochus se déclarât. L'intérêt de celui-ci étoit de pousser vivement cette guerre, au lieu que celui de Molon étoit de la traîner en longueur & d'éviter le combat autant qu'il pouvoit, & les montagnes le favorisoient extrémement. Fier des victoires précédentes, il s'imagine que rien ne lui pouvoit rélifter, sans songer que ses troupes étoient autrement disposées, & que les principaux Chefs de son armée étoient corrompus, & une partie de ses troupes déja gagnées & prêtes à se tourner contre lui. Il faut être bien aveuglé & bien imprudent pour se déterminer à une action générale, lorsque la terreur a gagné une partie de son armée, & que l'autre est prête à changer de parti. On peut dire de ce Rébelle célébre ce que disoit Xénophon aux Lacédémoniens pour les engager à la paix. Je n'aime pas, dit-il, ces Athlétes, qui, après avoir remporté le prix, ne cessent de se battre qu'ils ne soient ensin vaincus & terrasses, ni ces joueurs qui doublent toujours jusques à ce qu'ils aient tout perdu. Xénophon avoir raison de fe moquer de ces fortes de gens; mais ceux-là font encore plus ridicules, qui pouvant se sauver par leur prudence se perdent par leur folie. Molon la poussa honnêtement loin, il n'eut pas le courage de soutenir un mal, dont il pouvoit se délivrer comme tant d'autres: car après la défaite d'une partie de son armée, & la trahison de l'autre, il se laissa si fort abattre, qu'il se rua de désespoir, comme s'il n'eût eu plus rien à perdre, & cependant il pouvoit se retirer dans les montagnes avec les débris de la partie de son armée qui étoit demeurée fidéle, & se saisir des défilés pour en défendre le passage. Il étoit le maître de la Médie & de la Perside, dont il pouvoit tirer de grands secours, & d'un très-grand nombre de places fortes; mais bien loin de prendre un parti si sûr, il se tuë pour ne point survivre à son malheur: comme si la constance dans les plus grands revers de fortune n'étoit pas la vertu des Héros, & mille fois plus estimable que la bravoure. Le véritable Héros ou le magnanime renferme bien des qualités, & celles-ci n'en doivent pas moins être inféparables que la constance dans les digraces les plus accablantes. Tels ont été les Rohans & les Colignis, & je ne sai si Louis XIV. ne les a pas furpasses. Il y a des endroits dans la vie de ce grand Prince qui me semblent au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer de grand, de beau & d'héroïque. J'ose bien avancer que les Panégyristes ne l'ont pas toujours loué, pour ne pas dire jamais, par ce qu'il y a de plus grand en lui: car il ne faut pas plus considérer les hommes extraordinaires dans les événemens glorieux de leur régne, que dans leurs plus grandes infortunes, & Louis XIV. en a éprouvé beaucoup. Il sçut les soutenir avec tant de fermeté, de constance & de grandeur d'ame, que bien lois de tirer

le ridean, ou de glisser légérement sur des sujets si desagréables, on doit au contraire appuier dessus, & montrer ce Prince à la postérité au milieu de tant de tempêtes, & presque accablé sous les débris de ses principales frontieres, pour voir avec plus de surprise le dénouement d'une guerre dont les commencemens surent si glorieux à ses ennemis, & la sin si honteuse. Ces sortes d'événemens, qui viennent ensuite des plus grandes disgraces soutenuës avec constance & avec courage, sans en être abattu & sans plier le moins du monde, nous soumissent infiniment plus de sujets d'éloges, & sont plus dignes d'admiration que les victoires les plus éclatantes.

## S. III.

De la manière de bien établir l'état de la guerre, quelle en est la méthode. Cette partie de la guerre est la plus importante de l'art militaire.

A guerre contre Molon eût été funeste à Antiochus, s'il se sût absolument liy vré à toutes les passions & aux mauvais conseils de son Ministre violent & vindicatif, & l'on peut dire par tout ce que nous apprend Polybe de la conduite de ce Prince dans cette guerre, que l'esprit, le bon sens & le courage se firent remarquer en lui dans un âge où ces qualités se dévelopent très-rarement, au moins aussi pleinement que dans celui-ci: car il scut très-bien discerner & choisir de deux avis celui qui lui paroissoit le meilleur, & prendre le parti qui lui paroissoit le plus propre à finir une guerre qui l'embarassoit extrémement : outre que dans les guerres civiles il faut beaucoup moins de ménagement & beaucoup plus de promitude que dans les autres. J'avoue qu'il y a fort souvent de mauvais conseils qui sont suivis d'un bon succès, lorsqu'il plait à la fortune de disposer les choses selon son caprice; mais dans celui d'Hermias tout le caprice ou la puissance de cette fortune n'auroit pû venir à bout d'en tirer le moindre avantage. Le plus fûr est de ne pas s'ériger en donneur d'avis fur des mouvemens militaires, lorsqu'on n'est pas du metier, ou que l'on manque de talens nécessaires pour cela. Le Ministre d'Antiochus, qui étoit un très-méchant homme, me paroît ici très-habile & très-éclairé pour pourvoir à tous les préparatifs d'une guerre. Il voioit de loin à cet égard-là, & bien que ce ne fût pas son dessein de passer le Tigre, il trouve le secret d'avoir toutes les choses nécessaires pour traverser un sieuve si dissicile, & d'une si prodigieuse largeur. Ce Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'Antiochus le passe sur trois ponts, & son Ministre trouve assez de bateaux pour cette grande entreprise. Mon Auteur ne parle de ponts que dans cette guerre d'Antiochus, & je ne vois rien dans tout ce qui nous resse de l'Histoire de cer Auteur qui montre qu'il aix traité du passage des rivières sur des pouts, je ne dis pas dogmatiquement, ce seroit sortir de l'orbe de l'Historien, mais historiquement. Nous en traiterons en peu de mots dans le Paragrafe suivant, cat c'est une partie de la guerre qu'il m'importe de traiter ici sans l'épusser. Cet endroit de mon Auteur est remarquable. Il entre dans un détail fort circonstancié des mesures que l'on prir dans le Conseil qui fut tenu pour la guerre contre Molon, où Antiochus assista, & tout ce qu'il avoit d'Officiers généraux de son armée & son principal Ministre, qui étant d'un avis contraire à celui de Zeuxis, le Roi suivit ce que ce dernier proposa. Ce fut dans cette affemblée militaire qu'on régla ce qu'on appelle l'état de la guerre, & c'eft la premiése chose dont les Ministres & les Généraux prennent instruction par rapport à l'emmemi, dès qu'on s'est déterminé à la faire. Nous allons tâcher de donner une idée générale de cette frevante partie de la science des armes; ce qui suffira pour ceux qu'une étude pénible & prosonde pourroit rebuter. C'est sans doute celle de toutes que les Princes, les hommes d'Etat & les Généraux d'armées devroient le plus étudier; mais où la pusser? Dans Frontin qui l'a traitée? Mais nous ne connoissons que le titre de cet Ouvrage, qu'il intitule De constituendo statu belli, que Montécuculi traduit fort bien De la manière de bien établir l'état de la guerre. Ce grand Capitaine nous auroit fair très-grand plaisir de nous apprendre en quel endroit de Frontin on trouve ce Traité, je l'ai cherché inutilement dans la bibliothéque du Roi & dans les plus sameuses. Cependant ce grand Capitaine en parle dans ses Mémoires comme d'un être substissant en chimérique: seroit-il manuscrit dans la bibliothéque de l'Empereur? Personne ne le connoît. Me voilà donc réduit à tirer de mon propre sond une partie de la guerre très-dissicile, où j'aurois eu besoin des lumières d'un aussi grand homme que Frontin.

Montécuculi glisse tellement sur cette matière, qu'à peine nous en donne-t-il une idée. La manière de bien établir l'état de la guerre, ou la disposition universelle, dit-il (a), regarde la guerre en gros. Elle prescrit une régle générale pour la

faire & la dresser sur un plan avantageux.

Entabler bien aux échecs dès les premiers mouvemens qu'on donne à ses piéces. , dit-il encore, influe sur la suite une facilité de vaincre. Quand vous avez mal dé-, buté, & que vos piéces sont en desordre, il est difficile d'y remédier par la suite". Or quelle est cette disposition universelle dont parle ce grand Capitaine? Il est fort succint là-dessus. Examinons un peu ses raisons, on ne sçauroit manquer de profiter à la suite d'un Maître si célébre. Il éclaireit le titre du Traité de Frontin par la manière d'établir & de concerter la forme de bien conduire une guerre, & de la bien gouverner par rapport à la victoire. Il n'entend pas par-là les préparatifs, les munitions de guerre & de bouche, & tout ce qui regarde les troupes & les places: cela n'est pas de mon sujet. Je sçai que pour conserver la domination & pour le salut de la patrie on a besoin de deux choses, d'argent & de troupes: car l'on ne peut conserver les armées qu'en leur fournissant ce qui leur est nécessaire, & l'on ne scauroit en avoir sans commencer par pourvoir à tout, les lever, les entretenir & les discipliner. Par les armées on trouve ensuite le fond de leur subsistance, & de l'or pour du fer: car si l'une de ces deux choses venoit à manquer, l'autre tomberoit en ruine. Mais, comme j'ai déja dit, l'argent & les troupes ne regardent pas le sujet que je traite, Frontin comme moi suppose tous les deux; ainsi la manière d'établir l'état de la guerre a feulement rapport aux endroits des frontiéres où l'on pense de la transporter, pour la faire sûrement dans une offensive ou dans une défensive, & avec espérance de réussir dans l'une & dans l'autre par une conduite sage, réfléchie, préméditée & debattue dans un Conseil ou dans le Cabinet. Les exemples qu'il nous donne nous feront aisément comprendre ce que c'est. Il cite d'abord ,, Gustave-Adolphe Roi de Suéde, qui faisant la guerre en Pologne avec " une armée composée de bonne infanterie, mais de peu de cavalerie, ne la risqua " point dans ces vastes plaines de la Pologne; mais il s'arrêta dans la Prusse, où aiant " pris plusieurs places, & s'étant fortissé, il garda dans la paix ce qu'il avoit con-" quis pendant la guerre. Charles Gustave au contraire, y aiant rallumé la guerre en 1656, traverse le Roiaume d'un bout à l'autre à la faveur des divisions; mais les divisions étant assoupies, & son armée affoiblie, il reperdit tout. L'armée pe-" fante des Suédois n'étant pas propre à courir, ni l'armée légére des Polonois à com, combattre de pied ferme, ces derniers donnérent une bataille auprès de Warsovie, & furent désaits, & les premiers se ruinérent eux-mêmes par leurs courses".

Cet exemple suffit pour nous saire comprendre, si l'on y médite bien, l'Ouvrage De constituendo statu belli de Frontin; mais on le comprendra mieux dans un passage du Testament politique du Cardinal de Richelieu, qui est un Ouvrage excellent, de quelque main qu'il nous vienne. Je vais l'inserer ici, tant il me paroît judicieux & instructif. " En matière d'Etat, dit l'Auteur, il est plus important de considérer l'avenir que le présent, & il est des maux comme des ennemis d'un Etat, au-de, vant desquels il vaut mieux s'avancer que de se réserver à les chasser après leur arrivée.

" C'est une chose ordinaire aux esprits communs de se contenter de pousser le tems , avec l'épaule, & d'aimer mieux conserver leur aise un mois durant, que de s'en priver de ce peu de tems pour se garantir du trouble de plusieurs années qu'ils ne , considérent pas, parce qu'ils ne voient que ce qui est présent, & n'anticipent pas , le tems par une sage prévoiance.

" Ceux qui vivent au jour la journée vivent heureusement pour eux; mais on vit

" malheureusement sous leur conduite.

Tome V.

" Qui prévoit de loin ne fait rien par précipitation, puisqu'il y pense de bonne

, heure, & il est difficile de mal faire lorsqu'on y a pensé auparavant.

" Il y a certaines occasions où il n'est pas permis de délibérer, parce que la nature des affaires ne le permet pas. Mais dans celles qui ne sont pas de ce genre, le plus sûr est de prendre du tems, & de récompenser par la sagesse de l'exécution le délai qu'on prend pour la mieux résoudre.

" Il faut dormir comme le lion, sans sermer les yeux, qu'on doit avoir continuellement ouverts pour prévoir les moindres inconvéniens qui peuvent arriver".

Toutes ces maximes, qui ont toutes rapport au sujet que je traite, sont admirables, & d'un homme consommé dans la politique. Pour peu qu'on soit versé dans la lecture des anciens Historiens, comme Thucydide & Polybe, (car Tite-Live a tout tiré de ce dernier,) on verra que les modernes ont dérobé toutes ces belles sentences à ces deux ou trois Auteurs. Mais comme tous les hommes ne pensent pas disséremment, il se peut que la grande expérience du Cardinal de Richelicu dans la politique lui ait sait imaginer cette soule de maximes dont son Testament est rempli.

Il dit beaucoup ici, mais il n'approfondit pas. Lorsqu'on veut entreprendre une guerre, & qu'on est au moment d'y entrer, les préparatifs ne doivent pas uniquement nous occuper, comme cela arrive aux génies médiocres, qui s'imaginent qu'il n'y a que cela à faire: ces sortes de choses regardent pour ainsi dire le pur méchanisme de la guerre. Cela s'appelle la disposition par rapport aux forces ou aux moiens, & c'est par rapport à ces forces qu'on régle une partie de ses desseins, & qu'on forme ses projets. Il y a quelque chose de plus important & de plus grave pour les former sûrement pour le succès d'une campagne: il faut connoître avec toute l'exactitude possible l'état & la situation de sa frontiére comme celle de l'ennemi, & la ligne de communication paralléle que celui-ci peut prendre, comme celle que l'on prendra. Cela peut aisément se voir dans les meilleures Cartes; mais ce n'est pas dequoi il importe le plus d'être instruit pour bien & sûrement régler l'état de la guerre: il faut avoir une connoissance parsaite du pais où l'on veut porter la guerre, ou se porter pour le désendre. Quelque exacte, quelque sûre que soit une Carte, un Général d'armée y trouvera très-peu de sûreté pour les opérations d'une campagne, & le Conseil ne sçauroit guéres fonder un projet de défense ou d'attaque sur du papier: c'est autre chose sur les lieux. Les campemens,

Oo

les postes bons ou mauvais ne scauroient s'y reconnoître, les ruisseaux, les rivières, les gués, les hauteurs telles qu'elles font sur les lieux, les défilés, les endroits couverts, toutes ces choses n'y peuvent être représentées dans l'exactitude militaire. On a peu de bonnes Cartes. Je me suis assez expliqué là-dessus, & l'on ne seauroit trop le répéter. Il semble qu'il dépend des Princes d'en avoir. Tous ne s'embarasfent pas de ces fortes de dépenfes, ou s'ils s'y engagent ils y sont souvent trompés, parce qu'on ne choisir pas toujours des gens capables de les dresser & de faire des observations fur chaque partie de la frontière d'une lieue à l'autre, & c'est un désaut & une négligence dont on ne sçauroit trop blamer ceux qui se mêlent quelquesois d'en faire. D'ailleurs ils font si mal récompentés, & on leur en marque si peu de gré, qu'ils se découragent. Cette mauvaise politique fait que ceux qui sont le plus capables d'en faire, & qui en ont le plus d'envie, voiant qu'il n'y a aucune récompense à attendre; n'ont garde de se donner tant de peine pour rien. Il y a lieu d'être étonné qu'on ne mette pas tous ses soins, & qu'on n'emploie pas d'habiles Officiers pour avoir de bonnes Cartes des frontières, quoiqu'il en puisse coûter, & de deux lieues des environs des places, pour être au fait des différens endroits par où elles peuvent être fecouruës au cas de siège. Je préfére à toutes les Cartes du monde les itinéraires militaires, c'est-à-dire des Mémoires du païs misonnés, & chaque partie du pais marquée sur la Carte par des lettres numérales, & que le Mémoire explique. l'en ai quelques-uns d'une partie des Pyrénées, & j'ai presque achevé ce qui manquoit. En 1719, je donnai à la Cour les environs de Saint-Omer de prèsde deux lieuës à la ronde. La méthode que j'ai suivi ne laisse, si je ne me trompe, rien à desirer; mais la plus importante pièce est la Carte & les Mémoires des places frontières depuis Dunkerque & Calais jusqu'à la Meuse. Tout cela peut servir de modéle; mais il n'y a qu'un homme de guerre, & même d'une expérience consommée, qui soit capable de ces sortes de choses. Ce ne sont pas seulement les chemins, mais encore la situation du païs, les lieux de campemens, les divers postes, les défilés & leur largeur, les rivières, les ruisseaux, leur largeur, leur profondeur, les gués, la nature du fond, la hauteur des bords, les maifons qui font à la campagne, si elles sont bonnes ou mauvaises, les villages, les Eglises & leurs Cimetiéres, les montagnes, leur hauteur, fi la pente en est rude ou aisée, les champs clos, les ravins, les fossés, si le païs est couvert en certains endroits, la nature des plaines, les lieux de fourrage, la distance d'un lieu à un autre, le nombre des chemins sur un front d'une lieue & de lieue en lieue fur les deux lignes de communication, & si l'on peut prendre les travers champs pour aller en avant ou en arrière, & cela regarde les marches. Je ne sinirois point si je voulois entrer dans le détail d'une exactitude militaire pour faire ces fortes de Cartes par écrit, les feules dont on peut se servir pour régler l'état de la guerre, & sormer là-dessus le plan d'un projet de campagne. Les Anciens se servoient de cette méthode; mais je ne sçai s'ils décendoient dans rous ces détails. S'il faut en juger par l'itinéraire, qu'on appelle d'Antonin, parce qu'il fut fait par l'ordre de cet Empereur, ces fortes de piéces géographiques ne pouvoient être d'aucune ressource aux Généraux d'armées. On y marque cous les grands chemins de l'Empire, & les stations des armées Romaines, ou plutôt les lieux d'étapes dressées dans tout l'Empire comme aujourd'hui en France. Ces ininémires que je propose sont d'une importance d'autaut plus grande, qu'il n'est guéres possible qu'on puisse sûrement régler l'état de la guerre dans le Cabinet d'une manière bien certaine: car lorsqu'on est sur les lieux & à la présence des objets, on trouve bien du mécompte, & l'on ne sçait où l'on en est. Faute de ces piéces. on consulte les gens du pais, ou l'on envoie des Officiers. Il faudroit que ce

sussent les plus habiles. L'on peut bien croire que pour saire des observations & des remarques sur la nature & les différentes situations du pais, il saut être prosond, & rien de plus rare que ces sortes de gens dans les armées; lorsqu'il s'en trouve un ou deux, il ne saut pas attendre la guerre pour les charger de ces sortes de Mémoires. Ils ne se sont pas en un jour. Ce n'est pas seulement sur notre frontière qu'il saut travailler, mais encore sur celle qui lui est opposée, & la paix nous met en état d'entreprendre un si grand travail.

Il ne faut pas toujours régler l'état de la guerre sur le nombre & la qualité des forces que l'on veut opposer à l'ennemi, qui sera peut-être plus fort, il y a cermins pais où le plus foible peut paroître & agir contre le fort, où la cavalerie est de moindre service que l'infanterie, qui souvent supplée à l'autre par sa valeur. L'habileté d'un Général est toujours plus avantageuse que la supériorité du nombre & les avantages du païs. Un Turenne régle l'état de la guerre fur la grandeur de ses connoissances, de son courage & de sa hardiesse. Un Général qui ne lui ressemble en rien, malhabile, peu entreprenant, quelque supérieur qu'il soit, craint toujours & n'est jamas assez fort. Qu'on remarque bien ce que je dis ici, car tout cela est grave & de grande considération dans le Cabinet, parce qu'on prend sur ces connoissances des résolutions qu'on rejetteroit sans elles. La médiocrité du génie d'un Général, & son trop de circonspection ou son ignorance de la guerre & du païs où l'on veut la porter, paroissent ordinairement dans un Conseil où il s'agit de régler l'état de la guerre, ainsi que le courage & l'habileté des autres, & chacun en peut juger par les avis qu'ils donnent. Ceux-la font toujours en petit nombre. Antiochus ne trouva qu'un Epigéne & un Zeuxis, encore se désir-il du premier, qui lui étoit le plus fidéle, par la perfidie de son Ministre. Les sentimens de ceuxci, qui raisonnent en gens expérimentés & à vûë de païs, sont souvent différens de ceux des autres qui manquent de ces qualités. Il faut que le Prince ou son Ministre considére particuliérement les avie de ceux qui doivent commander chacun à cermine frontiére. Il y en a qui ne s'accommodent pas d'une défensive, & qui proposent tout le contraire, quoique les forces qu'on leur donne semblent ne laisser aucun équilibre. Il faut les écouter, & se régler sur leurs avis, s'ils paroissent raisonnables, & leur laisser le pouvoir d'agir sur le plan qu'ils proposeront. Tel qui se verra destiné pour le commandement d'une armée sur le Rhin, & qui connoîtra ses forces & la confiance que ses troupes pourront prendre en lui, qui aura médité fur ce qu'il veut faire par la connoissance du païs, & par le génie ou la capacité du Général qui lui sera opposé, sera peut-être contraire aux avis des autres, dont la prudence surpassera le courage. M. de Louvois ne sut pas de l'avis de M. de Turenne, quelque estime qu'il eut d'ailleurs pour ce Général, qui en esset ne pouvoit être trop estimé. Il vouloit qu'on la fit sur cette frontière tout autrement que l'autre ne souhaitoit pour le salut de cette province. Il ne croioit pas qu'on pût la foutenir contre les forces réunies de l'Empire, que vingt-cinq mille hommes pûfsent résister contre une armée de soixante mille commandée par des Généraux expérimentés. Il proposoit de raser les places qui ne pouvoient se désendre. C'étoit la ce que le Ministre, quoique d'un esprit hardi, & entreprenant, vouloit, dit-on, qu'on fît, & qu'on se retirât dans divers postes pour défendre l'entrée de la Lorraine, c'est-à-dire une désensive honteuse & ruineuse. Les raisons de ce Ministre étoient assez spécieuses pour persuader le Roi, du moins l'incliner à ce parti plutôt qu'à celui pour lequel M. de Turenne insistoit beaucoup. Il fit si bien connoître au Roi la honte qu'il y auroit d'abandonner l'Alsace, & la facilité qu'il auroit de la conserver par les mesures qu'il avoit prises, qu'il lui promit de lui 00 2

rendre bon compte des ennemis, & qu'il les chasseroit de cette province. Il lui tint parole. Un Prince ne hazarde jamais rien à se rendre à l'avis d'un Général qui connoit les ennemis à qui il a affaire, & qui lui a donné plusieurs fois des preuves de son zéle & de sa fidélité, de sa prudence & de son courage, d'un Général ensin tel que M. de Turenne: car son nom seul forme dans l'esprit l'idée d'un Général par-

On peut voir par ce que je viens de dire, qu'on ne régle pas tonjours l'état de la guerre à l'égard de l'offensive sur la supériorité du nombre, puisque l'habileté & le courage peuvent suppléer à ce qui manque de ce côté-là; ce qui doit être mis en considération dans un projet de campagne digéré dans le Cabinet, & sur la connoissance

parfaite du païs où l'on veut porter la guerre.

On y établit d'abord la ligne de communication, car c'est celle-ci qui régle & détermine celle de l'ennemi, lorsqu'on s'est résolu de le primer en campagne, & c'est à quoi l'on doit d'abord se résoudre. Cela dépend des mesures & des soins du Ministre chargé des affaires de la guerre. L'on régle après cela l'état de la guerre. c'est-à-dire la disposition par rapport à la manière de la faire. On régle & détermine le nombre des troupes que l'on s'est résolu de mettre en campagne, l'on munit la frontière de toutes les choses nécessaires autant pour la subsistance des armées que pour l'amunitionnement des places qui nous paroissent les plus exposées. La ligne de communication une fois réglée, il est aisé de connoître les places les plus commodes & les plus à portée pour y établir nos magasins de vivres & de munitions de guerre. Il y a toujours quelque partie de frontière plus favorable à nos desseins. & dont les armées ne s'écartent guéres, & où l'on a à dos des places imporrantes; on en fait comme le théâtre de la guerre. Il est difficile de cacher à l'ennemi les endroits de notre frontière par où nous avons dessein de pénétrer, & la grandeur des préparatifs & des municions de guerre & de bouche que l'on jette dans une ou plusieurs de nos places; ce qui engage l'ennemi à munir les siennes de fon côté, & par-là il juge de la partie de sa frontière par où nous avons dessein de pénétrer.

Voilà pour ce qui regarde le gros des choses, une Carte nous met aissement au fait fans qu'il soit besoin de beaucoup de connoissances. Le bon sens suffit. Il n'est pas nécessaire de consulter les Officiers Généraux pour régler ces sortes de choses, mais seulement dans ce qui regarde la manière de faire la guerre & l'exécution des projets. Je dis des projets ou des divers desseins, car la guerre ne suit pas toujours la route qu'on se propose; des changemens peuvent arriver, & un mouvement de l'ennemi auquel on ne s'attend pas, change souvent tout un projet de campagne & tout ce qu'on s'étoit réfolu de suivre. Il faut bien prendre garde à ceci, ou avoir plusieurs desseins plutôt que de s'arrêter à un seul: car souvent une offensive, quelque bien concertée qu'elle foit, par un mouvement fait mal à propos, se tourne malheureusement en défensive, & il faut d'autres mouvemens pour revenir au premier projet. M. de Turenne entendoit parfaitement l'art de réduire son ennemi auparavant prêt sur l'offensive, à prendre la défensive; mais quelle profondeur de génie, d'expérience & de science ne faut-il pas avoir? Souvent un mouvement mal concerté, sans que l'ennemi y ait la moindre part, nous réduit à cette extrémité; une lettre interceptée, un secret divulgué, & quelquesois un mot lâché mal à propos & fans réflexion, font échouer tout le plan d'une campagne. Un ordre exécuté une heure plus tard ou plucôt, ruine cent desseins entasses les uns sur les autres, qui sont une suite nécessaire du premier & des mesures prises & formées dans le Cabinet; enfin un rien, une bagatelle la plus fortuite change la face des affaires: de

sorte que cela nous oblige à régler autrement l'état de la guerre, & la manière de la

faire & d'agir contre le plan qu'on s'étoit formé.

. C'est après avoir pris les mesures dont j'ai parlé, qui regardent, s'il faut ainfi dire, le méchanisme de la guerre, que l'on doit examiner & concerter la maniére de la faire. La connoissance parsaite & exacte du païs de la partie de frontière opposée à la nôtre, est ici absolument nécessaire, & sans cette connoissance on ne fauroit rien faire fur un plan avantageux. Il est rare qu'un Prince qui veut engreprendre une guerre puisse réussir s'il n'imite Antiochus, qui assemble un grand Conseil pour concerter & régler l'état de la guerre, ou s'il ne consulte du moins les Officiers Généraux les plus habiles & les plus confommés de fes troupes. Cet Antiochus, tout jeune qu'il étoit, prit ce parti avant que de rien entreprendre contre Molon. Il trouva un Epigéne & un Zeuxis comme Louis XIV. un Conde & un Turenne dans celle qu'il voulut faire à la Hollande, il avoit avec cet avantage un Ministre habile, prévoiant, hardi & d'un détail extraordinaire propre pour fournir aux besoins de la guerre. Il consultoit les gens du métier sur tout ce qu'il avoit à faire, & se faisoit une étude de les connoître & d'en tirer toutes les lumières dont ils étoient capables. Il ne se trouva aucun Officier Général dans le Roiaume qui pût lui fournir autant de lumières que M. le Prince & M. de Turenne, c'étoient de ces hommes qui ne paroissent que de loin à loin, & qu'il faur des siécles pour produire. Ce surent ces deux célébres Guerriers qui réglérent & établirent l'état de la guerre contre la Hollande. M. de Turenne, qui avoit fervi autrefok dans ce païs-là, fut l'ame de ce grand projet, qui fut d'un éclat & d'un fuccès extraordinaire: s'il y eut du défaut fur la fin, & s'il fallut abandonner tout d'un coup tant de places, on ne fauroit l'attribuer à ces deux grands hommes. Un projet de guerre est délicat dans les moindres de ses parties, si l'on n'y prend pas garde, & si chacune n'est agitée. Ce n'est pas tout que de bien entabler aux échecs, ce n'est pas tout même que les premiers mouvemens aient influé & fourni la facilité de vaincre, vous avez remporté la victoire, d'accord pour les échecs. la partie est gagnée, le triomphe vous est dû. Mais dans un Conseil, où il s'agit de régler l'état de la guerre, ce n'est point assez que rien ne manque des choses nécessaires, troupes, argent & préparatifs pour la suivre jusqu'au bour; il ne faut pas moins considérer ce qu'on doit faire lorsque la guerre est conforme à nos espérances, que lorsqu'elle nous est contraire. Il faut régler les choses pour la bonne comme pour la mauvaise fortune, pour avoir des ressources toutes prêtes dans celleci, & pour soutenir & pousser plus loin l'autre & conserver ses conquêtes. C'est à quoi l'on ne pensa pas: l'on prit beaucoup de places, comme je l'ai dit, & pour avoir voulu les conferver toutes, l'on s'affoiblit & l'on reconnut le défaut de confeil qu'on avoit pris. Lorsque toute l'Europe conjura contre nous en fayeur des Hollandois, nous fûmes obligés d'abandonner ces villes avec tant de hâte, que nous n'enmes pas le tems de les rafer. Si l'on avoit pensé à une chose si importante, on este pris une résolution là-dessus, ou de les conserver dans leur état ou de les raser, & l'on eût fans doute opiné à dépouiller les Hollandois de leurs places fortes, en rasant les unes & en gardant les autres qui nous pourroient être plus avantageuses pour tenir le pais conquis en bride, & nos armées n'eussent pas été réduires à rien par tant de garnisons & de postes inutiles. Ce que je viens de dire me fait souvenir d'une ruse que j'ai lue dans Polyen, qui me parost digne d'avoir place dans cette page par sa singularité.

" Denis voiant que les Carthaginois venoient fondre dans le pais avec une armée de deux cens mille hommes, fit élever de tous côtés des forts, & y mit garnifon.

avec ordre de traiter avec les Carthaginois, & de recevoir les garnisons. Les Car, thaginois furent fort aises de prendre possession du païs sans coup sérir, & partagé, rent en différentes garnisons la plûpart de leurs troupes. Quand Denis vic leurs
, plus grandes forces dissipées par tous ces dérachemens, il attaqua ce qui restoit en-

, semble & remporta la victoire.

Il faut d'ailleurs dans un projet de campagne offensive digéré & raisonné dans le Cabinet, ne pas moins confidérer ce que l'on veut faire, & le dresser sur un plan qui puisse nous affûrer le succès de nos entreprises, que supposer à l'ennemi une habileté égale pour s'y opposer, afin de chercher tous les détours & les moiens nécessaires pour sendre ses mesures inutiles. Il faut voir pour cela, si occupant un tel poste, l'ennemi, qui ne fauroit en prendre un tel autre pour nous faire front, & couvrir un tel point de sa frontière, ne fournira pas l'occasion de le combattre ou de le pénétrer par quelque mouvement avantageux qui puisse lui faire perdre sa ligne de communication & le réduire à l'abandonner. Le plus court dans une guerre offensive, est de chercher l'occasion de combattre l'ennemi & de s'engager à une action générale, parce que tout dépend des commencemens à la guerre. On doit toujours la commencer par une action de grand éclat. Que si l'ennemi incline à combattre, il faut aller au-devant plutôt que de l'attendre: que s'il évite un engagement, il faut le pousser à quelque prix que ce soit car un siège est très-difficile lorsqu'on ne le fait pas ensuite d'une grande victoire, ou d'un avantage considérable. Il faut observer toutes ces choses lorsqu'on régle l'état de la guerre, & que l'on établit son plan avant que de la commencer : car lorsqu'on a médité à loisir sur ce qu'on s'est résolu de faire, & sur ce que l'ememi peut raisonnablement opposer, on vient à bout de ses desseins.

Le Cardinal de Richelieu avoir-il bien réglé & formé son plan de campagne de 1656. dans la guerre contre l'Espagne dans les Païs-Bas? Cette campagne sut des plus sâcheuses. Il semble qu'il prit mal ses mesures avec les Hollandois, & qu'il ignora & les forces des ennemis, qui nous étoient supérieurs de plus de la moitié, & leurs desseins par rapport à ces forces & l'état des places de notre frontière de Picardie, où il n'y en avoit pas une seule qui sût en état de désense. Elles étoient toutes dépourvûes de toutes les munitions nécessaires pour un siège. Cela est à peine concevable dans un Ministre aussi vigilant & aussi éclairé qu'il l'étoit, & ce sut une espèce de merveille comment l'armée Espagnole ne marcha pas droit à Paris après la prise de la Capelle, du Catelet & de Corbie, & le passage de la Somme. Il entreprit cette guerre contre l'Espagne lorsque ces villes frontières n'étoient pas en état de se désendre, dit Montrésor dans ses Mémoires, qu'il n'y avoit pas d'argent dans les cossers, et que

les poudres & les autres choses manquoient.

" Cette guerre qui devoit être préméditée longtems auparavant, dit le même Auteur, fut une affaire résoluë & déterminée en un jour; asin que les préparatifs nécessaires à la soutenir avec réputation ne manquassent point, & que le Roi eût dequoi réparer promptement les disgraces de la guerre, & dequoi porter ses armes avec éclat dans les Païs-Bas. Richelieu méprisa toutes les sages considérations qu'un
habile Ministre auroit euës, & toutes les mesures qu'il auroit la prévoiance de prendre. Emporté par son impétuosité naturelle, ou plutôt par une sureur désespérée,
ce sléau envoié de Dieu pour le châtiment des péchés des hommes, engagea la France dans une entreprise que lui seul étoit capable de former". Ne tient-il qu'à dire cela? Ce sléau ne sut jamais que celui des ennemis de sa patrie, il n'étoit pas infaillible; mais jamais Ministre n'a moins erré que ce grand homme. Ce qu'on appelle
cruauté en lui, me disoit il y a quelque tems un Seigneur du premier mérite, n'étoit
autre chose qu'une sévérité. C'est à cette sévérité que la France est redevable de l'ex-

tinction des guerres civiles de Religion, & des entreprises crimitelles des Grands contre leur légitime Sonversin, & par ce service de l'élevation de la France.

Un Auteur judicieux (a) lui rend plus de justice que Montrésor. " Qui se sût imaginé, dit-il, pendant que toute l'Europe rédoutoit la Maison d'Autriche, & que le Conseil de nos Rois étoit plein de ses pénsionaires, qu'il y avoit en Sorbonne un jeune Ecolier qui sapéroit bientôt toute cette grande puissance, & le commettroit avec tant de gens, qu'ensim elle donnéroit du nés en terre! Cela étoit pourtant vrai, comme l'a fait voir le grand Cardinal de Richelieu, l'un des plus puissans génies de l'univers".

Tout ce que je viens de dire plus haut, îndépendamment de ce que je viens de citer plus bas, dépend uniquement de la connoissance du païs: car si l'on faisoit la guerre dans de vastes plaines, où il n'y eût ni obstacles ni postes à opposer, la guerre seroit fort aisée, & ne se termineroit que par des batailles. Il faudroit en venir la né-

cessairement avant que de penser à la moindre conquête.

Louis XIV. a foutenu presque pendant tout le cours de son regne, non une seule querre, mais plusieurs à la fois sur toutes les frontières de son Roiaume. Cela me furprend toutes les fois que j'y pense. Qu'on cherche dans l'Histoire ancienne & moderne. on ne verra rien de semblable. Les Romains n'ont jumais éprouvé de semblables guerres, & jamais le monde entier n'a conjuré contre eux, quoiqu'ils en voulussent à la liberté de tous les peuples du monde, & que leurs guerres sussent presque toujours injustes: qu' lieu que celles de Louis XIV. ne l'ont pas été. Le principe de toutes celles qu'il a soutenues contre l'Europe liguée, n'a été que sa trop grande puisfance & l'habileté de ses Généraux & de ses Ministres. Ecoutons l'Auteur (b) de l'Histoire de la guerre de Hollande, Officier du premier mérite, & Capitaine au régiment de Champagne, qui avoit servi toute sa vie. , Après tout, dit-il au com-" mencement de son Histoire, la France ne paroît jamais capable de faire ce qu'elle a , fait, si l'on ne considére que l'étendue de sa domination, laquelle est si petite en considération de ceux à qui elle a eu affaire, que c'est une merveille comment elle , leur ait pû réfister. A plus forte raison combien doit-on s'étonner de ce que parmi un si grand nombre d'ennemis, elle a fait non seulement diverses conquêtes; " mais encore une paix si avantageuse, qu'on peut dire qu'après avoir donné la loi " dans la guerre, elle l'a encore donné à la paix". Qu'auroit-il dit, s'il eût été le témoin encore de la guerre de 1688. & de celle de 1701? Dans la dernière Louis le Grand a eu toute l'Europe sur les bras, & il étoit obligé de soutenir l'Espagne chancelante par la révolte d'une partie de ses plus belles provinces. Cependant cette guerre a fini par une paix glorieuse.

Qu'on prenne bien garde à ce que je viens de dire, car cela regarde les Princes, les hommes d'Etat, & plus encore les Généraux d'armées. Si l'on ne connoît les païs où l'on veut porter la guerre, on est assurée de mal entabler, & l'on peut juger, si l'on va trop vîte, que les suites n'en peuvent être que sunestes & honteuses, autant pour les uns que pour les autres. A un Général qui se trouve dans un païs tout dissérent qu'il ne se l'étoit imaginé, il ne doit pas lui donner une nombreuse armée. L'on s'imagine que les païs sont à peu près, à l'égard de leur situation, comme les autres que nous connoissons, qui sont mêlés de vastes campagnes & de païs couverts. Certaine arme qui surpasse de beaucoup l'autre, comme une nombreuse cavalerie, espére trouver son avantage cherchant par des mouvemens bien concertés cer

<sup>(</sup>a) Bayle, Pensées diverses sur les Cométes, p. 800. édit. de 1683.
(b) Gratian de Courtilz de Sandras.

avantage, qu'on ne sçauroix trouver où l'on est d'abord, & cependant l'on voit le contraire, & que la cavalerie sur laquelle nous avions compté, nous devient absolument inutile. L'on s'apperçoit, lorsqu'il n'y a plus de reméde, qu'on a péché dans les maximes & les préceptes les plus graves qui regardent l'art de régler l'état de la guerre. Le Général alors perd toute espérance de rien faire, & se décourage, & les Officiers & les soldats qui voient cela, en sont abattus; au lieu que l'ennemi prend de nouvelles espérances, voiant que ce qui faisoit le plus fort demeurera sans rien saire & de nul usage: outre que les sourrages deviendront plus difficiles, & qu'on ne pourra les saire qu'avec de nombreuses escortes d'infanterie; ce qui l'affoiblit, & sournit souvent l'occasion à un Général habile & entreprenant d'attaquer une armée dénuée d'une partie de ses sorces.

Si l'on vouloit porter la guerre en Italie, il faudroit bien se garder d'y envoier un trop grand nombre de cavalerie, parce qu'il y a des endroits peu propres à la faire combattre, & qu'un habile homme, & même un médiocre Général, peut très-bien éviter pour combattre à son avantage. Si les Romains eussent fait un meilleur usage de leur infanterie, lorsqu'Annibal entra en Italie, la cavalerie d'Annibal eût été très-inutile. Rien ne les empêchoit d'éviter les plaines sur le Tésin, à Trébie & à Cannes: car le païs en ce tems-là comme en celui-ci, ainsi que de tout tems, étoit coupé de ruissenux, de canaux, de sossés pleins d'eau très-prosonds, de champs clos, les campagnes parsemées d'un nombre infini de villages, de cassines, ensin tout hérissé de chicanes & d'obstacles sans nombre. Lorsqu'on régle l'état de la guerre sur de semblables connoissances, on se dispense d'y faire marcher sans nécessité un trop grand nombre de cavalerie, qui épuise en peu de tems une partie des sonds destinés pour la guerre.

Il y a une autre considération à faire dans ces sortes de guerres qu'on transporte hors de son païs, c'est d'éviter-là, comme presque par tout, une guerre de désensive, & surtout considérer non seulement le Général, mais encore l'humeur de la nation : car toute nation n'y est pas propre, & tout Général n'en est pas capable, bien qu'il soit habile: mais l'on ne l'est pas en tout. Par exemple la nation Françoise ne vaut rien dans cette sorte de guerre, elle est trop impatiente & trop vive, & quiconque prendra ce parti s'en sera quelquesois beaucoup accroire, ou se croira plus habile que les Turennes, les Condés & les Luxembourgs, qui sentoient bien que cette partie de la guerre est très-difficile & très-délicate. Trouve-t-on aisément des Fabius dans l'Histoire, qui sournissent si longtems la même carrière? On doit regarder la désensive comme un don du ciel, lorsqu'il veut que l'Etat où ces hommes naissent, sleurisse ou se sauve des plus grands dangers.

Je ne pense pas que qui que ce soit m'allégue que les raisons qui ont souvent déterminé notre nation dans les siècles passés, comme de tout tems, à soutenir les efforts de nos ennemis à une désensive, sussent jamais sondées sur notre soiblesse, mais plutôt sur celle des Généraux, & cela presque toujours. Ceux qui s'y sont vûs quelquesois nécessités sentoient bien qu'ils étoient capables de soutenir quelque tems ce personnage.

pour en jouër un autre selon l'occasion.

Avant que de régler l'état d'une guerre dans un païs qu'on ne connoît point, il faut, avant que de s'y déterminer, l'envoier reconnoître par des gens qui ne se connoissent pas eux-mêmes, pour voir à leur retour s'ils s'accordent dans les Mémoires qu'on exige d'eux. Il s'en trouve bien peu qui soient capables de ces sortes d'emplois, qui demandent des connoissances peu communes. Beaucoup de ceux qui intriguent pour être emploiés ne sont pas tous capables de s'acquiter d'une semblable commission; & lorsque ceux qui les proposent ne passent pas pour habiles, on doit extrêmement s'en désser:

désier: car la chose est d'une si grande conséquence, qu'on doit saire sentir à ceux qui les honorent de leurs suffrages, qu'on s'en prendra à eux s'ils sont incapables de cet

emploi.

Îl est de la prudence, lorsqu'on les a envoiés pour reconnoître le païs, de les examiner au retour de leur voiage, & tout aussitôt en envoier d'autres, pour voir s'ils s'accordent, comme je l'ai dit, & comparer le tout ensemble: car on ne va pas reconnoître un païs sans saire des Mémoires détaillés; c'est-là la pierre de touche de l'habileté ou de l'ignorance, en les examinant ou les saisant examiner par des gens habiles: tous les hommes indisséremment ne sont pas toujours capables d'en bien juger, & rien ne me semble plus aisé. Je crois même qu'il ne saut pas toujours s'abandonner à ces sortes de gens, car il est très difficile de bien rencontrer dans le choix qu'on en sait, comme je l'ai vû mille sois. Je tâcherois de gagner quelques personnages du païs, ce qui n'est pas sort difficile, qui peuvent nous apprendre des choses qui ne viennent pas souvent à la connoissance des plus habiles.

Si les Romains dans la seconde Punique, comme je l'ai dit ailleurs, se sussent transportés dans l'entrée & les désilés des Alpes, ils eussent vû que c'étoit là qu'il falloit attendre Annibal, qui eut péri dans les montagnes. Jamais état de guerre ne sur plus mal réglé & plus mal conçu. Charles-Quint sit encore pis lorsqu'il se mit en tête de pénétrer le Roiaume par la Provence. Nous pourrions nous rapprocher plus près de notre tems, pour faire voir combien il importe de méditer prosondément avant que de rien résoudre sur l'état de la guerre. Un esprit tourné comme celui de Tacite, auroit dequoi s'occuper & dequoi instruire ses Lecteurs, s'il avoit l'espace nécessaire,

& s'il étoit en état de citer les exemples de nos derniéres guerres.

### S. IV.

De la manière de bien établir & de bien régler l'état de la guerre dans la désensive.

J'Ai traité en fort peu de mots de ce qui regarde la manière de régler l'état de la guerre dans l'offensive: nous ne nous étendrons pas davantage dans celle qui regarde la défensive, bien qu'elle soit d'un détail extraordinaire, & celle qui exige le plus de mesures, de précautions, d'esprit, de bon sens & de prévoiance. C'est aussi la partie de la guerre la plus prosonde, la plus délicate & la plus ignorée. Je l'ai étudiée & méditée autant que j'en suis capable, sans que cela prouve ni que je m'imagine que j'y sois beaucoup avancé: c'est toujours beaucoup que d'ouvrir les voies

pour découvrir de nouvelles terres.

ll est certain que la partie la plus délicate & la plus dissicile de la guerre, autant dans la théorie que dans la pratique, est sans dissiculté la désensive, & cependant les Généraux les plus malhabiles proposent & panchent toujours pour celle-ci; au lieu que les plus consommés dans la science des armes cherchent toujours à l'éviter, & on ne leur fait jamais un plus mauvais compliment que lorsqu'on les réduit dans la triste nécessité d'observer l'ennemi, d'empêcher qu'il ne pénétre la frontière, & d'éviter absolument le combat. Ceux qui sçavent la guerre, & qui l'ont faite toute leur vie, n'ignorent pas que cette sorte de guerre est très dangereuse, parce qu'elle abat entièrement le cœur du soldat, & que lorsqu'ils se voient obligés de combattre, ils sentent parsaitement qu'ils y sont sorcés comme leur Général: & quelque avantageux que soit le poste qu'ils occupent, ils se croient toujours plus soibles de la moitié, & l'ennemi infiniment plus sort & plus brave. Le plus grand nombre Teme V.

des Officiers ne pense guéres différemment, & sur cette opinion l'on peut dire qu'ils sont à demi battus avant que l'ennemi se mette en devoir de les joindre. Ajoutez à cela qu'une défensive nous réduit à une plus grande dépense, & ruine l'Etat si elle dure longtems: car outre qu'elle n'est jamais sans quelque perte ou sans la ruine de notre frontière, que nos armées mangent, c'est que comme on craint également que l'ennemi coule fur toute sa ligne de communication pour couper & pénétrer la nôtre pour faire quelque conquête, on se voit obligé de munir extraordinairement toutes les places de cette frontière, parce qu'elles se trouvent également ménacées. est le Prince assez puissant pour fournir toutes les forteresses de vivres & de munitions de guerre pour soutenir un long siège? Je ne sçai si on a jamais sait cette observation. Il n'y a qui que ce soit pourtant qui ne convienne qu'il n'y a rien de plus véritable: car avant que de commencer à régler cette forte de guerre, & la manière la plus propre à s'en bien démêler, on doit commencer par demander si toutes les places les plus exposées de la frontiére, c'est-à-dire celles de la premiére ligne, sont en état de défense. Voilà le premier point, & je suppose qu'elles le sont toutes, sans que cela diminuë beaucoup le poids des difficultés de soutenir une telle

guerre.

l'ai dit dans le Paragrafe précédent, que le plus important est de régler l'état d'une guerre sur une prosonde & exacte connoissance du pais, & j'ai dit cela dans ce qui regarde l'offensive. Il y a plus ici, il faut le posséder à fond, l'avoir vû, étudié & médité soi-même, du moins le Général qui se charge d'une besogne si fâcheuse & si triste. En effet il n'y a rien de plus aisé que de se faire battre dans une défensive. Les Hollandois ont éprouvé dans la guerre de 1672. malgré leurs barrieres, qui sembloient impénétrables aux plus puissantes armées, autant par les obstacles du pais, qui font à peine concevables, que par la force de leurs places, que l'on ne se sauve pas par la désensive, quelque bien concertée qu'elle soit, contre des troupes audacieuses, bien disciplinées, commandées par d'excellens Officiers, & qui n'avoient d'autre Général que le Roi lui-même. Il n'en faut pas tant pour rendre inutiles tous les obstacles qu'on peut apporter dans cette désensive, & cela parut dans cette guerre avec beaucoup d'étonnement : car on ne pouvoit s'imaginer qu'un jeune Roi tel que Louis XIV. quoiqu'il eût déja fait la guerre, cût été capable de réussir dans une si surprenante entreprise, & en si peu de tems. Ce Prince sage & éclairé, qui s'est acquis le surnom de Grand par sa vertu & ses grandes actions, avoit pris ses mesures de loin. & sans qu'on s'en désiât le moins du monde. Il avoit envoié différentes personnes sur les frontières de la Hollande reconnoître le païs, les rivières, les places & les passages; ce qui sut sait avec tant de soin, de sagesse & d'exactitude, que c'est sur ces Mémoires, dont j'ai vû une partie, qu'il régla l'état de la guerre qu'il vouloit faire; & comme il prévit les suites qui pourroient arriver de cette guerre, il sit de nouvelles alliances, & se mit en état de résister à ceux qui pourroient l'attaquer par de nouvelles levées. C'est pousser aussi loin les précautions que Frontin l'auroit pû exiger.

Les Hollandois à l'abri de leurs rivières, s'imaginérent qu'une bonne défensive les mettroit à couvert de l'orage prêt à fondre sur eux; comme si dans cette sorte de guerre un Général capable de la conduire n'étoit pas encore plus propre, avec une armée disproportionnée à celle de son ennemi, à laisser la désensive pour se tourner du côté de l'offensive active; ce qui n'arriva que tard, encore avec peu de succès, par l'habileté de nos Généraux. Leur désensive même sut mal concertée, parce qu'ils manquoient d'Officiers capables de bien régler cette sorte de guerre, n'y aiant rien de plus dissicile & de plus prosond que de conduire une désensive: car il ne s'agit pas

d'un seul point de frontière, sur lequel on régle l'état de la guerre, mais de toute la ligne. Quel travail ne faut-il pas, & quel tems pour être au sait & pour former son plan de campagne? Tout cela sait voir combien il importe aux Princes de profiter de la paix, qui nous donne le tems de dresser des Mémoires ou des Itinéraires de chaque frontière, des environs des places, & la ligne de communication de l'une & de l'autre frontière, du moins une marche, c'est-à-dire en-delà & en-deçà de la frontière ennemie, comme de la nôtre. Ceci ne sauroit être trop répété.

C'est donc sur ces Mémoires qu'on régle la désensive, qu'on marque les postes les plus importans, & ceux qu'on doit les premiers occuper avant que l'ennemi nous y prévienne; ce qui se fait dans le Conseil, & l'on dresse des Mémoires, sur lesquels l'Officier Général qui doit commander l'armée, & quelques-uns des plus intelligens doivent aller reconnoître, pour voir si ces Mémoires sont conformes à la vérité, & si la vûë des objets ne fournira pas de nouvelles lumiéres pour changer dans le projet qu'on s'est résolu de suivre. On doit surtout considérer certains postes qui sont toujours de grande importance, & qui peuvent changer l'état de la guerre, c'est-à dire en tournant une défensive réglée en offensive, car je ne sai si on doit brider & contraindre un Général, quoiqu'inférieur de beaucoup à son ennemi, au point de ne lui pas laisser la liberté de profiter des occasions de défaire son ennemi, lorsque le païs lui est si avantageux qu'il peut combattre, attendre ou l'attaquer dans un défilé ou une trouée, où le foible se trouve sur un front égal au plus fort, qui se voit obligé de se ranger für plusieurs lignes redoublées. J'ai fait voir démonstrativement dans plusieurs endroits de cet ouvrage, que la victoire dépend ordinairement de la défaite d'une premiére ligne, étant une chose fort rare que celle-ci n'améne pas le désordre & la confusion dans la seconde; & quand même celle-ci rempliroit celle qui la devance, je ne trouve aucun exemple qu'une troisiéme ligne remplace la seconde, nos troupes ne font pas auffi disciplinées pour de semblables manœuvres que celles des Romains. Ces lieux resserrés, quand un Général y fait attirer l'ennemi, ne peuvent lui être que d'un très-grand avantage, & il doit alors l'attaquer sans lui donner le tems de se reconnoître. l'al donné l'ordre de bataille proposé, pour combattre dans ces sortes de situations dans mon Traité de la Colonne, Chapitre II. page LVII. où le Lecteur fera fort bien de l'examiner. Le nombre n'a plus de lieu dans un défilé, & la victoire dépend de l'excellence de l'ordre de celui de l'ennemi, & de l'élite des troupes d'une tête. Ce que je dis ici est un axiome militaire, contre lequel je ne crois pas que qui que ce soit dispute, ni qu'on dispute encore sur l'autre que j'ai déja avancé, qu'on ne doit pas régler l'état de la guerre sur la désensive, lorsqu'on est aussi fort que l'ennemi: car c'est risquer à tout perdre. Les soldats & les Officiers qui voient cette conduite timide, se découragent & perdent toute la confiance qu'ils ont en leur Général; & lorsqu'ils s'apperçoivent qu'il perfiste dans cette façon craintive de faire la guerre, ils en ont un très-grand mépris; ce qui fait qu'ils lâchent le pied lorsqu'il ne peut plus s'en dédire, & qu'il est forcé de combattre malgré lui par quelque faux mouvement qu'il aura fait. Il vaut mieux rejetter toute défensive réglée & suivie dans un Conseil, où l'on cherche la manière de résister à l'ennemi & de renverser tout son système de campagne, en disposant tout sur une défensive active, c'est-à-dire qu'il faut suir toute occasion de combattre, ou la supériorité du nombre peut beaucoup, & chercher celles où le païs militera pour nous, comme je l'ai dit, quoique nous aions fait assez voir par notre système que le petit nombre audacieux bien ordonné peut battre le grand; mais il n'appartient pas aux Généraux médiocres de faire la guerre de la forte: & lorsqu'un Prince est assez heureux pour avoir des Généraux du premier ordre à son service, il n'a garde de les brider. Contre ceux-ci Dieu n'est pas toujours pour les gros escadrons. M. de

Turenne a fait voir mille fois que cette maxime étoit fausse, & elle l'est en effet à l'é-

gard des grands Capitaines & des Officiers expérimentés.

Il y a des armées qui sont si souvent battuës, soit par habileté des Généraux qu'elles ont en tête, soit par le nombre des ennemis, que les troupes intimidées n'osent plus paroître: le peu de capacité des Chess y a souvent plus de part que le nombre. Un habile Général peut être aussi battu par un autre qui sera encore plus habile: car il n'est pas permis à un Capitaine médiocre de suivre constamment la route qu'on s'est proposée dans le Cabinet. Les Fabius sont fort rares, & il a peu d'imitateurs. Il se trouvoit pourtant pour le grand bonheur des Romains, qu'il étoit nécessaire pour leur salut de trouver un homme comme ce Dictateur. C'est par cette voie, dit Montecuculi, que Fabius, s'est acquis le nom de très-grand parmi les Capitaines: car, on doit considérer cet homme dans un tems que tant de batailles perduës, tant de déroutes d'armées & tant de disgraces avoient jetté l'épouvante dans les cœurs des, foldats & du peuple Romain". Les Romains ni leurs armées n'avoient pas dégénéré, c'étoit toujours les mêmes hommes & les mêmes vertus; mais c'est que leurs Généraux n'avoient ni les talens ni le mérite de ceux de la première guerre l'unique, outre qu'il n'y avoit aucune tête dans le Sénat.

Vercingentorix étoit sans difficulté un grand Capitaine, il reconnut qu'il ne l'étoit pas contre César. Ce Capitaine sut l'auteur de la révolte générale des Gaules contre les Romains. Cette guerre, après celle d'Afranius, est tout ce qu'il y a de plus admirable & plus beau dans les Commentaires de César. Ayouons que ce n'est pas un des moins beaux endroits de ses Commentaires, autant dans sa façon de l'écrire en vrai Guerrier, que dans la sagesse & la profondeur de sa conduire: car le Romain n'avoit pas affaire à un Général médiocre, mais à un exellent Chef de guerre. C'étoit l'être beaucoup que de savoir résister à César, & le rouler de camp en camp & de poste en poste pendant une bonne partie de la campagne: car il scut le réduire aux dernières extrémités. Ce célébre Chef d'une révolution si remarquable aiant examiné la caute des difgraces, des défaites & des malheurs de sa patrie, réduite dans un honteux esclavage, & la proie des Romains, l'attribua bien moins à la valeur de leurs troupes, auxquelles celles de sa nation ne cédoient en rien à cet égard-là, qu'à l'habileté de leur Général dans l'art de les faire combattre; outre que leur discipline & la façon de leurs armes défensives plutôt que des offensives n'aidoient pas peu à leurs victoires. Sur ces observations, il résolut de régler l'état de la guerre sur des principes tout différens de ceux qu'on avoit suivis jusqu'alors, quoiqu'ils répugnassent assez à l'humeur de la nation. Il avoit déja éprouvé par lui-même la nécessité de ce change-

"Vercingentorix consus de tant de pertes, dis César (a), assembla le Conseil, où il représenta qu'il falloit faire la guerre tout autrement qu'on n'avoit fait par le passé, & sans en venir à un combat général, se contenter de retrancher les vivres & les sourages à l'ennemi; que cela ne leur seroit pas difficile, étant les plus forts en cavalerie, vû l'incommodité de la saison, où le sourrage n'étoit pas assez grand pour être coupé, les Romains seroient contraints de se répandre par tout pour en trouver; qu'il ne falloit pas craindre de racheter sa vie par la perte de son bien, & qu'on devoit brâler tous les villages aux environs, & les villes qu'on ne pouvoit garder, pour ôter une rétraite aux lâches & aux timides, & des vivres à César; que l'armée Gauloise n'en manqueroit pas, aiant pour soi tout le pass, & qu'ainsi, ils assameroient les Romains, & que s'ils s'écartoient pour en chercher, ils leur en-

ment, il fut battu plusieurs fois.

<sup>(</sup>a) D'Ablanc. Comm. de Cifur. 1. 7.

" leveroient leur bagage, qui étoit autant que de les défaire, parce que sans cela une " armée ne pouvoit subsister; que si cela leur sembloit rude, il l'étoit encore plus de " se voir massacre, & leurs semmes & leurs ensans emmener en captivité pour servir

" de jouët à l'insolence du vainqueur.

Ce conseil de Vercingentorix sut généralement applaudi, & l'on mit le seu par tout dans le païs qui alloit être le théâtre de la guerre. Ce Capitaine ne vouloit pas qu'on épargnât même Bourges, la Capitale & la-sureté du Berri, & l'une des plus belles villes des Gaules; mais comme dans les grandes extrémités on ne fait les choses qu'à demi, les Gaulois, pour conserver cette ville, fournirent une place d'armes aux Romains, qui s'en rendirent les maîtres, comme Vercingentorix leur avoit prédit. Malgré cette perte, ce célébre Chef des rebelles leur attira tant d'affaires en les dépouillant de leurs alliés les plus fidéles, qui se tournérent contre eux, que César se vit réduit dans les embarras les plus étranges: car le Gaulois, malgré les avantages de César, sans sortir de son système de désensive, le rédussit ensin à abandonner les Gaules; que s'il eût persisté dans son dessein sans en sortir, & qu'il n'eût donné aucun combat contre un Général qui ne pouvoit être vaincu dans une offensive, les Gaulois secouoient le joug. Mais Vercingentorix s'oublia tellement, qu'il voulut que la honte de la retraite de César sùt marquée par une plus grande slétrissure à sa réputation. Il osa bien attaquer ce grand Capitaine dans cette fameuse retraite, où il sut malheureusement battu; au lieu qu'en restant toujours sur la désensive, qu'il entendoit parsaitement, il cût sauvé sa patrie & délivré les Gaules du joug des Romains, & je doute qu'ils y sufsent jamais rentrés.

Voilà un excellent modéle & une manière de régler l'état de la guerre contre un ennemi tel que César, qu'on ne sçauroit vaincre en campagne, une désensive réglée, pleine & entière, & l'on doit s'y tourner lorsqu'un Prince, connoissant parsaitement le caractère de ses Généraux, leurs talens, leur courage & leur habileté à ne combattre que lorsqu'il leur plaît, sans qu'ils puissent y être contraints, est asse heureux pour avoir des hommes d'un tel mérite, & les emploie dans cette saçon de saire la guerre, on dresse tellement son plan, que celui qui en est chargé ne s'en écarte jamais. Vercingentorix régla l'état de la guerre sur une campagne d'hiver: celles-là sont rudes, mais salutaires & ruineuses au vainqueur. M. de Louvois, grand Ministre, & trèscapable de régler un plan de guerre, avoit dessein d'imiter Vercingentorix à l'égard de l'Alsace en 1674, dont on dit qu'il conseilla de ne saire qu'un bûcher, pour empêcher les ennemis de s'y établir & d'y prendre des quartiers d'hiver: car leurs armées étoient si nombreuses, qu'il sembloit impossible que des fortes aussi insérieures que les nôtres osassent jamais se montrer pour désendre cette province. M. de Turenne, que le grand nombre d'ennemis n'esserai jamais, sut esserai d'une résolution qui alloit à la

ruine de toute une belle province.

Ce grand Capitaine fut d'un avis contraire à celui du Ministre, & régla l'état d'une campagne d'hiver, qu'il communiqua au Roi, & lui promit de saire en sorte que les quartiers d'hiver des Impériaux en Alface & la conquête de cette province importante deviendroient une pure imagination par le dessein qu'il s'étoit sormé, & les mesures qu'il s'étoit résolu de prendre: car sa campagne d'été lui avoit été très-glorieuse, quoiqu'il sût sort insérieur & presque toujours sur la désensive, aiant sait deux sois marcher ses troupes jusqu'au Nekre. , Mais ne voulant pas en , demeurer là, après avoir si bien commencé, dit l'Historien (a) longtems inconau de l'Ilistoire des guerres de Hollande, qui est un ches-d'œuvre, , il envoir un

<sup>(</sup>a) Gatian de Courtilz, Capit. dans le régiment de Champagne.

" courrier au Roi pour lui demander la permission d'attaquer les ennemis, dont il se, vantoit de rendre bon compte, séparés comme ils étoient. Il y avoit déja quelque sems qu'il avoit préparé l'esprit du Roi à cette demande: car dans le tems que Sa " Majesté le pressoit d'abandonner l'Alsace, il lui avoit mandé tout ce qui étoit arri" vé", c'est à-dire que les ennemis ne pourroient pas marcher en corps faute de vivres, & qu'ainsi étant obligés de se séparer, il seroit facile de tomber sur leurs quartiers les uns après les autres avant qu'ils pûssent s'entre-secourir. Or comme le Roi
voioit l'esset de sa prédiction, il ne voulut pas resuser à un Capitaine, qui prévoioit
de loin, une chose qui devoit les combler de gloire l'un & l'autre; ce qui arriva: car
il enleva tous leurs quartiers les uns après les autres, & chassa toute cette armée, établie en-deçà du Rhin, bien en-delà de ce sleuve, pour chercher des quartiers ailleurs.
Action mémorable! quel dommage que ce grand homme n'ait pas écrit lui-même l'Histoire de ses campagnes, comme a fait César & tant de grands hommes, & que celle
de sa Vie soit donnée à faire à des gens dont la plume n'est pas propre à décrire les
actions d'un aussi grand Capitaine que celui-là!

Peut-on dire que cette formidable ligue de tous les Potentats de l'Europe contre la France ait été le résultat d'un prosond raisonnement dans la manière de régler & de concerter la forme de bien conduire une guerre, & de dresser chaque campagne sur un plan si avantageux que chacune puisse nous approcher surement du but qu'on s'est proposé? Quel étoit donc ce but? Une vraie imagination: car les plus éclairés reconnurent que leur chemin de Paris, n'iroit pas bien loin, & qu'il disparoîtroit comme une ombre, comme en esset cela arriva par l'action de Dénain, qui est un des plus

mémorables événemens de ceux qui j'ai rapportés dans ce grand Ouvrage.

Je n'entrerai dans aucun détail sur cette matière; il faut une postérité plus reculée pour tirer des leçons des fautes des Alliés comme des nôtres: car personne n'en a été ni n'en sera exemt, & peu ont connu les routes qu'il falloit prendre dans la bonne comme dans la mauvaile fortune par rapport à l'avantage & au desavantage des frontières opposées; cette connoissance, qui devroit faire l'étude, non pas seulement des Généraux, mais des Officiers particuliers qui se veulent rendre nécessaires à leur patrie, est le vrai moien de parvenir; mais pour s'y rendre capables, il faut de l'étude, une certaine grandeur d'esprit & des talens, & ces talens peuvent s'aquérir & s'enseigner, puisqu'ils ne sont autres qu'une grande passion pour les armes, par la recherche de ses véritables principes; car ce qui a tant coûté de veilles & de méditations pour les découvrir dans toutes les parties qu'elles renferment, est très-facile à présent a apprendre, puisque tout se trouve aujourd'hui à la portée des esprits les plus médiocres: car le coup d'œil, qui sembloit ne pouvoir être réduit en principes & en méthode, qui est la partie capitale de la manière de régler l'état de la guerre, se trouve comme celle-ci en état d'être enseigné; & lorsqu'on a appris l'un & l'autre, où est-ce que ces deux choses ne nous ménent pas? On est en état de juger d'une frontière; & de régler au juste & surement l'état de la guerre; & de former un projet de campagne sur des principes certains & afsûrés. On peut juger par cet Ouvrage, & les Connoisseurs en conviennent, que la manière dont je traite la guerre est la seule qu'on doive prendre, & que j'en ai découvert les routes, sans que jusques ici aucun se soit avisé de les contester.

Le seu Roi de Suéde Charles XII. étoit sans doute un Guerrier du premier ordre, ses talens pour le métier étoient tout-à-fait extraordinaires. J'eus l'honneur de l'entretenir un jour, & cela m'arrivoit souvent, sur la méthode de régler l'état de la guerre, & en quoi consiste cette partie de l'étude des armes. M. le Comte de la Marck, alors Ambassadeur de France auprès de ce grand Prince, y étoit pré-

sent. Il avoua que cette matière étoit grande & nécessaire aux Généraux d'armées, aux Princes & à leurs Ministres, sans laquelle on ne sçauroit s'assure de rien. Il avoit raison. Je doute qu'il ne se souvent pas alors de son séjour dans la Saxe en 1706. qui sut peut-être la cause de tous ses malheurs, & la sut en esset, si je ne me trompe: car il laissa fortisser le Czar dans la Livonie, qui après avoir pris de bonnes places, eut l'esprit de les mettre hors d'état d'être attaquées; & par-là s'assura la conquête d'un si beau païs; pendant que le Roi de Suéde restoit en Saxe sans saire autre chose que ruiner un païs où il n'avoit plus d'ennemis à combattre. Les raisons que son Historien allégue ne sont pas capables de balancer l'inaction de ce grand Guerrier, car les négociations traînent moins en longueur lorsqu'on sait de bonnes conquêtes qu'en restant sans rien faire. Il pouvoit bien s'imaginer que quelque chose qu'il sîr, les Polonois ne se porteroient jamais sincérement à le savoriser dans le dessein qu'il avoit de pénétrer jusques dans le fond de la Moscovie, & de chasser le Czar de sa Capitale.

Lorsqu'on roule de si vastes desseins, on songe aux moiens de faire subsister son armée & d'avoir fes dérrières libres. Les convois qui pouvoient lui venir de la Poméranie par la Pologne, étoient incertains: un rien pouvoit les lui interdire. D'ailleurs en laissant établir le Czar dans la Livonie, ou pour mieux dire en le laissant le maître de cette belle Province, sans songer à l'en chasser, son grand projet d'aller à Moscou étoit une illusion toute pure; au lieu que le Monarque Russien en pouvoit tirer de très-grands secours, & assurant sa subsissance de quelque côté que le vent tournât; outre qu'il étoit en état de se régler sur tels mouvemens qu'il plairoit à son ennemi de faire, ou pour s'y opposer; ce qui n'est pas un petit avantage. L'événement sit voir le défaut des mesures du Roi de Suéde, il n'ouvrit les yeux que lorsqu'il n'y avoit plus de reméde, & qu'il se vit engagé dans un païs inconnu & désert pour courir après un ennemi, auquel rien ne manquoit, & qui le fuioit avec art & par une défensive sçavante & active, c'est-à-dire qu'il sçavoit se servir des occasions savorables pour le combattre ou pour éviter un ennemi si redoutable, en interceptant ses convois, dont presque aucun ne put arriver. Une partie de son armée mourut de faim faute de subsistance, & l'autre périt enfin & sut anéantie à Pultowa. L'on peut dire qu'en cette occasion le Monarque Suédois oublia cette grande partie du métier des armes, qui est de commencer avant toutes choses de bien établir l'état de la guerrè; ce qui fut la cause de cette soule de disgraces qui s'enchaînérent les unes aux autres jusqu'à sa mort.

Hérodote n'est pas fort abondant en réslexions militaires dans son Histoire; au lieu que Thucydide en est tout rempli, & l'on voit assez qu'il étoit aussi habile Guerrier, qu'il étoit grand Historien & grand Politique. Je ne vois rien de plus instructif & de plus admirable que sa guerre du Péloponése. L'Empereur Charles Quint avoit raison de faire ses délices de cet Auteur, il ne sait pas moins celles des plus habiles Guerriers. Il met les Athéniens, à l'égard de la science des armes, fort au dessus des Lacédémoniens, & il a raison. On voit par la harangue de Périclés aux Athéniens, combien ce grand homme, qui gouvernoit les affaires de sa République, excelloit dans la science des armes, & combien sa prévoiance étoit vaste & prosonde. Il régla l'état de la guerre non pour une seule campagne, mais pour tout le tems qu'elle dureroit, & leur dit dans sa belle harangue, que s'ils s'écartoient de ce systéme ils périroient & deviendroient la proie de leurs ennemis. Je renvoie mes Lecteurs à cette belle harangue, & à plusieurs autres qu'il sait aux Athéniens, comme à celle d'Archidamus Roi de Lacédémone aux Alliés de sa République. Le premier

y fair voir la nécessité d'agir sur mer vigoureusement, & de saire tous leurs efforts pour augmenter leur marine. Il met en même tems devant les yeux de ses Citoiens l'ignorance de leurs ennemis dans les combats de mer, où ils n'avoient nulle expérience: ,, car l'art de naviger, dit-il (a), dépend plus de l'expérience que d'autre , chose, & n'est pas de ces sciences qu'on puisse apprendre en ne s'y exerçant que " médiocrement; mais de celles qui dereaudent un homme tout entier". Paroles remarquables, surtout à l'égard des galéres, dont les manœuvres sont extrémement délicates, comme l'a toujours dit le Bailli de Langeron, un des plus habiles Officiers Généraux de nos galéres, & également éclairé & appliqué dans la guerre de terre, qu'il entend parsaitement. Périclés, qui n'étoit pas moins sçavant dans l'une que dans l'autre, conseille en même tems à sa République d'embrasser la défensive à l'égard de la guerre de terre contre la puissance de leurs ennemis. Il leur propose donc d'abandonner les environs d'Athénes. " Il ne faut pas appréhender, leur di-" soit-il, qu'ils vous puissent arrêter par des forts. Car il est difficile de bloquer une , ville aussi puissante que celle-ci, quand elle a les armes à la main. Je sçai bien ,, qu'en mettant garnison sur nos frontières, ils peuvent ravager notre pais, & don-, ner une retraite à nos esclaves; mais ils ne peuvent empêcher nos armées navales d'aller ravager lours côtes, & de nous apporter des vivres".

Voilà ce qui m'a pû venir à l'esprit de la partie de la science des armes que Frontin a traitée, qui n'est pas venuë jusqu'à nous, & dont M. de Montécuculi en a à peine donné l'idée. Je l'ai poussée beaucoup plus loin, sans prétendre l'avoir épuisée. Je n'en suis ni l'auteur ni l'inventeur; mais il est certain qu'elle nous étoit inconnuë, ou du moins qui que ce soit ne l'avoit traitée, & je ne crains pas qu'aucun s'avise de me traiter de novateur sur cette matière-là: car si les novateurs ou les inventeurs de systèmes ou de méthodes sont quelquesois dangereux, les imitateurs ou les routineurs sont ils moins à craindre? La routine ne marque-t-elle point de la paresse ou médiocrité d'étude & d'expérience. Passons à une autre matière, elle re-

garde les ponts pour le passage des grandes riviéres.

#### §. V.

Des ponts & des bateaux des Anciens pour le passage des grandes rivières. L'origine nous en est inconnuë. Leur méthode étoit la même que celle que nous suivons aujourd'hui. Pont de Darius & de Xerxès sur le Bosphore de Thrace.

S'Il en faut croire Hérodote, du tems de Crésus Roi de Lydie on ignoroit la construction des ponts de bateaux sur les grandes rivières, comme le Tibre & l'Euphrate, pour le passage des armées. Je les crois pourtant plus anciens que le tems de Crésus. Ecoutons l'Historien Grec. , Quand il sut arrivé sur le rivage , d'Halis, dit-il, je crois qu'il sit passer les troupes sur les ponts qui étoient bâtis , sur cette rivière, où, s'il en faut croire les Grecs, Thalés Milésien leur donna , les moiens d'y faire passer son armée. Car comme Crésus étoit en doute par , quel endroit de ce sleuve il feroit passer se gens, n'y aiant point encore de ponts , pour savoriser son passage, on dit que Thalés, qui étoit alors dans son camp, , conseilla de saire en sorte que le sleuve, qui couloit à la gauche de l'armée, , cou-

;, coulât aussi à la droite; pour en venir à bout on se servit de cette invention. On ;, sit saire au-dessus du camp un grand fossé en forme de croissant, que l'armée avoit à ;, dos dans la situation où elle étoit, dans lequel on pût attirer le sleuve, & d'où on ;, le sit revenir dans son lit quand l'armée seroit passée: de sorte que le sleuve aiant ; été divisé, par ce moien on le rendit aisément guéable de part & d'autre.

Par ce que je viens de dire on pourroit croire que l'usage des ponts de bateaux pour le passage des armées n'étoit point connu du tems de Crésus; ce que je ne saurois guéres me persuader, parce que ces sortes de choses viennent assez naturellement à l'esprit. D'ailleurs Semiramis, Reine conquérante, dont la vie toute militaire & ses autres actions tiennent un peu du roman, & qui vivoit longtems avant Crésus, cette Reine dans son expédition dans les Indes sit construire un grand nombre de bateaux d'une invention assez particulière, dit Diodore de Sicile, qui se partageoient en deux & qui s'emboitoient facilement pour les transporter plus commodément, sachant bien qu'elle en auroit grand besoin pour traverser l'Indus, qui étoit un sleuve d'une largeur prodigieuse, sur lequel elle sit passer son armée, & qu'elle couvrit des deux côtés pour s'assurer une retraite, au cas que son expédition ne tournât pas à son avantage: précaution qui lui sur fort salutaire: car son armée sur mise en déroute & réduite à repasser l'Indus, & à s'en retourner débissée & en grand desordre.

Cet exemple me feroit croire que Crésus détourna le cours de l'Halys faute de batenux, & qu'il se trouva trop presse pour en saire construire, outre qu'on ne rencontre pas toujours des bois propres pour ces fortes d'ouvrages. Cela me perfuade que les ponts de bateaux ont une ofigine plus reculée que celle du tems de Semiramis, puisque Diodore ne dit pas que ce pont dressé sur l'Indus sût une chose nouvelle. Il paroît par Hérodote que Xerxés fit dresser un pont de bateaux fur le sleuve Stryman en allant faire la guerre contre les Grecs, & qu'il en fit dresser sur toutes les rivières sur la route de l'Hélespont, non seulement pour le passage de ses troupes, mais encore pour la commodité des vivres qu'il faisoit venir de tous côtés pour la fublissance de son arnée. L'Auteur n'explique pas si ces ponts étoient de bateaux, il dit seulement, qu'il fit tenir des cordages prêts, & tout ce qui était nécesfaire pour l'entretien de ces ponts. Les ponts de cordes étoient ignorés des Anciens. Il y a lieu de croire qu'ils étoient composés de plusieurs bateaux comme celui qu'il dressa sur l'Hélespont: car bien qu'Artaxerxés eut fait sur un bras du Nil, dans sa guerre contre les Egyptiens qui s'étoient révoltés, ce que Crésus sit sur le sleuve Halvs, cela ne prouveroit pas que les Perses eussent sitôt oublié les ponts de bateaux de Darius & de Xerxés. C'est Thucydide (a) qui nous apprend ce passage du Nil par Arraxerxes, l'exemple est trop curieux pour être écarté dans un Ouvrage comme celui-ci.

Les Egyptiens s'étant révoltés, & aiant appellé les Grecs à leur secours, " Ar, taxerxés envoia une grande armée en Egypte sous le commandement d'un autre Me, gabaze fils de Zopyre, qui prenant sa marche par terre, vainquit en bataille ran, gée les Egyptiens & leurs alliés, chassa les Grecs de Memphis & les aiant enser, més dans une Isle, les y tint asséés dix huit mois, tant qu'aiant détourné le cours
, du fleuve, il mit leurs vaisseaux à sec, & passant à pied dans l'Isle les désit. Ainsi
, furent ruinées les affaires de la Gréce en Egypte, après y avoir sleuri six ans, &
, tous ceux qui y étoient allés y périrent, à la réserve de quelques-uns qui se sauvé, rent à Cyréne.

<sup>(</sup>a) D'Ablanc. dans Thucyd. 1. 1.

Darius allant faire la guerre aux Scythes, fit construire un pont de bateaux on de vaisseaux sur le Bosphore de Thrace près de Chalcédoine, qui est un détroit de mer fort peu large, & qui fépare la Thrace de l'Asse Mineure, que nous appellons aujourd'hui le détroit de Constantinople ou canal de la mer Noire, & qui communique à la mer de Marmora, où il y a un courant. Ce pont étoit de quatre stades de longueur, & ce courant rendoit l'entreprise plus difficile, celui qui en sur l'inventeur ou qu'il chargea de l'exécution étoit un homme de Samos, dit Hérodote dans fon Livre IV. nommé Mandrocles, Darius le récompensa en Roi, & lui donna dix fois le double de ce que le pont coûtoit; apparemment que le même Mandrocles fut chargé de celui du Danube où Darius se porta pour entrer dans la Scythie, & je suis persuadé que ce sameux pont sur un si grand seuve devoit être de plus de quatre stades à l'endroit où l'armée de ce Prince traversa ce sleuve pour entrer dans la Scythie. Je m'étonne qu'Hérodote, qui se plaisoit tant au merveilleux, ne se soit pas arrêté plutôt à celui-ci beaucoup plus impétueux, & qui devoit avoir tout au moins quatre stades de largeur, l'aiant passé près de son embouchure, qu'à l'autre beaucoup plus aisé dans un tems calme, & peut-être qu'il pouvoit obtenir sans être pratiquable dans un mauvais tems, à cause qu'il falloit ôter les poutres qui joignoient d'un vaisseau à l'autre. Hérodote ne nous apprend pas si Darius ne rompit pas son pont, après y avoir passé son armée pour le remettre à son retour; je conjecture qu'il ne le fit pas, puisque son dessein étoit de repasser le dégroit après son expédition qui ne lui fut pas fort heureuse, car s'il ne se fût retiré à la hâre des déferts de la Scythie où il s'étoit engagé, & que la nuit n'eût favorisé sa retraite qui lui fit gagner une marche sur les ennemis, il n'eût jamais repassé son pont du Dannbe, & il pouvoit dire qu'il dût son salut aux ânes de son armée: non à ces anes qui proposent toujours des sotises ou des entreprises insensées qui n'ont pour objet aucun but folide, mais à des ânes au sens litteral au rapport d'Hérodose, qui nous apprend que Darius aiant été informé que les Scythes avoient deffein fur fon pont du Danube, Gobrias lui conseilla sagement de songer promptement à sa retraite, fans autrement délibérer, qu'il n'y avoit rien à gagner contre un peuple pauvre & miférable, qui n'avoit ni villes, ni bourgs, ni villages, & qui fembloient se jouër de lui. Darius vit l'extrémité où il se trouvoit & la grandeur de sa solie, il suivit le conseil de Gobrias. " Je suis d'avis, sui dit ce sage Officier, qu'on allume " des feux dans le camp, qu'on fasse les autres choses accourumées; qu'on y laisse " même les ânes attachés, & que pour mieux tromper l'ennemi, on y laisse les moins " considérables de vos gens. Ce que le Roi de Perse ne manqua pas de faire. & ; quand la nuit fut venuë, il laissa dans le camp tous les ânes pour épouvanter par " leurs braiemens les chevaux des Scythes", & ces animaux s'en acquitterent merveilleusement bien, ce qui trompa les ennemis qui crurent que toute l'armée étoit dans le camp.

La guerre de Xerxés contre les Grecs étoit plus solide & plus sensée, & sur encore plus honteuse, s'il est moins amené d'hommes que de soldats il est conquis la Gréce. Cette guerre est le chef-d'œuvre d'Hérodote. Le pont que ce Prince sit saire sur le Bosphore de Thrace, à l'imitation de celui de Darius, est sort célébre dans l'histoire, l'Auteur Grec en donne la description, & nous représente Xerxés sur le pied d'un Prince lâche & cruel, & c'est l'ordinaire des lâches d'être cruels, comme Tacite le dit de Néron, ,, qu'il étoit cruel asin de paroître vaillant."

On tenta d'abord des ponts ridicules pour passer le détroit, & ce surent les Phéniciens & les Egyptiens qui se mêlerent de cette entreprise pour leurs péchés, " ces premiers avec des cordages, & les autres avec des joncs depuis Abyde jusqu'à

"l'autre bord, qui, en est séparé par un trajet de sept stades: mais aussitos qu'on peût fait ce pont, il s'éleva une tempête qui le rompit entiérement". Il sut donc achevé, voilà ce qui me surprend. Le pont disparut pourtant, ce qui attira l'indignation du Roi contre la mer, lorsqu'il eut appris une si triste nouvelle, dit l'Historien, qui nous rapporte en même tems les solies de ce Prince dans le châtiment qu'il sit à la mer, & tout aussitôt sa cruauté, car il sit mourir les Auteurs de ce pont, & songea d'abord à la construction d'un autre plus solide, & ceux qui s'en mêlerent me paroissent plus habiles qu'on ne pense, par la sorme qu'ils lui donnérent, comme je l'expliquerai dans la traduction de M. du Ryer, à qui le public est redevable d'un grand nombre d'ouvrages qu'il auroit sans doute portés à la persection, & traités avec plus d'éloquence, s'il n'eût été livré à la plus affreuse misere, jusqu'à

manquer de pain.

Après maintes folies de Xerxés pour se venger de la mer qui avoit renversé son pont, il chercha le moien de le mettre hors d'insulte par quelque ouvrage plus solide, il emploia de plus habiles gens pour dresser un nouveau pont sur lequel il pût passer son armée; ils s'y prirent de cette manière. " Ils mirent en travers trois cens " soixante vaisseaux dont les slancs regardoient le Pont Euxin, & du côté qui regarde l'Hélespont ils en mirent trois cens (a) disposés en piramide, afin de rompre le courant de l'eau, & que les cordages eussent plus de force pour résister. Lorsqu'ils eurent disposé toutes ces choses, comme nous venons de le dire, ils jetterent dans l'eau de grosses ancres de part & d'autre, pour affermir tous ces vaisseaux contre la violence des vents; mais du côté de l'Orient ils laissérent trois passages entre les vaisseaux, par où de petites barques pûssent aller au Pont-Euxin & revenir facilement. Après cela ils plantérent des pieux en terre-ferme, & y attachérent de gros anneaux & avec des machines faites exprès, ils tordirent (b) & bandérent les cordages de filasse qui étoient saits à deux cordons, & ceux de roseaux qui étoient faits à quatre. Mais comme ceux de filasse étoient beaucoup plus forts, ils étoient aussi plus pesans de sorte que chaque coudée avoit un talent de pesanteur. Enfin cet ouvrage étant achevé, ils mirent en travers des pié-" ces de bois, les atrachérent promptement sur ces cordages bien tendus, mirent " sur ces piéces de bois des planches bien jointes qu'ils couvrirent de terre, & si-

(a) Trois cens disposes piramide ] Cela est remarquable, & une preuve convainquante de l'habileté de l'auteur de ce pont. Je ne sçai si Hérodote ou le Traducteur se sont servis de ce terme de piramide qui n'est pas exact, & forme une toute autre idée. Hérodote veut dire que la sigure de ce pont étoit triangulaire du côté du courant qui sort de la mer du Pont: or cette sigure est celle qui est la plus propre pour résister contre l'essort du courant, & c'est ainsi que les ponts de batteaux construits sur des sieuves rapides & impêtueux devroient être faits. Celui de Crémone qu'on sit sur le Pô en 1702, étoit triangulaire. Un homme de la ville le proposa de la sorte, & l'on suivit son conseil; car les batteaux étant retenus les uns aux autres par des poutrelles, ils se maintiennent plus fermes courre l'essort du courant. Il y auroit mille raisons à donner ici pour démontrer l'excellence de cette méthode, je trouverai l'occasion d'en parler ailleurs Indépendamment de cette sigure on peut voir que nos ponts de batteaux sont saits sur ce modele.

(b) Ils tordirent & banderent les cordages ] L'Auteur s'explique mal, ou Hérodote n'est pas exact. Ils ne tordirent pas les cordages, ils étoient déja tordus; on ne sit que les tendre & les bander par le moien de plusieurs cabestans. Ce cable de chanvre qu'il dit sait de deux cordons, étoit composé de deux hansières qui sont deux cables ordinaires tortillés ensemble, & l'autre de quatre hansières. Il falloit que celui de chanvre sût surieusement fort, puisque chaque coudée pesoit un talent. Il ne saut pas s'étonner si ce pont tint bon, puisque Xerxés y passa dessus après sa malheureuse campagne. Thémistocles empêcha que les Grecs, victorieux à Salamine, n'allassent rompre ce pont. Je ne sçai s'il avoit raison. Il faut bien prendre garde quoiqu'Arrien en dise, que les vaisseaux étoient à certain espace l'un de l'autre comme ceux des Romains; car sans cela ils se sus festier brisés les uns contre les autres par l'effort des vagues dans un tems orageux.

,, rent des barrières, (des gardes fous) de part & d'autre, afin que les bêtes & les che-,, vaux qui devoient passer par dessus ne s'épouvantassent point en voiant la mer".

Le pont de l'Empereur Caius Caligula est célébre dans l'histoire, aussi bien que se folie, sa lâcheté & son gouvernement tirannique. La construction de ce pont est digne d'admiration, & fort au-dessus de celle de Darius & de Xerxes: le sujet de ce pont est aussi ridicule que toutes les actions de ce Prince insensé. " Il crut qu'un Maître du monde, un Dieu, se devoit faire servir & obéir par la mer aussi bien que par la terre, (a) dit M. de Tillemont dans la vie de cet Empereur; il n'aimoit rien tant que ce qui paroissoit impossible; il sit donc faire un pont sur la mer, depuis Baies, dit Suétone, jusqu'à Pouzoles, ce qui faisoit environ cinq quarts de lieue. Au lieu de Bajes, Dion dit Baules, qui étoit une maison roiale sur la même côte, & Joseph Miséne qui étoit aussi dans le même quartier. Le pont étoit posé sur deux rangs de vaisseaux attachés avec leurs ancres, sur lesquels l'on avoit mis quantité de pierres & de terre: & l'on y avoit fait aussi un grand chemin. Il y avoit même des hôtelleries, & des lieux pour se reposer, où l'on trouvoit jusqu'à des ruisseaux d'eau à boire. On ramassa pour cela autant de vaisseaux que l'on pût; & il fallut encore en faire de nouveaux : de sorte que n'en restant plus pour apporter du blé à Rome, cette folie y causa une grande famine, qui dura jusques sous

Quand le pont fut fait, Caius revêtu d'une cuirasse, qu'il disoit être celle d'Alexandre, & de toutes ses autres armes, fit des sacrifices à ses Dieux, particuliérement à l'Envie, de peur, disoit-il, que les Dieux ne fussent jaloux de sa grandeur. Il partit ensuite de Baies à cheval, accompagné d'un grand nombre de gens de pied & de cheval tous armés; & en cet équipage il fit sa grande expédition de traverser son pont jusqu'à Pouzoles, dans le même état que s'il eût été attaquer les ennemis. Il passa le reste du jour à Pouzoles, comme pour se délasser du combat; & le lendemain il en partit pour repasser le pont, habillé comme ceux qui conduisent les chariots du Cirque, & monté sur un chariot tiré par les chevaux les plus fameux dans ces jeux. Il avoit avec lui le jeune Darius fils d'Artabane Roi des Parthes, & un grand nombre de ses amis magnifiquement vétus, & montés sur des chariots. L'armée suivoit avec quantité de peuple. Vers le milieu du pont il y avoit un trône posé aussi sur des vaisseaux. Caius y monta pour faire son panégyrique, (car une si grande guerre le méritoit bien) & récompenser par des éloges & de l'argent ceux qui avoient été les compagnons de ses travaux & de ses dangers".

Je ne finirois pas si je racontois toutes les solies qu'il sit sur ce pont & qu'il sit rompre lorsqu'il les eût entiérement épuisées. Ce pont étoit surprenant. Il y a beaucoup d'apparence que les deux extrémités des poutres étoient appuiées & posées des

deux côtés entre deux files de vaisseaux. Cet ouvrage étoit prodigieux.

Pour revenir au pont de Xerxés, l'on pourroit raisonnablement croire qu'il a servi peut-être de modéle aux Grecs & aux Romains, ensin ceux dont nous nous servons aujourd'hui sont saits tout de même, dirons-nous que nous en sommes les inventeurs? je ne le pense pas. Xénophon dans sa retraite (a) des dix mille, dit que les Perses dresserent un pont sur le Tigre de trente-sept bateaux, ou les dix mille Grecs passèrent avec beaucoup de précaution, parce qu'ils craignoient que les ennemis contre la soi donnée ne les attaquassent au passage. Le pont de Corbulon sur l'Euphrate n'étoit pas différent de celui de Xerxés, il se sortifia sur ce sleuve con-

tre les Parthes; " & de peur, dit Tacite (a), que les ennemis qui voltigeoient ch " & là dans la plaine ne lui empêchassent de bâtir un pont, il attacha ensemble de " gros vaisseaux avec des grosses poutres, & les aiant garnis de tours, planta dessus des machines à la faveur desquelles il bâtit son pont, & écarta les Barbares". Ce pont n'est pas assez clairement expliqué en cet endroit, il s'explique beaucoup plus clairement dans la guerre d'Othon contre Vitellius, deux lâches Empereurs qui se disputoient l'Empire du monde dont ni l'un ni l'autre n'étoit digne. " Cécina & Valens, dit le même Historien, pour bannir l'oisiveté du camp. , occupérent leurs foldats à dresser un pont sur le Pô, seignant de le vouloir " passer pour s'opposer aux gladiateurs. Ils rangérent donc des bateaux en égale " distance, joints ensemble par de grosses poutres. & arrêtés avec des ancres. dont les cordages n'étoient pas trop tendus pour n'être point rompus par l'effort de l'eau, si elle venoit à grossir. Sur le dernier vaisseau, il y avoit une tour, pour repousser à coups de traits & de machines, l'ennemi qui en avoit une vis-à-vis " pour les incommoder". On voit dans la Colonne Antonine des ponts de bateaux tout semblables aux nôtres. Les Romains en avoient toujours un fort grand nombre dans leurs armées, qu'ils faisoient porter sur des chariots ou des haquets comme nous faisons les nôtres, mais lorsqu'il s'agissoit de traverser de grands sleuves comme l'Euphrate ou le Tigre, on en faisoit construire un grand nombre, pour en dresser plusieurs lorsqu'on craignoit que l'ennemi ne s'opposat à leur passage. " Lorsque Trajan marcha contre les Parthes campés de l'autre côté du Tigre, pour " passer ce fleuve; il sit amener sur des chariots un grand nombre de bateaux faits ", dans les forêts de Nisibe, parce qu'il n'y en avoit point plus près du Tigre: " & de ces bateaux il en forma un pont malgré les efforts que firent les ennemis " pour l'en empêcher". Dion explique la manière dont les Romains avoient accoutumé de dresser ces ponts, qui n'est autre que celle dont nous nous servons aujourd'hui.

Il est hors de doute que les Romains ont appris des Grecs leurs ponts de bateaux, & ceux-ci des Perses. Arrien semble croire qu'Alexandre le Grand passa l'Indus fur un pont de bateaux comme Semiramis. La manière dont il explique comment les Romains faisoient ces ponts mérite que nous citions le passage tout entier. " A-" ristobule & Ptolomée que je suis principalement, dit cet Historien (b) célébre, ne disent point si Alexandre passa cette rivière sur un pont de bateaux comme Xer-" xés fit l'Hélespont, & Darius le Bosphore & le Danube, ou sur un pont ordinaire; mais pour moi je crois que ce fut de la première façon, quoique je n'en aie rien d'assuré: car ce fleuve est trop grand & trop profond pour le passer autrement, outre qu'on n'en eut pas le loisir. Or comme on fait des ponts de bateaux de deux fortes, ou en les attachant les uns aux autres, comme fut fait celui de l'Hélespont, au rapport d'Hérodote, ou en les joignant avec des poutres, comme font les Romains toutes les fois qu'ils passent le Tigre & l'Euphrate, ou le Rhin & le Danube, je ne puis dire de quelle façon fut fait celui-ci, ni si on eut assez de bateaux pour le faire de la première; mais je vais décrire l'autre, parce qu'elle est la plus aisée, & qu'elle mérite d'être sçue. On laisse aller un bateau " dans le courant, non pas de droit fil, mais de travers, comme s'il étoit arrêté par " la poupe; & de peur que l'eau ne l'emporte, on le fait soutenir par une nacelle à , force de rames jusqu'à ce qu'il soit au lieu où l'on veut saire le pont; alors on

<sup>(</sup>a) Tas. ann. L. 15. i. (b) Arrian. l. 1.

" jette en bas de la prouë de grandes cages d'osser en sorme (a) de piramide, pleines de grosses pierres qui l'arrêtent par leur pesanteur. On tourne vis-à-vis la prouë d'un autre vaisseau, qu'on arrête de la même sorte. Puis on jette d'une prouë à l'autre deux pièces de bois qui s'attachent ensemble avec des ais au travers, sans laisser entre les deux vaisseaux qu'autant de distance qu'il en saut pour faire que les pièces de bois n'aient pas trop de portée, asin que ce qui passera dessus ne les rompe point. On observe la même chose dans tous les vaisseaux qu'on joint à ceux-là pour achever l'ouvrage, à la tête duquel l'on attache de part & d'autre des dégrés de bois, asin que les chevaux & les chariots décendent plus commodément, & cela sert aussi à tenir plus ferme toute la structure du pont. Or comme on fait décendre tous les vaisseaux en même tems à l'endroit où l'on veut faire l'ouvrage, il est achevé en peu d'heures, sans que le bruit & les cris des matelots empêchent qu'on ne reçoive & qu'on n'exécute les ordres très-promtement." Ce passage est admirable, & digne d'un Historien exact: car ensin ces sortes de choses son dignes d'être inserées dans l'Histoire.

Je ne vois nulle part dans les Historiens de l'antiquité que les Anciens connussent les bateaux ou pontons de cuivre. Les François s'en sont les premiers servis, & j'ai regret d'ignorer le nom de l'inventeur. Les Hollandois en firent de fer blanc, nous les primes tous à la bataille de Fleurus. Je n'ai rien vû de plus propre & de mieux fait que ces fortes de pontons, qui me parurent beaucoup plus légers que les nôtres. Je ne les ai plus vûs depuis, car j'étois fort jeune en ce tems-là: je ne laissai pourtant pas de juger qu'ils étoient commodes. J'ignore encore l'inventeur des bateaux de cuir, qu'on lie à des chassis de sapin, qui sont infiniment meilleurs que les pontons ordinaires pour hâter les entreprises, & dont les Allemans se servent aujourd'hui. Je ne le chercherai pas chez les Modernes, puisqu'ils ne sont pas les premiers qui s'en soient servis. Je les trouve dans Ammien Marcellin dans la guerre de l'Empereur Julien contre les Perses, qu'il a décrite en stile poëtique & empoulé; ce qui ne convient guéres à un homme de guerre. Il rapporte les passages du Tigre, de l'Euphrate, de l'Halys & de plusieures autres grandes rivières sur les ponts de bateaux, dont l'armée de Julien ne fut jamais dépourvûe; mais après la mort de ce grand Capitaine, qui fut tué dans la bataille contre Sapor, & que Jovien lui eût fuccédé, les reliques de cette armée passérent le Tigre, les uns à la nage & les autres sur quelques bateaux, n'aiant pas eu la patience d'attendre, dit Ammien, un pont de cuir qu'on devoit dresser sur le fleuve pour faire passer l'armée. Sapor Roi de Perse n'étoit pas moins fourni des choses nécessaires pour faire des ponts sur les plus grands fleuves, puisqu'il en dressa un sur le Tigre après la défaite de Julien, où les vaincus apprirent qu'il avoit passé, & qui fut fait avant que les Romains en eussent eu la moindre nouvelle, & dans le tems que ce fleuve étoit extraordinairement débordé.

Je pancherois fort pour les pontons de cuir bouilli plutôt que pour les autres, qui font faits de bois de chêne bien cabaté, ou de cuivre ou de fer blanc: ceux-ci font plus lourds & plus difficiles à transporter, au lieu que ceux de cuir sont plus legers, d'une moindre dépense, & plus propres pour les entreprises promtes & subites. Ceux

<sup>(</sup>a) De grandes cages d'osser en forme de piramide.] Voici encore une méthode dont les Modernes se sont servis, je ne dirai pas qui en est l'inventeur. J'ai vû pratiquer cela sur le Pô en Italie dans la guerre de 1701. Je le proposai à celui qui étoit chargé de la construction de nos ponts; mais comme il me dit, après lui avoir expliqué la manière de les faire, que c'étoit une chose commune, je n'eus rien à lui repliquer: je lui dis seulement la figure de ces paniers, qu'il salloit saire de la forme d'un œuf, & les remplir ensuite de pierres, & que ce panier doit contenir le poids de six ou sept quintaux. Ils sont plus sermes que les ancres.

auf ne les approuvent pas prétendent que les vers s'y mettent aisément, que les souris s'en accommodent, & qu'ils fe gersent par l'ardeur du soleil ou par la sécheresse mais on répond à cela qu'il feroit aisé de remédier à cet inconvénient par le moien d'une graisse qui peut les garantir de tous ces désauts, & cette graisse est trouvée. Je ne sçai si l'on s'en ser ser en Allemagne, j'en ai eu le secret d'un des plus sçavans Ossiciers Généraux de l'Europe: je le tiens bon après les épreuves que j'en ai faites. Voilà ce que j'avois à dire des ponts de bateaux des Anciens, qui ne sont nullement différens des nôtres dans leur construction. Je n'en parle pas ici, ils se trouvent trèsbien expliqués dans les Mémoires d'Artillerie de M. de Saint-Remi, qui est un excellent Livre. Il y a plus d'art qu'on ne pense dans la construction des ponts sur les grandes rivières, comme le Rhin, le Danube & le Rhône. Le plus habile, le plus actif & le plus intelligent homme que j'aie connu en ma vie pour dresser un pont dans un instant, étoit feu M. Martin, Colonel des compagnies des galiotes, & Brigadier des armées du Roi. Je doute qu'on en trouve de longtems un semblable en France. Je lui ai.vû faire un pont sur le Rhin de cinquante pontons en moins de huit heures, ce qui est à peine concevable, & à proportion des autres qu'il a dtessés sur le Pô en Italie dans la guerre de 1701.

# 

## C H A P I T R E XIII.

Antiochus marche contre Artabazane, qui se soumet. Juste punition des vûes ambitieuses d'Hermias. Achée se tourne contre, Antiochus. Conseil de guerre au sujet de l'expédition contre Ptolémée. Escalade de Seleucie.

Ntiochus fier d'un si heureux succès, pensa ensuite à se faire craindre des Princes Barbares qui confinoient à ses Provinces, & qui y commandoient, afin qu'ils n'eussent pas dans la suite la hardiesse de fournir des vivres aux rèbelles, ou de prendre les armes en leur faveur. Résolu de leur faire la guerre, il voulut commencer par Artabazane, qui lui paroissoit le plus à craindre & le plus entreprenant, & qui avoit fous fa domination les Atropatiens & les autres nations voilines. Cette guerre n'étoit point du tout du goût d'Hermias. Il y avoit trop à risquer dans ces hautes Provinces, il en revenoit toujours à son premier dessein de prendre les armes contre Ptolémée. Cèpendant quand il sçut qu'il étoit né un fils au Roi, la pensée lui vint qu'il pourroit bien arriver quelque malheur à Antiochus dans ce pais, & qu'il pourroit se présenter des occasions de lui faire perdre la vie. Il consentit donc au dessein du Roi, persuadé que s'il pouvoit une fois se désaire du père, il seroit immanquablement Gouverneur du fils, & par-la maître du Roiaume.

La chose résoluë, on franchit le Zagre & on je jette sur le pais d'Ar-

tabazane. Ce païs touche à la Médie, & n'en est séparé que par des montagnes. Quelques parties du Pont le dominent, du côté du Phase, & il s'étend jusqu'à la mer d'Hyrcanie. Les hommes y sont pour la plûpart forts & courageux, on y léve surtout d'excellente cavalerie. Toutes les autres provisions de guerre s'y trouvent aussi en abondance. Ce Roiaume s'étoit conservé depuis les Perses, mais il avoit été négligé du tems d'Alexandre. Artabazane, qui étoit alors vieux, sut épouvanté il céda au tems, & sit la paix aux conditions qu'il plut à Antiochus de lui imposer.

Depuis ce tems-là Apollophanes, Médecin du Roi, & qui en étoit fort aimé, voiant à quel excès étoit venuës l'insolence & la fierté d'Hermias, commença à craindre (a) pour le Roi, & beaucoup plus encore pour lui-même. Il prit son tems pour parler au Roi, l'exhorta

(a) Commença à craindre pour le Roi & beaucoup plus encore pour lui-même. ] Il vaut mieux prévenir un grand mal, dit-on, par la mort d'un seul homme, que de lui donner le loisir de le faire en s'arrêtant à des formalités hors de saison en de pareilles conjonctures. Le Prince doit prendre de lui-même cette résolution. Rarement la conseille-t-on. Il semble que la prudence ne le permet pas, lorsqu'il s'agit de favoris qui sont à la tête des affaires & dans un très-grand crédit : quelquesois on se voit forcé à le faire, lorsque ceux qui le conseillent sont dans un aussi grand danger que le Prince lui-même. Apollophanes se trouvoit réduit à ces termes. Il vit hien qu'il falloir se hâter, assuré que tout le monde approuveroit ce qu'il proposoit, s'il n'échouoit dans son entreprise Il paroissoit visiblement qu'Hermias conspiroit contre son Maître, & qu'il tachoit de se défaire de ceux qui pouvoient lui faire le moinde ombrage; la mort d'Epigéne ouvrit enfin les yeux à Antiochus, qu'il detenoit dans la servitude en le privant de ses meilleurs amis, dont il tachoit de se défaire, pour ne mettre auprès de lui que ses créatures qui lui étoient les plus dévouées : car il paroît par le narré de Polybe que son Ministre hautain & cruel s'étoit mis sur le pied de le faire craindre à son Maître. On voit par les discours d'Apollophanes, qu'on avoit découvert qu'il avoit dessein sur sa vie.

Séjan est un autre exemple de ces Ministres qui forment des projets aussi chimériques qu'ils sont criminels. Bien qu'il eut avancé ses affaires par les perfidies les plus atroces, il se vit tout d'un coup accablé par la découverte de ses affreux complots. Jamais Ministre favori ne poussa un avant ses desseins & avec plus d'aveuglement sous un Prince soupçonneux, jaloux & tyran. Il tomba comme Hermias, & comme presque tous ceux qui ont formé de semblables desseins. Aussi seu qui ont formé de semblables desseins. Aussi seu qui ont seronneux & de vertu ne sont pas soujours reconnues & récompensées, on remarque presque toujours, par un effet de la provi-

dence de Dieu, que les grands crimes ne demeurent jamais impunis. On le peut voir par le supplice de Séjan, qui s'étendit sur toute sa famille & sur toutes ses créatures. Antiochus voulut jouir du privilége attaché à tout Souverain, de se défaire des traîtres célébres & redoutables par leur grand pouvoir sans aucune forme de procès, & surtout lorsque leur vie y est intéressée : car le bien public doit être présérable & passer par dessus les formalités: Salus populs suprema lex este, dit Saluste. Les voies de fait ne doivent point être désendues, au sentiment des bons politiques, quand il est question de prévenir des maux d'une extréme conséquence; tout ce qui peut assure la tranquillité publique devient permis dans ces occasions, disent ils, & surtout lorsque la vie

du Prince y est en risque.

Le Cardinal de Richelieu n'étoit point un Hermias, c'étoit un grand Ministre, à l'habileté duquel l'Europe est redevable de sa liberté. Il aimoit l'Etat & son Prince, & il n'avoit pas moins en vûë la gloire de l'un que l'intérêt & le repos public. Il vint dans un tems où la guerre étoit nécessaiae & indispensable, & l'on verra si l'on approfondit bien les choses, qu'à bien des égards ses ennemis, qui sembloient n'en vouloir qu'à lui, étoient eux-mêmes ceux de l'Etat, du moins la plus grande partie. On interpréta à crime les grandes charges où il monta, sans prendre garde que ses intérêts s'accordoient avec ceux du Prince & du public, & à cet égard je panche fort à croire qu'il n'avoit rien à se reprocher, quoique ses ennemis pensassent tout autrement des motifs de ses actions. On seroit bien malheureux, dit un Auteur judicieux quelque part, si on étoit obligé de quitter le droit chemin, parce qu'en le suivant on travaille en même tems à son intérêt: car en augmentant tous les jours son pouvoir dans l'esprit du Prince, il importoit au bien de l'Etat qu'il se sit nommer aux emplois les plus éminens & aux Gouvernemens les plus importans, & son autorité s'élevant par la diminution

de se tenir sur ses gardes, de se désier d'Hermias, & de prévenir les malheurs qui étoient arrivés à son frère; qu'il touchoit presque à son dernier jour, qu'il devoit se précautionner & songer à son salut & à celui de ses amis. Antiochus lui avoua qu'il haissoit & redoutoit Hermias, & le remercia de ce qu'il avoit eu le courage de s'ouvrir à lui sur cette affaire. Apollophanes jugeant par cette réponse qu'il étoit entré dans les dispositions du Roi, en devint plus hardi. Le Prince ne l'eut pas plutôt prié de ne se pas contenter de l'avoir averti, mais d'agir efficacement pour se tirer lui & ses amis du danger où ils étoient. qu'il parut disposé à tout entreprendre. Après être convenus ensemble de la manière dont on s'y prendroit, le Roi feignit d'avoir des pesanteurs de tête, on éloigna les Officiers & la garde ordinaire pour quelques jours, les seuls amis furent introduits, & on eut le moien d'entretenir en particulier ceux à qui l'on jugeoit à propos de faire part du secret. Quand on eut trouvé ses gens, & la haine qu'on avoit pour Hermias rendoit la chose aisée, on se disposa à l'exécution. Les Mé-

de celle des Grands, il accrut en même tems celle de son Mattre. Il falloit, pour ne laisser aucune ressource aux esprits factieux, se faire aimer & respecter des gens de guerre. Il y réuffit en se ren-dant seul dispensateur des récompenses & des honneurs militaires, pour les tenir dans la foumission & la dépendance, & en élevant ceux dont il connoissoit le mérite & la valeur aux plus grands emplois de la milice. Il forma parlà de bons Officiers, & en augmentant sa pulssance par l'abaissement de plusieurs Grands, il diminua celle de ceux, qui n'étant plus maîtres des graces du Prince, se virent tout d'un coup désertés de leurs amis & de leurs créatures: politique admirable, & à laquelle toute la France est redevable d'une florissante prospérité & de l'extinction des guerres civiles:car il falloit commencer par se rendre maître des troupes & se les attacher par la récompense des bonnes actions & par le châtiment des mauvaises. Voilà l'endroit de son Ministére qui tourne le plus à sa gloire, & le plus digne de nos éloges.

On n'a qu'à lire les Historiens de ce tems là, comme Bassompierre, Montrésor & tant d'autres, dont quelques-uns ont eu grande part aux troubles, on y voit que les plus puissans n'avoient autre projet en tête que de s'emparer de la Souveraineté sous le prétexte du bien public, que les factieux alléguent toujours pour raison de leur prise d'armes, gardant pour eux le véritable sujet en attendant mieux. ou du moins ils tâchoient comme bien d'autres d'attraper quelque grosse somme ou quelque meilleur Gouvernement, où ils pûssent se cantonner & trancher du Souverain, & d'augmenter par-là leur pouvoir & leurs revenus: car il n'y en avoit pas un seul qui ne se repût de vaines espérances d'une grandeur imaginaire. Quel-

ques-uns moins ambitieux & pas moins avides fe hâtoient de piller les particuliers, les autres les sinances de leur Mattre, pour augmenter la mifére des peuples en les épuisant. Peut-on lire sans une extrême indignation tout ce que nos Historiens rapportent de nos guerres civiles? Je laisse celles de la Religion à part, quels étoient les prétextes des autres? Rien de plus pitoiable & de plus criminel. Quels Héros que ces hommes qui en étoient les auteurs! La paix faisoit assez connoître quels étoient les motifs de leur prise d'armes. On pourroit très-justement leuf appliquer le reproche que Philippe fit aux Etoliens, & un autre tout semblable que fit Denis le Milésien à ceux d'Arcadie: ,, Vous faites, Messieurs, leur dit-il, " un bas & un infame trafic de la guerre. Les " maux de la guerre sont les richesses des Arca-" diens, & sans aucun égard à la cause de la guer-", re on porte les armes tantôt pour un parti & ,, tantôt pour un autre.

Le Cardinal de Richelieu songea à remédier à de si grands maux, ce qu'il ne pouvoit faire que par des remédes violens & par la terreur. Ce ne fut qu'après s'être rendu absolument maître de l'esprit du Roi, qu'il vint à bout d'un si grand dessein avec toute l'adresse, la fermeté & la prudence d'un grand Politique. Ce n'est pas là un des moindres services qu'il rendit à son Maître, il le mit en état par ce moien de se faire craindre & respecter au dedans par l'abaissement des Grands, dont il en revint un si grand bien, qu'en peu de tems la France se fit redouter au dehors par la politique ferme & sage de ce grand homme, qui changea toute la face des affaires de l'Europe par la grandeur de ses entreprises. Son inflexibilité à ne point pardonner n'étoit pas l'endroit le moins admirable

de son Ministère.

decins répondirent que le lendemain il falloit que le Roi sortit des le point du jour, & allât prendre le frais. Hermias & tous les amis qui étoient du complot vinrent à l'heure marquée. Les autres ne s'y trouvérent pas, ils ne s'attendoient point que le Roi dût sortir à une heure si extraordinaire. On part du camp, & lorsqu'on sut à un certain endroit désert, le Roi s'étant un peu écarté du chemin comme pour satisfaire à quelque besoin, on poignarde Hermias, peine beaucoup audessous de la punition que ses crimes méritoient. Le Roi désivré de crainte & d'embarras, décampa & prit la route de sa Capitale. En quelque endroit qu'il passat, tout retentissoit des éloges que l'on faisoit de ses entreprises & de ses exploits, mais surtout de s'être désait d'Hermias. A Apamée sa semme sut aussi tuée par les semmes, & ses ensans

par les enfans.

Après que le Roi eut mis ses troupes en quartiers d'hiver, il dépêcha vers Achée, pour lui faire des reproches d'avoir ofé se mettre le Diadéme fur la tête & se faire appeller Roi; & en second lieu pour l'avertir qu'on favoit la liaison qu'il avoit avec Ptolémée, & les excès où cette liaison l'avoit sait tomber. En effet dans le tems qu'Antiochus marchoit contre Artabazane, cet Achée s'étoit flatté ou que le Roi périroit dans cette expédition, ou que quand même il en reviendroit, il auroit le tems de se jetter dans la Syrie avant que ce Prince y arrivât, & qu'avec le fecours des Cyrrhestes, qui avoient quitté le parti du Roi, il séroit bientôt le maître du Roiaume. Dans ce dessein il partit de Lydie à la tête de toute son armée. Arrivé à Laodicée en Phrygie, il se ceignit la tête du Diadéme, & prit pour la première fois le nom de Roi. Il écrivit aussi aux villes en cette qualité, poussé à cela principalement par certain banni nommé Spiris qu'il avoit auprès de lui. Il avança toujours, & il étoit déja près de Lycaonie, lorsque ses troupes voiant avec chagrin qu'on les menoit contre leur Roi naturel, se soulevérent. Achée se garda bien de persister dans son dessein après ce changement des esprits. Au contraire pour persuader à ses troupes que ses vûes n'étoient pas d'abord de faire la guerre en Syrie, il prit une autre route, pilla la Pissidie; & quand il fe sut regagné l'amitié & la confiance de son armée par le butin qu'il lui sit saire dans cette province, il s'en retourna chez-lui. Le Roi avoit été informé de toutes ces perfidies, & c'est la raison des ménaces qu'il faisoit perpétuellement à Achée, & que nous avons rapportées.

Antiochus ne laissa pas pour cela de donner tous ses soins à se disposer à la guerre contre Ptolémée. Aiant assemblé ses troupes à Apamée au commencement du Printems, il consulta ses amis sur la manière dont on s'y prendroit pour entrer dans la Cœlesyrie. Après qu'on se sur fort étendu sur la situation des lieux, sur les préparatifs, sur le secours que pourroit donner une armée navale, Apollophanes, le même dont nous parlions tout à l'heure, & qui étoit de Seleucie, refuta tout ce que l'on avoit proposé & dit, qu'il n'étoit point raisonnable d'avoir tant de passion de conquérir la Cœlesyrie, tandis qu'on souffroit que Ptolémée possédat Séleucie, la Capitale du Roiaume, le Temple pour ainsi dire des Dieux Pénates de toute la Monarchie, qu'il étoit honteux de laisser sous la puissance des Rois d'Egypte une ville, dont on pourroit tirer de très-grands avantages dans les conjonctures présentes: que tant qu'elle resteroit aux ennemis, elle seroit un obstacle invincible à tous les desseins qu'on avoit; qu'en quelque endroit qu'on voulût porter la guerre, cette ville étoit à craindre; que l'on ne devoit pas moins songer à bien munir les places du Roiaume, qu'à faire des préparatifs contre les ennemis: qu'en prenant Séleucie, cette ville étoit si heureusement située, que non seulement elle mettroit le Roiaume à couvert de toute insulte, mais qu'elle seroit d'un grand secours par mer & par terre, pour faire réussir les projets qu'on avoit formés. Tout le Conseil demeura d'accord de ce qu'avoit dit Apollophanes, & il fut résolu de commencer par le siège de Séleucie, où depuis que Ptolémée Evergéte irrité contre Séleucus l'avoit prise pour venger la mort de Bérénice, il y avoit eu jusqu'alors garnison Egyptienne. Antiochus donna ordre à Diognéte Amiral d'y amener une flote. & partant d'Apamée il vint camper à environ cinq stades de la ville proche du Cirque; il envoia aussi Théodote Hémiolien dans la Cœlesyrie avec un corps de troupes pour s'emparer des défilés, & veiller sur ses intérêts.

Voions maintenant la situation de Séleucie, & la disposition des lieux d'aleritour. Cette ville est située sur la mer entre la Cilicie & la Phénicie. Tout proche s'élève une montagne d'une hauteur extraordinaire, & qu'on appelle le Coryphée. Là du côté d'Occident se brisent les flots de la mer qui sépare Cypre de la Phénicie, & à l'Orient cette montagne domine toutes les terres d'Antioche & de Séleucie. La ville est au Midi de la montagne, dont elle est séparée par une vallée profonde, & où l'on ne peut décendre qu'avec peine. Elle touche à la mer & en est presque toute environnée, la plûpart des bords sont des précipices & des rochers affreux. Entre la mer & la ville sont les marchés & le fauxbourg, qui est ensermé de fortes murailles: tout le tour de la ville est aussi bien muré, & le dedans de la ville est orné de Temples & de maisons magnifiques. On ne peut y entrer du côté de la mer que par un escalier fait exprès. Non loin de la ville est l'embouchure de l'Oronte, qui prenant sa source vers le Liban & l'Antiliban traverse la plaine d'Amyque, passe à Antioche, dont il emporte toutes les immondices, & vient se jetter dans la mer de Syrie proche de Séleucie.

Le Roi commença par faire offrir aux principaux de la ville de l'argent Rr 2

& de grandes récompenses pour l'avenir, s'ils vouloient de bon gré lui en ouvrir les portes. Mais ses offres ne furent point écoutées. Les Officiers subalternes aiant été plus traitables, Antiochus disposa son armée comme pour attaquer la ville du côté de la mer par une flote, & du. côté de la terre par les troupes du camp. Il partagea son armée en trois corps, & après les avoir animés à bien faire, leur avoir promis de grandes gratifications & des couronnes, tant aux Officiers qu'aux simples soldats qui se signaleroient, il posta Zeuxis du côté de la porte qui conduit à Antioche; Hermogéne proche le Temple de Castor & de Pollux; Ardye & Diognéte furent chargés de l'attaque du port & du fauxbourg, parce que la convention faite entre les Officiers subalternes & Antiochus portoit qu'on feroit entrer ce Prince dans la ville. dès qu'il auroit emporté le fauxbourg. Le fignal donné, on attaqua de tous les côtés vigoureusement; mais la plus vive attaque sut du côté d'Ardye & de Diognéte, parce qu'aux autres côtés il falloit gravir & combattre en même tems pour aller à l'escalade; au lieu que du côté du port & du fauxbourg on pouvoit sans risque porter, dresser & appliquer les échelles. Les troupes de mer escaladérent donc le port avec vigueur, & Ardye le fauxbourg. Comme le péril étoit égal de toutes parts, & que les assiégés ne pûrent venir au secours d'aucun endroit, le fauxbourg fut bientôt emporté. Ceux qu'Antiochus avoit mis dans ses intérêts courent aussitôt à Léontius qui commandoit, & le pressent de dépêcher vers le Roi, & de faire la paix avec lui avant qu'il prenne la ville d'assaut. Léontius, qui ne sçavoit pas que ceuxci eussent été corrompus, épouvanté de la fraieur où il les voioit, envoia au Roi, pour tirer de lui des assurances qu'il ne seroit sait de peine à aucun de ceux qui étoient dans la ville. Le Roi promit pleine fûreté aux personnes libres, & il y en avoit environ six mille. Quand il fut entré dans la ville, non seulement il ne sit aucun tort aux libres, mais il rappella tous les exilés, permit à la ville de se gouverner selon fes loix, & rendit à chacun fes biens. Il mit aussi garnison dans le port & dans la citadelle.

# 

### CHAPITRE XIV.

Conquêtes d'Antiochus dans la Cœlesyrie. Expédient dont se servent deux Ministres de Ptolémée pour arrêter ses progrès. Tréve entre les deux Rois.

PEndant que le Roi mettoit ordre à tout dans Séleucie, vinrent des lettres de la part de Théodore, qui la aufficie de la part de la lettres de la part de Théodote, qui le pressoit de venir dans la Cœlesyrie. Le Roi ne seavoit quel parti prendre sur ces nouvelles. Nous avons déja vû que ce Théodote étoit Étolien de nation, & qu'après avoir rendu de bons offices à Ptolémée, non seulement on ne lui avoit témoigné aucune reconnoissance, mais que sa vie même avoit été en danger. Au tems qu'Antiochus avoit la guerre contre Molon, ce Théodote ne voiant plus rien à espérer de Ptolémée, & se désiant de la Cour, après avoir pris par lui-même Ptolémaïde & Tyr par Panetole, il sollicita Antiochus de faire la conquête de la Cœlesyrie. Antiochus remit donc à un autre tems la vengeance qu'il vouloit tirer d'Achée. & laissant tout autre dessein reprit avec son armée la route qu'il avoit ouittée. Il traversa la ville de Marsyes, & campa proche les détroits de Gerre sur le lac qui est entre les détroits & la ville. Aiant appris que Nicolas, un des Généraux de Ptolémée, affiégeoit Théodote à Ptolémaïde, il laissa les pesamment armés, donna ordre aux Officiers d'asféger Broque, château situé sur l'entrée du lac, & suivi des armés à la légére il alla pour faire lever le fiége de Ptolémaïde. Nicolas n'attendit pas que le Roi fut arrivé. Il se retira & envoia Lagoras & Doryméne, l'un Candiot & l'autre Etolien, pour s'emparer des détroits de Béryte. Le Roi les en chassa & y mit son camp. Là lui vint le reste de ses troupes, avec lesquelles, après les avoir exhortées de le fuivre avec courage dans ses desseins, it se mit en marche, & entra hardiment dans la belle carrière qui sembloit s'ouvrir devant lui. Théodote, Panetole & leurs amis lui vinrent au-devant. Il les recut avec toute sorte de bontés, & entra dans Tyr & dans Ptolémaïde. Il y prit tout ce qu'il y avoit de munitions, entr'autres quarante vaisseaux, dont vingt étoient pontés & bien équipés de tout, ils avoient au moins chacun quatre rangs de rames; les autres étoient à trois, à deux & à un seul rang. Tous ces vaisseaux furent donnés à l'Amiral Diognéte.

Antiochus aiant appris là que Ptolémée s'étoit retiré à Memphis, & que toutes ses troupes étoient ramassées à Peluse, que les écluses du Nil étoient levées, & qu'on avoit arrêté les sources d'eau douce. Il abandonna le dessein qu'il avoit d'aller à Péluse. Il se contenta d'aller

de ville en ville, & de prendre les unes par la force, les autres par douceur. Celles qui étoient peu fortifiées se rendirent de bon gré, de peur d'être maltraitées; mais il ne put se soumettre celles qui se croioient bien munies & bien situées, sans être longtems devant, & sans en sai-

re le siège en forme.

Après une trahison si maniseste, Ptolémée auroit du mettre ordre au plutôt à ses affaires; mais la pensée ne lui en vint seulement pas, tant sa l'acheté lui faisoit négliger tout ce qui regarde la guerre. Il faut qu'Agathocles & Sosibe, qui gouvernoient tout alors; tinssent conseil ensemble pour avoir ce que l'on pourroit faire dans la conjoncture présente. Le résultat sut que pendant qu'on se disposeroit à la guerre, on envoieroit des Ambassadeurs à Antiochus pour l'amuser, en le confirmant en apparence dans l'opinion qu'il avoit de Ptolémée, que ce Prince n'auroit pas le courage de prendre les armes contre lui, qu'il auroit plutôt recours à la voie des conférences, ou qu'il le feroit prier par amis de fortir de la Cœlesyrie. Nommés tous deux pour mettre ce dessein en exécution, ils dépêchérent des Ambassadeurs à Antiochus. Ils en envoiérent aussi aux Rhodiens, aux Bysantins, aux Cizicéniens & aux Étoliens pour traiter de la paix. Pendant que ces différentes Ambassades vont & viennent, les deux Rois eurent tout le loisir de faire leurs préparatifs de guerre. Pendant cet intervalle Agathocles & Sosibe restoient à Memphis, & y conséroient avec les Ambasfadeurs. Ils faisoient les mêmes honnêtetés à ceux qui y venoient de la part d'Antiochus. Cependant ils appellojent & faisoient assembler à Aléxandrie (a) tous les étrangers qui étoient entretenus dans les vil-

(a) Ils appelloient & faisaient assembler tous les étrangers qui étoient entretenus dans les villes du dehors du Roiaume. ] Je crois que celui qui voudroit chercher l'origine des soldats étrangers ou mercénaires, & les premiers Rois ou Républiques qui se servirent de ces sortes de troupes, ne seroit pas peu embarassé : car il faut remonter bien haut, & percer bien loin dans les siécles les plus reculés: encore ne trouveroit-on que ténébres. Quels que puissent être ceux qui s'en sont les premiers servis, ils n'étoient pas ce me semble fort sages. Un Etat qui use d'une telle politique, ne sauroit être de longue durée. Si nous n'y étions pas accoutumés, nous trouverions peut-être fort étrange que certaines nations se vendissent à d'autres pour de l'argent, & se fissent tuer pour vivre. Philippe le vieux, Roi de Macédoine, dont les armées n'étoient composées que de ses propres sujets, disoit de ces sortes de soldats, qu'ils n'avoient d'autre métier pour gagner leur vie, que de porter les armes pour ceux qui leur faisoient le meilleur parti: que la guerre étoit leur paix, & la paix leur guerre, c'est-à-dire que lorsqu'ils ne l'avoient pas dans leur païs, ils l'alloient chercher

dans un autre. Il faut bien prendre garde de confondre les foldats & les Officiers auxiliaires avec les mercénaires.

Les Juiss, qui servoient dans les armées d'A lexandre le Grand étoient devenus ses sujets, ils ne formérent pas un corps à part, ils s'enrôlérent en différentes compagnies de ses troupes, mais les huit mille hommes que Sannacherib lui amena pendant qu'il étoit occupé au siège de Tyr, étoient sur le pied de troupes auxiliaires, & non pas comme mercénaires, comme Grotius (a) le prétend, de même que ceux qui s'enrôloient aussi dans les légions Romaines qui servoient en Asie, parce qu'ils étoient sujets des Romains, & l'on peut dire que ceux-ci n'emploiérent presque point d'autres troupesdans leurs armées que leurs propres sujets sous le régne de Tibére. Je dis presque; car, au rapport de Tacite (b), Auguste avoit conservé un corps de troupes étrangéres, comme il y parut par le

<sup>(</sup>a) Groc. de jure bel. & pac. l. 2. c. 25. (b) Tac. ann. l. I.

les du dehors du Roiaume. On envoioit pour en lever d'autres, & on amaisoit des vivres tant pour les troupes que l'on avoit déja, que pour celles qui arrivoient de nouveau. Ils décendoient tour à tour de

Cournal de l'Empire, où se trouvoit l'état des armées & le nombre des soldats Romains & étrangers. Les Egyptiens eux-mêmes ne prirent que sort tard des soldats & des Officiers étrangers à leur solde. Les Grecs les appelloient étrangers Soudoies, pour les distinguer des troupes nationales. L'ancienne milice des Rois & des Républiques de l'Asie, & des Grecs mêmes, étoit toute composée des propres sujets des Puissances qui étoient en guerre. Je crois que ce ne fut qu'apsès l'expédition de Brennus qu'on vit des foldats mercénaires en Asie, parce qu'une partie des troupes innombrables de ce Général, qui se répandirent comme un torrent qui emporte tout, en Orient comme en Occident, oft Hs firent de grandes conquêtes, s'établirent dans la Thruce & sur les bords du Danube, & occupérent une partie du païs au delà de l'Hélespont, & comme ils multiplierent beaucoup, ils se metmoient à la solde des Puissances qui étoient en guerre: Je pense que les Gaulois ont été les premiers qui aient fait métier de la guerre, & vendu leur vie pour de l'argent. Les Egyptiens n'ont eu que fort tard des étrangers à leur service On ne voit pas que les Medes, les Perses & les Hébreux s'en soient servis dans les armées. Je ne trouve que les Syriens sous le régne de David & dans le second Livre des Rois qui imitasfent les Gaulois de l'Afie. Cela se voit dans la bataille de Medaba, que Joab remporta sur les Ammonites, qui firent lever à leurs dépens vingt mille hommes de pied Syriens, qui n'avoient que faire dans cette guerre, & qu'ils joignirent aux troupes de leur nation. Sur ce pied-là les Syriens schoient les premiers qui se seroient vendus & fait tuer pour l'intérêt des Puissances qui paioient le mieux.

Les plus grands hommes anciens & modernes, je parle ici des hommes d'Etat comme des plus grands Guerriers, n'ont jamais fait grand cas des troupes étrangères, bien que les Vénitiens se servent de ces sortes de gens plutôt que de leurs propres sujets: que s'ils s'en sont bien trouvés jusqu'ici, par une espèce de prodige, du moins fans aucune révolte confidérable, cela ne prouve pas qu'ils ne puissent éprouver quelque jour un fort semblable à celui des Carthaginois après la première Punique, par la rébellion des soldats étrangers qu'ils avoient à leur solde, qui les réduisirent aux dernières extrémités, & ce n'étoit pas la première fois que cela leur étoit arrivé. Ce qu'il yeut de plus facheux, c'est que leurs armées n'étant composées que de mercénaires, qui avoient les meilleures places entre leurs mains, ils s'emparérent de la Sardaigne & la vendirent aux Romains, comme ils firent de toutes les autres

provinces en Afrique, de sorte que les Carthaginois se virent tout d'un coup réduits à leur seule Capitale; encore se trouvérent-ils bloqués par ces foldats rebelles ; & quand il n'y auroit que ce seul danger à courre, ce seroit encore beaucoup; ce qui me persuade qu'il n'y a rien de plus contraire à la bonne politique & à la prudence, que de ne se servir que de troupes étrangères dont la sidélité n'est pas toujours fort assurée. L'on remarque d'ailleurs qu'ils ne sont pas plus braves que les propres sujets des Princes qu'ils servent, lorsque ces derniers sont bien disciplinés: car ceux ci ont plus de raison de bien saire que n'en ont les autres. On n'a pas vû que les Suisses du tems de François I. aient mieux fait que ses propres sujets, outre qu'il leur est arrivé quelquefois de se mutiner & de resuser le combat. Depuis ce tems là on n'a rien vû de semblable. C'est de toutes les nations la plus sage & la plus sidéle, & dont les mœurs approchent plus des tems antiques. En général les soldats mercénaires coûtent beaucoup plus, & n'observent pas mieux la discipline militaire; ils désertent facilement lorsqu'ils craignent d'avoir affaire contre ceux de leur nation, ou qui leur sont alliés. Si sande avanti la battaglia, dit Francisco Patrizi (a), non vuole iread affalto, combatte quando vuole, tradisce chi la paga, vende lui è le fortezze, all'appresentarsi il nemico si disordina, disordinara fugge, passa al nemico. C'est presque là tout le fruit qu'on tire de ces sortes de troupes, dit l'Auteur italien, qui écrivoit en 1583.

Je ne lis aucun Auteur de l'antiquité qui ne foit contraire au sentiment de la plûpart, qui ne se servent que de troupes étrangères dans leurs armées. Les Romains ont éprouvé peu après la mort de l'ibére, & même pendant le régne de cet Empereur, que les légions Romaines composées presque toutes de citoiens Romains ou de leurs sujets d'Italie qui jouissoient du même avantage, dégénérérent peu à peu de leur ancienne vertu. & se corrompirent lorsqu'elles ne furent plus recrutées de ces mêmes soldats, mais de ceux qu'on lévoit dans les Guules & en Asie; de forte que n'y aiant plus le même esprit ni le même zele, quoique les soldats sussent tous sujets. de l'Empire, la discipline militaire s'énerva, & tira peu à peu à sa décadence, & le mépris qu'ilsfaisoient de leurs Empereurs qui ne faisoient plus la guerre que par leurs Lieutenans, acheva de les perdre. Tout cela joint ensemble engendra la désobéissance, & delà ils passérent à la mutinerie & à la révolte, il'n'y ent plus qu'un seul pas à faire; ce qui fit le même effet que si toutes les

(3) Paralleli milit. de Franci Patrizi cap. 6i

Memphis à Alexandrie; pour disposer tout de telle sorte que rien ne manquat. Pour le choix des armes & des hommes, ils en donnérent le soin à Echécrate de Thessalie, à Phoxidas de Mélite, à Euriloque de Magnésie, à Socrate de Béotie, & Cnopias d'Alore. Ce sut un grand bonheur (a) pour eux d'avoir des Officiers, qui aiant déja servi

troupes de l'Empire n'avoient été composées que de soldats mercénsites; car il n'y avoit presque plus de Romains naturels dans les légions; & lorsque Vitellius s'empara de l'Empire, les légions qui étoient campées sur les bords du Rhin n'étoient composées que de Gaulois & d'Allemans, outre qu'il y avoit un grand corps de troupes Hollandoises qui se joignirent ensuite à Civilis

qui se révolta contre l'Empire.

Thucydide, Xénophon & Polybe sont les trois Ecrivains de l'antiquité qui solent les plus oppofés aux troupes étrangéres, bien que les Athéniens s'en servissent comme les autres Grecs: ce que Thucydide nous apprend dans la harangue de Péricles au peuple d'Athènes. " Il n'y a pas un " des étrangers qui sont à notre service, dit il. ", qui voulut risquer de se voir banni, ni se join-" dre au parti le plus foible pour quelque léger », appointement qui ne peut longtems durer. Il " difoit cela sur ce que ceux qui craignoient de s'embarquer dans une guerre trop difficile, toute la Gréce aiant conjuré contre Athénes, alléguoient qu'il étoit à craindre qu'avec l'argent de Delphes & d'Olympie ils ne débauchassent leurs mariniers; mais il leur fit voir que la République avoit pour pilotes ses propres sujets, comme le reste de l'équipage, & que tout ce qu'ils avoient d'étrangers étoit en très-petit nombre. Cela ne laisse point de faire connoître combien il est dangereux de se servir de ces sortes de troupes, parce que les plus riches & les plus puissans sont toujours en état de les débaucher en leur offrant des conditions meilleures. Ces sortes de pratiques sont assez ordinaires parmi les Princes de débaucher, sinon les troupes en augmentant leur paie, du moins leurs meilleurs Officiers, ce qui est le trait d'un Prince ou d'un Ministre habile, comme il paroît par Sosibe, qui non seulement attira en Egypte les meilleurs Officiers de la Gréce, pour les mettre à la tête des armées de Ptolémée, mais les mit en état, en introduisant la milice des Grecs & leur discipline, de combattre comme des vieilles troupes bien commandées & bien exercées; ce qui rompit toutes les mesures d'Antiochus & ruina ses affaires. On voit encore la même chose par la Lettre de Nicias à ceux d'Athènes, pour leur rendre compte du mauvais état de leurs affaires au siège de Syracuse. " Les étrangers qu'on a " levés par sorce, écrit il, se dissipent, & ceux ", qu'on a ensôlés pour de l'argent, qui pensoient venir au pillage plutôt qu'au combat, rencon-29 trant tout le contraire, se vont rendre aux en-" nemis qui sont proches, où se répandent par la

" Sicile, comme ils peuvent faire aisement. A " cause de la grandeur de l'Isle. L'on peut dire des Princes & des Républiques qui ne se servent que de troupes étrangéres pour la défense de leurs États, ce que les Corinthiens disoient des Athéniens. .. Leur puissance est une puissance em-" pruntée, au lieu que la nôtre est en nous-mê-" mes, & ne dépend pas comme la leur d'un lecours étranger qu'on leur peut enlever à toute heure. Je ne vois presque aucun exemple dans l'Histoire qu'on ait proposé un double avantage. & une paie infiniment plus grosse à des mercénaires, si ce n'est dans Tacite. Car il prétend qu'Arminius offroit des avantages exorbitans & triple paie aux foldats Romains qui voudroient passer dans son parti; mais la somme étoit trop groffe pour croire qu'elle pût être continuée, de ceux de sa nation trop pauvres pour saire de semblables promesses que chacun prit pour des rodomontades. Que conclure de tout ce que je viens de dire, finon qu'il est infiniment plus avantageux à un Prince ou à une République de composer ses armées de ses propres sujets, que de recourir aux soldats mercénaires, & se mettre bien en tête qu'il naît par tout des soldats où il naît des hommes, & que s'ils manquent des premiers étant bien fournis des autres, c'est la faute du Souverain. Car il n'est rien de plus aisé que de former une excellente milice, & des Officiers pour la conduire, & cela en moins de tems que l'on ne pense. En veut-on un bel exemple, citer Pelopidas & Epaminondas, qui d'un nombre de bourgeois de Thébes sans aucune expérience de la guerre en sirent des soldats intrépides, ce seroit remonter trop haut: contentons-nous de Pierre le Grand Czar de Moscovie le plus grand homme qui ait paru au monde depuis les anciens, qui a changé ses propres sujets auparavant méprisables, en soldats intrépides, & très-redoutables, en introduisant dans ses troupes une discipline admirable. Pourquoi recourir aux mercénaires si nous avons dans notre païs de quoi nous défendre? C'est le sentiment de l'olybe, & de Tacite, & d'une infinité d'Auteurs anciens & modernes, & des plus grands Politiques: Machiavel s'est fort étendu làdessus. Cette matière est grave & importante, peut-être trouverons-nous l'occasion d'en traiter plus amplement dans le Tome suivant.

(a) Ce fut un grand bonheur pour eux d'avoit des Officiers, qui aiant déja servi sous Demetrius & Antigonus. ] La politique de certains Princes ou certains Ministres anciens & modernes, de débaucher les habiles Officiers les uns des autres,

servi sous Démétrius & Antigonus, avoient quelque connoissance de la vraie manière de faire la guerre. Aussi mirent-ils toute leur application à bien dresser les soldats.

D'abord ils les distinguérent par nation & par âge. Ils leur firent ouitter leurs anciennes armes, & leur (a) en donnérent de nouvelles

· & de les attirer à leur service par de grands avantages, est toute des plus fines & des plus pruden. tes. Que cela soit contraire à l'honnête de s'enlever ainsi réciproquement leurs meilleurs sujets mécontens ou mal récomponsés, je n'ai garde de l'affurer. On se souviendra des maximes de ceux qui gouvernoient à Lacédémone & à Athénes. Plutarque nous les apprend. Il eût pû mettre en jeu ceux qui gouvernoient en Egypte, en Asie, à Carthage, & presque dans tout le monde entier. Il y a même apparence qu'on les pratiquera tant qu'il y aura des Princes & des Républiques au monde. Les Lacédémoniens ne reconnoissoient d'autre justice, nul plus grand bien que celui qui aidoit à l'agrandissement de l'Etat, & c'étoit parmi eux ,, la regle & la mesure du droit ,, & de l'honnête, dit un Auteur, & si une cho-", se étoit utile au public, elle passoit dès là pour ", légitime". C'étoit marcher dans la rectitude morale du Prince, que de ne se point rela her de cet admirable principe. Sur ce pied l'ije prens droit de conclure, qu'un Prince fait fort pru-demment d'attirer à son service tout ce qu'il y a de meilleurs Officiers dans les troupes de ses voisins, & l'on peut dire que le Ministre de Ptolémée fit le trait d'un très habile homme. Tout autre que lui se sût trouvé très-embarrassé. Combien s'en trouve-t-il qui l'ont imité? Ceux qui ne l'ont pas fait s'en font mal trouvés. Il n'y a pourtant rien de plus facile, puisqu'il arrive assez souvent que les gens du premier mérite & à grands talens se trouvent éloignés des honneurs & des bienfaits du Prince, & éprouvent même tous les dégoûts imaginables

Le Maître de Sosibe passoit tout son tems à jouer du tabourin & dans la crapule, il ne pensa jamais à conserver ses bons Officiers, & laissa tomber & corrompre la discipline militaire. Une Courtisanne & une soule de Petits-Maitres trèscorrompus, qui composoient toute sa Cour, étoient ils gens à lui inspirer de bons sentimens, & à lui donner de bons conseils? Si Sosibe eût pris plutôt le timon des affaires, il lui eût appris qu'un Prince doit conserver autant qu'il peut dans la paix des Officiers qui l'ont servi pendant la guerre, & qu'en s'en privant, ou les laissant sans récompense, ou fans en faire un grand cas, les uns se dégoûtent, les autres vont chercher la guerre ailleurs, ou négligent la discipline militaire, & les bons écoutent les propositions des &trangers. Quoiqu'il en foit, son Ministre ne trouva ni Officiers, ni soldats, ni homme qui valût pour mettre à la tête des armées. La cervelle eût les on n'aura pas réflechi, ou notre opiniatreté à

tourné à tout autre qu'à Sosibe. Il eut sa ressource dans les étrangers, & attira en Egypte les meilleurs Officiers & les plus expérimentés de la Gréce, qui avoient servi sous deux habiles Chefs de Guerre, Démétrius & Antigonus. Apparemment que les successeurs de ces deux grands Maltres, n'en aiant eu aucun besoin, ne leur avoient pas témoigné toute la reconnoissance qu'ils méritoient, de sorte qu'ils les laissérent pour être beaucoup mieux ailleurs : perte irréparable! Car un Prince qui s'en dépouille ne sauroit en faire une plus grande. Il est aise de trouver des hommes, & très-mal aisé, après les avoir ameutés, d'en faire des soldats, & ceux qui en sont capables sont aussi rares que ceux qui doivent les commander. Sofibe attira ou débaucha tous ces genslà, ce qui sauva l'Egypte & faillit à causer la perte d'Antiochus: car il trouva les Egyptiens aussi bien exercés, & plus même que ses propres troupes, & des Officiers excellens accoutumés aux occasions.

Les Rois de Perse ont été les mieux pourvûs de bons Officiers, & par consequent de braves foldats & d'habiles Généraux. Aussi ils ne négligeoient rien pour en avoir des uns & des autres. Les mécontens de la Gréce y trouvoient toujours un azyle honorable, & des emplois conformes à leur mérite. Thémistocles sut dignement récompensé. Ce grand homme étant persécuté par ses Citoiens julqu'au point qu'on en vouloit à sa vie. se retira auprès d'Artaxerxes Roi de Perse, auquel Plutarque fait dire ces paroles remarquables, qu'il prioit,, son Dieu Arimanius d'envoier toujours " à ses ennemis de semblables pensées, & de ,, les porter à se défaire de leurs plus grands " personnages".

(a) Ils leurs firent quitter leurs anciennes armes, Eleur en donnérent de nouvelles selon qu'elles convenoient à chacun.] Ce passage de mon Auteur est fort remarquable, & me semble si bon & si digne d'être observé des Princes & des hommes d'Etar, que je ne puis me dispenser d'y faire quelques réflexions. Il y a de quoi admirer la force des préjugés de la coutume à l'égard de certains usages, de certaines pratiques, & certaines modes qui sont quelquesois capables de nous précipiter dans les plus grandes infortunes. Je me borne ici aux seuls usages qui regardent la guerre, soit dans la nature des armes, ou dans la façon de se ranger & de combattre, ce qui n'est pas une chose de peu d'importance; car souvent l'abandon de certaines armes sur la bonté desquelfelon qu'elles convenoient à chacun. On changea la distribution des corps, & les rôles qu'on en saisoit pour donner la paie aux soldats, & l'on sorma une ordonnance militaire propre au tems. Les soldats surent exercés sur de nouveaux ordres, & sur les mouvemens que chaque arme particulière demandoit. Il se faisoit des revûës générales, où on les avertissoit de leurs devoirs. Andromaque d'Aspende & Polycrate d'Argos leur surent d'une grande utilité pour cette résorme de la discipline militaire. Ils étoient venus tout récemment de Gréce, tous deux pleins de cette hardiesse & de cette industrie si naturelles aux Grecs: tous deux autant distingués par leur patrie que par leurs richesses, quoique Polycrate l'emportat sur l'autre par l'ancienneté de sa famille, & par la gloire que Mnœssade son père s'étoit acquise dans les jeux Olympiques. A sorce d'animer les soldats & en particulier & en public, ils leur inspirérent du courage & de la valeur.

conserver les anciennes plutôt que celles qu'on nous fait voir plus avantageuses, conduit à de très-grands maux; la nécessité même de les changer par rapport à l'ennemi, ainsi que les autres nouvelles pratiques qui tendent toutes à la perfection, & par consequent à nous assurer la viczoire, ne peuvent être négligées sans attirer sur l'Etat une infinité de malheurs, lorsqu'il arrive que l'ennemi a des armes ou une manière de combattre & de se ranger qui sont visiblement plus avantageuses. Si le Ministre de Ptolémée qui étoit un habile homme, en même tems qu'il pen-. fa à renverser, à tout changer dans la discipline militaire, dans la manière de se ranger & de combattre de son pais, & dans la nature des armes pour prendre celles des Grecs ou de ceux contre lesquels il alloit entrer en guerre, n'eût pas connu l'importance de ce changement, l'Egypte changeoit de Maitre, & assurément Antiochus ne se fût pas trop morfondu à faire cette conquête. Si les Gaulois très mal armés (car leur tactique étoit bonne';) si les Grecs eux-mêmes eussent changé dans leurs armes en mélant les longues avec les courtes, ou pris celles des Romains; je panche fort à croire que ces derniers n'eussent sait qu'une af-Lez petite figure dans le monde: peut-être que leur République eut fini à la première visite que les Gaulois leur rendirent dans leur païs, ceux-ci fe fussent même établis dans Rome, & il n'eût plus été question de ces Romains tant vantés & si fort révérés, que les gens de guerre les plus raisonnables, comme les véritables Savans, à l'é gard de leurs ouvrages, en parlent encore avec

"Les communes imaginations que nous trouvons en crédit autour de nous, dit Montagne, & infusées en notre ame par la sémence de nos péres, ce sont les générales & naturelles. Par où il avient que ce qui est hors des gonds de la countime, on le croit hors les gonds de la rai-

" fon, tant elle a de force & d'empire; car elle " n'est pas seulement capable d'émousser les sens & " les sentimens: mais elle fait pis encore sur l'esprit " & sur la raison, & nous préoccupe tellement & si " excessivement, que ceux qui en sont entêtés, no ", croient pasqu'on puisse attaquerles plus bizarres " extravagances & les usages ou pratiques les plus ,, ridicules, sans choquer les lumiéres du sens com-, mun". On a donné de nos jours la chasse à bien des usages, & des pratiques généralement reçues en France comme chez tous nos voisins, les unes médiocres & les autres mauvaises ou très-défectueuses, que les plus habiles auroient prises pour excellentes, & auroient crt qu'il ne s'y pourroit rien ajouter, fans les tirer de l'état de perfection où elles se trouvoient. Nous avons pourtant vû avec assez d'étonnement que le bon n'a pas toujours prévalu, & pendant que nous avons fait des changemens dans la façon des armes à feu de notre infanterie, en quittant & abandonnant le mousquet pour le fusil, & ajoûté en même tems à celui-ci, la baionette à douille au bout, pendant, dis-je, que l'on s'est attaché à ce qu'il y a de meilleur, & qu'on l'a embrasse malgré les préjugés de la coutume, & que l'inventeur a essuit toutes les. oppositions imaginables, quelqu'un s'avisa sans beaucoup de réflexion de proposer de retrancher la pique, & il en vint à bout. La seule arme comme je l'ai si souvent dit ailleurs, qu'on ne sauroit trop répéter, la seule qui soutient nos bouches à feu, & que Montécuculi appelle avec raison la reine de toutes, bien qu'elle soit imparsaite dans sa longueur comme dans son ser. La maxime de Tacite, qui dit qu'il faut toujours suivre les modes nouvelles, parce que le monde se rafine en vieillissint, s'est trouvée vraie à l'égard de nos bouches à feu, qu'on ne sauroit guére porter plus loin; mais dans la pique, dont l'usage est si ancien, je crois qu'on a eu tort de la retrancher de l'infanterie. Cette suppression

Toutes les personnes que je viens de nommer eurent des charges chacun selon son talent particulier. Euryloque eut sous lui les trois mille hommes de la garde: Socrate deux mille hommes d'infanterie à rondaches; Phoxidas Achéen, Ptolémée fils de Thraseas & Andromaque exerçoient la phalange & les Grecs soudoiés. Les deux derniers commandérent la phalange, qui étoit de vingt-cinq mille hommes, & Phoxidas les Grecs an nombre de huit mille. Les sept cens chevaux qui font le cortége du Roi, la cavalerie d'Afrique & celle qui avoit été levée dans le païs, tout cela faisant environ trois mille chevaux, fut mis sous le commandement de Polycrate. Echécrate, qui avoit merveilleusement exercé la cavalerie de Gréce & toute l'etrangère, lesquelles montoient ensemble à deux mille chevaux, sut d'un grand secours dans la bataille. Personne n'apporta plus de soin à dresser les troupes qui lui furent confiées que Cnopias.

son qu'il faut en tout à l'égard de l'infanterie qu'il y ait parmi elle différentes sortes d'armes. Puisqu'il y en a de deux sortes dans les armées cavalerie & infanterie, il faut donc que celle-ci puisse se défendre contre l'autre en rase campagne S'il n'y avoit que de l'infenterie dans une armée, je ne trouverois pas étrange qu'on sut abandonné les armes de longueur, qui font la force & le soutien des plus courtes, & leur donnent plus d'avantage: car celles-ci n'en rencontrent aucun dans un païs favorable à la cavalerie, quand elle est bien menée & bien résoluë, & qu'elle s'abandonne sur un bataillon, ou sur un grand corps d'infanterie rangé selon la coutume de ce tems-ci, dont on se désera, je m'assûre, avec le tems; la cavalerie lui passera aisément sur le ventre pour peu qu'elle s'abandonne dessus, tant qu'elle sera dépourvue & dépouillée d'armes de longueurs. Ce que dit Tite-Live est vrai dans ce cas-ci, que tout changement, toute mutation introduite dans un établissement de longue pre scription, ne sut jamais bon ni louable. Aded nihil motum ex antiquo probabile eft. ,, il ne faut ,, pas prendre droit de conclure de là", dit l'Auteur des notes de la nouvelle édition de Montagne, , qu'il faudroit conserver les usages les plus bi-" zarres, ausquels leur anciennete donnera tou-,, jours des défenseurs. Et il ne s'en trouve que trop à l'égard de certains usages les plus mauvais de la guerre, ce qui fait que le sage Historien ajoute: Nisi quæ usus evidenter arguit, stare malunt. " Les hommes siment mieux qu'on », s'en tienne aux anciennes pratiques, si l'on en-" excepte celles où l'expérience fait voir des dé-" fauts palpables". De grace que ceux qui ont trouvé la pique comme une arme digne d'être supprimée, nous sournissent de bonnes preuves de leur opinion? Montagne nous a donné un Chapitre sur la contume qu'on ne sçauroit trop paier,

est contraire aux régles de la guerre, par la rai- & ne laisse guéres à glaner, ce me semble. Ce qu'il dit de l'Ephore Emerépes a bien des exemples, il l'a tiré de Plutarque dans les dits notables des Lacédémoniens. Cet homme tout pleia. des préjugés de la coutuine, aiant sçû que Phrinys avoit ajouté deux cordes à la musique, bien loin d'admirer l'inventeur, qui augmentoit parlà l'harmonie, les coupa, & ne se soucia pas se les accords en sont mieux remplis, dit-il; il lui juffit, pour les condamner, que ce soit une altera-tion de la vieille façon. Polybe, & Plutarque après lui, louent l'hilopæmen, le plus grand Capitaine de la Gréce, & qui vint trop tard pour la délivrer du joug des Romains, déja trop puissamment établis par leurs victoires, de ce que ce grand homine changea tout l'ordre des Grecs dans leur façon de se ranger & dans celle de leurs armes, & prit ce qu'il trouva d'imitable dans les Romains. Etant né pour commander, dit le même Montagne, il scaveit non seulement commander selon les loix, mais aux loix mêmes quand la necessité sublique le requéroit, ce que tout grand Capitaine fera. C'est ce que Mithridate sut sorcé de faire, au rapport de Plutarque; car trouvant les armes des Romains plus avantageuses que celles de des troupes, il en sit sorger de semblables, dont il n'eut pas lieu de se repentir. Mais un esprit commun n'aura garde de rien changer, si cè n'est dans des bagatelles militaires. Personne ne pense à ce qu'il y a d'important, de grand & de solide, & qui nous conduit à la perfection de la science des armes, & c'est ce me semble dans ce seul cas - là qu'on trouve les plus grandes oppositions Est-ce envie? Est-ce jalousie? Est-ce manque d'expérience? Est-ce paresse d'examiner un principe? ou enfin est-ce parce qu'accoutumés à une méthode longtems suivie, on n'a pas assez de sermeté pour prendre sur soi de la changer, & d'être les premiers à donner l'exemple?, Qui se mêle

environ trois mille Candiots, entre lesquels il y avoit mille Néocrétes, dont il donna le commandement à Philon de Cnosse. On avoit armé trois mille Afriquains à la manière des Macédoniens, & Ammonius les commandoit. La phalange Egyptienne consistant en vingt mille hommes, étoit conduite par Sosibe. Il y avoit outre cela un corps de quatre mille Thraces & Gaulois, levé depuis peu tant de ceux qui demeuroient dans le païs, que de ceux qui vinrent d'ailleurs se présenter, & c'étoit Denis de Thrace qui étoit à leur tête. Telle étoit l'armée de Ptolémée, & les différentes nations qui la com-

Cependant Antiochus pressoit le siège de Dure, & tous ses efforts

" de choisir & de changer, dit encore Montagne. " usurpe l'autorité de juger, & se doit saire fort de voir sa saute qu'il introduit". Dès qu'il démontre l'un & l'autre, on doit lui être très-obligé, & surtout lorsqu'on le soutient par des faits & par l'expérience: dès-lors l'on ne doit pas trouver étrange qu'on parle d'un air décisif, car il n'y a que l'évidence des choses qui nous le per-nette, & ce n'est que dans ce seul cas-là que le reproche de vanité & d'immodestie est injuste & très-malhonnête. Les Princes, ou ceux qui sont à la tête des affaires; & qui donnent le branle à un Etat, à l'égard de la guerre, doivent se faire une étude particulière & très sérieuse des abus ou des pratiques mauvaises, qui peuvent avoir des suites fâcheuses, & voir si les changemens qu'on propose de faire n'ont rien de défectueux, s'ils tendent à une plus grande perfection, & s'ils sont plus avantageux à l'Etat; de peur que ce que nous rejettons ne foit suivi de nos ennemis, qui se trouvéront plus dociles, ou qui n'auront pas les mêmes passions. Car alors nous ferions les premiers les dupes de notre opiniatreté.

Je ne sçai quel fut cet Officier, qui dans un combat contre les Espagnols dans les guerres du Piémont, sous le Ministère du Cardina! de Richelieu, trouva le secret de faire taire le seu des Espagnols; s'en voiant trop incommodé, il s'impatienta à la fin. Il ordonna à ses soldats de poser leur mousquet à terre, & de mettre l'épée à la main. It fondit fur eux bravement, & les mit en fuite: méthode qui fut trouvée très-convenable à l'humour impétueuse de la nation, & dont on se servit par la suite. Pourquoi laisser au vent le soin de porter ses coups à l'ennemi? N'est-ce pas l'épée qui fait toute la force & l'avantage du soldat? Les nations belliqueuses décident-elles leurs combats autrement qu'en joignant l'ennemi l'épée à la main?

Et quò ferre vel'int permittere vulnera ventis: Ensis habet vires, & gens quacumque virorum Bello gerit gladiis.

C'est Lucain qui dit cela, il dit vrai. Cyrus l'avoit pensé avant lui. C'étoit un grand Capitaine, & Xénophon nous le donne comme un des plus grands Maîtres qui fût au monde. Si ce Guerrier célébre n'est pas imaginaire dans l'Auteur Grec, ce que j'ai de la peine à croire, car il l'est un peu moins dans Hérodote, qu'il ait existé ou non sur le pied que Xénophon nous le représente, on conviendra du moins que Xénophon étoit lui-même un très-grand Maltre, indépendamment de son Héros, qui introduisit une nouvelle discipline dans ses troupes & de nouvelles armes. Ecoutons son Historien dans M. Charpentier, car on ne sçauroit affez établir une vérité si importante qu'en ajoutant les faits aux raifonnemens.

Dès que Cyrus ent joint Cyaxare avec trente mille Perses qu'il amenoit à son secours, & qu'il se fut insormé du nombre des troupes qu'il pouvoit mettre en campagne, & de celles de ses ennemis; , Dites-moi auparavant, lui demanda-,, t-il, quelle est la façon de combattre de ces " nations? C'est présque la même de la nôtre, " lui répondit Cyaxare: car la plûpart de nos ", gens & des leurs se servent de l'arc & du ja-,, velot. Avec ces armes-là, dit Cyrus, il faut " combattre de loin. Cela est vrai, répondit " Cyaxare; & par consequent, repartit Cyrus, " la victoire sera du côté où il y a plus de com-" battans: car il est bien aisé de juger qu'une " grosse troupe blessera beaucoup plus de gens dans une petite qui lui sera opposée, que la petite n'en pourra blesser du côté de la grande. " Si cela est ainsi, dit Cyaxare, il n'y a point de " meilleur expédient que d'envoier en Perse pour ,, y demander un plus grand secours, & re-" montrer que si nous sommes défaits, ils auront " ensuite les ennemis sur les bras. En vérité, " repondit Cyrus, quand tous les Perses seroient ", ramassés ensemble. je ne crois pas que nous ,, fussions encore égaux en nombre aux enne-" mis. Que vous seinble-t-il donc plus à propos de faire, dit Cyaxare? Pour moi, repondit Cyrus, si j'étois à votre place, je ferois saire promtement pour tous les Perses qui viennent n'aboutissoient à rien. Outre que la ville par sa situation étoit très-forte, Nicolas ne cessoit d'y jetter du secours. Ensin les approches de l'hiver le déterminérent à se rendre aux sollicitations des Ambassadeurs de Ptolémée; il consentit à une trève de quatre mois, & promit que pour le reste on le trouveroit toujours sort raisonnable. Cela étoit bien éloigné de sa pensée; mais il se lassoit d'être si longtems éloigné de son Roiaume, & d'ailleurs il avoit de bonnes raisons de prendre ses quartiers d'hiver à Séseucie. Car il n'y avoit plus lieu de douter qu'Achée ne lui tendit des piéges, & ne s'entendît avec Ptolémée.

après moi, des armes telses que portent les Gentilshommes qui sont dans l'armée, c'est-àdire une cuirasse pour couvrir l'estomac : le petit bouclier pour le bras gauche, le cimeterre ou la hache à la main droite. Par ce moien vous ferez que nos gens iront à la charge avec plus d'assurance, & que les ennemis n'oseront les attendre de pied ferme. Aussi comme nous prendrons le foin de combattre tout ce qui fera tête, ce sera affaire à vous & à votre cavalerie de poursuivre ceux qui tourneront le dos, afin qu'ils ne puissent ni fuir en sureté, " ni le rallier. Cyaxare jugea qu'il avoit raison, & sans plus songer à mander de nouvelles " troupes, il sit faire les armes dont il lui avoit " parlé" Jai cru devoir rapporter tout ce pasfage, qui contient d'excellentes instructions pour les Ministres & les Généraux d'armées, & qui leur apprend que l'on ne doit jamais s'opposer à des changemens de grande importance. Les Romains étoient si peu contraints à l'égard des usages mêmes de la plus longue prescription quant à leur discipline militaire, & à leurs armes qu'ils les changeoient à tout moment : par cette sage politique ils parvinrent au plus haut dégré de la perfection de la science de la guerre. Ce qui nous apprend qu'il ne faut rien négliger lorsqu'il s'agit d'une proposition qui tend à la perfection des armes, quand même il s'agiroit d'un notable changement. Ce que dit Tite-Live après Polybe, est très-vrai & très-digne de remarque, qu'une nouvelle méthode de combattre, & des armes différentes de celles dont on se sert communément & plus avantageuses, sont terribles à l'ennemi qui m'y est pas accoutumé. Il est certain aussi que

de bonnes armes accroissent l'ardeur & le courage des soldats. Germanicus pour animer ses soldats à affronter les Allemans, leur fit voir le désavantage de leurs armes. "Que les Allemans ,, ne pourroient pas manier leurs grands boucliers, ,, ni leurs longues piques, par des halliers & des ,, troncs d'arbres, comme le soldat Romain cou-,, vert de ses armes seroit son épée & son javelot, ", qu'ils prissent garde seulement à redoublerleurs " coups & à chercher le visage désarmé de l'ennemi; que les barbares n'avoient ni cuirasses ni armet, & que leurs boucliers d'ofier, ou de bois peint seroient de soible résistance contre leurs épées. Qu'il n'y avoit des piques qu'aux ", premiers rangs, & que le reste n'avoit pour ", armes qu'un baton biûlé". Il n'y a pas ce me semble de meilleur moien d'encourager les soldats, que de leur représenter le défaut des armes de leurs ennemis, & le grand avantage des leurs qui nous portent à les joindre. Il paroit pourtant par ce que dit Tacite, que les Romains re ou-toient extrémement les longues piques des Allemans dans les plaines, car les armes défensives des Romains ne laissoient pas que d'être incommodes dans les grandes marches. " Tout est con-,, traire aux Romains", dit cet Historien dans la première expédition de Gérmanicus contre les Chérusces, " la pesanteur des armes, la longueur de ", la retraite, la profondeur des marais, où ils " ne pouvoient ni avancer ni reculer, ni se te-" nir fermes pour lancer le javelot. Au lieu que " les Chérusces accoutumés à de semblables ren-", contres, & plus robustes que nos soldats. " avoient encore l'avantage de leurs longues " piques, capables d'atteindre de loin.

## CHAPITRE XV.

Combats sur terre & sur mer entre les deux Rois. Antiochus vainqueur entre dans plusieurs places.

d'Egypte, avec ordre de lui rapporter au plutôt les dispositions de ce Prince, & de le venir joindre à Séleucie. Puis aiant mis des garnisons dans les disférens postes, & consié le soin des affaires à Théodote, il reprit la route de Séleucie, où il ne sur plutôt arrivé qu'il distribua ses troupes en quartiers d'hiver. Du reste il ne sit pas grande attention à exercer son armée, persuadé qu'étant déja maître d'une partie de la Cœlesyrie & de la Phénicie, il seroit aisément & sans combat la conquête du reste. Il se statoit d'ailleurs que la chose se décideroit de gré à gré & par des confèrences, & que Ptolémée n'oseroit pas en venir à une bataille. Les Ambassadeurs de part & d'autre étoient entrés dans le même sentiment, ceux d'Antiochus par les honnêtetés que Sosibe leur avoit saites à Memphis, & ceux de Ptolémée, parce que Sosibe avoit empêché qu'ils ne vissent

les préparatifs qui se faisoient à Alexandrie.

Selon le rapport des Ambassadeurs d'Antiochus, Sosibe étoit préparé à tout événement, & dans les conférences qu'avoit Antiochus avec les Ambassadeurs d'Egypte, il s'étudioit à leur faire voir qu'il n'étoit pas moins supérieur par la justice de sa cause que par ses armes. En effet quand ces Ambassadeurs furent arrivés à Séleucie, & qu'on en vint à discuter ce qui regardoit la paix en particulier, selon l'ordre qu'ils en avoient reçu de Solibe, le Roi dit qu'on avoit tort de lui faire un crime de s'être emparé d'une partie de la Cœlesyrie, qu'il l'avoit seule-. ment revendiquée comme un bien qui lui appartenoit: qu'Antigonus le borgne avoit le premier conquis cette province, que Séleucus l'avoit eue sous sa domination, que c'étoient la les titres authentiques sur lesquels il étoit fondé à se la faire rendre par Ptolémée, qui n'y avoit aucun droit: qu'à la vérité ce Prince avoit eu la guerre avec Antigonus, mais pour aider Séleucus à s'y établir, & non pas pour y dominer lui-même. Il appuioit principalement sur la concession qui lui avoit été faite de ce pais par les Rois Cassander, Lysimaque & Séleucus, lorsqu'après avoir défait Antigonus, ils décidérent unanimement dans un Conseil que toute la Syrie appartenoit à Séleucus.

Les Ambassadeurs de Ptolémée soutinrent tout au contraire, que c'étoit une injustice maniseste que la trahison de Théodote & l'irrup-

tion d'Antiochus, & prétendirent que Ptolémée fils de Lagus s'étoit joint à Séleucus pour aider celui-ci a se rendre maître de toute l'Asie; mais que c'étoit à condition que la Cœlesyrie & la Phénicie seroient à Ptolèmée. On disputa longtems sur ces points de part & d'autre dans les conférences, & l'on ne concluoit rien; parce que, les choses se traitant par amis communs, il n'y avoit personne qui pût modérer la chaleur avec laquelle un parti tâchoit de faire son avantage au préjudice de l'autre. Ce qui leur causoit le plus d'embarras, c'étoit l'affaire d'Achée. Ptolémée auroit bien voulu le comprendre dans le Traité; mais Antiochus ne pouvoit souffrir qu'on en sît mention; il regardoit comme une chose indigne, que Ptolémée se rendît le protecteur d'un rébelle & osat seulement en parler.

Pendant cette contestation, où chacun se désendit du mieux qu'il put fans rien décider, le Printems arrive & Antiochus assemble ses troupes, menacant d'attaquer par mer & par terre & de subjuguer le reste de la Cœlesyrie. Ptolémée de son côté sit Nicolas Généralissime de ses armées, amassa des vivres en abondance proche de Gaza, & mit en mouvement deux armées, une sur terre & une sur mer. Nicolas plein de confiance se met à la tête de la première, soutenu de l'Amiral Périgéne, à qui Ptolémée avoit donné le commandement de la seconde. Cette dernière étoit composée de trente vaisseaux pontés & de plus de quatre cens vaisseaux de charge. Le Général, Etolien de naissance, étoit un homme expérimenté & courageux, qui ne cédoit en rien aux autres Officiers de Ptolémée. Une partie de ses troupes s'empara des détroits de Platane, pendant que l'autre, où il étoit en personne, se jetta dans la ville de Porphyréon pour sermer par là, avec le secours de l'armée navale, l'entrée du païs à Antiochus.

Celui ci vint d'abord (a) à Marathe, où les Aradiens le vinrent trouver pour lui offrir leur alliance. Non seulement il accepta leurs offres, mais appaisa encore une contestation qui divisoit depuis quelque tems les Aradiens insulaires de ceux qui habitoient la terre-ferme. De là entrant dans la Syrie par le promontoire appellé Face-Dieu, il prit Botrys, brûla Trière & Calame, & vint à Cèryte. Il envoia d'ici Nicarque & Théodote devant, pour occuper les désilés qui sont proche du Lyque. Ensuite il alla camper proche la rivière De Damure, suivi de près par mer de son armée navale que commandoit l'Amiral Diognète. Aiant pris là Théodote, Nicarque & ses armés à la légère, il marcha vers les désilés où Nicolas s'étoit déja logé, & après avoir reconnu la situation des lieux, il se retira dans

<sup>(</sup>a) Celui-ci vint d'abord à Marathe...prit Batrys, brûla Trière & Calame ] Ces villes ne se trouvent point dans Cellarius. Il est très-aisé de

son camp. Dès le lendemain, laissant au camp les pesamment armés sous le commandement de Nicarque il marche avec le reste de son armée vers l'ennemi, qui campé dans un terrain fort serré, sur la côte, entre le pied du mont Liban & la mer, & environné d'une hauteur rude & escarpée qui ne laisse le long de la mer qu'un passage étroit & difficile, avoit encore mis bonne garde à certains postes & en avoit fortissé d'autres, croiant qu'il sui seroit aisé d'empêcher

qu'Antiochus ne pénétrât jusqu'à lui.

Ce Prince partagea son armée en trois corps. Il en donna un à Théodote, avec ordre de charger & de forcer les ennemis au pied du mont Liban: Ménédéme avec le second avoit ordre exprès de tenter le passage par le milieu de la hauteur: le troisième sut posté sur le bord de la mer, Dioclés Gouverneur de la Parapotamie à la tête. Roi avec sa garde se plaça au milieu, pour être à portée de voir ce qui se passeroit, & d'envoier du secours où il seroit nécessaire. Diognéte & Périgéne se disposérent de leur côté à un combat naval. s'approchérent de la terre le plus qu'il leur fut possible, & tachérent de faire en sorte que leurs armées ne fissent ensemble qu'un même front. Le signal donné, l'on attaque de tous les côtés en même tems. Sur mer comme les forces étoient égales, on combattit avec égal avantage. Par terre la forte lituation des postes que Nicolas occupoit. lui donna d'abord quelque supériorité. Mais quand Théodote eut rompu les ennemis qui étoient le long du Liban, & que d'enhaut il fut ensuite tombé sur eux, toute l'armée de Nicolas s'ensuit à vauderoute. Deux mille furent tués en fuiant, on n'en prit pas moins de prisonniers, le reste se retira à Sidon. Périgéne, qui commençoit à espérer un heureux succès du combat naval, ne vit pas plutôt la désaite de l'armée de terre, qu'il prit l'épouvante & se retira aussi au même endroit.

Antiochus vint camper devant Sidon: mais il y avoit tant de munitions dans cette ville, la garnison jointe aux suiards y étoit si forte, que n'osant tenter le siège, il prit le chemin de Philotérie, & envoia ordre à Diognéte Amiral de venir à Tyr. Philotérie est sur le lac où se jette le Jourdain, d'où sortant il traverse la plaine dans laquelle est située Scythople. On lui ouvrit de bon gré les portes de ces deux places, & cette nouvelle conquête lui donna de grandes espérances pour la suite. Car comme tout le pais dépend de ces deux villes, il trouvoit la aisement les vivres & toutes les autres munitions Aiant mis garnison dans ces deux places, il passa les monnécellaires. tagnes & arriva à Atabryon, ville située sur une hauteur de plus de quinze stades. Pour entrer dans cette place (a) il usa d'un strata-

(a) Pour entrer dans cette place il usa d'un stra-tagéme.] Cette place dont parle mon Auteur. Polybe, du moins la ville: je l'appelle sameuse, stoit donc batie fur la fameuse montagne du Tha- parce que la tradition nous apprend, que Jesusgéme. Il mit des troupes en embuscade, engagea une escarmouche avec les habitans; puis les aiant attirés loin de la ville en faisant semblant de suir, il tourna tout d'un coup visage; ceux qui étoient en embuscade donnérent en même tems. Beaucoup des habitans restérent sur la place. Antiochus poursuivit les autres, & entra avec eux dans la ville sans résistance.

Vers le même tems Céreas, un des Gouverneurs de Ptolémée, vint s'offrir à Antiochus, qui par les honneurs qu'il lui fit attira dans son parti beaucoup d'autres Officiers ennemis, du nombre desquels sut Hippoloque Thessalien avec quatre cens chevaux qu'il commandoit. Antiochus, après avoir mis garnison dans Atabryon, se mit en marche, & prit en paffant Pella, Came & Gephre. Tous ces succès soulevérent l'Arabie en sa faveur. On s'exhortoit les uns les autres à se rendre à lui. Le Roi en conçut de nouvelles espérances. Il prit là des provisions, & poursuivit sa route. De là il passa dans la Galatide, s'empara d'Abila, & prit tous ceux qui sous le commandement de Nicias, ami & parent de Méneas, étoient venus pour secourir cette place. Gadare restoit à prendre. La ville passoit dans le pais pour une des plus fortes. Il campe devant, fait ses approches, la ville est épouvantée & se rend. De la il reçoit avis qu'une troupe d'ennemis rassemblés dans Rabatamane, ville de l'Arabie, ravageoit le païs des Arabes qui avoient pris leur parti, il part aussitôt & se campe sur les hauteurs, où cette ville est située. Aiant sait le tour de la

" Christ s'y transfigura en présence de trois de ses " Disciples", selon le célébre Commentateur (a) de l'Ecriture. " L'Evangile ne nous dit pas le nom " de la montagne où cela arriva; mais les Peres ,, & les nouveaux Interprétes s'accordent à dire ,, que ce fut sur le Thabor". Comme ce n'est pas un article de foi à l'égard du nom de la montagne, je doute beaucoup que ce soit en cet endroit. Cette montagne s'éleve au milieu d'une vaste campagne. Joséphe ne se trouve pas d'accord avec Polybe, qui ne lui donne que quinze stades de hauteur, au lieu que l'Historien Juif lui en donne trente. Je croirois plutôt celui-ci que l'autre, qui n'étant pas du païs ne l'auroit examinée qu'en voiageur. La plaine qui faisoit le haut de la montagne, sa situation avantageuse excitoit assez à y bâtir une ville, puisque cette plaine n'avoit pas moins de trois mille pas de diamétre: car l'on prétend qu'elle est parfaitement ronde. Dom Calmet assure que les ruines y paroissent encore aujourd'hui, & que du teins des Croisades il y avoit une ville qui étoit Episcopale, & un Monastère de Bénédictins: tout cela me feroit conclure que cette ville étoit très-ancienne, puis-

(a) D. Calmet Benedictin, Juges, ch 4. Tome V.

qu'elle existoit du tems de Polybe. Joséphe rapporte dans sa vie, qu'il avoit fortifié cet endroitlà comme fort avantageux, que Vespassen le sit attaquer par Placide, pendant le siège de Gamala. Antiochus aiant connu l'importance de ce poste pour tenir en bride tout, & pour l'exécution de ses entreprises ne manqua pas de s'en emparer. J'ai dit en quelque endroit de cet ouvrage, que j'étois extrémement surpris du silence que gardoit mon Auteur fur les Juiss & sur les guerres qu'ils avoient eues à soutenir contre Antiochus. Tout mal fondé qu'étoit cet étonnement, il est assez pardonnable. Joséphe cite deux endroits du seiziéme Livre de Polybe, par où il paroît que cet Historien s'est fort étendu sur les faits & gestes de ce peuple, & j'avois lu Joséphe: mais quand j'ai eu occasion de parler des Juis, les citations de Joséphe ne se sont pas présentées à ma mémoire. L'infidéle m'a joué ce mauvais tour, Dieu veuille que ce soit le seul. En tout cas, quand on m'en avertira, la faute sera bientôt réparée. Thémistocle demandoit un maître qui lui apprit à oublier. Je n'ai pas eu besoin de maître pour cela. Je pourrois faire de ma mémoire les mêmes plaintes que Montagne fait de la sienne.

colline, & remarqué qu'on ne pouvoit y monter que par deux endroits, il fait par-là approcher ses machines. Nicarque en conduisoit une partie, & Théodote l'autre, pendant que le Roi observoit
avec une égale vigilance quel seroit le zéle de ces deux Capitaines pour
son service. Comme il y avoit entre eux une noble & continuelle
émulation à qui abattroit le premier le côté du mur qu'il attaquoit,
tout d'un coup, lorsqu'on s'y attendoit le moins, l'un & l'autre côté
tombérent. Après quoi & de nuit & de jour ce surent des assauts
continuels. On n'avançoit cependant rien, quelques efforts que l'on
stît, à cause du grand nombre d'hommes qui s'étoient retirés dans la
place. Ensin je ne sçai quel prisonnier (a) montra le passage souterrain
par où l'on décendoit de la ville pour chercher de l'eau. On le boucha
de bois, de pierres & d'autres choses semblables, de sorte que les habitans manquant d'eau surent contraints de se rendre.

Le Roi ajant laissé dans la ville Nicarque avec une bonne garnison, envoia cinq mille hommes de pied sous la conduite d'Hippoloque & de Céreas, les deux qui avoient quitté Ptolémée, dans les lieux voisins de Samarie, pour veiller aux affaires de cette province, & désendre de toute insulte les peuples qui s'étoient soumis. Il décampa ensuite, &

alla à Ptolémaïde passer le quartier d'hiver.

(a) Je ne sçai quel prisonnier montra le passage souterrain. Le siège de Rabbath, que mon Auteur appelle Rabbath ben-Ammon, ou Rabatamana, est célébre dans l'Ecriture. Elle fut assiégée & prise sous le régne de David. Joab, Général des armées de ce Prince, la prit; mais la ville haute se rendit à David, lorsqu'il sut arrivé au camp. On aura de la peine à concevoir qu'il ait poussé la vengeance aussi loin qu'il fit, car enfin il ne s'agissoit que d'une insulte que ceux d'Ammon avoient faite à ses Ambassudeurs. Voici les propres paroles de l'Ecriture: " Aiant fait ,, sortir les habitans, il les fit scier avec des scies, " & fit passer sur eux des chariots avec des roues ", de fer". Voilà une vengeance bien forte, je ne pense pas qu'on puisse rien imaginer de plus sévére. Seroit ce quelque repréfaille? Je le croirois affez, bien que l'Ecriture n'en dile rien : car David n'étoit ni cruel ni barbare. Quoiqu'il en foit, cela me paroit fort étrange, & fort éloigné de nos loix militaires. Je ne vois rien de semblable dans les Historiens de l'antiquité, la guerre ne permit jamais ces sortes de supplices. Polybe s'accorde assez avec l'Ecriture à l'égard

de la situation de cette ville. Le siège qu'Antiochus mit devant, comme sa prise, est assez semblable dans ses circonstances à celles de David: car la place fut très opiniatrement défendue. Elle soutint plusieurs assauts, & ce qu'il y a de plus remarquable, elle ne se rendit que parce qu'un transsuge découvrit à Antiochus le conduit fouterrain par lequel les affiégés alloient puiser de l'eau. Joab fit la même chose. L'Ecriture dit qu'il coupa les caux qui alloient dans la ville. Joséphe s'explique d'une manière plus conforme à Polybe. Il dit qu'il coupa les eaux de la place, & ferma aux affiégés tous les endroits par où ils pouvoient recevoir des vivres; ce qui me feroit croire que le même conduit souterrain par oft ils alloient à l'eau, & que le transfuge découvrit, pouvoit leur servir pour avoir des secours de vivres, ou qu'il y en avoit quelque autre du côté le plus inaccessible de la montagne. Chacun sçait combien ces sortes de travaux étoient ordinaires chez les Anciens, & que les galeries cintrées ou de maçonnerie faisoient partie de la construction des places, comme les coffrées aux

## まいず せいず ないり ないき ないや おいや ないか ないみ ないぶ ないぶ ないぶ ないが ないが

## O B S E R V A T I O N S

Sur les deux combats de mer & de terre entre les armées de Ptolémée & d'Antiochus.

S. I.

Changement dans les usages de la guerre quelquefois importans. Négociations suspectes.

TL y a du plaisir d'entendre mon Auseur dans ce qu'il nous apprend de cette guerre d'Antiochus contre Prolémée. On s'apperçoit plus que dans aucune autre dont il a traité jusques ici, qu'il avoit travaillé sur d'excellens Mémoires, & appris les divers événemens de cette guerre par des gens habiles, & qui en avoient été les témoins. Il ne paroît pas moins bien informé dans ce qui regarde la politique. Il dévelope parfaitement le sentiment de ceux qui avoient opiné dans les Conseils, les demandes des Ambassadeurs, les divers intérêts des deux Puissances qui fe firent la guerre, & cet abîme de négociations & d'intrigues politiques dont on fut long-tems à voir le fond, chacun aiant intérêt d'éloigner cette guerre, Antiochus par les avis qu'il recevoit de toutes parts de la révolte d'Achée, qui le tenoit en grande inquiétude, se doutant que si Prolémée joignoit ses forces à celles de ce rebelle, il s'en verroit bientôt accablé: & Ptolémée pour se mettre en état de la soutenir par de nouvelles levées & par la discipline de ses troupes, que ses Ministres sentoient hors d'état de paroître en campagne, sans commencer par cet endroit-là comme le plus important. C'est pour cela qu'ils attirérent en Egypte les Officiers les plus habiles de la Gréce. Non seulement ils introduisirent les loix militaires des Grecs, ils prirent encore (a) leurs armes, & par conféquent leur façon de combattre; enfin ils firent approuver au Roi de tout changer, & d'abandonner l'an-

<sup>(</sup>a) Ils firent plus que cela, ils prirent encore leurs armes ] Il est dissicile de guérir les gens de guerre des préjugés de la coutume. Je vais citer là-dessus la Noue dans ses Discours politiques. , Je dirai donc, dit est habile Ecrivain militaire, que la façon qu'on a observée jusqu'à cette , heure de ranger la cavalerie doit être laissée, pour prendre celle que la raison nous admoneste , de suivre comme meilleure. A cette proposition je sai bien qu'aucuns contrediront, disant , que l'ancienne coutume ne doit pas être légérement changée, & que lorsque la gendarmerie , étoit en sa fleur elle combattoit en cette sorte": c'est qu'en ce tems-là la cavalerie ne combattoit pas par escadrons, mais en haie & sur un seul rang) ,. Davantage, puisque M. de Gusse, & seu M. le Connétable, qui ont été deux si excellens Chess, n'y ont rien innové, c'est bien signe qu'elle doit être laissée en usage. Je répondrai que quant aux coutumes anciennes, qu'il faut regarder trois fois avant que de les laisser: car si les mutations aux choses d'Etat sont , dangereuses, ainsi que dit Xénophon, aussi mer les ordres militaires améne les inconvéniens. , Mais quand on a manisestement connu par épreuve l'utilité d'un nouvel ordre, & les défauts , du viel, n'est-il pas alors nécessaire de quitter l'un & prendre l'autre? Les Romains, qu'on , peut dire avoir été souverains Mastres en l'art militaire, ont souvent fait le semblable, & l'ont , toujours pratiqué jusqu'à César". Après cela tout alla peu à peu en décadence, à mesure qu'on négligea les loix militaires: car les Etats s'élévent & s'abaissent plus ou moins selon que la discipline est plus ou moins observée.

Tt 2

cienne méthode des Egyptiens. Je ne vois rien de plus sage que cela, & qui soit plus digne d'être proposé comme une bonne leçon à ceux qui sont chargés des affaires de la guerre: car ce que Ptolémée ou ses deux Ministres sont, Pierre le Grand Czar de Russie, l'a sait sans beaucoup de peine. La coutume, dit-on, est une pièce de si grande résistance à qui la voudroit battre de front, qu'il n'y a point de batterie qui ne blanchit & ne rebouchât contre: il saut y aller pied à pied & comme à la sappe. Je le croirois assez pour certaines coutumes généralement reçûes, & qui ne regardent pas la guerre; mais dans celle-ci il ne saut qu'une ordonnance du Prince pour

tout changer: car il n'y a rien de moins peuple que les gens de guerre.

Notre Auteur nous fait paroître Sosibe comme un homme d'une prévoiance extraordinaire. Car bien qu'il jugeât la guerre nécessaire & inévimble, il agit pourrant très-prudemment, en tâchant d'empêcher qu'on s'y embarquât sitôt. Il vouloit mettre la discipline militaire sur un meilleur pied, & introduire celle des Grecs, leur tactique & leurs armes, ce qui n'étoit pas une affaire d'un jour & peu importante. Il iugea bien qu'un Etat ne pouvoit être de songue durée, & succomberoit infailliblement dans une guerre, si l'on ne commençoit par l'introduction d'une bonne discipline dans les troupes Egyptiennes, & il n'y avoit que la paix qui pût le favoriser dans un si grand dessein. Mais comme il vit le moment que son Maître alloit avoir toutes les forces d'Antiochus sur les bras, il mit en œuvre toutes les ruses de fa politique pour tromper Antiochus, en négociant & en intriguant perpétuellement pour tromper ses Ministres par des propositions de paix; machines dont les plus habites Ministres comme les plus grands guerriers fe sont toujours servis fort utilement, pour éloigner la guerre de quelques campagnes, lorsqu'ils n'avoient pas le tems de s'y préparer. C'étoir aussi celle de Pyrrhus, & du Cardinal de Richelieu, qui trouva parfaitement bonne la maxime d'Euripide, que tout ce que l'on peut faire avec le tranchant de l'épée, on le peut faire aussi avec des paroles, ou du moins lorsqu'on n'est pas encore en état d'assener de bons coups.

Cette guerre d'Antiochus & de Ptolémée, n'est pas l'endroit le moins intéressant de l'Histoire de mon Auteur. Les Plénipotentiaires de celui-ci firent paroître autant d'adresse & de conduite qu'il en parût peu dans ceux du premier, qui furent la dupe des autres. Sosibe ne cherchoit qu'à gagner du tems, comme je viens de le dire, & faisoit ses préparatifs avec beaucoup de secret; mais cela n'empêche pas que je ne sois extrémement surpris qu'Antiochus n'en eût aucunes nouvellés: ce qui me donne une grande idée du Ministre Egyptien. En examinant sa conduite & ses allures dans la guerre, comme dans les affaires de politique, il n'est pas difficile d'en connoître le caractére & d'en faire le portrait, puisqu'il jouë un si grand rôle dans ce cinquiente Livre de Polybe. C'étoit un homme de tête, hardi & entreprenant, politique rafiné, fertile en expédiens, d'un esprit sin, couvert & rusé, & d'une prévoiance sans bornes, qui savoit concevoir & concerter un dessein & le fuivre avec fermeté sans se laisser abattre, ni céder à la mauvaise fortune. Habile dans le choix des sujets pour l'exécution de ses entreprises, recevant volontiers les conseils dans les choses où il manquoit d'expérience, sans aucune jalousse ni haine contre ceux, qui comme lui, étoient chargés de la conduite de cette guerre; considérant bien moins les vices & les défauts du Prince, capables de lui attirer le mépris & la haine de ses sujets, que le bien de l'Erat, n'aiant à se reprocher dans son administration que la persidie dont il usa envers Cléoméne, dont la personne lui devoit être facrée & inviolable: au reste d'une audace & d'une hardiesse surprenante dans ce qu'il avoit une fois résolu par la connoissance qu'il avoit du fond des affaires & des ressources, qui sont ordinairement cachées aux politiques timides & chagrins, gens qui ne voient que des difficultés & des embarras en apparence infurmontables à faire la guerre au moindre revers de fortune, quoiqu'ils pûssent trouver des moiens & des fonds pour la soutenir, & des hommes habiles & éclairés pour être mis à la tête des armées. Il n'y a rien de plus aisé que de découvrir le mérite, lorsqu'on veut se donner la peine de le chercher & de le démêler de la soule, &

pousser jusqu'à lui.

Solibe fut si heureux dans le choix des Officiers généraux qu'il voulut emploier dans cette guerre, chacun selon ses talens, il se conduisit avec tant d'adresse. d'artifice & de dextérité dans sa politique, en amusant les Ministres d'Antiochus par des propositions de paix, qu'il eut tout le tems nécessaire pour armer sur mer & sur terre, discipliner ses troupes, & attirer à son service un corps considérable de soldats étrangers & d'excellens Officiers. Antiochus fit tout le contraire, il négligea la discipline militaire pendant tout le tems que ses troupes restérent dans leurs quartiers d'hiver. Car enfin, dit Végéce, puisqu'il en faut faire toujours les frais, ceci mérire d'être remarqué des hommes d'Etat, une armée bien disciplinée ne coûte pas plus à entretenir qu'une qui ne l'est point du tout: Nam cum excldem expensa faciat, & diligenter & negligenter exercitus ordinatus, non solum præsentibus, sed etiam futuris seculis proficies. Enfin Antiochus se gouverna dans la guerre comme si la paix cût été fignée, jurée & cimentée des fermens les plus folemnels, & qu'il n'eût rien à craindre d'un ennemi sin & rusé, & d'un Roi autant gouverné par ses vices qu'il l'étoit par le pouvoir & l'habileté de ses Ministres, auxquels il s'étoit absolument livré; ce qui est un bonheur plutôt qu'une preuve de la fagesse d'un Prince mol & efféminé, d'un fort petit génie, & incapable de gouverner par lui-même; mais heureux par la grande habileté & la sagesse de ses Ministres. Il est surprenant qu'Antiochus & ceux de fon Conseil, qui sembloient être fort éclairés, aient pû donner dans une telle ruse de politique: car lorsqu'on négocie longrems sans convenir de rien, & qu'on rejette ce que l'on a auparavant accordé par de nouvelles difficultés qu'on fair naître: c'est une marque qu'on n'a d'autres vûes que celles de nous surprendre & degagner du tems pour se préparer à la guerre. Si Antiochus eût pénétré l'artifice des Ministres de Ptolémée, il se trouvoit dans une pleine espérance de subjuguer toute la basse Syrie:

Dans la guerre qui survint en 1324, entre la France & Edouard II. Roi d'Angleterre, pour un château que Hugues Seigneur de Montpezat avoit bâti sur un terrain que ce Seigneur prétendoit être dans les terres du Roi d'Angleterre dans la Guienne, & que le Roi de France Charles le Bel foutenoit être dans celles desa dépendance, ce procès aiant été jugé au Parlement de Paris, le Roi de France le gagna, & donna aussi-tôt ordre qu'on attaquât le château, qui fut pris. Le Seigneur de Montpezat ne crut pas de la dignité de son Maître de souffrir une pareilleinsulte, il assembla un corps considérable de troupes, vint asseger le château, l'emporta, & sit passer au sil de l'épée les François qui le désendoient. Le Roi de France, après un coup d'un rel éclar, envoia faire ses plaintes au Roi d'Angleterre. & lui demanda fatisfaction d'une telle injure. Comme Edouard n'étoit pas en étar d'entrer aussitôt en guerre, & qu'il falloit faire des préparatifs, il fit passer Edmonde Comte de Kent en France, moins pour faire satisfaction à Charles que pour l'amufer par des propositions d'accommodement sous divers prétextes. Le Roi de France jugea qu'on vouloit traîner les affaires en longueur, afin d'avoir le tems de se préparer à la guerre, & de parler plus haut lorsqu'on seroit en état de la saire. " Le Seigneur d'Arrablai fut averti, dit le Pére Daniel, que les Anglois remplissoiens.

Tt 3.

# HISTOIRE DE POLYBE,

" secrétement leurs places de munitions de guerre; & qu'au lieu de satisfaire le Roi, ils se mettoient en état de se désendre en cas qu'il les attaquât, il en donna avis au Roi, qui résolut sur le champ de se faire justice lui-même, puisqu'on resusoit, de la lui rendre; & comme il avoit une armée toute prête, il sit marcher le Comte de Valois, qui étant entré dans la Guienne, la prit presque toute, pour ne s'être pas amusé à de vaines négociations, qui de tous les stratagémes de politique sont les plus puissans, & ceux dont les Princes & les Ministres les plus éclairés se servent lorsqu'ils ne se sentent pas les plus forts".

#### S. II.

Réflexions sur les deux combats de mer & de terre. Ordre de bataille pour celui qui se donna sur terre.

L importoit extrémement à Ptolémée de conserver les places maritimes qui restoient encore dans la basse Syrie, le salut de l'Egypte en dépendoit absolument. Antiochus en connoissoit parsaitement l'importance & la nécessité qu'il y avoit de s'en rendre le maître autant pour s'ouvrir un passage dans l'Egypte & y porter la guerre, que pour la substitance de son armée, qu'il ne pouvoir tirer que de la mer. C'est à quoi il faut premiérement penser avant que d'établir l'état de la guerre, c'est-à-dire la manière de la faire: car le pass en-deçà est impratiquable, ce ne sont que des déserts sans eau, sans bois & sans sourrages; mais pour réussir dans une si grande entreprise, il lui falloit une armée navale, & sorcer les passages & les désilés de montagnes du mont Liban.

Sosibe, qui jugea de ses desseins par la nature du païs, prévit bien que l'ennemi porteroit toutes ses sorces du côté des montagnes pour être plus près de sa flote. Il y sit marcher son armée commandée par Nicolas, qui se saissit de tous les désilés & des pas du mont Liban, par où il falloit nécessairement qu'Antiochus passair pour se rendre maître des places de la côte qui pouvoient assure son entrée en Egypte & sa sub-sistance. Les deux armées ne pouvoient tirer leurs vivres que de la mer, & Antiochus moins commodément, de sorte que le succès de la guerre des deux côtés dépendoit d'une bataille navale.

L'intérêt d'Antiochus étoit de combattre sur mer & sur terre tout en même tems, il sentit bien que cela ne pouvoit être autrement, par les postes où Nicolas s'étoit établi, pour l'empêcher de pénétrer dans l'Egypte par les détroits entre la mer & le mont Liban, qui lui en ouvroit l'entrée. Il n'en étoit pas de même de Ptolémée, il devoit se tenir sur la défensive, & l'avantage des lieux lui étoit extrémement savorable; mais je ne sçai s'il étoit aussi aisé d'éviter un combat de mer. Je pense qu'il le pouvoit, & c'est ce qu'il eût dû faire, parce que par la perte d'une bataille navale il se voioit obligé d'abandonner le seul passage par où il pouvoit entrer en Egypte. Antiochus n'ignoroit pas ces choses, il se vit donc réduit dans la nécessité de donner deux batailles dans un même jour par mer & par terre. Il s'y détermina pour n'en pas saire à deux sois, persuadé qu'il ne saut point différer dans les entreprises difficiles, & surtout lorsque le retardement est plus dangereux que l'exécution.

Il paroît par le récit de Polybe, que l'armée de Ptolémée avoit prévenu de peu de jours celle du Roi de Syrie; ce qui fit qu'il ne réfléchit pas assez sur la nature de son poste, & qu'il ne se précautionna pas autant que la chose le méritoit au défilé d'entre la mer & le mont Liban, quoiqu'il eût occupé les hauteurs qui dominoient sur le passage, qu'il s'y sût même retranché. Mais ce n'étoit pas assez que de fortifier le haut, il falloit retrancher le bas. Il mit donc son unique ressource dans la valeur de ses troupes en cet endroit-là. Antiochus, qui s'en apperçut, ne comptant pas moins sur le nombre & sur le courage des siennes, prit résolution d'arràquer le défilé & les hauteurs où les Egyptiens s'étoient postés; mais comme il craignoit que la flote Egyptienne qui longeoit la côte ne prît ses troupes en flanc à la faveur des machines, il ordonna à sa slotte d'attaquer celle de Prolémée. L'entreprise étoit grande, il faut l'avouer; mais ce que je trouve de plus remarquable en ceci, c'est que je ne vois nul exemple dans l'Histoire d'un événement semblable, ou du moins je ne m'en souviens pas, & je soupçonne en ceci quelque mauvais tour de ma mémoire. Quoiqu'il en soit, je ne vois rien de semblable, deux grandes batailles de mer & de terre tout en même tems, & deux combats sur les hauteurs des montagnes. Antiochus, qui craignoit que Nicolas ne prît le parti de se retrancher au défilé comme sur les hauteurs qui le dominolent, vit bien qu'il falloit se hâter pour ne pas lui donner le tems de se reconnoître; outre qu'avant que de rien engager, & furtout dans un pais de défilés & de hautes montagnes, il est besoin d'une grande connoissance des lieux. Car il y a des choses, dit Tite-Live après mon Auteur, sur lesquelles on ne peut prendre des résolutions certaines, si on ne les voit soi-même. Ce n'est pas assez que de reconnoître par où il faut aller à l'ennemi, il faut encore observer la disposition de ses troupes & la nature du terrain qu'il occupe: car les endroits difficiles qui nous conduifent au poste qu'il désend, & par où il faut nécessairement passer pour le joindre, deviennent quelquefois le vrai champ de bataille; il faut donc y marcher avec beaucoup de précaution & comme si on y devoit être attaqué, comme cela est quelquesois arrivé, & ce stratagéme n'est pas des plus mauvais.

Antiochus, tout jeune qu'il étoit, se comporta en grand Capitaine en cette occa-Il s'avance avec la plus grande partie de fon armée pour voir à l'œil ce qu'il falloit faire, & c'est ce que tout Général doit pratiquer, & non pas former ses desseins fur le rapport des autres, autant que cela dépend d'eux. Ce Prince aiant reconnu toute cette disposition des ennemis, & tous les endroits qui pouvoient l'y mener, se résolut de forcer le passage des montagnes, & s'avança de ce côté-là avec une partie de ses troupes. Je ne puis comprendre le narré de Polybe, car enfin toute l'armée Egyptienne occupoit le passage d'entre le mont Liban & la mer, & les hauteurs les plus avantageuses pour en empêcher l'entrée, & cependant il ne prend que ce qu'il avoit de légérement armés, & laisse ce qu'il avoit de meilleures troupes. Ce choix m'embarasse un peu, il saut que je l'avouë. Je crois qu'il y a saute au texte, qu'Antiochus ne laissa dans son camp qu'une partie de ses pesamment armés, & qu'il marcha aux ennemis avec la plus grande partie de ses forces & ce qu'il avoit de meilleures troupes: car cette journée est très-mémorable. On peut juger par la description des lieux que l'Auteur fait, de la difficulté de cette entreprise, & de la hardiesse qu'il falloit pour attaquer une armée postée aussi avantageusement qu'étoit celle de Ptolémée : car le plus grand effort devoit se faire dans le défilé entre la mer & le mont Liban. Nicolas occupoit ce passage, aiant à sa droite (2) une hauteur rude & escarpée, qui ne laisse le long de la mer, où il avoit appuié sa gauche (3), qu'un passage sort étroir. Il s'étoit encere saisi des hauteurs (4) qui pouvoient dominer le passage, ou qui en laissoient un par le haut, & fortissé d'autres (5) qui pouvoient être de quelque avantage à l'ennemi.

Antiochus aiant reconnu cette disposition, se régla là-dessus pour la disposition

de ses troupes; & comme il s'apperçut du danger qu'il y auroit de forcer Nicolas posté dans le défilé d'entre la montagne & la mer, s'il n'attaquoit en même tems des haureurs qui dominoient le passage, il jugea bien que le succès de l'attaque en bas dépendoit de celle du haut, ou qu'il se trouveroit moins incommodé en un endroit en insultant tous les posses en même tems: car par là il divisoit les forces & l'attention des ennemis; ce qui sut résolu, & l'armée sut rangée de la sorte que je vais dire. Elle fut partagée en deux corps, une partie (6) devoit attaquer le haut des montagnes, où les Egyptiens (7) s'étoient fortifiés, & le corps le plus confidérable (8) remplit zout le terrain du défilé. Le troisième (9), où Antiochus étoit à la tête, servit comme de réserve pour les cas inopinés. Ce Prince étoit posté de telle sorte, qu'il voioit tout ce qui se passoit sur tout le front des deux attaques autant sur mer que sur terre; ce qui me feroit croire, quoique Polybe ne le dise pas, que ce troisiéme corps, où Antiochus étoit en personne, étoit sur une hauteur. Ce n'est pas un petit avanrage de voir tout un front d'attaque pour remédier en peu de tems aux accidens qui peuvent arriver, & y envoier promtement les secours nécessaires; outre que cela excite les soldats à bien faire, lorsqu'ils sont assurés que leur Général est le témoin de leur valeur & de la conduite d'un chacun.

Mon Auteur ne donne pas l'ordre sur lequel les deux armées combattirent, il est aisé de juger que ce sur sur beaucoup de prosondeur, & comme les Asiatiques, ainsi que les Grecs, se rangeoient en phalange; lorsqu'elle se trouvoit dans la nécessité de combattre dans des lieux resserés, elle doubloit & triploit, & même quadruploit des siles. J'ai cru donc devoir représenter l'ordre de bataille des deux armées selon la méthode des peuples de l'Asie, qui, comme j'ai dit, combattoient sur une seule ligne & sans intervalle à leur infanterie, & certainement sur une plus grande prosondeur que les Grecs à leur phalange. Quant à l'action qui se passa sur la hauteur, je suppose qu'on combatti sur le même principe, lorsque le terrain permettoit de ne former

qu'une ligne sans intervale entre les corps.

Il se donna donc deux combats sur les hauteurs, & un autre plus considérable dans le défilé. Celui-ci fut soutenu avec toute la valeur & l'opiniâtreté possibles, comme cela arrive assez ordinairement dans un païs difficile, de défilés & plein de chicanes. Il n'en fut pas ainfi fur la montagne, les ennemis furent forcés en peu de tems & fans beaucoup de résistance: malheur qui influa sur tout le reste. Nicolas desespéré de la lâcheté de ceux d'en haut, & voiant l'ennemi victorieux fur son flanc droit & sur les rochers qui le dominoient entiérement, craignant d'ailleurs d'être coupé & pris par ses derrières, pendant qu'il étoit attaqué de front, songea fort prudemment à la retraite, & plutôt qu'il n'eût fait, s'il ne se sût apperçû que les affaires n'alloient pas mieux du côté de la mer: car les deux batailles se donnérent tout en même tems; &. quand même Antiochus n'eût pas réussi à l'attaque qu'il sit sur la hauteur, Nicolas cût été obligé d'abandonner le passage entre la mer & la montagne par la désaite de son armée navale, qui laissoit sa gauche découverte, & exposée aux traits & aux machines des vaisseaux d'Antiochus, qui eussent rangé le long du bord & battu ses troupes en flazc, & pris encore des revers sur elles. Avant que de passer au combat qui se donna sur mer, faisons quelques réflexions sur la conduite des Egyptiens & d'Antiochus à l'égard des deux qui se donnérent au bas & sur le haut de la montagne, elles peuvent être de quelque instruction pour les Généraux qui se trouveront en pareil cas.

La conduite d'Antiochus dans cette affaire est d'un grand Capitaine, quoiqu'elle sur le fruit du conseil de ses Généraux: car il étoit trop jeune pour être capable de conduire une entreprise d'un si grand détail, & qui demandoit une intelligence &



**.** ..

une expérience consommée. C'est beaucoup d'avoir ags par les lumières des autres,

& par conséquent l'honneur de cette victoire lui doit être attribué.

Les païs de montagnes obligent souvent un Général d'armée, qui se poste dans une vallée pour en désendre l'entrée, d'occuper dissérens postes, car il ne saut pas moins garder le haut que le bas. Nicolas se vit dans cette nécessité, & il paroît même qu'il ne pouvoit communiquer avec les troupes qui étoient postées sur les hauteurs, à cau-fe de l'apreté des rochers: & s'il le pouvoit, ce n'étoit que par de long détours; ce qui arrive asse ordinairement, & ce que j'ai remarqué plusieurs sois dans les Alpes: c'est une chose à observer lorsqu'on attaque l'ennemi ainsi divisé & posté: car lorsqu'on garde le bas & le passage le plus considérable, on doit présumer qu'on n'occuperoit pas le haut, qui domine sur le bas, s'il n'y avoit quelque passage, qui pût nous conduire dans la vallée ou des chemins qui peuvent nous mener à un autre, ou du moins croire qu'en nous en rendant les maîtres, nous aurions l'avantage des hauteurs sur l'ennemi, qui occupe le bas du désilé.

Un Général qui observe tout cela, ne doit pas moins attaquer le haut en même tems que le bas, non seulement dans le dessein d'occuper l'ennemi par tout, mais encore de crainte qu'en attaquant un seul endroit, ceux des autres postes ne nous attaquent nous-mêmes & ne tombent sur notre flanc ou sur nos derriéres dans le teins que l'affaire se trouvera tout-à-fait engagée ailleurs. Ainsi l'on doit plutôt donner deux ou trois combats qu'un seul, car il est difficile qu'on ne pénétre pas en un endroit tandis qu'on est repoussé à l'autre: au lieu qu'en attaquant par un seul, si l'on se trouve repoussé, on perd l'envie de tenter aux autres, qui se désendront d'autant mieux qu'ils feront animés par l'avantage des premiers. Il y a beaucoup d'apparence qu'Antiochus agit sur ce raisonnement, & il pensa en homme sage & de jugement. Il trouva peu de réfiftance sur la hauteur, & le bas ne céda que par le peu de courage des autres, mais cela n'empêche pas que Nicolas n'eût commis une très-lourde faute: car il manqua aux précautions que la guerre nous enseigne à l'égard de son poste, qui étoit le point capital & le seul endroit par où Antiochus pouvoit passer pour entrer dans l'Egypte; il eût donc dû s'y fortifier comme il avoit fait sur le haut: car puisqu'il eut le tems de songer à celui-ci, quoique le plus difficile, pourquoi négliger le bas? Le dessein de Ptolémée étoit de commencer par aguerrir ses troupes après les avoir disciplinées, & pour cela une défensive étoit ce qui convenoit le plus. Leur faire voir l'ennemi, les accoutumer à de petits combats avant que de les embarquer dans un général. On voit affez par tout ce que dit Polybe, que Sofibe en fort habile homme avoit ainsi réglé l'état de la guerre dans un païs très-propre pour cela. Or lorsqu'on suit une telle méthode, il ne faut penser à autre chose qu'à la pelle & à la pioche, & se retrancher par tout, & rien n'est plus aisé qu'un désilé & un endroit de montagnes. J'expliquerois ici cette méthode de se retrancher & de se ranger dans l'attaque comme dans la défense, si je ne l'avois proposée dans le Tome précédent

On ne peut trop blâmer Nicolas, qui paroît un homme expérimenté & consommé dans le métier, d'avoir négligé l'endroit où il avoit le plus à craindre, & d'avoir donné son unique attention aux autres qui étoient assez forts par eux-mêmes, bien qu'ils ne susser pas moins importans. On doit les rendre impratiquables à une attaque, s'il est possible de le faire, pour mettre son attention à l'endroit facile; afin qu'on ne puisse être insulté qu'à un seul endroit. Nicolas ne le sit pas: il auroit dû, comme j'ai dit, tirer une ligne depuis la mer jusqu'à la montagne, après avoir mis le haut hors de soute insulte, & cela se pratique lorsque les troupes qui l'occupent ne peutone V.

vent être secourues du reste de l'armée. S'il fondoit l'espérance de la victoire sur fes forces & fur l'avantage de son poste, il se trompoit comme on se trompe toujours lorsqu'on se fonde uniquement sur cet avantage. Un ennemi hardi & entreprenant. capable de tenter le plus fort comme le plus foible, malgré l'apreté des lieux, franchit les hauteurs les plus difficiles à gravir lorsqu'il scait qu'on peut y monter. Ne voit-on pas tous les jours qu'on est emporté par le plus fort, & le moins pratiquable parce qu'on ne peut s'imaginer que l'ennemi ose tenter ces endroits. Delà vient qu'on les garnit mal par l'avantage de la situation, & ce qu'il y a de plus sicheux, c'est qu'on y met souvent le rebut d'une armée, ou ce que l'on a de moins redoutable. & qu'on en confie la défense à quelque Officier sur lequel l'on compte moins que sur les autres. Sur cette opinion un habile Général ne manque pas de tenter ces endroits, & l'on voit rarement qu'il se trompe; ce stratagéme est un des meilleurs qu'on puisse emploier à la guerre. L'on remarque, par mille exemples éclatans, que les plus habiles Généraux s'y trouvent fouvent pris comme les plus médiocres. Il v en a un dans les Commentaires de César qui est d'une instruction admirable dans la guerre d'Alexandrie, & c'est l'attaque célébre du camp de Ptolémée après la jonction de l'armée de Mithridate de Pergame, avec celle de César. Mais comme j'ai rapporté cet exemple quelque part dans les Tomes précédens, je ne le répéterai pas ici.

Toute cette affaire, que mon Auteur détaille en vrai Guerrier, en commençant par la disposition des lieux, me fait juger que la raison pour laquelle Antiochus y marcha avec peu de forces, venoit de la fituation des lieux, & qu'il ne crut pas devoir amener toutes ses forces dans des païs où le grand nombre sait moins que le petit bien choifi, foit dans l'attaque ou la défense, ce qui doit nous apprendre qu'à l'égard de la guerre des montagnes, où il y a peu de passages à garder, une petite armée a autant d'avantage que les grandes, qui font obligées d'agir dans ces fortes de fituations, où l'on ne peut déploier toutes ses forces, de forte que le plus grand nombre demeure inutile, & par-là un Général est toujours blamable lorsqu'il juge de son ennemi plutôt par l'opinion qu'il a de ses forces que par le païs où il fait la guerre: tant il est vrai que l'opinion est la loi & la mesure de tout, & que la plûpart des choses nous sem-

blent grandes & redoutables plutôt par imagination que par effet.

### S. IIL

# Combat Naval. Ordre qu'on y observa.

TIçolas étoit sans doute embarrassé dans la situation où il se trouvoir, aiant en même tems deux combats à soutenir sur terre & une bataille sur mer: car tout cela arriva en même tems; événement singulier & fort extraordinaire. Il étoit trèsdifficile que le Général Egyptien pût jamais éviter un combat de mer, s'il plaifoit à Antiochus d'en courre les risques; & il lui importoit extrémement de tenter également sur mer & sur terre, de peur qu'en attaquant du côté du détroit d'entre le Liban & la mer, la flotte Egyptienne ne l'incommodat à fes flancs à coups de traits ou de machines, & qu'elle ne prît même des revers sur lui. D'ailleurs il craignit qu'en tentant seulement du côté de terre, & laissant l'ennemi maître de la mer, il ne lui retranchât les vivres qu'il pouvoit tirer de sa flotte, qu'il n'avoit levée que pour qu'elle lui fournit les chofes nécessaires pour sa marche en Egypte, & il ne pouvoit y entrer s'il n'avoit la mer entiérement libre. Sur ces sages considérations, il ordonna d'attaquer la flotte Egyptienne en même tems qu'il attaqueroit les deux hauteurs & le détroit d'entre la mer & le Liban. On se prépara donc au combat de part & d'autre-Les deux armées (a) (b) se rangérent de front sur deux lignes selon la coutume des Anciens, qui ne disséroir en rien de la nôtre. Les deux asles (c) (d) appuioient sort près du rivage qui les couvroir de ce côté-là, ce qui empêchoit que l'une ou l'autre des deux armées ne pût prendre aucun avantage & ne doublât son ennemi; car la supériorité des vaisseaux sait beaucoup sur mer. A l'égard des deux autres asles (e) (f) elles s'étendoient vers la pleine mer. Les vaisseaux de charge (g) (h) dûrent former une troisiéme ligne à couvert de ceux de guerre.

Les deux armées voguérent ainsi l'une contre l'autre avec beaucoup d'espérance & de résolution. Le combat sut un peu moins bien soutenu que celui de terre, ce qui me paroît un peu surprenant: car s'il en saut croire César dans sa guerre d'Alexandrie, les Egypriens étoient autant bons hommes de mer que les autres peuples de l'Asie y étoient ignorans. Voilà tout ce que j'avois de remarques à faire sur la bataille qui se donna sur mer entre les deux slottes ennemies, où Antiochus remporta deux victoires en un même jour, l'une sur terre, & l'autre sur mer, cela est sort remarquable. Il y a encore une chose qui me surprend à l'égard des armées navales des Anciens, c'est le nombre des hommes qui combattoient dessis; car si l'on compte le nombre de leurs vaisseaux ou galéres, il falloit que celles du troisième rang, qui étoient de trirémes, eussent pour le moins sept à huit cens hommes d'équipage, ce qui ne laisse aucun lieu de douter, quand même tous les Auteurs ne nous l'assureroient pas, que les dissérens ordres de rames étoient les uns sur les autres.

Ce n'est pas seulement le nombre de soldats & de rameurs qu'il y avoit sur chaque bâtiment des Anciens qui m'étonne le plus, c'est la facilité de leurs décentes; car l'on ne voit pas qu'ils se servissent de chaloupes comme nous faisons. On voit dans la vie de Cimon, qu'après une bataille gagnée, l'armée victorieuse sur mer approche le rivage, & décend pour donner un moment après une grande bataille. L'exemple est un peu long; mais comme il est curieux & fort remarquable, il est bon de le rapporter. Plutarque me le sournit dans la traduction de M. Dacier. Thucydide rapporte cet événement en sort peu de paroles dans son premier Livre, au lieu que Plutarque entre dans de plus grandes circonstances des deux batailles données contre les Perses en Pamphilie, l'une sur mer, & l'autre sur terre près du sleuve Eurymédon, sous le commandement de Cimon sils de Miltiades.

" Ephorus écrit, dit l'Auteur (a), que Tithraustes étoit Admiral de la flotte du Roi, & Phérendotes Général de son armée de terre: mais Calisthéne assure qu'A" riomandas fils de Gobrias, étoit le Généralissime de toute cette grande puissance, qu'il se tenoit à l'ancre avec toute la flotte à l'embouchure de l'Eurymédon, & qu'il " ne vouloit point hazarder le combat contre les Grecs, parce qu'il attendoit un ren" fort de quatre-vingt vaisseaux Phéniciens qui lui venoient de Cypre.

" Cimon au contraire pour prévenir ce renfort, s'avança contre eux en bataille, résolu, s'ils ne vouloient point combattre de leur bon gré, de les y obliger par , force. Les Barbares pour éviter cette nécessité, (b) entrérent dans le sleuve; mais , comme les Athéniens les y suivirent, ensin ils vinrent à leur rencontre avec six

<sup>(</sup>a) Plut. Vie de Cimon.

<sup>(</sup>b) Pour éviter cette nécessité entrérent dans le sleuve.] Thucydide est mille sois plus croiable que les Auteurs que Plutarque cite. Le combat ne se donna point dans le sleuve Eurymélon, mais auprès, au rapport de Thucydide. Comment deux si nombreuses slottes auroient-elles pû combattre de front dans un fleuve aussi peu considérable que celui-là? Car il ne l'étoit pas plus en ce tems là qu'en celui-ci. Je soupçonne fort encore les six cens voiles des Perses, puisque le même Thucydide dit sormellement que leur flotte n'étoit que de deux cens galères.

cens voiles, comme écrit Phanodémus, ou avec trois cens cinquante, si l'on s'en rapporte à Ephorus, & dans ce combat naval ils ne sirent rien qui répondit à de si grandes forces: car tournant d'abord leurs prouës vers la terre, les premiers qui pùrent en approcher s'y jettérent, & se retirérent dans l'armée de terre qui étoir, en bataille assez près du rivage, & les autres qui tombérent entre les mains des Grecs, surent sort maltraités, & une preuve certaine que les vaisseaux de Barbares étoient en très-grand nombre, c'est que bien qu'il y en est beaucoup qui se sauvérrent, comme cela est vraisemblable, & beaucoup d'autres qui surent brisés & coulés à fond, les Athéniens ne laisséerent pas d'en prendre deux cens.

" Après cette défaite de la flotte, l'armée de terre s'approcha du rivage. Cimon trouvoit que c'étoit une entreprise très-hazardeuse que de tenter une décente en présence de l'ennemi, & de mener des troupes déja fatiguées & affoibiles contre des troupes fraîches & supérieures en nombre. Mais voiant que le courage de ses soldats étoit infiniment relevé par leur première victoire, que leurs forces en étoient même augmentées, & qu'ils ne demandoient qu'à être lâchés contre les Barbares, il sit décendre son infanterie pesamment armée, encore toute chaude du combat. Cette infanterie saute à terre avec de grands cris, & se jette impétueusement sur les s'ébranler. Le combat sur rude, beaucoup des plus braves Athéniens & des plus considérables y surent tués; ensin après de grands efforts les Grecs rompirent les Barbares, les mirent en suite, & en sirent un grand carnage. Tout ce qui ne périt pas par l'épée sur pris, & on se rendit maître de leurs pavillons, qui étoient

remplis de toutes sortes de richesses.

Je n'ai aucune observation à saire sur l'attaque des hauteurs & des détroits de montagnes, j'en ai assez amplement traité dans les Volumes précédens. J'avoue pourunt que je n'ai pas épuisé la matière, la guerre des montagnes étant la partie de la science des armes la plus difficile & la plus étendue, à cause de la varieté des lieux, qui changeant à chaque pas que l'on fair, nous oblige à tout moment de changer les ordres; mais comme mon système des colonnes s'accommode à tout, les difpositions sont plus aisées & plus simples. On peur voir dans mes Observations sur la marche d'Annibal dans les Alpes, non seulement les précautions qu'il faut prendre: pour n'être pas forcé dans un défilé de montagnes, mais encore la méthode d'y faire combattre la cavalerie comme l'infanterie, lorsque le païs le permet: chose assez rare pourtant à l'égard de la première, qui n'est pas d'un grand usage dans ces sortes de fituations, st ce n'est dans de grandes & spacieuses vallées, c'est à dire dans celles qui versent dans les grandes plaines : car les vallées sont comme les grands sleuves qui le déchargent dans la mer, qui font toujours très-larges à leur embouchure. Dans ces sortes de situations on doit observer de mettre la cavalerie au centre, entrelassée de. colonnes de deux ou trois sections chacune, & l'infanterie au centre rangée par colonnes, & se garder de combattre sur plusieurs lignes redoublées, mais seulement sur deux & une réserve: & plutôt que de combattre sur quatre dans ces lieux resservés, on doit former des colonnes de trois ou quatre sections à la première comme à la seconde ligne & pendant que l'une attaquera la première ligne ennemie, que cette attaque serve de signal à la seconde, qui passant entre les intervalles des bataillons ennemis, ira tomber en même tems sur ceux de la seconde, pour n'en pris faire à deux fois; c'est, ce me semble, tout ce qu'on peut faire de mieux: car si une sois ces deux lignes sont renversées, ce qui ne sequiroit manquer d'arriver, vû le poids & la violence du choc des colonnes, les lignes qu'elles ont en queuë & qui les soutiennent ne sçauroient s'empêcher d'être rompues & renversées par la déroute & le nombre des suiards des deux précédentes, qui ne sauroient s'écouler entre leurs inter-

Ce que je viens de dire a été dir ailleurs en différens endroits des Volumes précédens, & l'on ne fauroit trop les répéter, parce que le plus grand nombre, prévenu en faveur des usages communément reçus, se révolte contre un système qui renverse tout l'ordre de notre tactique. Ils ne peuvent souffrir ces colonnes dans un défilé ou un détroit de montagnes, ils aiment mieux leurs bataillons minces sans force & sans choccomme si la force de l'infanterie ne consistoit pas dans la profondeur de ses siles : car si - l'on suppose un défilé de six ou huit bataillons de front rangés selon notre méthode, tiendront-ils contre un front de seize colonnes? Car j'en suppose deux à chacun de ces bataillons minces flottans. Ils alléguent toujours la coutume pour les moindres innovations. Mais on leur a fait affez voir combien il y a de mécompte dans les sentimens les plus généralement approuvés: car je n'ai affaire qu'à ces gens-là qui sont d'une humeur infiniment peu accommodante, comme si la coutume, destituée de raison, pouvoir être mise au rang des bonnes preuves auprès des gens raisonnables; ce qui est bon en un certain tems, parce qu'on n'a rien de mieux à pratiquer, doit tout aussitôt être abandonné, lorsqu'on propose des choses infiniment meilleures, & qui peuvent causer notre ruine, si l'ennemi plus docile les adopte. Il faudroit donc plutôt laisser tout bouleverser que d'abolir ce qui auroit été une sois établi plutôt par coutume que par raison. Où en serions-nous si cette maxime avoit lieu? Car il ne faut point douser que le tems & la guerre ne nous obligent aux changemens que je propose dans la tactique: on ne sauroit disputer sur un principe de tactique, qui est appuié sur desaxiomes, de la vérité desquels on ne sauroit disputer, & jusqu'ici aucun ne s'est avisé de le faire, ou du moins il me semble que personne n'y a réussi.

### C H A P I T R E XVI

Siège de Pednélisse par les Selgiens. Selge attaquée à son tour. Trabison de Loghass. Vengeance qu'en tirent les Selgiens. Conquétes d'Attalus.

E même Eté, les Pednélissiens assiégés & presse par les Selgiens, dépêchérent vers Achée pour implorer son secours, & en aiant en une réponse favorable, ils soutenoient constamment le siège dans l'espérance d'en être secourus. Achée leur envoia Gersyéris avec six mille fantassins & cinq cens chevaux. Les Selgiens surent avertis de ce renfort, & aussitôt ils s'emparérent des détroits qui sont près de Climace. Ils postérent là la plus grande partie de leurs troupes, mirent bonne garde à l'entrée de Saporda, & rompirent tous les chemins par où l'on pouvoit en approcher. Garsyéris s'étant jetté dans Milyade, & aiant campé devant Crétople, vit bien que tant que les ennemis occuperoient les passages, il ne seroit pas possible d'avancer. Pour les en déloger, voici le stratagème dont il usa: il retourna sur ses passages.

comme s'il eût désespéré de pouvoir porter du secours (a) aux assiégés, depuis que les passages avoient été pris par les Selgiens. Ceux-ci croiant que la retraite se faisoit de bonne soi, se retirérent, les uns dans leur

(a) Il retourna sur ses pas, comme s'il eut désespere de pouvoir porter du secours.] De tous les stratagémes, ceux qui trompent les plus fins comme les plus fots, & qui sont en même tems les plus rarement pratiqués, sont les fausses retraites. Il faut plus d'art que l'on ne pense pour les mettre en œuvre, & plus d'espace que je n'en ai ici pour en traiter: ce Volume est déja trop plein pour traiter cette matière, qui fera partie de mon essai des retraites d'armées. Je dirai seulement que la conduite de Garsyéris dans sa retraite simulée est celle d'un habile homme. Quand je dis que ces sortes de stratagémes sont rares, cela doit s'entendre chez les Modernes: car chez les Anciens on les trouve en assez grand nombre. Il y a une infinité de mesures & de précautions à prendre, & celles du secret ne sont pas les moindres, à cause des fréquens transsuges. J'ai sourni le moien de leur couper court en plusieurs endroits des Volumes précédens. Mais ce n'est pas là pourtant le plus délicat de l'entreprise, c'est la marche & la diligence. Celle-ci dépend du bon ordre & de la profondeur de l'autre. Qu'est-ce que j'entens par la profondeur? La netteté, le dégagement & le développement des colonnes: de sorte qu'en arrivant en présence de l'ennemi, on se trouve tout d'un tems & d'un même mouvement en bataille, que l'on marche dans l'ordre fur lequel l'on vent combattre, & que chaque arme se trouve en sa place, c'est-à-dire que l'une des deux soit toujours prête & à portée de soutenir l'autre, & que chacune soit placée en lieu qu'elle puisse faire son devoir sans qu'aucune demeure inutile, toutes choses que l'on ne sauroit trop souvent répéter, que l'on connoisse le païs par où l'on va à l'ennemi, & celui où il est, s'il nous suit, trompé par notre retraite, qui n'est que simulée, & pour revirer sur lui & tomber fur sa marche, que la nôtre soit faite & composée de sorte qu'il ne se trouve aucun embarras dans la distribution des armes, ou des corps de cavalerie & d'infanterie: qu'elle soit serrée & unie, les chemins remplis, & les routes ouvertes & sans embarras, les ponts égaux au front des colonnes, & qu'ils soient d'une largeur à passer à l'aise une colonne de combat, c'est-à-dire vingt six à trente files; que les équipages ne puissent troubler l'union & l'ordre des troupes dans la marche & dans leurs mouvemens pour aller à l'ennemi; enfin qu'il y ait de l'art & de la méthode en tout. Car lorsque l'un & l'autre s'y trouvent, qu'on marche sur des principes certains & assories, & sur une manière de combattre qui supplée au défaut du nombre, qui fait peu contre des colonnes, qui ne s'embarrassent nullement d'être déberdés, à cause

de la profondeur de leurs files, de la violence de leur choc & de la rapidité de leurs manœuvres, qui se font toutes par un mouvement facile &

régulier, on fait la guerre à coup fûr. Voilà tout ce que j'ai cru devoir dire des faufses retraites ou des simulées, à l'égard du capital de cette partie du métier des armes qui consiste dans la marche. Quand aux faits, Polybe nous en fournit assez, & celui de Garsyéris me parolt extrémement remarquable. Tout ce qui regarde ce Général, & tout l'événement de Selge est curieux & d'une instruction peu commune pour ceux qui voudront réfléchir dessus: car cet événement sut une suite de la retraite de Garsyéris. Les exemples ne manquent pas de ces fortes de retraites simulées, nous nous contenterons d'en rapporter deux pour finir ces remarques. Polyen me fournit le premier, & je tire l'autre des actions de Zisca, comparable aux plus grands Guerriers de l'antiquité.

"Autophradate voulant faire incursion dans le païs des Pysidiens, trouva que l'entrée étoit fort étroite & bien gardée. Il s'y présenta avec ses troupes, & comme s'il eût été rebuté de la difficulté des lieux, il recula jusqu'à six stades. La nuit survint sur ces entresaites, & les Pysidiens s'imaginant que les ennemis s'étoient retirés tout-à-fait, s'en allérent aussi. Autophradate en aiant été informé, prit son infanterie armée à la ségère & ceux de ses foldats qui étoient les plus agiles, & courant avec une extréme diligence, il traversa ces passages étroits & se déborda dans le païs des Pysidiens, qu'il ravagea d'un bout à l'autre". Ce que je vais dire de Zisca renserme une sausse retraite

& une surprise d'armée.

Ce grand Capitaine aiant affiégé Vise grade, ville de Bohéme, en 1420. l'Empereur Sigismond accourut au secours à la tête d'une nombreuse armée. Il y arriva devant le jour même que les Hussites y devoient entrer par le Traité sait avec les affiégés, qui promirent de la rendre, si le secours n'arrivoit pas, & ce jour-là le terme de la capitulation alloit expirer. Zisca ne trouva pas la partie égale par le nombre de ses ennemis, il fit promtement retraite, & se mit à couvert sous le canon de Prague. Les Impériaux ravis d'avoir sauvé une place si importante sans rien hazarder, & qui bridoit extrémement Prague, à cause du voisinage, se divertirent de leur mieux: comme si l'ennemi eut été à cent lieues d'eux. Zisca informé qu'ils ont bû toute la journée, ne douta point qu'ils ne dormissent toute la nuit, & très-profondement, & que tout ne fût dans une parfaite tranquillité & sans aucune appréhension de l'ennemi. Il décampe à la sourdicamp, & les autres dans la ville, parce que le tems de la moisson pressoit. Mais Farsyéris revint aussitôt sur ses pas, & marchant à grandes journées vint se poster sur les hauteurs, qu'il trouva sans désense, & y mit du monde. Puis laissant là Phayle pour commander, il sut à Perge avec ce qui lui restoit de troupes, & envoia de là dans les autres endroits de la Pissidie & la Pamphylie pour représenter comme l'on avoit à craindre des Selgiens, engager les peuples de ces provinces à faire alliance avec Achée, & les presser de venir au secours des Pedné-lissiens.

Cependant les Selgiens se fiant sur la connoissance qu'ils avoient du pais, crurent qu'en faisant marcher un corps de troupes contre Phayle, ils lui donneroient l'épouvante & le chasseroient de ses postes. Mais loin de réussir, ils perdirent beaucoup de leur monde. Ils se tournérent donc du côté du siège, & le pressérent plus qu'ils n'avoient sait jusqu'alors. Les Etenniens, peuple de la Pissidie, qui habite les montagnes au-dessus de Sida, envoierent à Phayle huit mille pesamment armés, & les Aspendiens quatre mille. Ceux de Sida ne prirent point de part à ce secours, soit pour gagner l'amitié d'Antiochus, ou plutôt à cause de la haine qu'ils portoient aux Aspendiens. Avec ces nouvelles forces jointes à son armée, Garsyéris approcha de Pednélisse, & s'imagina que les Selgiens, pour lever le siège, attendroient à peine qu'il parût. Comme cependant ils l'attendirent de pied ferme, il s'arrêta à une distance raisonnable de la ville, & s'y retrancha. Pour fecourir néanmoiens les Pednélissiens autant qu'il lui seroit possible, sçachant qu'ils manquoient de vivres, il voulut faire entrer pendant la nuit deux mille hommes chargés chacun d'une certaine mesure de bled. Les Selgiens furent avertis qu'ils étoient en marche, ils vont au-devant, taillent en pièces la plus grande partie de ce détachement, & emportent tout le bled.

Fiers de ce succès, ils entreprirent non seulement de continuer le siège de Pednélisse, mais encore d'assièger Garsyéris lui-même. Car dans la guerre ce peuple est toujours hardi jusqu'à la témérité. Laissant donc dans leurs retranchemens une garde suffisante; ils approchent du camp ennemi par plusieurs endroits, & l'attaquent avec vigueur. Garsyéris pressé de tous côtés, & voiant ses retranchemens renversés en plus d'un endroit, commençoit à craindre une désaite entière. Il envoia sa cavalerie dans certain poste qui n'étoit point gardé. Les Selgiens crurent que c'étoit la crainte d'être forcés qui les saisoit retirer, & ne pensèrent point du tout à les arrêter. Mais la cavalerie de Gar-

ne à la faveur des ténébres, & tire droit à leur & contraînt l'Empereur lui vinguième de s'encamp, il les surprend dans cet état, les taille tous en pièces sans presque aucune résistance,

## 4 HISTOIRE DE POLYBE,

syéris aiant tourné par leurs derrières & chargé brusquement, l'infanterie encouragée, quoiqu'elle eût été déja renversée, revint à la charge. Les Selgiens envelopés prennent la suite. En même tems les Pednélissiens fondent sur ceux qui avoient été laisses au camp. & lès en délogent. Les vaincus s'écartérent de côté & d'autre. Il en resta au moins dix mille sur la place. De ceux qui se sauvérent, les alliés se rétirérent chez eux, & les Selgiens s'ensuirent par les montagnes dans

leur patrie.

Garsyéris, qui étoit bien aise de passer les défilés, & d'approchez de Selge avant que les fuiards revenus de leur fraieur pussent l'arrêter & délibérer sur ce qu'ils auroient à faire, se mit sur le champ à leur queuë, & arriva à Selge avec son armée. Les Selgiens ne pouvant pas espérer du secours de leurs alliés après leur dernière désaite, & effraiés de l'échec qu'ils avoient reçu, commencérent à craindre pour eux-mêmes & pour leur patrie. Ils convoquérent une assemblée, où il fut résolu de députer un de leurs Citoiens à Garsyéris. Ils choisirent pour cela Logbasis. Cet homme avoit été longtems ami de cet Antiochus qui étoit mort en Thrace: & avoit élevé, comme sa propre fille & avec une tendresse extréme, Laodice qui lui avoit été consiée, & qui fut depuis semme d'Achée. Tout cela fit croire qu'on ne pouvoit dans la conjoncture présente faire un choix plus heureux. Logbasis entra en conférence avec Garsyéris; mais loin de rendre service à sa patrie comme on attendoit de lui, il exhorta ce Général d'avertir au plutôt Achee, que Logbasis se chargeoit de lui livrer Selge. On ne pouvoit faire à Garsyéris une proposition qui lui sût plus agréable. Il envoia sur le champ à Achée pour lui apprendre ce qui se passoit, & le faire venir. On fit une trève avec les Selgiens, on recula la conclusion du Traité, toujours quelque difficulté se présentoit en attendant Achée, & pour donner à Logbalis le loisir de conférer avec lui, & de prendre des mesures pour l'exécution de son dessein.

Pendant qu'on alloit & venoit pour cela, les foldats passoient librement du camp à la ville pour y prendre des vivres. On a éprouvé cent & cent sois combien cette liberté étoit sunesse, cependant on n'y met point ordre. En vérité c'est mal à propos que l'homme passe pour le plus rusé de tous les animaux, il n'y en a point de plus facile à surprendre. Car combien de camps, combien de garnisons, combien de grandes villes se sont perduës par cette liberté: Ce malheur est arrivé à une infinité des gens, les saits sont certains, & malgré cela nous sommes toujours neus sur ces sortes de surprises. La raison en est qu'on ne s'applique pas à connoître les malheurs où sont tombés, saute de certaines précautions, ceux qui nous ont précédés. On se donne beaucoup de peine, on sait de grandes dépenses pour amasser des vivres & de l'argent, pour élever des murailles, pour avoir des armes,

&.

& l'on néglige la connoissance de l'Histoire, la plus aisée de toutes à acquérir, & qui fournit le plus de ressources dans les occasions sacheuses: & cela, pendant qu'on pourroit dans un honnête repos & avec beaucoup de plaisir se remplir l'esprit de ces connoissances par la

lecture de ce qui s'est passé avant nous.

Achée arriva au tems marqué, & les Selgiens, après avoir conféré avec lui, s'attendoient à l'accommodement du monde le plus avantageux. Pendant ce tems-là Logbasis amassa des soldats d'Achée dans sa maison, ne laissant pas toujours de conseiller aux Selgiens de tenir des conseils sur l'affaire présente, de ne point laisser échaper l'occasion & de conclure enfin un Traité. On s'assembla en effet, & comme si la chose devoit se terminer, on fit venir à l'assemblée jusqu'aux sentinelles. Alors Logbalis donna le signal aux ennemis, fit prendre les armes aux foldats qu'il avoit chez lui, en prit lui-même & en donna à ses enfans. Achée s'approche de la ville avec la moitié de l'armée, & Garsyéris avec le reste s'avance vers un Temple de Jupiter, lequel commande la ville, & en est comme la citadelle. Un Pastre s'appercoit par hazard de la chose, & en avertit l'assemblée. Aussitôt les soldats courent; les uns à Cestédion, c'est le nom du Temple; les autres aux corps-de-garde, & le peuple en fureur à la maison de Logbasis, où la trahison aiant été découverte, une partie monte sur le toit, les autres forcent les portes du vestibule, & massacrent Logbasis, ses enfans & tous les autres qui étoient dans la maison. Ensuite on annonça la liberté aux esclaves, & l'on partagea les forces pour aller à la défense des postes avantageux. Garsyéris tâcha d'approcher de Cestédion, dès qu'il vit que les assiégés s'en étoient emparés, & Achée de rompre les portes de la ville; mais les Selgiens firent une fortie qui lui coûta sept cens hommes, & obligea le reste à quitter l'entreprise, en sorte que lui & Garsyéris prirent le parti de rentrer dans leurs retranchemens.

Les Selgiens alors craignant qu'il ne s'élevat parmi eux quelque sédition, craignant aussi de nouvelles attaques de la part de l'ennemi, envoiérent à Achée les plus anciens de la ville avec les marques ordinaires de la paix, & un Traité qui portoit: Qu'ils donneroient sur le champ quatre cens talens, qu'ils rendroient aux Pednélissiens les prisonniers, 69 qu'à quelque tems de là ils paieroient trois cens autres talens. C'est ainsi que les Selgiens sauvérent leur patrie du péril où la trahison de Logbasis l'avoit jettée. Ce courage étoit digne de leur liberté, & de l'alliance qu'ils avoient avec les Lacédémoniens. Pour Achée, après avoir pris Milyade & rangé sous sa domination la plus grande partie de la Pamphylie, il alla à Sardes, sit une guerre continuelle à Attalus, menaça Prusias, & se rendit formidable à tout le païs d'en deçà du mont Taurus.

Tome V.

Dans le tems qu'Achée étoit occupé au siège de Selge. Attalus parcouroit avec un corps de Gaulois Tectosages les villes d'Elide & toutes les autres villes voilines, qui par crainte s'étoient auparayant rendues à Achée. La plûpart se donnérent à lui de bonne grace, & regardérent même comme un bienfait qu'il voulût bien les prendre fous sa protection. Peu attendirent qu'on leur sit violence. Celles qui le reçurent de bon gré, furent Cumes, Smyrne, Phocée: Egée & Temnos craignirent qu'il ne vînt à elles, & firent comme les autres. Les Teiens & les Colophoniens lui envoiérent aussi des Ambasfadeurs, & se rendirent à lui eux & leurs villes. Il les reçut aux mêmes conditions qu'auparavant, & prit des ôtages. Il ne traita personne avec plus de douceur que les Ambassadeurs des Smyrnéens, en reconnoissance de la fidélité qu'ils lui avoient gardée. Ensuite il continua d'avancer, & aiant passé le Lyque il entra dans la Mysie; Carse épouvantée lui ouvrit ses portes. Didyme ne tint pas non plus contre la crainte qu'eut la garnison d'être assiégée. Ce fut Thémistocles qui lui livra ces deux places. Il en avoit reçu le gouvernement d'Achée. De là il entra dans la plaine d'Apie, & y fit le dégât, passa le mont appellé Pelicanta, & campa sur le Mégiste. Pendant qu'il y étoit, arriva une éclipse de Lune, & les Gaulois qui depuis longtems se lassoient d'une route si pénible, parce que leurs femmes & leurs enfans les suivent à la guerre dans des chars, prirent cette éclipse pour un augure qui ne leur permettoit pas d'aller plus loin. Attalus n'en tiroit aucun fervice; mais leurs campemens séparés, leur désobéissance & leur orgueil ne laissérent pas de le jetter dans un très-grand embarras. D'un côté il craignoit que se joignant à Achée, ils ne se jettassent sur les terres de sa domination; & de Pautre il ne vouloit pas se perdre de réputation, en faisant égorger des soldats, qui par affection pour lui l'avoient suivi jusqu'en Asie. Il se servit donc du prétexte qu'ils lui donnoient, & leur promit de les ramener où il les avoit pris, de leur donner un terrain commode pour s'y établir, & que toutes les fois dans la suite qu'ils lui demanderoient des choses qu'il seroit juste de leur accorder, ils le trouveroient toujours disposé à les obliger. Il les sit conduire en effet à l'Hélespont, sit beaucoup d'amitiés aux Lampascéniens, aux Alexandrins & aux Iliens, qui lui avoient été fidéles, puis avec Ion armée il se retira à Pergame.

## OBSERVATIONS.

Sur l'attaque & la défense des maisons, cassines ou censes en plein champ.

S. L.

Mesures à prendre soit pour l'attaque, soit pour la aesense d'une maison, &c.

A trahison de Logbasis, qui sur assez mal concertée, & la désense de la mas-✓ fon où il s'étoit retiré avec ses amis & ses enfans me fournira l'occation de traiter une partie de la guerre qui me paroît affez importante : personne n'en a encore traité, ni pensé même à le faire. Cela n'est pas surprenant, puisqu'on a vit par cet Ouvrage que nos Auteurs dogmatiques militaires ont negligé même celles qui regardent le plus absolument le Général, & ce qu'ils ont dit des autres nous en fournit à peine une idée. Je ne pense pas que qui que ce soit s'avise de nous chicaner là-dessus, nous n'en oublierons donc aucune, & particulièrement celle-ci, qui regarde l'attaque & la défense des maisons soit dans les villages on en pleine campagne, parce que ces fortes d'actions ne regardent presque que les Officiers particuliers, & nous travaillons autant pour ceux-ci que pour les autres d'un rang plus élevé. Chacun sçait, & nous l'avons dit, que la science de la guerre ne s'apprend pas en un jour & par la seule expérience, mais par une étude prosonde & très-méditée. Je dis ceci après en avoir pris selon mes forces & mon expérience, & après avoir traits près de trente parties de cette science. Celle-ci ne nous tiendra pas longrems, & après plusieurs préceptes nous donnerons quelques exemples, où le Lecteur s'instruira mieux que par tout ce que je pourrois dire. Cet exorde étoit nécessaire avant que d'entrer en matière, car il n'y a pas de meilleurs guides que les faits, & il ne nous arrive pas toujours de marcher en leur compagnie; nous sentons alors notre foiblesse, puisqu'il faut rirer les principes de notre propre fond, lorsque ces faits ne four-

Quelque mauvaises & en apparence méprisables que soient les maisons, soit dans les villages ou en pleine campagne, soit qu'on se soit mis en rête de les désendre pour se couvrir contre l'ennemi, où qu'on s'y trouve surpris; quelque mauvaises, dis-je, qu'elles soient, l'insulte ou l'attaque de ces sortes de postes n'est pas, à mon sens, la chose du monde la plus aisée. Je crois au contraire qu'elles sont plus difficiles & plus dangereuses qu'on ne pense. Je me suis trouvé ensermé & insulté dans une maison ou cassine en plaine campagne en 1705. en Italie, & j'ai vû l'attaque d'une autre de sort près en 1703. Ce qu'il y a de bien surprenant, & l'expérience me le fait assez connoître, c'est que les plus méchantes maisons sont les plus difficiles à emporter, lorsque ceux qui sont dedans sont résolus & déterminés à se bien désendre. Celles qui sont bâties de brique & de peu d'épaisseur, sont béaucoup plus sortes & plus soutenables que les autres qui seroient plus épaisses, c'est-à-dire qu'un mur de trois briques d'épais est présérable à un autre de six: car ceux de pierre ou de moilon ne valeur rien. J'ai remarqué que deux ou trois coups de canon y sont de telles ouvertures,

qu'il n'y a plus moien d'y tenir; outre que les éclats des pierres blessent une infinité de personnes, sans compter la facilité de les jetter bas en très-peu de tems; au lieu que le canon dans un mur de brique ne fait qu'un trou guéres plus large que le boulet sans le moindre écart. Voilà l'avantage des maisons de brique, que l'on doit

préférer à celles qui sont de pierre de taille ou de moilon.

Ceux qui craignent d'être attaqués dans une maison où ils ont été possés, ou que la nécessité les oblige de défendre, ont des mesures à garder & des précautions à prendre. Il faut plus de bon sens que d'expérience, lorsqu'on est assuré de la valeur & de la bonne volonté des foldats. Le plus grand danger est le feu : car si elle étoit couverte de chaume ou de planches, il n'y a pas de meilleur reméde que de jetter bas le toît, du moins le chaume, & le brûler tout aussitôt, de peur que l'ennemi ne s'en serve contre la maison même. Il est bon de lui enlever cer avantage. Après cela on visitera la maison, pour percer des crénaux tout autour à deux ou trois pieds de disrance l'un de l'autre, de trois ou quatre pouces de diametre, & surtout aux angles. le les mets près-à-près pour empêcher que l'ennemi n'applique des échelles entre deux crénaux pour monter sur le toît, comme il arriva à Logbasis: car pendant que les uns attaquoient les portes, dit Polybe, les autres montérent sur le toît, & assommérent ou tuérent d'en haut à coups de tuilles ceux qui la défendoient, pendant que les autres étoient occupés en bas à la défense des portes, qui furent enfoncées. C'est pour cette raison que bien que le toît soit couvert de tuilles, je propose d'y faire de grandes ouvertures & de s'y échafauder, pour être en état de bien recevoir à coups d'épées ou de halebardes ceux qui tâcheroient de monter dessus. Il faut avoir fait encore une bonne provision de grosses pierres pour les jetter sur les assaillans, & surtout du côté des angles, par où on les sappe ordinairement; ce que je n'ai pourtant vû ni oui dire qu'on eût jamais pratiqué, bien que j'aie trouvé plusieurs exemples dans l'Histoire de ces fortes d'actions.

Voilà ce qui regarde le haut lorsqu'il n'y a qu'un étage. Celui du rés-de-chaussée ne doit pas moins être gardé que l'autre d'en haut; mais les crénaux doivent être percés fort haut, de crainte que l'ennemi ne s'en rende le maître en fourrant ses armes dedans. C'est ce qui arrive ordinairement aux Officiers sans expérience. On doit les percer à sept pieds & demi ou huit pieds du rés-de-chaussée, avec des banquettes de planches ou de fascinages, afin que les crénaux se trouvent alors à hauteur d'appui: car il faut bien prendre garde que ce qu'on appelle hauteur d'appui en termes militaires, est fort différent de la hauteur d'appui en architecture, qui n'est élevé qu'aurant qu'il est nécessaire pour y mettre les coudes; au lieu qu'il faut créneler le mur à environ quatre pieds & demi de la banquétte en haut. Il ne faut pas moins percer les portes à la même hauteur, & les barricader du mieux qu'il sera possible, & cet endroit est sans difficulté le plus difficile à défendre, par la raison qu'il est aisé d'y mettre le seu en se coulant, & se baissant le long du mur pour n'être pas vûs de ceux qui se désendent. Pour moi je pense que si je me trouvois en pareil cas, je sermerois ou boucherois ma porte, & furtout lorsqu'elle est grande, par un ou deux arbres entiers avec toutes leurs branches, dont j'aiguiserois les bouts ou la pointe pour empêcher l'ennemi d'en approcher, & je garnirois ce retranchement d'un bon nombre de fuseliers; ce qui vaut mieux que la porte du monde la mieux barricadée.

Si l'on avoit le tems de lever terre, je voudrois tirer un fosse tout autour de trois pieds de profondeur dans l'intérieur de la maison, à deux pieds & demi en deçà le long du mur, & large de six pieds, & percer des crénaux à un pied de hauteur le long du bas de la muraille & du rés-de-chaussée. Ces crénaux seront per-

cés vis-à-vis & entre les intervales de ceux d'en haut, & par dessous la banquette. Ces crénaux voient les pieds des ennemis avec cet avantage, que ceux du dehors ne peuvent voir ceux du dedans, qui les voient sans être vûs, sans qu'il leur soit possible de mettre leurs armes dans ces crénaux pour être trop bas. Cet avantage est d'autant plus considérable, que l'ennemi ne sçauroit approcher ni sapper le mur sans être exposé au seu d'en haut, & à celui des crénaux d'en bas.

J'ai observé cette méthode en 1708. à l'Eglise de Lessingue, dont j'avois eu le gouvernement, que je sortisiai, en attendant que le village, dont on vouloit faire une place de guerre, sût en état de désense, & où je pûsse me retirer avec trois bataillons que j'avois à mes ordres, au cas qu'il prît envie aux ennemis, qui étoient alors occupés au siège de Lille, de me venir attaquer; & comme ce poste, dont j'avois proposé l'attaque, étoit d'une extréme importance, je me hâtai de le mettre hors d'insulte, aiant été averti qu'ils avoient dessein sur moi; mais comme ils apprirent qu'il n'y avoit pas moien de me forcer sans canon, & que presque tout le païs aux envi-

rons étoit sous l'eau, ils ne jugérent pas à propos de tenter l'avanture.

La prudence exige, lorsqu'il s'agit d'attaquer une maison isolée dans un village ou en pleine campagne, d'y faire marcher du canon de six ou de huit livres de bale, de peur d'y perdre inutilement son tems: car le succès d'une insulte de cette nature étant toujours fort incertain, lorsqu'on a affaire à des soldats résolus & déterminés à se bien désendre, il vaut mieux aller au plus sur, les faire sommer: & s'ils ne sont pas d'humeur à capituler, il faut saire battre le mur par les angles, ce qui est une affaire d'un moment. Si l'on n'a pas du canon, le meilleur expédient est de faire un grand seu aux crénaux, pendant qu'avec des échelles on tâchera de monter sur le toît, de l'ouvrir, & de tirer d'en haut sur ceux du dedans, ou de les assommer à coups de tuilles; ce qui ne peut guéres se faire sans danger, & même sans desavantage, si ceux du dedans ont ouvert eux-mêmes le toît pour tirer d'en bas contre ceux qui seroient montés par dessus, qui ne peuvent guéres tirer sans embarras, outre qu'ils sont vûs & choisis de ceux d'en bas, dont il n'y a pas un coup d'inutile. Ajoutez que ceux qui montent par les échelles sont vûs des crénaux, qu'ils ne peuvent éviter lorsqu'ils sont percés à deux pieds l'un de l'autre.

Lorsqu'on défend une maison où il y a une cour, & une ou deux portes cochéres, on doit se tenir dans la cour, occuper tous les corps de logis qui l'enserment, & créneler non seulement les murs du côté de la campagne, mais encore ceux qui voient dans la cour; afin que si l'ennemi venoit à se rendre maître de la cour, on pût se retirer dans l'étage du rés-de-chaussée & dans celui d'en haut, pour tirer de toutes parts sur ceux qui seront entrés, comme cela arriva à l'attaque de la cassine de la Bouline ou de Moscolini en 1705. la nuit du dernier de Mai au premier de Juin. Mais je crois que le meilleur moien pour n'être pas forcé aux portes, est de les laisser ouvertes & de les boucher d'arbres abattus avec toutes leurs branches. Je ne vois pas de meilleur expédient que celui-là, car alors il ne reste plus d'autre reflource à l'ennemi que de fapper les murs ou les battre à coups de canon; & lorsqu'on manque de celui-ci, & des outils propres pour sapper la muraille, je ne vois pas d'autre reméde que de quitter partie, à moins qu'on ne se serve du belier, c'est-à-dire de suspendre une poutre entre quatre poteaux pour battre la muraille; ce qui fait plus d'effet que tous les canons du monde Cela ne se fait pas sans péril, mais aussi la maison en est plutôt renversée. Finissons ce Paragrafe par quelques exemples remarquables de ces fortes d'actions, pour passer dans le suivant à celui de la cassine de Moscolini ou de la Bouline.

J'ai regret de trouver une tache de trahison & de persidie, & qui pis est d'ingraditude dans un des plus grands Capitaines du sixième siècle, c'est de Mummol dont je veux parler. Cet habile Guerrier aiant abandonné le parti du Roi de Bourgogne pour se jetter dans celui de Gondebaud, se trouva ensermé dans Comminge avec ce Prince, & plusieurs autres Seigneurs tout aussi insidéles que lui. Leudegisse, Général du Roi de Bourgogne, mit le siège devant cette place, audevant de laquelle il se sur morsondu, si Mummol & les autres Seigneurs n'eussent traité secrétement avec l'ennemi pour lui remettre la place, & la personne de Gondebaud; mais comme il est ordinaire aux Princes d'aimer la trahison, & d'avoir en horreur les traitres, après s'être vengés de leurs ennemis, le Roi de Bourgogne écrivit à son Général de se désaire de ces gens-là, & particulièrement de Mummol, qu'il haissoit mortellement. Leudegisse aiant reçu cet ordre, " sit sous main sou
lever quesques soldats contre Mummol, dit le Père Daniel (a), qui après s'être, longtems battu en desespéré dans une maison où il s'étoit jetté, sur tué de deux , coups de lance, au moment qu'il en sortoit pour se faire passage au travers de

" ceux qui l'attaquoient.

La gloire qu'on acquiert dans la défense d'un méchant poste, est infiniment audesfits des plus belles résistances d'une place forte & des plus importantes d'un Etat. C'est le sentiment des Connoisseurs, & j'ai lieu d'être surpris que les Historiens négligent de nous apprendre ces fortes d'actions, qui sont celles où la valeur & la wertu militaire paroissent avec plus d'éclat. Henri Duc de Rohan n'a cu garde d'imiter ces fortes d'Ecrivains dans ses Mémoires. Il rapporte un fait de cette espéce, & ce qu'il y a de bien remarquable, c'est qu'il n'y avoit que sept soldats, & cependant ces sept soldats, ou plutôt ces sept héros ensermés dans une méchante maison de terre nommée Chambonat auprès de Carlar, arrêtérent deux jours entiers le Maréchal de Thémines, ,, qui marchoit vers le pais de Foix avec sept " mille hommes de pied & fix cens chevaux; ces sept hommes comparables, dis , l'Historien, aux foldats les plus vantés dans l'Histoire Gréque & Romaine, " tuent plus de quarante hommes en diverses attaques, le seul défaut de vivres & de provisions les contraignir à chercher les moiens de se fauver. Un d'eux sort la nuit & va reconnoître les environs. Joieux d'avoir trouvé un endroit, il revient; mais son propre frère, qui le prend pour un ennemi, le tire & lui casse la cuisse. Il fe traîne le mieux qu'il peut, exhorte ses camarades à se sauver, & leur donne les enseignes nécessaires. Pour moi, lui dit son frère, je ne vous quitter ai point, puisque je suis la cause innocense de votre malheur, je veux vivre & mourir avec \* 1001s. Un de leurs cousins germains dit la même chose, pendant que leurs compagnons se sauvent à regret. Ces trois se désendent dans leur méchant posses, tuent encore quelques ennemis, & meurent libres. L'action de ses pauvres soldats, poursuit leur illustre & reconnoissant Général, mérite sa place dans l'Histoire, elle égale ce qu'il y de plus mémorable dans l'antiquité"

M. de Rohan, n'a pas cru devoir entrer dans le détail de la défense de cette méchante maison, il n'a eu d'autre vûë que de neus donner un exemple de la vertu & de l'incroiable valeur de ces braves soldats, & de nous exciter à la gloire des belles actions par celles des autres; ce qui n'est pas d'une petite instruction pour les gens de guerre, & pour ceux qui sont nés pour la faire un jour. Nous ne sommes pas moins portés à citer ces sortes d'exemples, lorsque l'occasion s'en présente; mais nous cherchons plus particuliérement ceux d'où nous puissons tirer des

<sup>(2)</sup> Hist. de Brance. Generan, Childeric, Cloteire.

préceptes pour nous conduire en semblables occasions, puisque nos Auteurs dogmatiques, très-secs & très-abrégés, ont oublié cette partie de la guerre, aussi bien qu'un grand nombre d'autres. Le Roi de Suéde Charles XII. nous fournit une désense de maison, où il étoit lui-même en personne. Cette action est d'un brillant qui n'a guéres d'exemples dans l'Histoire, & c'est, je pense, la seule tête couronnée à qui pareille avanture soit arrivée. Je vais la rapporter sans m'asservir à l'ordre des tems, je ne vois rien qui nous porte davantage aux résolutions généreuses, & qui nous excite le plus à les imiter qu'en prenant nos Acteurs sur le trône même.

L'attaque de la maison de ce Prince auprès de Bender, est un des événemens le plus mémorable de la vie de ce Guerrier vraiment extraordinaire, & au-dessus peut-être des plus grands hommes de l'antiquité. Je l'ai comparé à Alexandre le Grand, ou pour mieux dire je l'ai mis au-dessus de ce Conquérant: car on ne juge pas des hommes par l'étendue de leurs conquêtes & le nombre de leurs victoires. eui sont le plus souvent l'ouvrage de la fortune plutôt que celui de l'habileté & de l'expérience. Si un habile homme se mettoit en tête de faire l'analyse des actions du Monarque Grec en Asie, comme de celles de Charles XII. en Europe, il rabattroit infiniment, je m'assure, de la renommée du premier, & trouveroit dans l'autre le grand & le merveilleux qu'elle lui refuse, & que personne ne s'est avisé d'y chercher. C'est de tous les Capitaines celui qui a commis le moins de fautes, & qui a donné les plus grandes marques de courage & de patience, & je doute qu'il s'en trouve aucun dont les actions aient été plus brillantes & plus extraordinaires que celles de ce grand homme. On remarque en lui, chose rare, toutes les parties de la guerre, il les a toutes parcouruës & pratiquées dans un espace trèscourt & une vie de peu de durée. Personne ne s'est mieux servi de sa raison dans toutes ses entreprises que celui-là, bien que ceux qui ne jugent des choses que par les événemens aient jugé tout autrement de la grandeur de ses actions. Ceux qui louent & admirent si fort les actions d'Alexandre le Grand dans sa guerre contre les Perses, j'entens ici les gens du métier & les gens de Lettres, n'examinent pas d'assez près, ils n'ont vû que le gros des choses: ce qui fait voir qu'ils ne louent « & n'admirent que par coutume; mais les autres, qui sont consommés dans les armes, & qui comparent l'un avec l'autre, trouveront que je décide avec connoissance de cause. Les actions du Roi de Suéde sont en si grand nombre, qu'elles embrassent, comme je l'ai dit si souvent, toutes les parties des armes. Qui pourroit jamais s'imaginer que dans ce que je traite ici, je puisse citer ce Prince pour exemple dans la défense d'une maison qu'il a désendue lui-même en personne? Je le tire de l'Histoire de Suéde sous le regne de Charles XII. l'ai dit ailleurs dans cet Ouvrage, que l'Auteur me paroissoit avoir travaillé sur d'excellens Mémoires en bien des endroits de fon Histoire, il ne lui arrive pas toujours d'en rencontrer de pareils: car il y a bien des faits qu'il rapporte, qui ne sont pas conformes à ce que j'ai appris de plusieurs Officiers en Suéde qui en avoient été les témoins.

Quant à l'action de Bender, on me l'a racontée, à quelques circonstances près, comme on le rapporte, si l'on en excepte les bombes, dont ils n'ont fait aucunemention. Je n'entrerai dans aucun détail de ce qui précéda l'attaque du quartier de ce Prince auprès de Bender, bien qu'il n'ent qu'une poignée de gens, cela n'empêcha pas qu'on ne sît des préparatifs aussi considérables que s'il se sût agi de combattre une puissante armée, gens plus braves que des Turcs & des Tartares en eussent peut-être sait autant. Ce qu'il y a de certain, c'est que le Grand Visir & le Kam des Tartares avoient formé le noir complot, à l'inscôt du Grand Seigneur,

de se saisir de la personne du Roi de Suéde, & avoient supposé des ordres, dont ils firent part aux Généraux, pour qu'ils pussent agir sans scrupule: de sorte qu'en peu de tems un corps de troupes Turques s'étant joint à un plus grand des Tartares, & aiant tiré du canon de Bender, le Seraskier étant entré dans le complot. ils investirent le quartier du Roi de Suéde. Le Roi avoit déja été instruit par un Officier des Janissaires de ce qui se brassoit contre sa personne, & lui sit assez entendre que le Grand Visir s'entendoit avec le Kam des Tartares, & qu'ils cherchoient bien moins à l'obliger à s'en aller, & ce dernier à lui servir d'escorte, qu'à le remettre entre les mains de ses ennemis pour des sommes considérables, qui devoient se partager entre le Visir, le Bacha de Bender & les Officiers Généraux Turcs; ce qui obligea le Roi de Suéde de faire partir sur le champ un de ses Interprétes nommé Jean Savari, avec lequel je sis nausrage à l'entrée de la mer Baltique à mon retour de Suéde, homme hardi, capable d'une intrigue, & qui eut afsez de courage pour donner un placet au Grand Seigneur par le moien de l'Ambassadeur de France, ce que je croirois assez, vû que cet homme parloit parfaitement la langue Turque. Cependant M. de Villelongue, Colonel de dragons, s'attribuë cette action-là: je ne la lui ôte point, je n'ai jamais oui dire à aucun Officier que ce ne fût pas lui. Le Grand Seigneur lut le placet avec une étrange furprise; mais avant que ses ordres fussent arrivés, pour tirer le Roi d'embarras, il se passa bien des choses que je vais copier de l'Historien dont j'ai parlé, après avoir dit en peu de mots certaines circonstances qui me paroissent nécessaires pour entrer en matière. Les Turcs qui s'étoient joints aux Tartares avoient investi le petit camp du Roi, où il avoit fait bâtir une maison de bois, dans laquelle il logeoit, & où l'on faisoit la prière. On l'avertissoit à tout moment de se tenir sur ses gardes, & qu'il seroit infailliblement insulté; mais il répondoit toujours, bagatelle, bagatelle, ils n'en feront rien. Cependant comme il vit qu'on se disposoit à l'attaquer tout de bon, il envoia au Seraskier pour lui demander ce que cela fignifioit; mais celui qu'il envoia revint avec des conditions que le Roi n'étoit guéres d'humeur d'accepter. Les Janissaires, qui ignoroient la trahison de leurs Chefs, y alloient de bonne soi, & vouloient que le Roi se remît entre leurs mains pour aller où il lui plairoit sous leur escorte; ce que le Roi n'eur garde d'accepter, après leur avoir fait connoître qu'étant foumis aux ordres de leurs Officiers Généraux, ils ne seroient pas maîtres de l'escorter par tout où il voudroit aller, & que ces Généraux trempoient eux-même dans le complot.

Le lendemain 12. de Février 1713. qui étoit un Dimanche, & dans le tems qu'on faisoit la priére, ,, on vint avertir Sa Majesté, que les Janissaires irrités du , resus qu'elle avoit sait de se consier à eux, s'étoient jettés sur les troupes Sué-doises qui gardoient le camp: qu'ils en avoient déja pris trois cens soldats, qu'ils avoient desarmés: & que le reste qui se desendoit opiniarrément, ne pouvoit manquer d'être bientôt accablé par le nombre. Là-dessus le Roi sit cesser le service, & sortant de la Chapelle avec douze ou quinze Officiers qui l'accompagnoient, & environ cinquante de ses dragons, qui sassoient toute sa garde, il s'avança contre les Tartares, dont il tua d'abord trois de sa propre main. Sa sière & majestueuse contenance inspira tout à la sois tant de terreur & de respect aux ennemis, que les Chess qui les conduisoient s'arrêtérent tout à coup, comme s'ils avoient été éblouis & frapés de quelques éclairs qui sussent dans son logis avec le Colonel Rosen & quelques autres.

" Il n'y fut pas un demi quart d'heuse que cette maison sur attoquée avec surie.

Il s'y étoit retranché le mieux qu'il avoit pû en barricadant les portes & les fenêtres. Mais quelle résistance pouvoit faire une maison de bois contre une armée entière de Barbares, & contre un feu continuel de grenades & de bombes? Déja le retranchement & la maison étoit forcée de tous côtés, le toît tout en seu d'où il tomboit des tisons embrasés; lorsque le Colonel Rosen, justement allarmé pour la personne du Roi, ouvrit une senêtre, & sautant dehors le premier donna la main au Roi pour le suivre. Ce Prince avoit à peine touché à terre, qu'un Tartare lui appuiant son mousqueton contre la tête, l'alloit paier, disoit-il, de ce qu'il avoit tué son frére, si le même Colonel, détournant le coup avec son épée, n'eût encore fauvé le Roi de ce danger. Enfin il n'y avoit nulle apparence qu'il pût résister, étant réduit à quarante-deux hommes, & il alloit se faire massacrer en se jettant l'épée à la main au milieu du carnage", (lorsque par une avanture qui orneroit parsaitement un roman, & qui est pourtant véritable,), l'on sit arriver les ordres du Sultan. Ils étoient apportés par un exprès qui accompagnoit l'Interpréte de Sa Majesté (Savari), ils défendaient toute violence contre le Roi de Suéde. & reprimoient le Kam des Tartares. Les Janissaires les reçûrent avec respect, baifant le paquet où ils étoient renfermés. Ils firent d'abord cesser toute hostilité, & se chargérent de la personne du Roi, qui étoit si foible, sans pourtant avoir été blesse, mais pour n'avoir pris aucune nourriture depuis trois jours, qu'il tomba, à ce que quelques-uns disent, au premier pas qu'il fit pour s'avancer vers eux". Ces fortes de jeunes lui étoient assez ordinaires, autant pour s'accoutumer à la faim, disoit-il au Comte de la Marck, Ambassadeur de France, en ne mangeant que le quatriéme jour, & quelquefois passant au delà, comme j'en ai été témoin moi-même, que pour s'empêcher de grossir comme son pére & Gustave-Adolphe. Pour revenir à ce Guerrier célébre, & comparable aux plus grands de l'antiquité, s'il n'est au-dessus, ,, il sur conduit chez le Bacha de Bender, , qui eut peine à dissimuler le chagrin que lui causoit ce changement de scéne. Cependant aiant reçû le Roi sur son sopha, où il le pria de s'asseoir auprès de lui, ce Prince qui conservoit toute sa fierté & toute sa grandeur, même, dans les plus fâcheux revers, lui donna une marque de mépris fort sensible. Il s'étendit nonchalamment sur le sopha, leva une jambe jusques sur l'épaule du Bacha; puis la retirant tout à coup, comme si ce mouvement eût été involontaire, il lui déchira toute sa veste avec son éperon. Le Bacha régala le Roi à dîner; après quoi Sa Majesté sut conduite à Andrinople, où le Sultan lui assigna sa demeure pour quelque tems, & de là il sut transféré au château de Demirtocca".

Passons à un autre exemple qui n'est guéres moins remarquable, & que le Lecteur ne sera pas fâché de trouver ici, à cause des instructions que les gens de guerre en peuvent tirer, & qui fait voir que dans certaines occasions l'ennemi n'est pas maître d'un poste pour être dedans, tant qu'il y a du courage & du jugement dans ceux qui le désendent.

#### S. II.

Description de la cassine de la Bouline, & la distribution des postes pour la désense.

J'Ai toujours cru que pour faire une narration complette d'une action extraordinaire, il importoit de joindre à ses circonstances celles qui l'ont précédée, & Tome V.

Yy

les motifs de cette action. Sur ce principe je dois reprendre les choses d'un peu haut, afin de saire connoître à mes Lecteurs ce qui oblige quelquesois les Généraux d'armées d'occuper certains postes, qui bien que mauvais & trop éloignés de leur camp, pour être soutenus, ou du moins secourus à tems, avant que l'ennemi ait celui de s'en rendre le maître par une attaque d'emblée, ne laissent pas que d'avoir leur utilité. Les habiles Généraux n'ont garde de saire occuper ces sortes de postes sans de puissantes & sortes raisons, & sans en connoître l'importance: car lorsque des choses ne nous ménent à rien d'avantageux, sinon qu'à faire perdre du monde de part & d'autre, alors il y a plus à perdre qu'à gagner, quand même l'un ou l'autre des deux partis seroit ass'uré du succès, à moins que ce ne sût à dessein d'aguerrir nos troupes & de les accoutumer à voir l'ennemi; ce qui ne peut être que louable dans un Général. Hors dans ce cas-là on ne doit désendre des postes perdus, que lorsqu'on veut se couvrir & avoir le large pour les sourrages ou pour ses vivres, qu'on peut tirer d'une gauche ou d'une droite, ou pour tout autre dessein.

M. le Prince Eugéne n'ent guéres jamais de subsistance réglée dans sa guerre d'Italie, elle étoit presque toute sondée sur ce qu'il pouvoit tirer du païs. Etant souvent trop éloigné des places dont il auroit pû en tirer, il se trouva un peu embarassé dans son camp de Gavardo, où il avoit appuié sa droite en 1705. Il avoit une assez grande étenduë de païs pour le sourrage de cette aîle & pour ses vivres, dont il tiroit beaucoup des villages d'entre Brescia, & le canal qui est dérivé de la Chiésa au village même de Gavardo, & qui arrose tout le païs du Bressan. Le Général de l'Empereur avoit un très-grand besoin de conserver cet avantage, mais il en avoit un autre qu'il nous cachoit, & que ceux qui connoissoient ses véritables desseins n'ignoroient guéres: c'est sa marche sur l'Oglio pour passer de là dans le Milanez, quoiqu'il en pût arriver, pour aller au secours du Duc de Savoie, où devoir être le fort de la guerre, s'il eût réussi dans son entre-prise.

Il y avoit un assez grande cassine nommée la Bouline, à quinze ou vingt toises en-delà du canal, avec un pont de pierre vis-à-vis & une immense prairie entre le canal & la Chiésa, qui sournissoit de l'eau à cé canal, & tous les deux sormoient un angle, dont les branches s'écartoient fort, & laissoient un espace entre elles de plus de cent toiles du côté de la cassine jusqu'aux rochers, où nous avions notre gauche, du haut desquels on voioit toute la droite des ennemis, qui n'étoient éloignés de la cassine que d'environ quatre cens toises, & qui se trouvoit sur leur flanc. On vojoit du haut la file de leurs fourrageurs, dont il y en avoit qui revenoient sans fourrages. La raison de cela venoit d'un détachement de deux cens maîtres commandés par M. d'Usez, qui avoit passé le canal, & étoit rombé sur une de leurs escortes, qu'il avoit poussée & battuë, pendant qu'une compagnie de grenadiers de la Vieille Marine, commandée par la Tour-Fraguier, qui avoit passé le canal avec environ deux cens dragons commandés par le Chevalier de Meane, romba sur la tête de leurs fourrageurs & leur escorte, qu'elle mit en desordre: de sorte qu'une partie se jetta dans les montagnes, & les autres jettérent leurs trousses pour se fauver.

On voioit tout cela des hauteurs, où nous avions notre gauche, & où étoit M. le Grand Prieur. Je lui dis que si nous occupions la cassine qui étoit en delà du canal, nous resserterions tellement les ennemis à leur droite, que nous serions maîtres des sourrages d'entre le canal & la montagne, qui serroit si sort en cet endroit, qu'il n'y avoit guéres plus de deux cens toises des rochers au canal, & tout cet en-



CASSINE DE LA BOULINE.

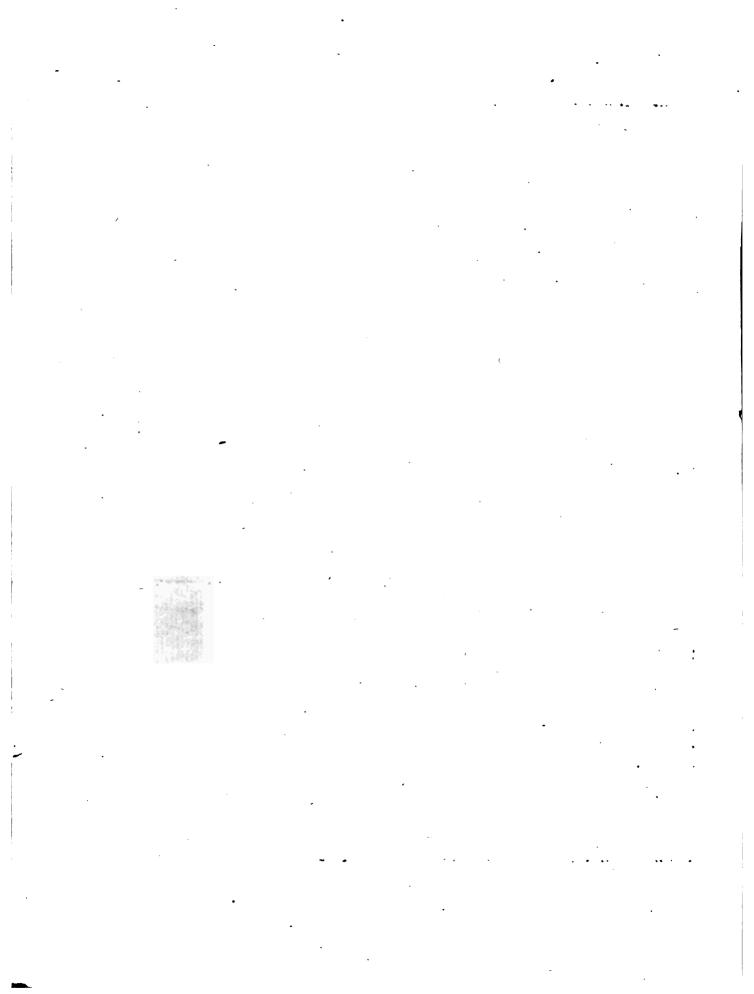

droit formoit une plaine fort unie, où il falloit nécessairement que les ennemis passafsent, outre qu'il leur venoit des vivres des villages qui étoient dans la plaine; mais qu'il seroit difficile d'y communiquer, si nous jettions un pont sur la Chiesa, & que trois bateaux suffiroient. Il me répondit qu'il me chargeoit de cette besogne, & que M. le Marquis de Guerchois, aujourd'hui Lieutenant Général, me fourniroit autant de travailleurs que je voudrois; mais qu'avant que de prendre un tel parti, je prisse celui d'aller reconnoître cette cassine, pour voir si en y jettant quelques compagnies de grenadiers, elle pourroit être soutenuë. Je partis fur le champ. Je fus tout étonné d'y trouver des crénaux pratiqués dans l'enclos de la cour, & je jugeai bien que celui qui les avoit faits n'étoit pas un fort habile homme: car outre qu'ils étoient à quatre pieds & demi du rez-dechaussée, ils étoient de plus d'un pied de diamétre: de sorte que ceux du dehors avoient le même avantage pour tirer que ceux du dedans, défaut auquel il étoit impossible de remédier sans les fermer; ce qui n'étoit pas aisé faute de tems. Il eût fallu encore en percer de nouveaux à sept pieds du rez-de-chaussée, & élever une banquette de deux pieds & demi de haut. Ce poste me parut de si grande importance, que je crus qu'on auroit assez de tems, à force de travail, pour remédier à tout, & qu'en y jettant un bon bataillon on pourroit soutenir ce poste un assez bon espace de tems pour être secouru. On jugea que j'avois mison; mais M. de Langalerie trouva que quatre compagnies suffisoient au delà pour la désendre, & l'on s'en tint à son jugement. La Tour-Fraguier eut ordre de s'y jetter avec une de Leuvile commandée par des Roches, celle de Bretagne par Martinot, & celle d'Eriguy par la Roque. Je ne mis qu'une heure à faire mon pont envelopé d'un retranchement qui ne valoit rien, à cause des rochers que nous rencontrions à chaque moment; mais comme je le fis dans un coude, il se trouvoit flanqué naturellement. L'ouvrage achevé, je galopai à la cassine, où la Tour-Fraguier avoit déja fait ses dispositions, ne doutant point d'être attaqué, comme je l'en avois assûré, aiant trop grande opinion du Général de l'Empereur pour croire qu'il eût oublié son art militaire en si beau sujet de le mettre en pratique. Je connus à la mine de la Tour-Fraguier combien ces maudits créneaux le tenoient perplexe & en cer-

l'ai dit que la cassine étoit à environ vingt toises du canal, je crus que rien n'importoit davantage pour le falut de cette cassine que de tirer une communication du pont à la porte. Je galopai à M. le Grand-Prieur, je lui dis que nous ferions infailliblement attaqués, & qu'il donnât ordre qu'on suivit ce que je proposois. L'ordre fut donné, & l'on me dit de prendre tout autant de travailleurs qu'il m'en viendroit à la fantaisse; mais je connus bien qu'il n'étoit plus tems, la nuit étant déja fort noire, & cela n'eut pas empêché le travail, si on n'eût appris qu'on entendoit marcher de la cavalerie, qui cotoioit le pied de la montagne que nous avions en face, & le bruit de quelques chariots. Un Officier me dit qu'il ne doutoit nullement que ce ne fût un fourrage. Gardez-vous bien de croire un fourrage, M. lui dis-je, c'est toute autre chose, & ce qu'on prend pour des chariots n'est autre chose que du canon, & vous pouves compter que nous allons être attaqués tout àl'heure. Sur quelle herbe avez-vous marché, me repondit-il, vous révez; est-ce qu'on marche en si grand arroi pour une cassine qui ne vaut pas deux liards? Dans peu, lui repliquai-je, vous en aurez pour ce qu'elle vaut. J'alsai demander à l'Officier Général de jour la permission de m'y jetter. J'y consens de bon cœur, me ditil, allez & partez. Je passai le pont lorsqu'on étoit au moment de fermer la porte A. du côté du canal, je trouvai nos gens fort empresses: car on voioit malgré Yy 2

356

l'obscurité les ennemis qui s'avançoient droit à nous. La Tour-Fraguier avoit dése fait avancer un foudre, où l'on fait cuver le vin, contre la porte B. ce qui nous mettoit en sireté: je lui dis qu'il falloit en faire autant à celle du canal. On avoit posté la Roque avec une partie de sa compagnie dans un colombier C, qui étoit tout ce qu'il y avoit de meilleur à défendre bravement. Il y avoit fix escaliers de pierre pour y monter, & la porte étoit si petite qu'on ne pouvoit y entrer qu'un à un, autre avantage. Il sit monter par une échelle à l'étage d'en haut sept grenadiers pour tirer des fenétres, où il y avoit des barreaux de fer, & occupa le bas. Voilà le poste de celui-ci. Les autres compagnies furent distribuées à h porte A. tout autour des murs D. qui bordoient la cour & dans les celliers E. & quelques foldats dans un poulailler F. Il n'y avoit que cinq ou fix hommes à la grande porte B, on n'avoit pas jugé à propos d'en mettre davantage, & on avoit renvoié ailleurs vingt hommes des vingt-cinq que la Tour Fraguier y avoit mis. ne s'imaginant pas qu'on dut nous attaquer du côté du pont, fentant envisors deux cens hommes en-dela. Je ne sai guéres bien ce qui se six au dehors jusqu'à l'arrivée du régiment de la Vieille Marine, qui accourut à notre secours avec son Colonel à la tête. C'est en peu de mots la disposition sur laquelle les ennemis nous trouvérent. Six hommes à chaque créneau auroient à peine suffi, car c'étoient plutôt des fenêtres. On pouvoit bien juger que les ennemis nous empêcheroient d'y mettre le nés au premier abord, & s'en rendroient les maîtres. Rien ne les empéchoit de le faire, n'y aiant ni flanc ni fossé, comme on va le voir dans le Paragrafe fuivant.

#### S. III.

Attaque de la cassine & des deux portes cochéres, les créneaux abandonnés, la porte du côté de la montagne est battuë à coup de canon, & le colombier salué de quelques volées. Désense opiniâtre de la porte du pont. Vigoureuse résistance de M. le Comte de Saxe, investi dans une maison par un corps de troupes des Consédérés de Pologne.

Es choses étoient dans cet état lorsque les ennemis arrivérent avec du canon, a c'étoir nous faire beaucoup d'honneur. Ils nous en firent encore un plus grand d'y venir en forces, ils avoient presque tous les grenadiers de l'armée, du moins quinze cens. Nous ne vimes point de drapeaux, mais seulement des dérachemens tirés de différens régimens, qui pouvoient aller à mille ou quinze cens hommes & environ mille chevaux, qui se mirent en bataille, où M. le Prince Eugéne étoir, dit on, à la tête, ce que j'ai beaucoup de peine à croire. M. le Prince de Wirtemberg fut chargé de cette entreprise, où malgré son habileté il lui échapa quelques fautes, desquelles j'ai tiré plus d'instructions que s'il n'en avoit sait aucune, comme cela arrive dans toutes celles des plus grands Capitaines, qui font plus d'impression sur l'esprit; & comme chacun en parle, ceux qui sont capables de s'en appercevoir les comprennent à la fin, & apprennent à en raisonner, pour paroître plus habiles. Les grandes manœuvres font moins remarquées, parce qu'elles sont moins à la portée des esprits communs, & s'oublient plutôt: on en parle même peu, lorsque le Général n'en est pas l'auteur, & que quelqu'un de ses Lieutenans les a faites.

Pendant qu'on dételoit le canon, qu'on pointa contre la porte du côté de la

montagne, le Prince de Wirtemberg disposa toutes choses pour l'attaque. Trois coups qui furent tirés servirent de signal à toute l'infanterie, qui étoit en bataille & sur le ventre dans la plaine d'entre la cassine & la montagne. On l'envelopa de toutes parts, hors du côté du cellier E, où ils ne prirent pas garde, à cause de la nuit, qu'il y avoit une porte cochére à l'endroit G. du côté de la montagne, avec des créneaux qui ne valoient guéres mieux que les autres, qu'ils eussent pû attaquer en même tems pour faire diversion de nos forces, outre qu'ils l'eussent emportée en un instant, & en s'en rendant les maîtres ils l'étoient du reste des corps de logis de la cassine, hors du colombier & du poulailler. Cette saute leur coûta bon, sans mettre en ligne de compte la honte qui suit toujours des entreprises mal concertées.

Les grenadiers marchérent droit à la cassine, une partie enveloppa les murs de la cour, & s'étant approchés des créneaux, en délogérent bientôt nos gens, en fourrant cinq ou fix fufils dedans. Il n'y eut plus moien d'y montrer le nés après la première décharge, & presque tous ceux qui s'y montrérent surent rués; les autres se fauvérent qui cà qui là, & la plûpart dans le cellier, ne trouvant pas de meilleure retraite. Les ennemis maîtres de nos créneaux, firent au dehors ce que nous avions fait au dedans, & dans un inftant nous fûmes envelopés de mille feux. Ceux du colombier, qui les voioient depuis les pieds jusqu'à la tête ne tiroient pas en vain à la clarté du pétillement de leurs feux. Ce début nous fit perdre quelques soldats, bien qu'ils eussent trouvé un abri au cellier, dans les différens corps de logis & sous le portique, où il y avoit un pressoir à l'endroit H, & cet abri, où plusieurs des nôtres s'étoient retirés se trouvant tout auprès de la porte du pont K, nous fournit l'occasion de nous servir de ces soldats pour la désense de cette porte, où il se portérent, & où les ennemis s'attachérent dans le même tems qu'ils battoient l'autre pour se délivrer des cuves qui étoient derrière, où l'on ne laissoit pas de leur tuer du monde dans le poulailler, où la Tour-Fraguier avoit jetté dix ou douze de fes grenadiers; car il avoit disposé toutes choses avec beaucoup de fagesse & d'intelligence. Ces deux attaques & celle du clos de la cour suivirent de si près, qu'on eut peine à se reconnoître. Je m'étois jetté sous le portique du pressoir avec vingt ou trente grenadiers de différentes compagnies tout après de la porte, lorsque je m'apperçus qu'elle étoit attaquée. Les ennemis ne pouvant l'enfoncer, commencérent à la couper à coups de hache. Je criai aux grenadiers qu'il falloit faire tête à cette porte, quoiqu'il en pût arriver, puisque le salut de la cassine & le nôtre propre en dépendoient. Ils s'y présentérent de bonne grace, je leur dis que la porte étant sans créneaux il falloit tirer à l'endroit où l'on tachoit de la rompre. Je les fis reculer environ fix pas, & faire grand seu: les bales perçant à travers, tuérent ou blessérent la plipart de ceux qui travailloient à la couper. On ne s'étoit pas attendu à cette attaque, parce que I'on croioit que les ennemis ne voudroient pas se mettre entre deux seux : car nous avions environ deux cens hommes à notre pont. N'y aiant aucun Officier qui fût chargé de la défense de cette porte, & m'y trouvant tout porté, i'y suppléai du mieux qu'il me fut possible. Je m'apperçus bien tôt du succès du seu que nous faisons contre la porte, car on la coupoir avec un peu moins de vivacité; mais comme elle n'étoit que de sapin, & fort peu épaisse, ils firent une ouverture à passer deux hommes affez incommodément, parce qu'étant faite trop bas il falloit qu'ils le baissaffent pour entrer dedans.

Je jugeai dès lors qu'il étoit tems d'approcher de cette ouverture, ce que nous s'imes promptement. Les premiers de ceux des ennemis, pousses par ceux qui les suivoient, se pressoient d'entrer; mais à peine étoient-ils dedans, qu'ils étoient reçus à

coups de baionnette & égorgés sans miséricorde; comme ceux qui les suivoient ne voioient rien de cette boucherie qu'on faisoit dedans, ils se pressoient touiours d'entrer pour avoir la gloire d'être des premiers. Cela dura un certain tems, lorsqu'on s'apperçur d'une autre ouverture qu'ils venoient de faire à l'autre battant de la porte; les premiers étoient à peine à demi entrés, qu'ils furent égorgés, & ceux-là bouchérent le trou. Les ennemis voiant cela, firent de puissans efforts pour enfoncer cette porte, & ajoutérent des leviers: de sorte qu'ils la firent sauter hors de ses gonds. D'abord que le premier battant fut enlevé, les ennemis firent de grands cris, croiant qu'on n'auroit garde de les recevoir au passage, & cependant ils surent très-bien recus. Ces braves soldats se jettérent sur eux en vrais déterminés, avec cette sureur & cette violence si redoumble que l'on admire dans la nation, lorsque les Chefs qui la connoissent scavent s'en servir & en profiter, avec le secours de l'ordre & de la conduite & figreout dans les grandes extrémités. Les premiers qui entrérent furent tués . c'étoit presque pous Officiers. Sur ces entresaites l'autre battant, qui craquoit, tomba tout d'un coup. Cet obstacle levé, on les vit entrer en foule & comme un torrent. Je fus d'abord blesse d'un coup d'épée au ventre, qui put se sauver le sic; les autres se firent tuer, ou furent entraînés ou renversés par le grand nombre de ceux qui entroient. Le fus du nombre de ces derniers, & foulé aux pieds. Je me relevai promtement, & me trouvai au milieu d'eux, & poussai jusqu'à l'autre porte sans être connu, à cause de l'obscurité, outre que j'avois négligé de mettre du papier à mon chapeau. La cour fut remplie en un instant de leur nombre. Le poulailler étoit attenant cette porte. La nuit étoit fort obscure, mais la clarté de trois seux qui étoient dans la cour me sit appercevoir de nos grenadiers qui montoient un méchant escalier de bois, par où l'on montoit au poulailler. Je n'avois que deux pas à faire affez périlleux pour gagner cet escalier, je pris mon parti & j'y montai en hâte. Je ne sçai si je sus remarque. J'entrai dans le poulailler, où je trouvai la Tour-Fraguier & une quinzaine de grenadiers de différentes compagnies, qui tiroient sans cesse sur un corps d'environ six cens hommes qui étoient en bataille derriére la cassine & près du canon, qui ne nous incommoda pas beaucoup, à cause de leurs gens qui étoient dans la cour.

Il séroit difficile de bien représenter l'embarras où chacun se trouvoit. On ne tiroit de nul endroit, l'ennemi se crut alors maître de la cassine, lorsqu'il se vit tout à
coup accablé d'une grêle de coups de fusil qui partoit de l'intérieur de la cassine, des
greniers, des chambres, du cellier, du colombier & du poulailler, à dos, de front,
sur leurs derrières & à leur slanc gauche, sans qu'ils vissent ceux qui les chaussroient
d'une si étrange manière. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que n'aiant pas eu la
précaution d'éteindre les seux que nos soldats avoient sait au milieu de la cour, nous

les tirions & les choisissions à la clarté de ces feux comme il nous plaisoit.

M. le Grand Prieur aiant entendu le bruit de tant de décharges, qui se firent en moins d'une demie heure, envoia ordre à M. le Marquis de Guerchois de marcher à notre secours avec son régiment de la Marine. Il ne tarda pas un instant, & accourut en hâte de notre côté. Le Prince de Wirtemberg, qui craignoit que nous ne vinssions en forces, crut que se rendant maître du colombier le reste ne tiendroit pas longtems, il le sit attaquer; & comme nos soldats en avoient enlevé la porte pour saire du seu, l'Officier qui tenoit le bas, & qui venoit d'être blessé, voiant qu'il ne pouvoit répondre au seu qu'on lui faisoit de cette porte, sut obligé de se rendre. Il y avoit sept grenadiers en haut, cet Officier leur dit de décendre. Ces braves gens qui se croioient trop bien postés pour être déjà réduits à le faire, répondoient que s'ils avoient à se rendre; ce ne seroit que lorsque la poire seroit mûre & prête a tomber, & qu'ils croioient bien valoir les autres, qui tenoient encore. Après la prise du

colombier, ou du moins du bas, on nous somma plusieurs sois de nous rendre, & l'on en sit autant aux autres, qui ne cessérent de tirer, sans rien répondre. Nous summes plus civils, nous répondimes, mais sort impoliment, sentant que le régiment de la Vieille Marine arrivoit par le bruit de guerre que nous entendions, & nous crûmes essectivement que toute la brigade marchoit; tout cela releva le courage de nos soldats, & déplut beaucoup au Prince de Wirtemberg, dont les gens commençoient à se décourager & à se désier du succès de cette entreprise. Notte seu ne cessa pas pour cela, les sept grenadiers qui étoient au haut du colombier ne laissoient pas que d'incommoder les ennemis, sans que ceux-ci vissent aucun reméde à cela, il y a lieu de s'en étonner; étant maîtres du bas, rien ne les empêchoit d'y mettre le seu ou d'y jetter un baril de poudre pour les saire sauter, & d'en saire autant au poulailler. C'étoit là ce que nous craignions le plus; ce qui nous abligea de saire un trou dans le plancher, qui étoit sort bas, pour tirer d'en haut sur ceux qui s'aviseroient d'entrer dans l'étage d'en bas, & y en aiant eu un de tué, on prit cet endroit pour un coupe-gorge: tant la nuit grossit les objets, & nous sait paroître terrible ce qui ne le seroit point du tout dans le plein jour.

Sur ces entrefaites les trois bataillons de la Marine arrivérent. M. le Guerchois fait border le canal aux deux premiers, passe le pont à la tête de l'autre, & marche droità la cassine, mais la trouvant toute remplie d'ennemis, & un corps de six cens hommes postés à l'endroit L, qui l'eût pris en flanc, il appuia sa droite M, à la cassine, ignorant qu'il y avoit une porte du côté du cellier, par où il seroit entré infaillible. ment avec son bataillon & les deux autres, si celui qui lui parla d'une fénêtre l'en eût averti. Il se sit là un très-grand seu, sans que les ennemis osassent jamais l'aborder, le croiant peut-être plus fort qu'il n'étoit. Cependant notre feu continuoit au dedans de la cassine, que les ennemis soutenoient avec beaucoup de sermeté, & toute la nuit se passa de la sorte au dedans & au dehors, lorsque M. le Guerchois est passé le pont. M. le Grand Prieur entendant que le feu redoubloit d'un moment à l'autre, regarda cette affaire comme très férieuse, bien que le canon ne tirât que par intervalle; car M. le Prince de Wirtemberg, qui craignit que les troupes qui venoient à notre fecours, ne passassent le pont du canal vis-à-vis la porte B, fit entrer le canal dans la cour qu'il remplit du nombre de ses troupes, & le sit approcher de la grande porte pour tirer au pont de pierre qui étoit vis-à-vis: comme si cette précaution est été capable d'arrêter les troupes qui venoient au secours. & de leur en empêcher le passage, cependant le feu continuoit au dehors avec beaucoup de vivacité, des décharges continuelles nous tenoient dans une grande inquiétude, sans que nous vissions que nos gens se missent en devoir d'entrer dans la cassine, & de chasser les ennemis de la cour. Nous me sçavions pas que M. le Guerchois n'avoit passé qu'avec un feul basaillon, & cependant ce seul bamillon saisoit tête à plus de 1500, hommes, sans que les ennemis s'appercussent de la foiblesse des troupes qui étoient entre la cassine & le pont : troupes qu'ils eussent pû en tournant la cassine du côté du cellier & de celui du colombier enveloper & tailler en piéces.

M. le Grand Prieur aiant connu la conséquence de cette affaire, comme je viens de le dire, passa le pont de la Chiésa pour s'approcher de la cassine, & amena quelques bataillons avec lui pour terminer cette affaire par quelque bon effort, & nous délivrer; ce qui étoit aisé, vû les sautes énormes où les ennemis tomboient à chaque pas qu'ils saisoient, sans rien tenter de vigoureux contre environ deux cens hommes dispersés par-ci par-là dans des endroits qui n'étoient point sortisés & les portes toutes ouvertes: car à quoi tenoit-il de nous sorcer dans ces divers posses, cua nous obliger à nous tendre, sans exposer si longtems la vie de tant de braves gens sans

aucune nécessité, puisqu'il leur étoit libre de mettre le seu au premier endroit, qui se sut bientôt communiqué à tous les autres? Cette saute est à peine concevable.

Toute la nuit se passa de la sorte que je viens de dire, & il restoit encore environ une heure jusqu'au jour, lorsque M. le Grand Prieur arriva avec du rensort. M. de Wirtemberg jugea bien que l'assaire n'en demeureroit pas là, & qu'il se trouveroit peut être le plus soible s'il attendoit que tout arrivât, il sit encore une nouvelle tentative pour nous engager à nous rendre, & nous sit sommer d'une manière qui sembloit marquer son estime, mais inutilement. Voiant tant d'opiniâtreté, outre le jour qui n'étoit pas loin de paroître, il prit la résolution de se retirer, & de laisser là une insinité de corps morts. Car la cour & les environs de la cassine en étoient tellement couverts, que je n'ai rien vû de pareil, & l'on peut dire qu'ils y perdirent la moitié de leurs grenadiers. Ce sut là que nous remarquâmes le grand courage du Prince qui nous attaquoit, car il ne bougea de l'intérieur de la cassine où étoit le plus grand

danger.

Les postes du dehors aiant été levés avant que le jour parût, les troupes qui étoient dans la cassine commencerent à défiler, de sorte que le bruit de tant de décharges tomba tout d'un coup, comme si l'on s'étoit donné le mot de part & d'autre. On prétend que M. le Prince Eugéne envoia ordre au Prince de Wirtemberg de se retirer. craignant que M. le Grand Prieur ne prît la résolution d'engager un combat général contre une armée dépouillée de tout ce qu'elle avoit de troupes d'élite. Quoiqu'il en soit, les ennemis nous laissérent là. M. le Grand Prieur entra un moment après dans la cassine, chacun sortit de l'endroit qu'il occupoit, il donna beaucoup de louanges à ces braves compagnies. Ceux qui en méritoient davantage étoient les sept grenadiers qui avoient défendu le haut du colombier, qui ne voulurent jamais se rendre. Ce qui semblera surprenant, c'est qu'il n'y en eut pas un seul de tué ni de blessé; on ne doit pas le trouver étrange, vû que les ennemis les tiroient de bas en haur, de sorte que le plancher d'au dessous du toît fut tout percé de coups de fusil, & cela arriva dans tous les autres endroits où l'on tiroit de bas en haut. La Tour-Fraguier de la Marine, & Marinot de Bretagne s'y distinguérent beaucoup. Si le ne m'accorde pas en tout avec l'Auteur d'une Histoire moderne, on ne doit pas le trouver étrange, puisqu'il romanise presque toute cette action. J'ai rapporté le fait comme témoin digne de foi, si j'ose le dire. S'il avoit vû les lettres de M. le Grand Prieur & des Officiers particuliers qui écrivirent deux jours après, il eût rendu justice à tout le monde; le Colonel de la Marine sit une action fort hardie, & cependant on n'en parle point. Revenons à notre sujet.

Les ennemis s'étant retirés sans rien saire avec le pouvoir de saire beaucoup, M. le Grand Prieur entra un moment après dans la cassine: & dans le tems que le jour commençoit à poindre, il la trouva toute couverte de corps morts des ennemis qu'il sit jetter dans le canal. Il dépêcha le lendemain un courrier à M. le Duc de Vendôme pour lui apprendre cette nouvelle, en le priant d'en envoier un autre à la Cour. On y loua beaucoup cette action; aussi je crois qu'on ne peut trop louer ni trop donner à ceux qui en sont de semblables. La raison de cela est que les récompenses pour ces sortes d'actions étant plus grandes que celles que l'on accorde pour d'autres dissérentes, excitent & animent les Officiers à désendre vigoureusement un poste & jusqu'à l'extrémité, car le salut d'une armée comme la gloire en dépend souvent. Il saut saire dissérence d'une belle action à une autre indissérente. Il y en a qui sont glorieuses sans être importantes & sans nous mener à rien; au lieu que celle de la désense d'un poste doit être récompensée au double par la raison alléguée plus haut, la

cien

science des postes pour la conservation des armées étant la partie capitale du Général. Une belle défense doit être aussi la capitale d'un Prince ou d'un Ministre, à l'égard des récompenses dûes à ceux qui ont le bonheur de faire leur devoir & de se désendre jusqu'à la dernière extrémité; & si la reconnoissance doit être digne de la conséquence de l'action, celui qui n'a rien fait qui soit digne d'un homme de courage, & qui s'est rendu lâchement, doit être dégradé des armes, & puni de mort sans miséricorde. C'étoit une loi des Romains, comme Polybe nous l'apprend dans son sixième Livre, de même que dans le premier. Les Modernes n'en usent pas ainsi. Faut-il s'étonner, après cela, fi l'on défend fi mal les postes de plus grande importance? Nous en avons tant d'exemples dans les Historiens, que cela fait peur, dix années de guerre en fournissent plus que deux siécles chez les Grecs & chez les Romains. Les François tombent moins dans ces fortes de foiblesses que les autres nations, cela est certain? l'entens ici par postes ceux de campagne, comme villages, Eglises, maisons & grosses redoutes, où il y a assez de monde pour tenir bon & attendre le secours. Un Général d'armée ne scauroit être trop attentif à les voir & les examiner lui-même, & non par les yeux d'autrui, qui peuvent être mauvais & trompeurs. Il faut, pour qu'un Officier n'air pas raison de se plaindre, lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour sa désense, & le mettre entièrement hors d'insulte. On est alors en droit & en pouvoir de lui ordonner de se désendre jusqu'à ce qu'on vienne le secourir, sous peine de deshonneur, & lui expliquer la manière dont il doit se conduire. Après cela on lui fait comprendre que s'il y a de la honte à ne pas exécuter les ordres qu'on donne, il

y a de la gloire, des honneurs & du profit à acquérir en faisant bien.

L'année 1705, me fournit encore une défense de maison tout aussi hardie, & autant digne d'être décrite que la précédente dans un village de Pologne. Je l'appris en passant dans la Prusse par un Officier qui n'avoit aucun intérêt de m'en imposer; mais comme ce n'est guéres ma coutume d'écrire sur le témoignage d'un seul homme, lorsque je puis m'informer par d'autres de la vérité du fait, j'ai eu soin d'interroger plusieurs personnes sur se sujet. Ce que je vais dire regarde le Comte de Saxe, Maréchal de champ dans les troupes de France, qui joint à une grande valeur une intelligence, une application & des talens peu communs dans les grandes parties de la guerre, aiant eu pour Maître un des plus sçavans & habiles Guerriers (a) de l'Europe. Il fut attaqué de nuit dans une maison dans le tems de la Consédération en Pologne. Il étoit à Léopold, où il attendoit l'occasion & une escorte pour se rendre à Warsovie, où la Cour se trouvoit alors. Comme il apprit qu'il s'étoit fait une tréve entre les troupes Saxones & les Confédérés, il crut devoir profiter de cette occasion, & partit vers la fin de Janvier avec un bon nombre d'Officiers & les gens de sa maison. Il arriva dans un bourg nommé Crachnick, & prit son logement dans un cartehmar, qui est un bâtiment à peu près semblable à ceux qu'on appelle un caravanseras en Turquie, ignorant que la tréve étoit rompue, & que les Polonois eussent dessein de l'enlever dans cet endroit-là. Informés qu'il étoit dans ce bourg, ils détachérent deux cens dragons & fix cens chevaux commandés par M. Paschkoniski, parce qu'ils s'imaginérent qu'ils y trouveroient encore le Maréchal Comte de Flemming, qui venoit par la même route. A peine étoit-il à table, qu'on vint l'avertir qu'il entroit beaucoup de cavalerie dans le bourg, & qu'on la voioit défiler de son côté, que s'il avoit envie de foutenir son poste, il se hâtât de prendre ses précautions. Il lui étoit impossible de pouvoir défendre tous les corps de logis de cette maison, qui

<sup>(</sup>a) Le Feldt-Maréchal Comte de Schoulembourg.

étoient séparés les uns des autres, n'aiant que dix-huit personnes avec lui. Il abandonna la cour & occupa les chambres, où il posta deux ou trois hommes à checune, avec ordre de percer le plancher pour pouvoir tirer d'en haut sur ceux qui entreroient dans les étages d'en bas. Et comme le Comte pouvoit donner du fecours à fes gens par l'écurie, il s'y posta avec ce qui lui restoit de gens. Il n'eut que le rems qu'il falloir. pour faire cette disposition, & un moment après les Polomois l'attaquérent. Les portes d'en bas furent d'abord enfoncées; mais comme le plancher étoit fort peu élevé, ceux d'en haut, pouvant leur appuier le bout du fusil sur les reins sans être vis, ne manquérent pas de profiter de cet avantage. Les premiers entrés furent més fur la place; les autres étonnés de ce meurtre, voiant qu'il ne feroit pas meilleur pour eux s'ils s'avisoient de suivre leurs camarades, & s'imaginant qu'il y avoit plus de monde en bas, quoiqu'il n'y eût personne, qu'il n'y en avoit en haut, abandonnérent cette attaque pour monter par les fenêtres des autres chambres, qu'ils voioient bien n'être pas gardées faute de monde, pour entrer de là dans les autres; ce qui embarraffa beaucoup le Comre de Saxe, qui ne pouvoit empêcher cette manœuvre. Il les laiffa. faire, résolu de monter & d'entrer dans ces chambres l'épée à la main avec ce qu'il avoit d'Officiers, & de tomber sur l'ennemi, qui ne s'attendoit pas à une fortie fi sourde & furtout au milieu d'une nuit obscure, où le courage tient lieu de nombre & qu'on croit toujours plus grand qu'il n'est en effet.

Bien que le Comte eût été blessé d'un coup de seu au travers de la cuisse, cela ne l'empêcha pas d'agir & de se jetter sur les ennemis, qui avoient déja rempli la première chambre. Ils surent surpris & chargés, & presque tous passés au sil de l'épée; les autres prirent le parti de se jetter par les senêtres. Les Polonois tentérent encore une seconde sois l'avanture avec le même succès, ce qui les obligea de se retirer. Ils se contentérent de bloquer la maison, & d'attendre le jour pour voir le parti qu'ils auroient à prendre. Le Comte jugea bien de leur dessein, & il avoit de grandes raisons de se tirer de leurs mains. M. Paschkoniski invessit la maison par dissèrens petits postes, & envoia en même tems un Officier sommer le Comte de Saxe, avec menace de le brûler, ainsi que le bourg. Celui-ci cria à l'Officier de se retirer; mais comme un de ses domestiques entendit qu'il y avoit bon quartier, & se mit en devoir de sortir par la senêtre pour s'aller rendre, il se vit obligé, pour désespérer les affaires, de saire tuer l'Officier Polonois. L'emmemi ne se rebutant pas envola un Domi-

nicain pour faire une seconde sommation.

Il sur reçu comme l'Officier. Le Comte assembla ensuite tout ce qu'il avoit de monde, & leur dit que n'y aiant aucun quartier à attendre pour lui moins que pour les autres, il ne voioit point d'autre reméde pour sauver leur vie que de sortir l'épée à la main, leurs troupes étant dispersées en dissérentes petites gardes & le gros loin d'eux, outre la muit qui étoit fort obscure, que le bois n'étant qu'à deux pas du bourg, leur retraite étoit assurée; que tout ce qu'il leur pouvoit arriver étoit de tomber dans une de leurs gardes, qu'ils ne pouvoient manquer de surprendre & de charger l'épée à la main sans délibérer. Cette proposition étonna quelques-uns, & sur gostiée des autres. On se met en devoir de sortir au nombre de quatorze hommes. On rensontre d'abord une garde, qui ne se désioit de rien, qui avoir mis pied à terre; comment s'imaginer qu'une poignée de gens pût prendre une telle résolution? On se l'imagine pourtant lorsqu'on sçait ce que peu la nécessité & le désir de sauver sa vie. On trouva la garde dans l'état que je viens de dire, sur laquelle l'on sit main basse, sans qu'il sût tiré un seul coup, & ces quatorze hommes se retirérent à Sendomir, où il y avoit une garnison Saxone.

Ou'il me soit permis de faire quelques remarques instructives sur cette action. Te ne vois rien de plus difficile dans la défense d'une maison, que lorsque notre foiblesse ne nous permet pas de désendre le bas & le haut tout en même tems. Un courage & une intelligence médiocres, bien loin de trouver du reméde à cela, songeront bientôt à se rendre sans rien faire de vigoureux, & quelquesois ceux qui en ont le plus, ne fachant quel parti prendre faute d'expérience, ne tiendront pas, & se rendrom avec un mortel déplaisir. Le Comte de Saxe trouva dans son esprit coutes les ressources nécessaires, il vit qu'en prenant le parti de désendre le haut, il lui seroit très-aisé de désendre le bas en l'abandonnant. Il sit percer le plancher en plufieurs endroits. & furtout par desfus la porte, pour voir sans être vû ceux qui entreroient par la porte d'en bas: & parce que cette porte étoit fort petite & fort basse, comme le plancher, les premiers qui eurent la hardiesse d'entrer surent tués sur le champ. Le meilleur pour ne pas user de poudre, & pour être plus får de fon coup, lorsque le plancher est bas, est de percer d'en haut ceux qui entrent à coups de baionnette au bout du fusil: car en ne tirant point, ceux d'en bas ignorent qu'on les darde d'en haut & d'où vient le coup, & avant qu'on s'en avise on a le tems d'en tuer un bon nombre: tant la nuit est avantageuse à ceux qui défendent ces fortes de postes, & tant elle l'est peu à ceux qui attaquent. Ce qu'il y a encore d'avantageux dans les défenses de maisons où les planchers sont bas & les portes étroites, c'est que n'y pouvant entrer qu'un seul homme de front, il est aisé de s'en désaire: & quand même il en entreroit deux, deux hommes sont en état d'en défendre l'entrée, en se tenant à côté de jour comme de nuit; ils en queront autant qu'il en entrera à coups de baionette, dès le moment qu'ils paroî-, rront sur le seuil de la porte. Il n'y a qui que ce soit au monde qui puisse révoquer en doute ce que je dis ici. Deux hommes sont capables d'en tuer deux cens, fans s'exposer le moins du monde; & lorsqu'il n'y a personne, deux hommes bien adroits & postés en haut auront presque le même avantage. A l'égard des chambres d'en haut qu'on ne peut garder, & qu'il faut nécessairement abandonner faute de monde, il n'y a point de remêde, si l'ennemi pouvant monter par plusieurs fenêtres se jette dedans pour mettre le seu en ces endroits; & le communiquer aux autres chambres où l'on se défend, supposé qu'on ne puisse entrer par le bas. Mais comme il peut arriver que l'ennemi ne pensera pas à emploier ce reméde, comme cela arriva à la cassine de Moscolini, & qu'il voudra gagner les chambres abandonnées pour entrer dans les autres que l'on défend, le meilleur expédient que i'aje à proposer, si jamais quelqu'un ne s'en est avisé, est de faire couper le plancher du devant de la porte un peu plus que de sa largeur, cela servira comme de fosse, & ceux qui se hazarderont de monter dans les ténébres tomberont en bas; lorsqu'on a le tems nécessaire on ouvre le plancher en plusieurs endroits: de sorte qu'il est impossible à l'ennemi d'entrer dans les chambres pour se rendre maître des autres que l'on défend.

Lorsqu'on est assez heureux pour repousser l'ennemi dans une assaire de cette nature, & l'obliger à tout abandonner pour attendre le jour, le meilleur expédient, a l'on n'est pas d'humeur à se rendre par la crainte de n'être point reçu à composition & d'être brûlé sans miséricorde, est celui du Comte de Saxe; c'est même le seul qu'on puisse prendre; mais il faut bien se garder d'attendre le jour, il faut profiter de la nuit: le plutôt c'est le meilleur, & je crois la retraite la chose du monde la plus aisée & la plus sûre: car qui peut s'imaginer, comme je l'ai dit plus haut, que quelques hommes aient assez de résolution & soient assez déterminés pour sortir & percer au travers des ennemis qui les environnent de toutes pares? Cela seul est l'unique chose

qui contribue à leur salut; mais dans ces cas on doit sortir avec beaucoup de fecrer, tous ensemble, serrés & unis autant qu'il est possible pour choquer avec plus de poids & de force; observant de ne point tirer, & même en grand silence, de peur que les coups de susil ne fassent connoître l'endroit où l'on a percé: car outre qu'on se porte en cet endroit au plus vîte, on juge encore par où ceux qui ont percé se retireront. Ce que je dis ici mérite d'être bien observé. Ce qu'il y a encore de mieux à faire pour n'être pas rencontré, c'est de prendre toujours un chemin contraire à celui qu'on croit que nous prendrons, & qu'il semble que nous devrions prendre nous-même; une petite troupe se cache par tout, & il n'est pas ordinaire d'aller chercher les endroits du côté de l'ennemi, & ceux-là sont toujours les plus assurés: on y passe le jour pour prendre un autre chemin à la faveur de la nuit.

# SE SIGNALA GENERALA G

#### C H A P I T R E XVII.

Enumération des troupes d'Antiochus & de Ptolémée. Entreprise de Théodote. Bataille de Raphie.

U Printems suivant, Antiochus & Ptolémée aiant fait tous leurs L préparatifs n'attendoient plus qu'une bataille pour décider de la guerre. Celui-ci partit d'Alexandrie avec quarante mille hommes d'infanterie, cinq mille chevaux & soixante-dix éléphans. Antiochus, sur l'avis que fon ennemi approchoit, affemble auflitôt son armée, où il y avoit cinq mille hommes armés à la légère, tant Daies que Carmaniens & Ciliciens, que commandoit Byttaque de Macédoine; vingt mille hommes choisis de tout le Roiaume & armés à la Macédodienne que conduisoit Théodote, cet Etolien qui avoit trahi Ptolémée, la plûpart de ceux-là avoient des boucliers d'argent: une phalange de vingt mille hommes commandés par Nicarque & Théodote Hémiolien: deux mille archers & frondeurs Agrianiens & Perses: mille Thraces aiant à leur tête Menédéme d'Alabande: cinq mille Médes, Cissiens, Cadduciens & Carmaniens sous la conduite d'Aspassen Méde: dix mille hommes d'Arabie & de quelques païs voisins, qui avoient Sabdiphile pour Chef: cinq mille étrangers de Gréce, conduits par Hippoloque de Thessalie: quinze cens Candiots sous Euryloque: mille Neocrétes fous le commandement de Zelés de Gortynie: cinq cens archers de Lydie & mille Cardaces, conduits par Lysimaque Gaulois. La cavalerie consistoit en six mille chevaux, dont Antipater neveu du Roi commandoit les deux tiers, & Thémison le. reste: de sorte que toute cette armée étoit composée de soixante & onze mille hommes d'infanterie, de six mille chevaux & de cent deux éléphans.

Ptolémée alla d'abord à Péluse, où il campa en attendant ceux qui

le fuivoient, & pour distribuer des vivres à son armée. De là passant le mont Cassus, & ce qu'on appelle les absmes, par un païs sec & sans eau, il vint à Gaza, où son armée s'étant rafraîchie, il continua sa route avec la même lenteur qu'il l'avoit commencée. Après cinq jours de marche il arriva à cinquante stades de Raphie, & y mit le camp. Cette ville est après Rhinocorure, & la première que l'on rencontre en allant d'Egypte dans la Cœlesyrie.

En même tems Antiochus aiant passe Raphie, vint de nuit camper à dix stades des ennemis. Il ne resta pas longtems dans cet éloignement: quelques jours après voulant se loger dans les meilleurs postes, & inspirer en même tems de la consiance à ses troupes, il approcha plus de Ptolémée, en sorte que les deux camps n'étoient éloignés l'un de l'autre que de cinq stades. Il y eut alors bien des combats entre les sourrageurs & ceux qui alloient à l'eau, il y eut aussi entre les deux camps des escarmouches de cavalerie & d'infanterie.

Ce fut aussi alors que Théodote, qui aiant longtems vêcu avec Ptolémée sçavoit sa manière de vivre, se mit en tête un dessein (a) qui étoit bien d'un Etolien, mais qui demandoit pourtant de la har-

(a) Se mit en tête un dessein qui étoit bien d'un Etolien, mais qui demandoit pourtant de la hardieffe.] L'Auteur du troisséme Livre des Machabées est fort peu d'accord avec le mien, il rapporte la chose bien différemment. Théodote étoit un nomme de grande confidération lorsqu'il étoit au service de Ptolémée, comme je l'ai dit ailleurs; il trahit ce Prince & entra dans le service d'Antiochus, qui le mit au nombre des Officiers généraux de son armée. On peut voir par tout se que dit Polybe, combien l'Auteur Juif est mal informé à l'égard de cette action de Théodote. Aussi ce troisséme Livre des Machabées a été misau nombre des apocriphes, Polybe est mille sois plus digne de foi. Théodote éto t dans l'armée d'Antiochus, & non dans celle de Ptolémée Phi-Iopator. Ecoutons l'Auteur Juif. " Un certain " Théodote, dit il, voulant exécuter un mauvais " dessein qu'il avoit conçu contre Philopator, " choifit les meilleures armes du magasin de ce " Prince, dont il avoit eu autrefois la garde, & " entra la nuit dans la tente du Roi, dans l'in-" tention de le ruer, & de terminer ainsi la guerre. Ne croiroit on pas que Théodote étoit dans l'armée de Ptolémée : Cépendant il servoit alors dans celle d'Antiochus. L'exacte vérité setrouve dans Polybe, qui remonte plus haut, & nous rapporte la cause de la désertion de Théudote & celle de son mécontentement contre Philopator, qui paia ses services d'une extrême ingratitude, & nous fait voir par tout ce qu'il fit pour se venger, que les Grands du monde ne doivent pas mépriser les gens de mérite & de courage, & qu'il n'y a point de petits ennemis pour eux : car cette action de l'Etolien, outragé par le 1. 3. c. 1.

peu de reconnoissance de ses services, est tout ce qu'on peut imaginer de plus hardi. "L'Ameur ,, du troisseme Livre des Machabées, dit le Com-,, mentateur Bénéditin (\*), nous apprend ici une ,, autre particularité qui n'est point dans Polybe; " c'est que Théodote sut introduit dans la tente , du Roi par un Juif nommé Dosithée, qui le ,, trompa, & qui fit coucher dans cette tente un ,, homme du commun, qui fut mis à mort par Théodote: ou, si l'on veut prendre le texte ", dans un autre sens, Dosithée aiant eu quelque " vent de la résolution de Théodore, persuadu " au Roi de sortir de sa tente, & y sit coucher , un homme de basse condicion qui sut pris & tué pour le Roi ": De quelque manière que le Commentateur tourne ce passage pour y donner quelque sens, il n'en viendra jamais à bout, tant il est brouillé, on n'y scauroit trouver une om-bre de vraisemblance. Car si Dossthée avoit eu vent du dessein de Théodote, il n'avoit que faire de faire coucher qui que ce soit dans la chambreou la tente du Roi. Quel seroit l'homme si stupide & fi for, s'il ne trempe pas dans la trahison, qui négligeroit d'avertir son Mattre qu'on en veut à sa vie, & de prendre des mesures pour se saisir de la personne de Théodore? Si le Just avoit eu dessein de tromper celui-ci, il n'cût pas manqué de lui tendre un piège & de le faire prendre, le fens commun vouloit qu'il en usat ainsi, & le Roi lui eat témoigné sa reconnoissance Il faut donc s'en tenir au narré de mon Auteur.

(\*) Dom Calmet Comment. für la Bibl. Machl. 3. 6. 1.

## 366 HISTOIRE DE POLYBE,

diesse & du courage. Il entre lui troisième au point du jour dans le camp des ennemis. Comme il étoit nuit, on ne le reconnut point au visage, & il n'étoit pas plus reconnoissable par l'habit, parce qu'il y en avoit de toutes manières dans le camp. Il alla droit à la tente du Roi, laquelle il avoit auparavant remarquée pendant les escarmouches qui s'étoient faites tout auprès. Les premiers qu'il rencontra ne prirent pas garde à lui. Il entre dans la tente, surete dans tous les coins, & manque le Roi, qui reposoit dans une tente différente de celle où pour l'ordinaire il mangeoit & donnoit audiance. Deux autres Officiers, & André le Médecin du Roi, y dormoient: il les poignarda tous trois & s'en revint impunément au camp, quoiqu'un peù inquiété au sortir des retranchemens ennemis. S'il h'avoit sallu que de la hardiesse, il sût reussi; mais il manqua de prudence en n'examinant pas assez où Ptolémée avoit coûtume de reposèr.

Les deux Rois, après avoir été cinq jours en présence, résolurent d'en venir a une bataille décisive. Ptolémée mit le premier son armée en mouvement, & aussitôt Antiochus y mit la sienne. Les phalanges de part & d'autre & l'élite des troupes armées à la manière des Macédoniens, surent rangées vis-à-vis l'une de l'autre. Du côté de Ptolémée, Polycrates, avec le corps de cavalerie qu'il commandoit, avoit l'aîle gauche; & entre lui & la phalange étoit la cavalerie de Créte: suivoient de suite la garde du Roi, l'infanterie à rondaches sous le commandement de Socrates; & les Afriquains armés à la Macédonienne. A l'aîle droite Echécrates à la tête de son corps de cavalerie, à sa gauche les Gaulois & les Thraces; puis les étrangers de Gréce, Phoxidas à leur tête, ausquels étoit jointe la phalange Egyptienne. Des éléphans quarante surent mis à l'aîle gauche, où Ptolémée devoit commander, & trente-trois à l'aîle droi-

Du côté d'Antiochus, soixante éléphans couvroient l'aîle droite; où il devoit combattre contre Ptolémée, ils étoient conduits par Philippe, strére de lait du Roi. Derrière eux deux mille chevaux sous la conduite d'Antipater & deux mille autres rangés en crochet; proche la cavalerie, les Candiots au front; puis les étrangers de Gréce; entre eux & les armés à la Macédonienne cinq mille Macédoniens commandés par Battacus. A l'aîle gauche deux mille chevaux que commandoit Thémison, puis de suite les archers Cardaces & Lydyens, les armés à la légére de Menédéme au nombre de trois mille; les Cissiens, Médes & Carmaniens; les Arabes & leurs voisins, qui touchoient à la phalange. Cette aîle gauche étoit couverte du reste des éléphans, que conduisoit un nommé Myisque Page du Roi.

Les armées ainsi rangées en bataille, les deux Rois accompagnés



de la ligne pour encourager les troupes; ils s'attachérent surtout l'un & l'autre à leur phalange, dont ils espéroient le plus. Ptolémée étoit accompagné d'Arsinoé sa sœur, d'Andromaque & de Solibe; Antiochus de Théodote & de Nicarque. C'étoient de part & d'autre les Chess des phalanges. Les harangues de part & d'autre rouloient sur les mêmes motifs. Comme les deux Princes n'étoient sur le trôme que depuis peu, & qu'ils n'avoient rien fait encore de fort mémorable, ils se fervirent, pour animer les phalanges, de la gloire de leurs ancêtres, & des grandes actions qui la leur avoient acquise. Ils leur firent voir surtout, aux Officiers en particulier & à toutes les troupes en général, les grandes espérances que l'on fondoit sur leur valeur. Prières, exhortations, on emploia tout pour les engager'à bien saire leur devoir.

Après que les deux Rois eurent exhorté leurs soldats, ou par eux-mêmes ou par des truchemens, Ptolémée revint à son aîle gauche avec sa sœur, & Antiochus suivi de ses gens-d'armes à son aîle droite: fur le champ on sonne la charge, & les éléphans commencent l'action: Quelques-uns de ceux de Ptolémée vinrent fondre avec impétuosité sur ceux d'Antiochus. On se battit, des tours, avec beaucoup de chaleur, les foldats combattant de près & se perçant les uns les autres de leurs piques. Mais ce qui fut le plus agréable, ce fut de voir les éléphans mêmes fondre de front les uns sur les autres, & se battre avec fureur. Car telle est la manière de combattre de ces animaux. Ils se prennent par les dents, & sans branler de la place ils se poussent l'un l'autre de toutes leurs forces, jusqu'à ce que l'un des deux plus fort détourne la trompe de son antagoniste; & dès qu'il lui a fait prêter le flanc, il le perce à coups de dents, comme les taureaux se percent avec les cornes. La plûpart des éléphans de Ptolémée craignirent le combat, ce qui est assez ordinaire aux éléphans d'Afrique. Ils ne peuvent soutenir ni l'odeur, ni le cri de ceux des Indes, ou plutôt je crois que c'est la grandeur & la force de ceux ci qui les épouvantent & leur font prendre la fuite avant même qu'on les en approche: C'est ce qui arriva dans cette occasion. Ces animaux aiant laché le pied, enfoncérent les rangs qui se rencontrérent devant eux. La garde de Ptolémée en suit renversée. Antiochus tourna en même: tems au dessus des éléphans, & chargea la cavalerie que commandoit Folycrates. Les étrangers de Gréce, qui étoient en deçà des éléphans auprès de la phalange donnent sur les rondachers de Ptolémée, & les enfoncent d'autant plus aisément qu'ils avoient déja été desunis & rompus par leurs éléphans. Ainsi toute l'aîle gauche de Ptolémée sut désaite, & prit la fuite.

Echécrates à l'aîle droite attendit d'abord quel seroit le sort de la

gauche. Mais quand il vit la poussière portée contre ses gens, & que les éléphans n'avoient pas le courage d'approcher des ennemis, il envoia dire à Phoxidas, qui commandoit les étrangers de Gréce, de charger ceux qu'il avoit en front: il fit en même tems désiler par la pointe de l'aîle son corps de cavalerie avec celle qui étoit rangée derrière les éléphans, & aiant évité par ce moien les éléphans de l'aîle gauche d'Antiochus, il tomba sur la cavalerie des ennemis, & attaquant les uns en queuë & les autres en slanc, il la renversa toute en peu de tems. Phoxidas eut le même succès. Car sondant sur les Arabes & les Médes, il les contraignit de prendre la suite. Antiochus vainquit donc par sa droite, & sut vaincu à sa gauche. Il ne restoit plus en entier que les phalanges, qui au milieu de la plaine, dépouillées de leurs aîles, ne sçavoient que craindre ni qu'espèrer.

Pendant qu'Antiochus triomphoit à son aîle droite, Ptolèmée qui avoit sait retraite derrière sa phalange, s'avança au milieu, & se présentant aux deux armées jetta celle des ennemis dans l'épouvante, & sit naître au contraire dans tous les cœurs de la sienne de nouvelles sorces & une nouvelle ardeur de combattre. Andromaque & Sosibe marchent piques baissées contre l'ennemi. L'élite des Syriens soutint le choc pendant quelque tems; mais le corps que Nicarque conduisoit làcha le pied d'abord. Pendant ce combat, Antiochus, neus alors & sans expérience, & jugeant des avantages du reste de son armée par ceux de l'aîle qu'il commandoit, s'amusoit à poursuivre les suiards. Ensin un des anciens qui le suivoient l'arrêta en lui montrant la poussiére qui étoit portée de la phalange vers son camp. Il accourut avec ses gens-d'armes au champ de bataille: mais tous ses gens aiant pris la suite, il se retira à Raphie; sa consolation, sut, qu'il étoit victorieux autant qu'il avoit dépendu de lui, & qu'il n'avoit été vaincu que par

la lacheté & la poltronnerie des siens.

Après que la phalange ent décidé de la bataille, & que la cavalerie de l'aîle droite jointe aux étrangers sut de retour de la poursuite des suiards, dont grand nombre avoit été tué, Ptolémée se retira dans son camp, & y passa la nuit. Le lendemain il sit enlever
& enterrer ses morts & dépouiller ceux des ennemis. Il décampa
ensuite & marcha vers Raphie. Le premier dessein d'Antiochus après
la désaite de ses troupes, étoit de ramasser tous ceux qui suioient en
corps, & de mettre le camp hors de cette ville; mais comme la
plûpart de son monde s'y étoit retiré, il sut obligé, malgré qu'il en eût,
de s'y retirer lui-même. Il en sortit donc de grand matin avec les débris de son armée; & prit le chemin de Gaza, où il campa. De là
il envoia demander ses morts à Ptolémée, & leur sit rendre les derniers devoirs. Il perdit dans cette bataille à peu près dix mille hommes d'infanterie & plus de trois cens chevaux, quatre mille prisonniers

& cinq éléphans, dont trois moururent sur le champ de bataille & deux de leurs blessures. La perte de Ptolémée sut de quinze cens fantassins & de sept cens chevaux. Seize de ses éléphans restérent sur la place, la plûpart des autres surent pris. Ainsi finit la bataille de Raphie donnée entre ces deux Rois au sujet de la Cœlesyrie.

#### O B S E R V A T I O N S

Sur la bataille de Raphie.

S. L

Préparatifs des deux Rois pour en venir à une action décisive. Ordre de bataille des deux armées.

Oici une bataille autant complette qu'un Général d'armée puisse raisonnablement souhaiter. Elle ne ressemble pas à celle de Cadmus ou de Malplaquer, où le prétendu victorieux se trouve plus débiffé & plus éclopé que le vaincu. Je la regarde comme une des plus remarquables de celles que mon Auteur rapporte dans son Histoire, l'on ne remarque pas même la moindre chose du peu de vertu, de courage & d'intelligence dont on accuse les peuples de l'Asse de manquer absolument. Tout va ici du même branle, beaucoup de valeur & de conduite dans les Généraux des deux partis, beaucoup de courage dans les troupes & un grand ordre dans la distribution de chaque arme. J'admire l'exactitude avec laquelle Polybe traite cette guerre d'Antiochus & de Ptolémée, si féconde en événemens extraordinaires. Celui de Raphie en fait la clôture. L'Auteur entre dans un détail de cette journée qui ne laisse rien à desirer aux Lecteurs militaires. Je ne doute nullement que ce grand homme n'ait travaillé non seulement sur d'excellens Mémoires, mais encore sur le récit des Officiers généraux & particuliers qui ont été les témoins de tant d'actions mémorables: car Antiochus a foutenu trois groffes guerres, celle de Molon, de Prolémée & d'Achée. C'est par où ce grand Prince ouvre la scéne de sa vie toute militaire.

Notre Auteur entre en matière par le dénombrement des deux armées & des différens peuples qui combattirent des deux côtés. Il explique encore la nature des armes de ces nations, car il paroît qu'il y en avoit qui étoient armées à la Romaine. Il ne nous dit rien de celles des phalanges, parce que le mot fignifie un corps de piquiers rangés sur une seule ligne & sur une grande prosondeur sans distinction des corps, c'est-à-dire sans aucun intervale entre eux: car ces phalanges ne distéroient en rien de celles des Grecs. Les peuples de l'Asie avoient embrassé leur tactique & leur manière de combattre depuis la mort d'Aléxandre le Grand, & leur discipline militaire n'étoit guéres dissérente. Les Egyptiens l'embrassèrent en ce tems-là par le conseil de Sosibe. Je ne doute point qu'ils ne la suivissent auparavant, mais elle s'étoit corrompuë sous plusieurs régnes, lorsque l'Egypte sut tombée dans le partage des Généraux d'Alexandre après la mort de ce Conquérant. Si je remontois plus haut, il me seroit aisé de prouver que les Grecs, qui traitoient de barbares toutes Tome V.

les autres nations, avoient emprunté des Asiatiques leurs armes & leur tactique. Heureusement ils ne les imitérent pas dans leur luxe, & persectionnérent ce qu'il y avoit de désectueux dans leur discipline & leur façon de combattre, outre qu'ils se rangérent sur moins de prosondeur. Du tems de Cyrus & sous le régne de Crésus, les Egyptiens combattoient par gros bataillons quarrés à centre plein, comme cela se voit dans Xénophon. Chaque corps étoit de dix mille hommes tous piquiers. Les Perses ne pûrent jamais les rompre; mais lorsqu'ils virent que toute l'infanterie de Crésus avoit été mise en suite, ils capitulérent bravement, comme auroit pû faire la plus sorte citadelle qui auroit résisté longtems. Il étoit nécessaire que je sisse cette digression avant que de m'embarquer dans l'analyse de cette sameuse journée de Raphie.

Le conseil de Ptolémée jugea fort sagement qu'il salloit marcher droit à Antiochus, & le combattre sur les frontières de la basse Syrie avant qu'il pût s'en approcher & s'en rendre le maître: car il ne restoit plus de places sortes de cette frontière que Gaza & Rhinocorure, qui étoient les seules sorteresses importantes, & dont la prise ouvroit à l'ennemi une entrée libre dans l'Egypte, d'où il eût tiré ses convois pour tra-

verser les déserts qu'il y a de la jusqu'à Péluse.

Prolémée aiant fait tous ses préparatifs & établi ses magasins à Gaza, s'avança avec toute son armée jusqu'auprès de cette place, laissant sans doute Rhinocorure à sa gauche, où il passe un torrent qui sépare l'Egypte de la Judée. Antiochus averti de la marche promte de Ptolémée, & voulant lui épargner la moitié du chemin, tira droit à Raphie. C'eût été une imprudence aux Généraux Egyptiens d'attendre l'ennemi à Gaza: car s'il s'en sût approché & qu'il les eût combattus auprès de cette ville, & que la fortune ne leur eût pas été savorable. Antiochus leur eût coupé les vivres & la retraite tout en même tems, si victorieux il se sût possé entre Raphie & Rhinocorure.

Antiochus ne voulant pas laisser échaper une si belle occasion, marcha droit à Gaza; les Egyptiens informés de cette marche, décampent de Gaza. Apparemment qu'ils prirent un autre chemin pour s'approcher de Raphie, où ils arrivérent en cinq jours, & où ils campérent à cinquante stades de la place. S'il faut s'en tenir aux Cartes de Cellarius, cette armée fit huit lieuës, car il n'y en a pas davantage, en cinq campemens; mais je crois qu'elle ne fit cette marche pesante que pour avoir le tems de ruiner & de fourrager le pais aux environs de Raphie, & d'obliger l'ennemi, faute de fourrage, d'en aller chercher bien loin, pendant qu'ils auroient tous leurs derriéres libres. Toute cette conduite de Ptolémée, ou pour mieux dire de ses Généraux, est très-remarquable & très-sage. Il vouloit courre les risques d'une bavaille rangée, & se délivrer par-là de l'inquiétude de l'espérance & de la crainte: car il trouvoit là tout à souhait, surtout une belle & vaste plaine: où il pouvoit déploier routes fes forces, & c'est la qu'il choisit son champ de bataille, & où it attendit l'ennemi, qui n'inclinoit pas moins à un combat. Celui-ci hazardoit peu, si la fortune lui étoit contraire; au lieu que Prolémée risquoit le tout pour le tout, à cause de l'éloignement & des déserts qu'il avoit à traverser jusqu'à Péluse. Il ne lui restoit que Rhinocorure pour toute retraite par le mouvement qu'il venoit de faire, & où il pouvoit se retirer par sa gauche: il avoit sans doute établi des magafins d'où il tiroit ses convois, le côté de Gaza lui étant interdit, parce que l'ennemi l'avoir mis sur ses derriéres pour lui faire front.

Antiochus ne s'étoir pas attendu à la marche hardie de l'armée Egyptienne; il vit bien qu'elle étoit résoluë de n'en pas faire à deux sois, & que le plus brave & le mieux commandé décideroit des affaires de la basse Syrie. Il se hâte de joindre son



\_

-. · ·



LATER STREET CONTRACTOR OF THE STREET CONTRACT

ennemi, les armées furent bientôt en présence. Je ne sai si la bonne contenance de Ptolémée ne rendit pas Antiochus un peu chancelant dans sa première résolution. Il avoit négligé la discipline de ses troupes, son mariage avoit été, comme dit Polybe, un tems de délices pour ses troupes, un quartier d'hiver passé dans les plaisirs & dans l'abondance de toutes choses, sans aucun soin des armes, est un peu trop de la moitié pour des Asiatiques, & lorsqu'on entre en campagne dans cet état un Général peut se vanter de commander à beaucoup d'hommes & à très-peu de soldats. Je suis persuadé qu'Antiochus se souvint alors des délices de Séleucie, sinon lorsqu'il sut en présence de l'ennemi, du moins après la journée de Raphie, qui lui sut si su-neste.

Il campa, dit mon Auteur, à cinq stades de l'ennemi; les deux armées ne pouvoient être plus proche, & cependant elles furent plusieurs jours à s'entreregarder; ce qui est moins blamable à Prolémée, qui étoit inférieur à son ennemi, qu'il ne l'est à Antiochus. Il y eut pendant ce tems-là de légéres escarmouches, ce qui marque qu'on se craint réciproquement; mais cela fait croire aussi que le plus fort a moins de courage. & qu'il redoute le plus foible, & celui-ci craint beaucoup moins de près ce qu'il redoutoit de loin. C'est aussi une bonne maxime, & l'expérience le fait assez voir, qu'il faut accoutumer les nouveaux foldats comme les vieux, ensuite d'une longue paix, à des petits combats & à des escarmouches, à courir le parti au commencement d'une guerre, & surtout pendant le Printems, à faire même quelques petits siéges au plus fort de cette saison, ou à faire des courses pour établir des contributions. L'habitude des petits combats & la présence de l'ennemi, lorsque les armées font en campagne, les accoutument à moins craindre & l'habitude des moindres dangers affermit le courage & les prépare à s'exposer à de plus grands. Quelquesois le délai de plusieurs jours, lorsqu'il ne paroît pas qu'on resuse le combat, leur redonne la confiance qui leur manquoit, & augmente en même tems l'ardeur de combattre & les remplit d'espérance.

Il est arrivé quelquesois que des Généraux, par un excès de prudence, ont perdu une occasion qui se présentoit, quoiqu'ils eussent l'avantage du nombre ou du terrain; lorsqu'elle est une sois manquée, il est difficile de la retrouver, on est obligé de se retirer; & on perd même la consiance des troupes; au lieu qu'en donnant tout en arrivant, on est comme assurée de remporter la victoire, lorsqu'on se trouve à la tête d'une armée aguerrie & composée d'Officiers expérimentés. Antiochus ne se retire pas, mais par ses délais il guérit ses ennemis de la grande opinion qu'ils avoient de ses forces & de la valeur de ses troupes, & aguerrit les nouveaux soldats de Ptolémée par de fréquentes escarmouches qui se firent pendant ce tems-là, ce qui asse mit leur courage & les prépara à de plus grands dangers, qui leur paroissoient beaucoup moindres qu'ils ne l'aurosent été, si Antiochus eût attaqué en arrivant & tout à la chaude.

Les deux armées aiant été quelques jours en présence, comme dit Polybe, les deux Rois se déterminérent à donner bataille. Ce qui fait encore voir que la tête avoit tourné à Antiochus, c'est que l'Egyptien engagea l'affaire tout le premier, & s'ébranla pour donner. Voici en peu de mots l'ordre sur lequel les deux armées combattoient.

Ptolémée marcha à l'ennemi sur une seule ligne, la cavalerie (2) (3) sur les aîles & l'infanterie au centre, selon la coutume ordinaire, que je n'approuve pas trop, & surtout lorsque les aîles se trouvent en l'air & que leurs flancs sont à découvert; outre que le bon sens veut, comme c'est le sentiment de Montécuculi, que l'on couvre l'arme la plus soible par la plus sorte, & en ce tems-là l'infanterie

par la profondeur de ses siles avoit peu à craindre à ses slancs, outre l'avantage de ses armes toutes de longueur. Les troupes étrangéres (4) (5), Grecs, Gaulois, Thraces & autres rangés par nations, slanquoient la phalange (6), les éléphans (7) partagés aux aîles de la cavalerie. Voilà la distribution de chaque arme, & l'ordre sur

lequel Prolémée se présents contre Antiochus.

Celui-ci étoit de beaucoup supérieur à son ememi en troupes & en éléphans, mais non pas autant que quelques Historiens le prétendent, & que mon Auteur le dit, ce qui me sait beaucoup soupçonner qu'il y a saute au texte par la négligence des Copistes: car s'il étoit vrai, il auroit extraordinairement débordé; ce qui ne paroît pas. Le dessein d'Antiochus étoit, à la vérité, de ne pas saire paroître toutes ses forces, pour empêcher l'ennemi de se précautionner à ses alles; ce qui fut le sujet de sa tenaille ou de son crochet à la gauche de son alle droite de cavalerie; mais cela ne lui servit à sien, comme l'on verra. Quoiqu'il en soit, Antiochus se mit en bataille dans un ordre semblable à celui de son ennemi, si l'on en excepte la droite de sa cavalerie, qui étoit disposée d'une manière assez singulière, & plus sorte de la moitié que celle qui lui étoit opposée. Il mit d'abord deux mille chevaux (8) sur la même ligne opposées aux deux mille de la gauche de Prolémée, les deux mille furent disposés en sorme de crochet (9).

L'aîle gauche de la cavalerie (10) étoit de deux mille chevaux. La Phalange (11) formoit le centre, ffanquée à ses aîles de l'infanterie étrangére (12) (13) partagée par nations. Les éléphans (14) (15) couvroient les deux aîles de la cavalerie. Antiochus en mit un plus grand nombre à son aîle gauche; mais il fortissa beaucoup sa droite: car outre les éléphans, il les sit soutenir encore par tout ce qu'il avoit d'armés à

la légére (16).

La description des deux ordres de bataille n'est pas aisée à bien éclaireir aujourd'hui, on l'entendoit du tems de l'Historien. Je ne sai si c'est un désaut dans la langue Gréque, ou s'il saut attribuër cette obscurité à l'Auteur: elle est pourtant visible. Il saut être du métier pour le bien entendre, & pour placer certaines armes où elles doivent être. Tout autre qui ne seroit pas du métier, & qui auroit ignoré le posse des armés à la légére, les auroit placées sur la même ligne, ce qui est été ridicule, ces sortes de troupes ne combattant que de loin; & lorsque les deux armées s'abordoient, ils passoient derrière la ligne par des retraites pratiquées entre les corps, où l'on poussoit certain nombre de files en avant ou en arrière pour leur donner un écoucoulement. Ces remarques étoient importantes. Il est de conséquence maintenant d'entrer dans quelque détail de cette sameuse journée, & de l'accompagner de réstexions pour une plus grande instruction. C'est ce que nous allons saire.

### S. II.

### Action. Faute d'Antiochus. Exemples de pareilles fautes.

E dessein d'Antiochus étoit d'agir puissamment à sa droite, & de vaincre par cet endroit. Il crut qu'en portant le plus grand nombre de sa cavalerie à cette droite, avec ses éléphans soutenus de ses armés à la légére, il accableroit & doubleroit la gauche de son ennemi, où Ptolémée étoit en personne, seulement pour la montre, à la vérité; mais la présence d'un Roi, tout ridicule qu'étoit celuici, ne laisse pas de relever le courage & la hardiesse des troupes. A l'égard de la gauche, elle égaloit en sorces la droite des Egyptiens. Mais je ne comprens pas com-

ment ce Prince forma son crochet (9) à la gauche de la droite de sa cavalerie plutôt qu'à la pointe de son aîle: car alors par un mouvement facile & régulier, il étoit en état de doubler & d'envelopper en un instant la gauche de Ptolémée, & de tomber sur ses slancs & sur ses derrières; au lieu qu'en plaçant le crochet à la gauche de son aîle, il ne pouvoit l'étendre assez promptement. Tout cela prouve que les deux armées n'avoient rien qui flanquât leurs aîles, & qu'Antiochus craignît que plaçant le crochet à la droite, l'ennemi ne s'en apperçut. C'est, je pense, la meilleure raison qu'on puisse donner pour le disculpèr de ce désaut, si l'on peut appeller désaut une chose qui ne nous apporte aucun préjudice, car son stratagéme eut tout l'esset qu'il en attendoit.

Comme il s'appercut que ses éléphans étoient victorieux de ceux des Egyptiens, qu'ils avoient même renversé les gardes de Ptolémée, & que ses étrangers étoient déja engagés contre ceux des ennemis, il fait faire à droit, & étendant sa gauche, que le crochet remplaça par un quart de conversion aisé pour remplir le vuide qu'on lui laissoit, . il tourne subitement sur le flanc de la gauche de Prolémée, pendant que le crochet attaque de front cette gauche, qui fut renversée & tomlement défaite. Si Antiochus eût pensé sagement & en homme expérimenté, il eût laissé courir cette aîle avec quelques troupes à ses trousses, & fût tombé sur les flancs & sur les derriéres de l'infanterie étrangère, dépouillée de sa cavalerie & de la Phalange Egyptienne; ce qui lui eût épargné bien de la honte, & acquis beaucoup de gloire. Mais il passa outre, & se mit aussitôt à la tête de cette asse, sans songer à suivre son avantage, & sans se mettre en peine de ce qui pouvoit arriver d'une si étrange conduite, à peine concevable dans un Général d'armée, & encore moins dans un Roi. L'ennemi d'abord furpris de la déroute de sa cavalerie, reprit de nouvelles espérances, lorsqu'il s'appereut qu'Antiochus, bien loin de profiter de son avantage, avoit disparu comme le vaincu, abandonnant son armée dans le tems que sa présence étoit le plus nécessaire, en rendant inutile ce qu'il avoit de troupes victorieuses pour courir après des suiards qui ne pouvoient plus lui nuire; l'ennemi qui remarqua une faute si prodigieuse, ne manqua pas d'en tirer parti par la scavante manœuvre d'Echécrates. Cet habile Officier, qui fe trouvoir à la tête de l'aîle droite de la cavalerie Egyptienne, s'appercevant par la poussière que la gauche de la cavalerie avoit été poussée & enlevée hors de son aîle, ne perdit pas un moment de tems.. Il fait à droit avec son aîle, coule derriére les éléphans, qui couvroient son mouvement, & déborde extraordinairement la gauche des ennemis: par cette manœuvre il enveloppe cette gauche & envoie en même tems à Phoxidas, qui commandoit les étrangers de la Gréce, d'avancer promtement & d'attaquer les étrangers d'Antiochus, qui fermoient la gauche de la Phalange. Toutes ces troupes aiant donné en même tems & de front, chargérent avec tant de vigueur qu'ils les rompirent & les mirent en fuite.

Les Phalanges ensuite en vinrent aux mains, de sorte que l'affaire devint générale. Celle d'Antiochus se voiant dénuée de ses aîles des étrangers & de la cavalerie de sa gauche, ainsi que de celle de sa droite, qui étoit après les suiards, où le Roi étoit

en personne, ne sit presque aucune résistance, & s'ensuit lâchement.

Antiochus brave & même entendu, mais en cette occasion fort malhabile & trèsimprudent, victorieux à son aîle, s'imagine follement qu'il n'a plus autre chose à faire qu'à se mettre aux trousses des ennemis, sans songer que son infanterie n'a pas combattu, non plus que la cavalerie de sa gauche, & que l'ennemi peur aussi aisément vaincre du côté de sa droite qu'il avoit fait lui-même à la sienne; mais emporté par son courage & par une ardeur inconsidérée qui lui ôtoit le jugement, il su longreus après les suiards, lorsqu'on l'avertit qu'on voioit une grande poussière qui

## 374 HISTOIRE DE POLYBE,

s'étendoit du côté de son camp, & bien au-delà du champ de bataille. Il sut sais à cette nouvelle, il tourne tête de ce côté-là; mais il n'y avoit plus de reméde: il vit toute son armée en déroute, à peine eut-il le tems de se retirer & de s'empêcher d'être coupé & taillé en piéces; ,, sa consolation sut, dit mon Auteur, qu'il étoit victorieux autant qu'il avoit dé, , pendu de lui, & qu'il n'avoit été vaincu que par la lâcheté & la poltronnerie des ,, siens. Beau sujet de consolation pour un Général & pour un Roi qui abandonne son armée pour courir après des troupes qu'il vient de battre, & qui est lui-même la cause de la déroute & de la perte de son armée! Tant est vraie la maxime de Végéce, que celui qui se laisse emporter inconsidérément à poursuivre les suiards, lorsque. la désaite n'est pas entière, redonne la victoire à l'ennemi, & la lui assure. Qui dispersis suis inconsulte sequitur, quam ipse acceperat adversario vult dare victoriam,

Antiochus est peut-être le seul des Rois ou des Généraux d'armées de son tems, si l'on n'en excepte Machanidas, Tyran de Lacédémone, à la bataille de Mantinée contre Philopæmen, qui soit tombé dans une semblable saute, pour ne pas dire pis; mais nous ne comparerons pas un Roitelet tel que Machanidas à un grand Monarque comme Antiochus, qui étoit un grand Capitaine, & qui devint peu de tems après un des plus dangereux ennemis du nom Romain. A cela près ces sautes sont si peu rares dans l'Histoire arcienne & moderne, qu'on en rencontre à chaque pas qu'on fair. Autresois j'étois tout étonné dans mes lectures, lorsque je rencontrois de tels étour-dis; mais à présent ils ne me surprennent plus, j'en ai trouvé un trop grand nombre pour n'y être pas accoutumé. Ce grand nombre & la grossiéreté de la faute peuvent nous servir de bonnes leçons pour nous garder d'y tomber, si nous nous trouvions dans

de semblables conjonctures.

Les Lacédémoniens, qui étoient de grands Maîtres dans la science des armes, avoient pour maxime de ne pas poursuivre longtems l'ennemi, mais seulement autant qu'il falloit pour s'assurer la victoire & empêcher qu'il ne se rallist. Ils avoient encore une autre raison, au rapport de Plutarque, c'est qu'ils ne croioient pas qu'il sût digne d'un grand courage de tuër ceux qui cédent & qui ne se désendent pas. Cependant ils oubliérent cette excellente maxime dans la retraite de Pyrrhus devant Sparte: car ce Prince aiant été repoussé dans son entreprise, sut suivi des Spartiates au-delà des bornes que ceux-ci s'étoient prescrites; " ils menoient battant l'arriére-" garde de ce Prince avec tant de chaleur", dit Plutarque dans la Vie de Pyrrhus, " que fans s'en appercevoir, ils étoient déja dans la plaine, & fort éloignés de ", leur infanterie qui n'avoit pû suivre". Pyrrhus, qui venoit de perdre son fils Ptolémée dans cette affaire, pénétré de douleur de cette perte, fit volteface & attaqua les Lacédémoniens avec tant de rage, qu'il en fit un meurtre effroiable. C'est dans des conjonctures semblables, & contre des troupes braves, aguerries & commandées par des Chefs excellens, qu'on doit user de prudence dans une victoire qui n'est jamais assarce, lorsqu'il reste quelque corps en entier ou de réserve: car une bataille n'est pas gagnée pour avoir vaincu à une aîle, & même à un centre. Il faut être toujours dans une telle défiance dans une action générale, & se garder toujours des corps qui sont encore en entier & qui tiennent bon, & certes ce n'est pas fans raison qu'on dit qu'il faut faire un pont d'or à l'ennemi qui fuit. Si le Prince Robert ou Rupert avoit fait usage de cette maxime, dont il avoit très-grand befoin, & qu'il eût fait une seule fois un tel pont aux Parlementaires sous le régne malheureux de Charles I. en 1644. la guerre eût été finie; mais le croira-t-on? Ce Prince, qui étoit neveu du Roi', tomba trois fois & en trois différentes batailles dans une faute toute semblable à celle d'Antiochus: ce qui fut la cause des maux & des malheurs inouis de Charles: du moins s'il se fût corrigé à la troisiéme, il est réparé le mai des autres, & les rebelles n'eussent jamais pû s'en relever. Je me bornerai à ces trois exemples que le Prince Robert me fournit, car je ne pense pas qu'on

ait jamais oui parler de chose semblable dans une même personne.

Le Roi aiant levé une armée contre ses sujets rebelles, & sachant que le Comte d'Essex s'étoit éloigné de Londres pour suivre un corps de troupes Roiales, s'approcha de cette capitale. Essex, qui vit le dessein du Roi, sit voltesace pour le suivre. Le Roi averti de ce mouvement, & craignant d'ailleurs que les troupes qui étoient dans Londres, ne sortissent pour tomber sur sa marche, pendant qu'Essex le prendroit en queuë, s'il en approchoit de trop près, prit le parti de tourner brusquement tête contre ce dernier. Deux armées, dont chacune sait la moitié du chemin, sont bientôt en présence; ces deux-ci se rencontrérent dans une plaine située entre le bourg de Keynston & la montagne l'Edgehill dans le Comté de Warwik.

Le Roi venoit par la montagne, du haut de laquelle on découvroit tous les mouvemens de l'armée rebelle, qui sortant du bourg entroit dans la plaine pour s'y mettre en bataille & faire face à celle du Roi, qui décendit la montagne fur deux lignes & une réserve, & dans une disposition à peu près semblable à celle de l'ennemi, contre lequel il marcha avec beaucoup de résolution. Le Prince Robert étoit à la droite, à la gauche le Comte de Wilmor, le Comte de Lindsei avoit le centre. Le Roi prit la réserve, & s'il ne l'eût fait la désaite de son armée étoit assurée. Le Comte d'Essex mit à son aîle droite Bedfort & Stapleton, le Colonel Ramsai à la gauche, & prit le centre pour lui, afin d'être également à portée des deux aîles. Le canon aiant commencé à se faire entendre sans un grand effet, le Prince Robert qui commandoit la cavalerie de la droite, "fondit si impétueusement sur Ram-" sei, que non seulement il le sit plier, le rompit & le mit en déroute, dit l'Auteur \* de la belle Histoire des Révolutions d'Angleterre, ,, mais le poussa même st " loin, qu'il arriva jusqu'au bagage des ennemis laissé à Keynston, & le donna en proje à ses gens. Si le Palatin eût eu moins de seu, s'il se sût moins laissé empor-" ter, & qu'au lieu de pousser si loin des fuiards, qui ne pouvoient plus nuire, il " fût revenu sur ses pas, & qu'il eut replié sur l'infanterie rebelle dépouillée de son , aîle, dès-lors l'action & la guerre étoient finies, le Roi étoit maître. Mais , ce sur le désaut du Prince Robert de perdre le fruit de sa valeur (a) par l'excès de sa valeur même. Sa faute n'étoir pas sans reméde, si son exemple n'eût pas entraîné le Comte de Carnarvan après lui. L'infanterie Parlementaire, voifine de l'aîle qu'on venoit de rompre, avoit été si effraiée d'une si subite déroute, qu'un " régiment de ce parti que commandoit le Chevalier Forth, étant passé dans l'ar-" mée du Roi à la faveur de ce désordre, le Comte d'Essex ne pouvoit éviter d'ê-

Histoire de Révolut. d'Anglet. liv. 9.

(a) Mais ce sut le désaut du Prince Robert de perdre le fruit de sa valeur par l'excès de sa valeur même.] L'Historien brille ici plus qu'il n'est solide. Ce n'est pas la marque d'un excès de valeur que de poursuivre trop loin l'ennemi. lorsque les deux tiers d'une armée n'ont point combattu, la méthode des Lacédémoniens sait voir le contraire. Un véritable courage ne s'amuse pas à tuer ceux qui cédent & qui ne cherchent point à se désendre; mais de les laisser suir, pour attaquer & combattre ceux qui résistent encore. Ce n'est donc pas un excès de valeur dans le Prince Robert de perdre le fruit d'un avantage remporté, pour se mettre aux trousses des laches, qui cherchent à sauver leur vie plutôt qu'à l'ôter aux autres. Il est mieux sait de dire que ce Prince perdit le fruit de sa valeur par un excès de vivacité & par désant d'expérience. Il est rare que les Grands du monde ne soient pas imités dans leurs sautes. Carnarvan éprouva cette contagion, & sa saute est d'autant plus grande que celle du Prince Robert étoit de toutes selles de la guerre la plus grande. Il ne l'apperçut pas. Ceux qui disent que tout le monde sait des sautes, & que l'en ne s'apperçoit que des plus grassisser, se trompent beaucoup. Carnarvan en est un exemple, ainsi qu'in me infinité qui lui ressemblent, anciens & modernes.

,, tre taillé en piéces, si Carnarvan qui commandoit la seconde ligne de l'asse de prince, au lieu de poursuivre avec lui Ramsei, est pris en flanc l'armée ennemie, du côté de l'aile rompuë. Le Général rebelle vit cette faute, & en profita pour faire avancer un corps de réserve, qui sit contre les Roialistes ce que Carnarvan

" n'avoit pas fait contre les Parlementaires.

Le combat devint surieux en cet endroit, & les troupes Roiales alloient succomber, si le Roi, qui s'étoit mis à la tête de sa réserve n'eût marché promptement au secours de ses gens. Il donne en personne avec tant de conduite & de courage, qu'il rétablit les affaires presque desespérées avec un meurtre effroiable, lorsque la nuit sépara les combattans, & l'avantage demeura tout entier au Roi, sans qu'aucun pût pourtant s'attribuer le succès de cette bataille; le champ de bataille aiant été également abandonné des deux côtés. Charles eût pû se vanter de l'avoir gagné, s'il eût marché promptement à Londres, comme c'étoit son dessein; mais la plûpart ne surent pas de cet avis.

Là-dessus, l'Historien éloquent sait cette réslexion: " l'esprit Anglois, qui ne se dément point même dans les plus attachés à la Roiauté; l'esprit Anglois, dis-je, toujours entêté de ces libertés si funestes au repos de la nation, porta la plus grande partie du Conseil à s'opposer à son dessein. Le prétexte sut qu'il étoit dangereux pour le Roi de l'exécuter, & pour la ville que le Prince Robert l'exécutat, comme il le vouloit, chacun le croiant capable d'y entrer le slambeau à la main; mais la véritable raison des Généraux étoit que l'on craignoit que le Roi, s'il entroit dans Londres les armes à la main, ne prétendit sur la nation une espéce de

droit de conquête, qui le rendit trop absolu".

Dans la seconde bataille qui fut donnée contre les rebelles Parlementaires, & s'il vous plaît la même année 1644. le Prince Robert commandoit l'armée en per-Qui auroit cru qu'il eût oublié la faute qu'il avoit faite à celle d'Edgehill? Il ne s'en souvint point du tout. Elle se donna dans la plaine de Morstonmoor. Il venoit de remporter quelques avantages confidérables; il étoit très-brave; mais d'une prudence & d'une expérience médiocre. Avec ces deux derniéres qualités, à moins que la fortune ne soit excessivement favorable, on réussit très-mal aisément dans une bataille rangée, & furtout lorsqu'on a affaire à deux vieux Guerriers expérimentés, & plus forts dans le nombre de leurs troupes. Le Prince Robertensié de tant de bonne sortune, (car il venoit tout fraîchement de saire lever deux sièges, & de battre pleinement & entiérement un corps de six mille hommes, ) se résolut de marcher à l'armée rebelle, sans attendre un corps considérable de troupes que lui amenoit Montrose, un des plus habiles Guerriers de son siécle. Il marche donc aux ennemis, qui le connoissant très-bien, inclinoient très-fort à un action générale. Les deux armées se trouvérent en présence le premier jour de Juillet. Ce sur dans cette journée que Cromwel commença à se faire connoître, il commandoit sous Manchester les troupes rebelles. Si cet homme extraordinaire ne se sur pas trouvé à cette bataille, le Prince Robert étoit victorieux, malgré sa vivacité ofdinaire. Les deux armées se choquérent avec toute l'ardeur & la fureur possibles, & la journée fut une des plus fanglantes & des plus décifives dont on ait oui parler, dit l'Historien. , La victoire sembla d'abord s'être livrée sans balancer à tout le pard , Roialiste, les trois Généraux Parlementaires aiant plié en même tems & s'étant re-" tirés en déroute. . , . Cromwel avoit été blessé tout d'abord; il s'étoit allé faire , panser. Dès qu'on avoit eu mis l'appareil, il étoit retourné au combat, où il avoit trouvé les choses dans l'état que je viens de dire. Tout autre auroit suivi le torrent, & se seroit laissé entraîner par des exemples qu'il n'étoit pas honteux.

, de suivre, & à chercher son salut dans la retraite. Il avoit l'esprit trop éclairé & le courage trop grand pour ne pas trouver des ressources dans les plus grandes extrémités. Il trouva fous sa main une brigade encore en entier, & des soldats un peu plus fusceptibles de honte que les autres qui s'enfuioient, il les rallie, avec espérance de rétablir une affaire qu'on tenoit pour désespérée, fondé sur ce qu'il voioit que le victorieux, après une victoire qu'il croioit affurée, étoit dans un aussi grand desordre que le vaincu. Sur cette observation, autant à la portée d'un esprit médiocre que des plus grands & des plus rafinés, secondé de David Lessé, Officier de réputation, il marche serré & en bon ordre à l'ennemi, qui n'en observoit aucun, tombe sur ceux qui méritoient encore quelque respect, pour n'avoir plus rien de capable à lui faire tête, les charge encore tout étonnés d'une chose à laquelle ils s'attendoient si peu . qu'il les met à leur tour en fuite. Tout sit joug après cela, le bagage, le canon, le champ de bataille & l'honneur, tout demeura à l'auteur d'une action si mémorable. On me demandera peut-être où étoit le Prince Robert? L'Historien répondra que ce Prince , aiant suivi trop loin les fuiards à son ordinaire, trouva à son retour la vic-" toire entre les mains de ses ennemis". On peut bien juger que comme Antiochus. il ne s'attribua pas la faute de cette disgrace; mais il exhala son chagrin contre le Comte de Newcastle & contre Hurry, & leur dit tant de choses desagréables, que l'un & l'autre quittérent la partie.

Les plus sages à la guerre sont ceux qui sçavent prositer de leurs propres sautes, & qui s'en corrigent tout au plutôt, vû qu'elles sont toutes capitales, & qu'il n'en sur jamais de petites; mais quel nom peut-on donner à ceux, qui connoissant par une triste expérience l'importance de ces sautes & les malheurs où elles nous précipitent, ne s'en corrigent pas pour cela, & tombent ensuite d'une première dans une seconde, & de là dans une troisséme; & ces deux-ci, deux sidéles copies de la première? Le Prince Robert est peut-être le seul au monde qui ait eu le malheur de nous sournir un exemple d'une si grande rareté: car ce qui la rend plus recommandable, c'est qu'il ait pû dans l'espace d'une campagne, & dès l'ouverture de la suivante, tomber trois sois dans les mêmes sautes. Cela tient presque du prodige, & n'est que trop vrai en esset. Comme ce qui est arrivé peut sans doute arriver encore, je vais rapporter le troisiéme, qui joint aux deux premiers sut la cause des malheurs inouis de Char-

La bataille de Naezby se donna la campagne suivante de l'année 1645. Charles s'y trouva en personne. Ce Prince impatient de combattre, marcha aux rebelles, sans attendre Goring, qui le venoit joindre, il les trouva en bataille dans la plaine de Naezby. "Fairfax commandoit au milieu (a), Cromwel l'aîle droite, Ireton la gauche. Le Roi aiant pris le terrain nécessaire, pour ranger son armée en bataille, mit les deux Palatins sur la droite à la tête d'un corps de cavalerie, le "Chevalier Langdall à la gauche pour en commander un second. Lindsey & Asthyley conduisoient l'infanterie du côté des Princes: Barde & Listey la comman, doient du côté de Langdall, le Roi voulut être au milieu. Le signal donné,

Tome V.

<sup>(</sup>a) Pairfax commandoit le milieu.] L'Histoire du Pére d'Orléans est trop belle pour ne pas mériter qu'on la relève dans les endroits où il n'écrit point dans l'exactitude militaire. On dit lorf-qu'il s'agit d'Officiers Généraux, un tel avoit le centre ou commandoit au centre, & non le milieu. Lorsqu'on dit un tel commandoit la droite, cela veut dire toute une alle de cavalerie, & non pas un corps. On ne dit pas non plus tels & tels conduisoient l'infanterie, mais tels & tels en avoient la droite, tels la gauche, & tel le centre. Au reste une déroute est une suite manisesse. Il salloit dire, on la vit rompué, peu après dans une totale consusion & bientôt en suite.

## 378 HISTOIRE DE POLYBE,

chacun s'ébranle & charge avec une sureur digne d'une guerre civile. Le Prince, Robert à son ordinaire sondit sur l'aîle d'Ireton avec une impétuosité que nul effort, ne put retenir: en un moment on la vit rompuë, peu après en déroure & bientôt, en suite. Ireton y sut blessé de deux coups, mis hors de combat & pris prisonnier. Si l'ardent Prince eût été corrigible au moins à la troisième sois, si au lieu de se, laisser emporter à suivre trop loin les suiards, il sût revenu sur ses pas, c'étoit sait, de l'armée ennemie. Mais ne l'aiant pas sait, Cromwel sit à son aîle ce que l'autre eût dû saire à la sienne; il laissa suir l'aîle qui lui étoit opposée, & qu'il avoit battuë, & repliant tout court sur l'insanterie, la prit en slanc & ensuite en queuë, & quelque effort que le Roi sit, il sut totalement battu & de la manière du monde la plus complette.

#### S. III.

Réstexions sur la manœuvre d'Echécrates. Soin qu'on doit prendre de la discipline. Eloge de Sosibe. Fautes d'Antiochus.

Les Anciens ne sont est de la belle manœuvre d'Echécrates, elle est toutà-sait digne d'être remarquée des Connoisseurs. Bien qu'il y ait des exemples de ces sortes de stratagémes dans l'Histoire, ils sont si peu ordinaires, que je ne puis m'empêcher d'admirer celui-ci, comme s'il ne faisoit que de naître. Les Anciens ne sont pas les seuls qui s'en sont servis, les Modennes ont sch sort bien les imiter. Ces sortes de mouvemens sont très-délicats & très-dangereux; mais comme ils sont peu communs, il arrive de la qu'on réussit toujours. De dégarair une aîte pour rensorcer l'autre, cela se pratique assez ordinairement. C'étoit la méthode de Milord Malbor-

sough, il l'emploia fort heureusement à la baraille de Ramilies.

La manœuvre d'Ethéocles n'est pas du nombre de celles dont je parle, un esprit médiocre la feroit bien fans passer pour être des plus sublimes; mais ici le stratagéme est tout des plus fins, des plus hardis & des plus profonds: car il faut êtresour cela pour les penser & pour réussir dans une chose si délicate; & ce qu'il y a d'admirable, c'est lorsqu'on est inférieur en nombre à son ennemi. & que Fon ne combat, comme en ce tems-là, que sur une seule ligne, & qu'on ne peut écarrer une afte de cavalerie & la séparer extraordinaierment de celle de son infanterie, sans que l'ennemi s'en apperçoive; au lieu qu'en ce tems-ci, que nos armées. combattent sur deux lignes, la ruse est beaucoup plus aisée à couvrir & à cacher à l'ennemi, outre que la fumée de toute une ligne ou de toute une aîle nous en dérobela vûe, pendant qu'une première ligne, que la fecende remplace, ou que celle-cimarchant par son flanc derrière la première, pendant que l'autre attaque de front, étend fon aîle & déborde par ce mouvement une droite ou une gauche, la double & l'enveloppe. C'est ce que sit Ethéocles à sa droite. Car voiant que ses éléphans qui couvroient toute son aîle, en étoient venus aux prises avec ceux de l'ennemi, & qu'ils élevoient une grande poufliére en l'air, il profita en habile homme de ceauage de poussière pour faire la manœuvre qu'il fit, qui étoit dans le même esprit que ce qu'Antiochus pratiqua lui-même à fa droite. Il faut bien posséder la guerre, & avoir une grande présence d'esprit & de jugement, & beaucoup de hardiesse pour prendre un tel parti sur le champ. Ce font de ces coups de Maîrres, qui ne peuvent être exécutés que par des Généraux du premier ordre. Tel a été entre autres

le Maréchal Duc de Luxembourg à la bataille de Fleurus en 1690, car il mit en usage une ruse à peu près semblable, qui est une des plus hardies dont on ait oui parlet depuis les Anciens. Il déroba un mouvement à M. le Comte de Waldeck, à couvert du château de Signy, & des villages qui étoient à la droite de sa cavalerie, d'où il tira celle-ci pour la faire passer à sa gauche: mouvement dont les ennemis ne s'appercurent jamais. & qui leur étoit caché par la hauteur des haïes & des bleds: outre qu'en cet endroit le terrain alloit un peu en enfoncement, observation que j'ai faite trois ans après. Les ennemis ne s'en apperçurent que lorsqu'il n'étoit plus tems d'y apporter du reméde, leur droite se trouvant extraordinairement surpassée de celle qui lui étoit opposée, & qui formoit en-deçà un crochet: de sorte que tout ce que fit M. de Waldeck pour rendre inutiles les mouvemens du Général François, ne firent qu'empirer le mal bien loin de le corriger; ce qui rendit sa désaite beaucoup plus aifée, & donna à M. de Luxembourg plus de facilité pour faire avancer & charger tout en même tems son infanterie du centre, & de former deux coudes à sa droice & à sa gauche, dont les ennemis se trouvoient embrasses, sans que le mouvement qui fut fait à leur seconde ligne pût réparer un malheur déja décidé. Je ne dis que deux mots de cette grande journée, qui fut une des plus complettes dont on ait out

parler depuis longtems.

Il v a une chose affez embaraffante à l'égard du nombre des deux armées, par le dénombrement des nations qui combattirent dans cette fameuse journée de Raphie. Il paroît affez par la narration de notre Historien, qu'Antiochus étoit de beaucoup supérieur à Ptolémée. Il fortifia extrémement sa droite, où ce Prince étoit en personne, comme je l'ai dit plus haut; mais il n'étoit pas moins en état d'étendre sa gauche & de surpasser à sa droite. Je soupçonne qu'il donna plus de hauteur à sa phalange pour rompre celle des Egyptiens par la pesanteur du choc & la hauteur de ses files impénétrables à la cavalerie, contre laquelle cette phalange pouvoit fort bien rélister, quoiqu'elle fût attaquée de front, (car la grande profondeur d'un corps d'infanterie le met en état de faire front de toutes parts,) & donner le tems à Antiochus de venir au secours avec sa cavalerie victorieuse. Mais que deviennent ces troupes étrangéres? Leur lacheté est à peine concevable, & celle de la phalange ne l'est guéres plus. Antiochus, qui mérita le surnom de Grand, en étoit peu digne en cette occasion : c'est été même une merveille, si ajant fait ce qu'il eût dû faire après avoir battu & mis en fuire la gauche de Ptolémée, il est été victorieux de son ennemi. Le seul reproche que Polybe lui fait, est l'unique cause de son malheur & de la honte de cette journée; & quel est ce reproche? Le voici: " Il ne sit pas grande attention, dit-il, à , exercer son armée pendant l'hiver, & à la maintenir dans une éxacte discipline; " persuadé qu'étant maître d'une partie de la basse Syrie & de Phénicie, il ne faudroit " point de combat pour conquérir le reste.

Je laisse à juger aux gens du métier, si un Roi peut penser de la sorte soit dans la paix ou dans la guerre. Ce Prince apprit par la perte de cette bataille, qu'il ne s'étoit attiré une disgrace si accablante que pour avoir négligé la discipline militaire: car quelque habile & quelque hardi à entreprendre que soit un Général, s'il manque en ce point, toutes ses grandes qualités lui seront absolument inutiles, & le précipiteront dans les plus grandes infortunes. On ne sçauroit trop répéter & trop inculquer dans l'esprit des Princes & des Généraux d'armées ce que je dis jci. La chose est d'autant plus grave, que le salut de leur Etat & leur gloire comme leur réputation en dépendent uniquement; & ce qui doit principalement les engager à maintenir les troupes dans l'observation des loix militaires, & à s'armer d'une rigueur inflexible pour en empêcher l'affoiblissement, c'est qu'il ne faut qu'un tems ttèscourt, comme dit Homére, pour jetter les foldats dans l'oubli & le mépris de ées loix. Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est qu'on ne sçauroit les rétablir que par la terreur des châtimens, ce qui n'est pas peu fâcheux & peu difficile. On doit conclure de là que le mal n'est pas peu de chose, outre qu'il est très-rare de trouver des Corbulons, c'est-à-dire des gens capables de se chargèr de guérir ces sortes de maux. Ce que dit Végéce est très-vrai. In bello, dit-il, qui plus in angariis vigilaverit, plus exercendo milite laboraverit, minus periculum sus sus publications.

Un Prince ou un Général d'armée, qui veillera sur la discipline de ses troupes, qui en sera son occupation la plus sérieuse pour en empêcher le relâchement, & couper court à la fainéantise par un continuel exercice, aura sans doute moins de danger à courre, & plus d'espérance de vaincre. Antiochus ne pensa pas à cette belle leçon, bien qu'elle sût plus vieille que le tems où il vivoit, & éprouva, à son grand malheur, qu'il eût dû la suivre. Sosibe, pour s'en être souvénu, vint à bout de sur-

monter un ennemi si redoutable.

Ou'on ne me dise pas qu'une armée ne peut être corrompue dans l'espace d'un quartier d'hiver: six mois de repos, sans nul exercice, sans nul soin des armes, & dans les plaisirs & l'abondance de toutes choses, sont capables de changer les Officiers & les soldats en tout autres hommes. Il n'en fallut pas davantage à Annibal pour rendre son armée aussi vile & aussi méprisable qu'elle avoit paru redoutable six mois auparavant à ses ennemis. Cette nouvelle n'auroit-elle pas passé jusqu'à Antiochus? Il est même difficile de remettre des troupes déja corrompues & amollies par les plaisirs & par la mollesse, de leur faire oublier les douceurs passées par le retour des principes que nous avons abandonnés. Le triple du tems pourra à peine suffire, & ce ne sera pas dans une campagne, où l'on entre tout corrompu, qu'on les remettra en vigueur sans cabrer les soldats & les empêcher de sortir de leurs devoirs, puisque le désaut de discipline en les rendant lâches les porte à être mutins: car il n'est pas au pouvoir des plus grands Rois de rétablir, sinon avec beaucoup de tems, un vieux corps d'Officiers & de soldats accoutumés à combattre ensemble, & à souffrir les fatigues de la guerre, s'ils se sont négligés & abandonnés dans le repos & dans la mollesse. Je veux qu'Annibal ait été toujours le même; mais il s'apperçut après les délices de Capouë, avec autant de honte que de chagrin, que ce n'étoient plus les mêmes foldats à la tête desquels il avoit remporté tant de

L'Auteur qui a fait le Paralléle de M. le Prince de Condé & de M. de Turenne, & qui met celui-ci au dessous de l'autre, ne me paroît pas fort exact. "Quelques, troupes que vous donniez à M. le Prince, dit-il, vieilles ou nouvelles, connues, ou inconnues, il a toujours la même fierté dans le combat: vous diriez qu'il sçait, inspirer ses propres qualités à toute l'armée, sa valeur, son action semblent lui répondre de celles des autres. Avec beaucoup de troupes, dont M. de Turenne se désie, il cherche ses sures; avec peu de bonnes qui ont gagné sa consiance, il

entreprend comme aisé ce qui paroît impossible".

M. de Turenne ne s'est jamais désié de ses troupes, si ce n'est de sa cavalerie, mais non pas toujours: il sçavoit bien la faire combattre à l'aide de son infanterie. Ce grand Capitaine n'en eut jamais beaucoup, & avec vingt mille hommes il sçavoit très-bien battre soixante mille des meilleures troupes de l'Empereur, & commandées par des Généraux expérimentés. M. le Prince ne s'est jamais trouvé à la tête de mauvaises troupes. Si cela lui sût arrivé, il eût sans doute conservé la même sierté & le même courage; mais il ne leur eût sûrement pas communiqué & insusé l'un & l'autre. La fortune ne lui a pas toujours été savorable contre M. de Turenne, &

celui-ci n'a pas toujours réussi contre lui. M. le Prince perdit la bataille de Dunkerque, il eut son tour aux lignes de Valenciennes, qu'il sorça au quartier du Maréchal de la Ferté. C'étoient deux grands hommes, comparables aux plus sameux. Héros de l'antiquité. Tous les deux d'un camérére sort dissérent, l'un ardent & impétueux ressemble assez à Alexandre, & l'autre a toutes les bonnes qualités de César sans en avoir les mauvaises. On me pardonnera cette digression, si l'on considére que les Lecteurs militaires se plaisent infiniment à celles de cette espéce, qui consinent toujours par quelque bout à la matière que je traite, & que je vais reprendre.

Tont ce que dit mon Auteur de la conduite du Ministre de Prolémée dans cet abîme de négociations où il engagea Antiochus, pour l'amuser & gagner du tems: voute cette conduite, dis je, est tellement admirable, que je ne vois pas que les hommes d'Etat & les Généraux d'armées puissent rien lire de plus instructif & de plus rusé. & qui mérite plus que je fasse encore quelques remarques sur la sagesse de cette politique: car l'Histoire nous fournit peu d'exemples que des Princes ou des Républiques qui se sont trouvés en pareilles conjonctures, en aient emploié de semblables avec tant d'adresse & de bonheur. Sossbe trouva les affaires de la guerre dans un desordre épouvantable, & les troupes dans un tel relachement & dans un tel oublide leurs devoirs, qu'il vit bien qu'il lui feroir infiniment plus difficile de les tirer de cet état de molesse & de corruption, que de former de nouveaux soldats & de les mendre bons en introduisant une nouvelle discipline, & en attirant en Egypte les meilleurs Officiers de la Gréce pour les dresser selon la méthode de leur pais, leur donner des armes femblables, & les accoutumer à leur manière de combattre & des'exercer. Il prit encore à la folde de fou Maître un grand nombre de foldats étrangers qui avoient servi dans les armées de Demétrius & d'Antigonus, & fit voir par les nouveautés qu'il introduisit dans les loix milimires, qu'on peut les changer & les abroger entiérement pour en prendre de meilleures, sans que ces nouveautés puissent apporter aucun préjudice; au lieu que c'est toute autre chose dans celles qui regardent le Gouvernement, où toute mutation est dangereuse, bien qu'on reconnoisse l'importance d'en faire.

Un Ministre qui voit de si loin. & qui sait éloigner la guerre, qu'il ne sauroit plus éviter, du moins pour un certain tems, est toujours sûr d'être en état de la foutenir & de la faire avec avantage, outre que l'espérance de la paix peut quelquefois faire que l'ennemi se relâche dans l'exercice des armes. Qui doute que cet habile Ministre ne comptat autant sur ce relachement par un desir & une envieapparente de faire la paix, que pour avoir le tems de se mettre en état de faire la guerre & d'attaquer le premier, bien loin de prendre le parti de la défensive, qui est flétri à jamais la réputation de son Maître? Car il s'apperçut assez de la nécessité d'agir offensivement pour recouvrer les places les plus importantes de la basse Syrie, dont Antiochus s'étoit rendu maître, contre toutes les loix de l'équiré qu'on doit observer dans une guerre juste & solemnelle. L'injure étoit trop visible pour ne pas en tirer raison par la force des armes, outre qu'Antiochus n'avoit pas de petits desseins sur l'Egypte. " En matière d'Etat, dit un grand Ministre \*, les grands Princes ne peuvent dissimuler une injure sans s'exposer à en recevoir bientôt une plus grande, leur réputation c'est leur plus grande force, c'est leur plus puissant , appui; s'ils en souffrent la moindre diminution, elle leur sera plus nuisible que la perte d'une bataille. Semblables à ceux qui manquent de mettre le pied sur

<sup>\*</sup> Le Cardinal de Richelieu.

" le deraier degré, ils tombent du haut de l'escalier en bas. L'argent est inutile à un Roi qui ne sait s'en servir ni pour conserver son honneur ni pour étendre sa

"réputation".

Solibe ne defiroit rien tant que la paix. Il ne cherchoit pas que son Maître envahît le bien des autres, mais qu'il recouvrat la basse Syrie, & qu'il y marchat à la tête d'une puissante armée. Il falloit qu'il comptat beaucoup sur la fagesse & la justesse de ses mesures, sur la discipline des troupes, sur l'expérience des Officiers & des Généraux qu'il avoit attirés en Egypte, pour aller au-devant de l'ennemi dans la basse Syrie dans la résolution de le combattre. Je suis persuadé qu'il ne la prit pas imprudemment & fans de grandes espérances, il connut parsairement ses forces en les comparant à celles d'Antiochus. Il favoit très-bien qu'elles lui étoient supérieures en nombre, mais beaucoup inférieures à l'égard de la discipline militaire, & que ses soldats & ses Officiers n'étoient plus les mêmes. C'est ce que Polybe nous apprend. Sans ces considérations il n'eût jamais hazardé de mettre tout en risque, en débutant d'abord par une action générale. Végéce me fournit une maxime excellente. Il est difficile, dit-il, d'être surmonté par l'ennemi, d'en être battu, lorsqu'on a aurant de connoissance de la qualité de ses forces que de celles de son ennemi. Difficile vincitur, qui vere potest de suis & de adversarii copiis judicare. J'ai cru devoir retracer à mes Lecteurs cette politique de Sosibe, car elle fournit admirable-

ment de quoi nous instruire.

Voilà l'éloge de Sosibe; il en est bien digne, ce me semble, à le considérer dans ce point de vûë: c'est quelque chose d'être louable par certaines qualités, quoique l'on foit peu supportable en d'autres contraires. Il paroît même dans cette bataille que Solibe fit tout ce qu'on peut attendre d'un Général entendu & capable d'agir par luimême. Polybe nous le fait assez connoître: car pour le Roi, bien qu'il y sur en personne, & la Reine même, ils ne saisoient que représenter; ce qui n'est pourtant pas d'un petit effet dans les armées. Franchement les Généraux d'Antiochus y firent moins par tout où ils furent placés. Leur conduite n'est pas sans reproche, & leur Maître étoit plus en droit de s'en plaindre que de ses soldats. Je suis persuadé que dans les batailles rangées qui se donnent dans une plaine, il faut engager le combat fur toute la ligne, c'est-à-dire que tout donne en même tems, & non pas commencer par une aîle ou par un centre. La raifon de cela, est que si l'ennemi se trouve victorieux à l'endroit où il est attaqué, les troupes, qui ne sont pas encore entrées en engagement, étant témoins de cette défaite, se découragent ou rabattent beaucoup de leurs espérances; ce qui fait toujours un mauvais effet. Il vaut mieux donner tout d'un coup de toutes parts pour éviter un si grand desavantage: car tout donnant en même tems, ceux de la droite ne peuvent pas voir ce qui se passe à deux pas d'eux, & tous combattent avec une égale espérance. Ceux qui sont témoins du succès des corps qui font peu loin d'eux, ou à la portée de leur vûë, s'animent & tâchent d'en faire autant de leur côté. Ceux mêmes qui ont vaincu, voiant les autres en peine, & qui n'ont pas eu le même fuccès, vont à leur fecours; ce qui les anime davantage, & fait qu'ils redoublent leurs efforts; car alors on cherche moins à poursuivre l'ennemi, qu'à finir aux endroits où la victoire est encore incermine & en balance, & plus encore lorsqu'ils ont du pis. Si tout avoit donné en même tems qu'Antiochus, je suis persuadé que ce Prince, voiant ceux qu'il avoit à sa gauche engagés dans le combat sans avoir encore rien fait, se sût insailliblement replié sur l'ennemi pour le prendre en flanc.

Quelquefois une aîle donne plutôt qu'une autre, ou plutôt les aîles, & surtout dans les grandes armées, qui ne sauroient combattre que sur un grand front. Car

noures les fois, dir Plurarque dans la Vie de Marius, qu'un front de bataille est , fort large & fort étendu, il arrive ordinairement que les aîles font avancées & le , centre enfoncé; ce qui confirme ce fait, ajoute-t-on, c'est l'apologie que Catulus même fut obligé de faire, dans laquelle il se plaignit hautement de la malice & du manvais tour qu'il lui avoit joué. Peut-être n'y pensa-t-il pas, car Plutarque n'explique pas la raison pourquoi les grandes armées forment une courbe ou une espéce the croissant. C'est que ceux de la droite & de la gauche à mesure qu'ils sont plus édoivnés du centre, ne le voiant pas affez pour s'aligner, comme il importe de le faire, & furrout dans certains terrains, s'avancent pour le voir, ou pour peu que la ligne vers ce centre foit un peu courbe, elle se courbera davantage: car ceux qu'ils auront à leur droite & à leur gauche s'avanceront plus, & cela augmentant jusqu'aux aîles de croissant sera plus ou moins prosond selon l'étendue de la ligne; ce qui me seroit affez croire que Marius ne fit pas cette remarque, & qu'il passa pour plus malin qu'il n'étoit en effet. On voudra peut-être sçavoir quel étoit le mauvais tour dont Catulus Le plaignoit, on peut bien juger par le passage déja cité que Plutarque doit nous l'apprendre.

Baiorix, Roi des Cimbres, s'étant campé à quelque distance de l'armée, désia Manius de prendre le jour & le lieu pour décendre en bataille, & décides qui demeureroit le maître du païs. Le Général Romain accepta le dési, & aucun ne manqua au
sendez-vous, qui su dans la plaine de Verceik. "Els se mettent en bataille, dit-il.

Chrulus avoit sous lui vingr mille trois cens hommes d'infanterie, & Marius trentedeux mille. Catulus su mis au centre, & les troupes de Marius surent rangées
fur les asses, comme l'écrit Sylla, qui se trouva à cette bataille, & l'on dit que
Marius rangea ainsi l'armée malicieusement, dans l'espérance qu'avec les deux asses
il tomberoit sur ses ennemis & les romproit, & qu'ainsi la victoire seroit entièrement duë à ses troupes, sans que Catulus y est aucune part, & qu'il se sur seule-

ment mêlé avec les Barbares; ce qui arriva effectivement.

Si Antiochus vouloit d'abord engager son aîle droite plutôt que l'autre, à cause qu'il y avoir placé l'élite de ses troupes, ontre qu'il se trouvoit supérieur à celle de l'ennemi , il devoix ordonner aux Officiers Généraux de son armée d'attaquer en même tems à la gauche & aux phalanges.. Il ne falloit pas même qu'ils arrendiffent cer ordre pour charger; au lieu que l'armée Egyptienne attaqua de toutes warts; & ce qui prouve que Ptolémée avoit d'excellens Officiers Généraux & d'une grande valeur, c'est qu'ils ne s'étonnérent point de la défaite de soute leur gauchede cavalerie. Ils jugérent bien que s'ils donnoient le tems à l'ennemi de réfléchir fur l'avantage que le Roi venoit de remporter à fa droite, il augmenteroit de courage & de résolution, & qu'il arriveroit sont le contraire à leurs troupes, & elles venoient à s'ppercevoir du malheur de leur gauche, & que l'ennemi donnant là-deffus ensuite de son avantage, il leur seroit plus difficile de la réparer & d'y apporten du reméde. Sur ces sages considérations ils prirent le parti que tout autres que ceux d'Antiochus euflent pris infailliblement: profitant de la faute de celui-ci, qui couroit après les fuiards, qui l'entraînoient à sa ruine, & du peu de résolution de ses Généraux, qui y concouroient de leur mieux; leur droite & tout le reste de la lignes'ébranlérent presque en même tems avec tant d'ordre & de courage, qu'ils passérent: für le corps de tout ce qui ofa leur réfifter : conduite admirable, qui nous apprendi à ne jamais défespérer dans les plus grands accidens de la guerre, lorsqu'on serme: les yeux dessus, & qu'en prend le parti d'être les premiers à aunques & sous à la chaude.

La lacheté des troupes d'Antiochus, & l'ignomnce de ses Généraux, sont à peine

concevables. Polybe en est tout surpris. Sans doute qu'Antiochus dut l'être beaucoup davantage, car il ne paroît pas qu'il sut sort loin après les suiards. Il arriva lorsque son armée étoit dans une entière déroute. Il me semble qu'étant à la tête de son
aîle victorieuse, il étoit en étoit d'attaquer la cavalerie de Ptolémée, insérieure de la
moitié, outre que la retraite ne pouvoit lui être interdite, quoique mon Auteur semble dire qu'il eut bien de la peine à la faire. Mais comment cela se peut-il au milieu
d'une grande plaine? A moins qu'il n'y eut des désilés pour aller à Raphie, que les
ennemis avoient devant eux. Je crois bien qu'il n'étoit pas en état d'attaquer l'insanterie ennemie; mais il lui étoit libre de l'eviter & de se jetter sur les traces de la cavalerie de Ptolémée, qui s'étoit peut-être débandée pour se mettre aux trousses ses
suiards; & quand elle auroit marché en bon ordre, le Roi pouvoit attaquer: car il
avoit quatre mille chevaux coutre deux mille, sa cavalerie se sur aliée & la plus
grande partie de son infanterie. Avouons-le franchement, la tête lui tourna; ce qui
est d'autant plus étrange, qu'on arrive sur lui avec des avantages infinis qu'il étoit difsicile de ne pas connoître.

Je ne blâme ici Antiochus que par conjecture; mais dans ce que je vais dire la faue est visible. Les débris de son armée se récirérent dans Raphie. Le Roi y arriva affez à tems pour les rallier fous la protection des machines de cette place, parler à ses troupes, leur saire voir la honte de leur désaire, & les engager à la réparer. Ce n'étoit pas assez que de penser simplement à la rallier. Ecoutons mon Auteur., Le " premier dessein d'Antiochus après la défaite de son armée, dir-il, étoit de ramasser , tous les fuiards, de les rallier & de camper hors de la ville, il n'y étoit entré que ", malgré lui, parce que la plûpart de ses gens s'y étoient jettés. Rien n'empêchoir le Roi de les en faire sortir en donnant le premier l'exemple, & de prendre une réfolution digue d'un Prince qui s'étoit acquis le surnom de Grand. S'il eût campé sous les murs de la ville, il se sur bientôt apperçu que la perte d'une bataille n'est jamais si grande que l'on s'imagine, & que le mal est plus dans l'imagination que dans la chose même. M. le Duc de Weimar en donna une preuve manifeste après la disgrace du Rhinselt, qu'il scut si bien réparer, que cette action est tout ce qu'on peut imaginer de grand & d'illustre, comme je l'ai dit dans les Volumes précédens: car l'antiquité ne nous offre rien qui égale la gloire de ce grand Capitaine, où IM. le Duc de Rohan eux très-grande part, lui aiant inspiré ce dessein. Antiochus ne perdit que dix mille hommes d'infanterie & trois cens chevaux, de sorte qu'il étoit encore de beaucoup supérieur à son ennemi, & en état de recommencer, si comme un Weimar & un Coligni il est été supérieur à sa disgrace; mais c'est ce qui n'appartient pas à tout le monde. Voilà l'examen & l'analyse de cette battille. Entrons maintenant dans les instructions & les régles de nactique que nous croions qu'on doit observer dans une occasion semblable dans un parti comme dans l'autre, sans nous écarter de nos principes & du système de tactique que nons avons embrasse.

s. IV.

Ordre de bataille dans une plaine rase selon le sentiment de l'Auteur.

N Prince qui n'a pour tout fondement du succès d'une guerre qu'il veut entreprendre contre un autre, que la connoissance qu'il a de sa propre soiblesse, se trouvera exposé à de très grandes disgraces, s'il ignore d'ailleurs le caractère de ceux qui sont au timon des affaires, au désaut du Maître, qui n'y entend rien.

Car

Car il arrive quelquesois qu'un Prince soible, incapable de sentimens, lache & sans ambition, tel que Ptolémée, a des Ministres capables de grandes choses autant dans les affaires de politique que dans celles de la guerre. Il ne faudroit pas remonter fort haut dans les premiers siécles pour en donner des exemples, ils se suivent assez près-à-près: la source de l'agrandissement des Roiaumes & des Empires ne se trouve pas toujours dans les Princes mêmes, & sur le trône. Je ne prétens pas parler ici de Ptolémée. Ces fortes de monstres seroient un peu rares dans l'Histoire, si Rome ne nous en avoit pas fourni à profusion dans ses Empereurs, mille sois plus horribles, plus tvrans, plus foux & plus ridicules que nuls autres du monde entier. Je parle ici des Princes qui ne font rien de tout cela, bons & fages, mais qui se livrent, soit par hazard ou par choix, à des Ministres éclairés & capables. Deux Princes de cette portée, qui se succédent l'un à l'autre, avec de telles gens à la tête de leurs affaires, iront très-loin à la gloire, & se feront beaucoup redouter. Mais si après un Prince qui aura eu un bon Ministre, qui l'aura fait prospérer, il en vient un autre habile & éclairé, & qu'il soit ainsi secondé; où n'ira-t-il pas? J'ai lû dans je ne sçai quel Auteur une chose que je vais dire à propos de cela. La France se trouva dans un desordre extréme fous le Ministère du Cardinal Mazarin, & pendant la minorité de Louis XIV. Après la mort du Cardinal, la France passa d'un état de desordre & de trouble dans une puissance & une gloire surprenantes.

Ce changement eut trois principes, premiérement la sagesse du seu Roi & son amour pour la gloire, & ses plus grands ennemis ne lui resuseroient jamais ces qualités-là; l'habileté & la probité de M. Colbert, qui étoit chargé du soin de ses sinances, la capacité & la fermeté de M. de Louvois, qui gouvernoit alors les affaires de la guerre. Ces trois principes sont la source de l'agrandissement des Roiaumes & des Empires. Je ne pense pas que qui que ce soit de mes Lecteurs accuse Ptolémée d'avoir contribué en rien au succès de la guerre contre Antiochus. Celui-ci se trompa donc, lorsqu'il s'imagina qu'un Prince aussi corrompu & aussi méprisable que Ptolémée, seroit incapable de faire un aussi bon choix que celui qu'il sit, & qu'il en seroit du Ministre comme du Maître. Il ne se trompa pas en certain égard. Sosibe pouvoit être en même tems capable de posséder tous les talens d'un Ministre & ceux d'un parsait

scélérat, il en paroît assez dans mon Auteur dans ce dernier genre.

Antiochus ne regarda pas d'assez près à ce qu'il faisoir. Il n'eût pas moins fait la guerre, mais il l'eût beaucoup moins mal faite & avec moins de négligence. Il fut trèsmal fervi par ses espions en Egypte, & encore plus mal par ses Généraux dans une action de cette importance, & dont les suites furent encore plus fâcheuses que la honte même. Toute cette action nous fournit des instructions admirables à l'égard des batailles rangées dans les plaines rases & découvertes, où les armées de part & d'autre ne sçavent où flanquer leurs aîles. Il semble alors que le foible ne sçauroit combattre contre le fort, sans se voir surpassé extraordinairement à ses aîles. Je sçai bien qu'il y a des remédes que j'ai expliqués ailleurs en plusieurs endroits de cet Ouvrage; mais on n'a pas toujours le tems de les appliquer. J'ai parlé de chariots, d'arbres coupés & autres obstacles pour se couvrir, car il n'est pas question ici d'un retranchement, cela n'est pas de notre sujet, & regarde une autre partie de la guerre, mais seulement d'appuier les aîles à quelque chose; ce qui n'est pas sans quelque défaut, & même sans desavantage dans une grande plaine, & surtout à la nation Françoise, dont l'humeur ne la porte guéres à attendre l'ennemi. Il le faut nécessairement, de peur qu'en avançant sur l'ennemi on n'abandonne ce qui nous couvre. Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est que si l'ennemi perd tant soit peu de terrain, ou qu'il soit repoussé, on ne sçauroit profiter de cet avantage sans tomber dans le désaut que j'ai dit: car on Tome V.

ne prend pas garde qu'en le poullant, les affes se trouvent dépouillées de leur appui. & les flancs tout à découvert; l'ennemi qui nous déborde est alors en état de nous doubler & de nous envelopper. Ajoutez à ce que je dis qu'un Général éclairé & hardi ne manque pas, malgré les obstacles qu'on lui oppose pour n'être pas débordé, de détacher un corps qui nous tourne & combe fur nos derriéres. Ainfi dans des fortes de terrains la supériorité peut beaucoup, & il semble que cela devroit être ainsi dans de semblables situations, & plus aujourd'hui que du tems des Anciens, à cause de la profondeur de leurs files, qui rendoit les corps plus difficiles à rompre: car cette grande épaisseur les mettoit en état de faire front de tous côtés; au lieu que nos bataillons n'ont pas un tel avantage, & ne sont guéres moins soibles, choqués de front par un corps un peu plus épais qu'ils ne sont à leurs flancs, qui ne sçauroient tenir. On comprend par-là combien il est dangereux de combattre soible dans une plaine contre le plus fort; ce qui prouve manifestement la soiblesse de notre méthode de tactique, absolument contraire aux régles de la guerre. Quel avantage y a-t-il à tirer de ces baraillons minces? Aussi le foible a toujours beau jeu au milieu d'une vaste plaine, s'il suit une méthode toute différente: car en doublant ses files, il est affuré de percer, & je ne pense pas qu'il faille autre chose; mais ce ne seroit pas assez pour ses slancs, qu'il doit couvrir de colonnes de deux sections (2) c'est-à-direde deux bataillons qui ferment la droite & la gauche des deux aîles de la cavalerie, dont les escadrons feront entrelassés de pelotons (3), sans que les raisons de ceux qui ne les approuvent pas puissent me faire soupçonner le moins du monde que cette méthode ne soit pas tout ce qu'on ait pû imaginer de plus profond & de plus sensé. Apparemment que les Capitaines les plus célebres de l'antiquité, & les plus grands & les plus habiles Guerriers d'entre nos Modernes, ont eu tort d'enchasser de pelotons de mousquetaires parmi les escadrons. Si on en croit un de nos Critiques, qui dit d'une manière ironique: ,, Il faut avouer aussi que les pelotons entrelassés ont bien-, de l'obligation à la cavalerie, si elle est victorieuse: car si elle avoit plié, ils eussenc " été furieusement mal menés par la cavalerie ennemie. C'est dommage que cet Auteur n'ait pas été du tems de Henri IV. de Gustave-Adolphe, de M. de Turenne, de M. le Prince & de tant d'autres, il n'eût pas manqué de les desabuser de ces pelotons; vû que si la cavalerie plie, ce sera grande pitié de les voir sous le glaive du victotieux, & mal menés.

Ce n'est pas assez que de mettre se asses de la cavalerie entre deux colonnes, il saut encore, si l'on a beaucoup de cavalerie, en inserer une au centre d'une section (4) pour la retraite des pelotons, au cas que la cavalerie vienne à s'en aller ailleurs, comme je l'ai déja dit. Je serme encore les asses de mon insanterie de deux autres colonnes (5) pour couvrir ses slancs, au cas que la cavalerie vint à être battuë, la chose du monde que les Généraux négligent le plus. Je sortisse mon centre de deux autres colonnes (6) pour saire essort de ce côté-là. Les bataillons (7) d'entre les colonnes sur batt de prosondeur. La seconde ligne à peu près dans le même ordre, hors

les colonnes (8), que je mets aux deux pointes des aîles, & à celles de l'infanterie (9). Dans cet ordre quelque débordé que l'on soit, on n'a rien à craindre, l'ennemi se repliera autant qu'il lui plaira, puisque cet ordre, peu dissérent des autres que j'ai donnés pour les plaines, n'exige pas d'attendre l'ennemi, mais de marcher droit à lui le suil sur l'épaule, & le laisser tirer pour l'aborder & le joindre la baionnette au bout du susil, & on le joint avec d'autant plus d'ordre & de promitude, qu'aucun corps ne slotte à cause de la prosondeur des corps, & par conséquent de leur peu de front, outre que le choc est plus pesant & plus vis: que si l'on vient à percer, comme il est impossible que cela n'arrive, tout ce qui outrepasse les aîles, quelque en entier qu'il soit, ne réparera pas le mal.

Un mouvement fait à quelqu'une des aîles de la première ligne, est la chose du monde la plus dangereuse & la plus délicate, lorsque c'est en présence de l'ennemi. Le plus grand homme parmi les Anciens en ce genre-là, a été Scipion: je ne parle pas ici des Grecs, sans doute plus grands Tacticiens & plus habiles en mouvemens généraux que les Romains. La manière de nous ranger aujourd'hui est plus favorable pour les manœuvres rusées, car la première ligne couvrant la seconde, celle-ai peut s'étendre à ses aîles, en marchant par son flanc d'abord, ensuite en avant pour former un crochet par une conversion; mais il faut d'excellentes troupes pour cès fortes de mouvemens, & des Chefs intelligens; outre qu'il faut qu'ils foient faits avec toute la promittude & la rapidité possible, & qu'on prenne bien son tems. Celui du Maréchal de Luxembourg à Fleurus est d'un grand Capitaine. Il vaut mieux lorsqu'on est le plus foible fortisser extrémement la première ligne, & refuser le centre & le reculer, pendant que les aîles avancent, qu'on fortifie le plus. Alors on partage la seconde ligne en deux corps vers les aîles, & ce sont ces deux corps qui doivent s'étendre en partie à droit & à gauche pour envelopper l'ennemi avec toute la vigueur possible: car si les aîles sont une fois battuës, le centre ne tiendra pas. Les mouvemens qu'on peut faire aux aîles ne sont pas si difficiles que ceux d'un centre; mais ceux-ci pour être moins communs & plus scavans, sont aussi plus capables de tromper l'ennemi. Végéce dit dans ses régles générales, qu'une armée aguerrie & disciplinée doit engager le combat par ses aîles. Qui habet exercitatissimos milites, in utroque cornu pariter prælium debet incipere. Ce terme d'exercitatissimos est très-bien la, car il n'y a pas peu de difficulté d'attaquer par les aîles, parce qu'il est ordinaire d'y porter tout ce qu'on a de meilleur; ce qui fait qu'on y trouve plus de résistance, & rarement y emploie-t-on le stratagéme, & c'est là pourtant où I'on peut le mieux ruser.

Un Général hardi & entreprenant ne s'embarasse guéres du nombre de ses ennemis; lorsqu'il peut suppléer à sa foiblesse par l'excellence de son ordre de bataille: c'étoit en quoi excelloient les Machabées contre de puissantes armées. Leur méthode ordinaire étoit de se ranger sur deux, trois ou quatre corps & sur une prosondeur extraordinaire. J'ai donné cette méthode, que j'approuve sort, dans les Tomes precédens, où je renvoie le Lecteur; & pour peu qu'on l'examine, on sera peut-être de mon avis, lorsqu'on supposera un Général habile à la tête des soldats intrépides & audacieux. Les Machabées avoient cet avantage-là; mais il serviroit de peu dans un Général malhabile, & les Machabées étoient très-grands Capitaines, le pére comme les ensans. Ils avoient été dresses dans les mêmes principes de tactique, & s'en trouvérent très-bien. Un Général qui sçait son métier, sent bien que pour remporter la victoire il importe peu que le combat s'étende sur toute la ligne, un centre percé en décide presque toujours; mais lorsqu'on pénétre & qu'on ouvre celui-ci à pur & à plein, & qu'on en fait autant aux aîles, tout est perdu. Ce que saisoient les Machabels.

Nicanor & Gorgias.

bées, & felon le nombre des gens qu'ils avoient, ils formoient plus de corps séparés extraordinairement les uns des autres, & abandonnés à eux mêmes, c'est-à-dire qu'ils combattoient indépendamment les uns des autres. Chacun étoit de trois à quatre mille hommes sans aucune cavalerie, ou du moins fort rarement, & cependant ils avoient la hardiesse d'attaquer les ennemis, souvent quatre sois plus forts, & ne manquoient pas de les battre.

Cette manière de combattre par grands corps séparés n'étoit pourtant pas particuliére aux Juiss, les Grecs s'en sont servis quelquesois. Les exemples ne sont pas rares dans les Historiens. J'en ai rapporté un assez grand nombre dans les Volumes précédens. Malgré cela je ne puis résister à la tentation de finir ce Paragrase par un des plus mémorables de l'Histoire des Machabées, que je vais copier, non tout entier, mais dans les principales circonstances. Je le tire du Supplément au Dictionaire de la Bible de Dom Calmet, où j'ai donné tous les ordres de bataille du peuple de Dieu,

accompagnés d'Observations. Voici ce que je dis dans celui-ci.

" Je ne vois rien de plus beau ni de plus admirable dans les anciens Historiens. , que les harangues que les Généraux faisoient à leurs troupes pour leur relever le , courage dans les grands besoins. Cette méthode, qui est excellente dans la bouche d'un Général, & encore plus dans celle d'un Roi, a duré jusqu'au sixiéme siécle. Les harangues d'Henri le Grand sont remarquables dans son Histoire... Judas Machabée dans la harangue qu'il fit à fes foldats, n'oublia rien de tout ce qui pouvoit relever leur courage & exciter leurs espérances. Il mit en usage la puissante barrerie de la religion, qui est de toutes celle qui remue & qui touche davantage le cœur, lorsque c'est un brave Guerrier tel que Judas qui s'en mêle. Il leur " rappelle dans la mémoire tous les secours que Dieu avoit donnés à leurs péres, la défaite de l'armée de Sennachérib, & finit par une victoire beaucoup plus récente & si extraordinaire, que les Commentateurs ne sont pas peu embarassés à la trouver dans l'Histoire, & ils ne la fondent que sur des conjectures qui paroissent un peu forcées: Dom Calmet dit, qu'il est assez croiable que l'affaire dont on nous parle ici, fut quelque entreprise des Galates sur la Babylonie, qui n'aiant point eu de suite a été négligée par les Historiens, qui ne s'appliquent guéres à rapporter les excursions des ennemis, lorsqu'elles ne sont pas liées à d'autres événemens de l'Histoire., Maisil me permettra de lui répondre, qu'il n'y a point d'Historien, quelque abréviateur qu'il foit, qui puisse omettre un événement aussi surprenant, puisque Judas dans sa harangue dit que six mille Juis, & s'il vous plaît en belle plaine, avec le secours du Ciel, avoient tué dans un combat six vingt mille Galates. Un Historien seroit-il capable d'écarter un tel événement? Cependant l'Histoire n'en fait nulle mention; ce qui me surprend encore plus que l'action des six mille hommes qui en tuent six vingt mille. Car cet exemple n'est pas unique dans l'Histoire profane. " Cette guerre d'Antiochus avoit d'abord porté la consternation parmi les Juiss, " Lysias, Régent du Roiaume pendant l'absence d'Antiochus Epiphanés, qui étoit

" Judas aiant appris le dessein d'Autiochus d'exterminer toute la nation Juive, sentit bien les dissicultés qu'il y avoit de s'opposer à cette entreprise, le nombre, la valeur de ses ennemis & l'expérience des Chess l'étonnoient; mais il prit des mesures dignes de lui. Pour dissiper ses craintes, il établit une discipline exacte parmi les troupes. Il indroduisit le même ordre que David avoit établiques son regne, . .

allé en Perse, choisit tout ce qu'il y avoit de meilleurs Généraux, entr'autres

Gorgias sçachant que les Juiss étoient résolus de vaincre ou mourir pour leur

refigion & pour leur patrie, tenta une surprise nocturne, comptant de surprendre
Judas & de tailler en piéces sa petite armée à la faveur des ténébres: il partit donc
sur le soir, s'étant mis à la tête d'un corps de cinq mille hommes de pied & de
mille chevaux choisis, & marcha droit au camp d'Israël. Judas informé du dessein
de son ennemi, ne perd pas un instant, décampe au milieu de la nuit, prositant de
l'absence de Gorgias, dont il craignoit la ruse & l'audace, il tire du côté d'Emaüs
& lui dérobe une marche. Gorgias, qui le croit encore dans son camp, s'en approche, & le trouvant abandonné, s'imagine que les Juis ont pris la fuite, il les
va chercher, mais inutilement, dans les montagnes, ne pouvant croire qu'ils eussent tiré droit à leur camp.

" Judas y arrive, & Nicanor surpris d'une avanture si extraordinaire & de la har-, diesse de son ennemi, ne sait que penser de l'entreprise de Gorgias, il crur qu'il , avoit été battu; cependant à la vûë des Juiss il sort de son camp, met ses troupes , en bataille & les range selon la méthode des peuples de l'Asie, qui étoit celle des

Grecs, c'est-à-dire l'infanterie au centre & la cavalerie sur les aîtes.

"Pour Judas Machabée", il divisa son armée en plusieurs corps, & en donna le commandement à ses fréres, Simon, Joseph & Jonathas, chacun d'eux aiant sous soi quinze cens hommes. "Cela veut dire en recourant au premier Livre des Machabées, qu'il la partagea en quatre corps, puisqu'il est dit qu'il parut à la tête de six mille hommes. On voit qu'il suit toujours sa méthode de combattre par corps séparés sur le front de la ligne & sur une très-grand prosondeur.

" De toutes les batailles que les Machabées ont données, je n'en vois point qui foient plus accompagnées de cérémonies & de précautions que celle-ci. Il faut dire aussi que le salut des Juiss en dépendoit, tant les forces de leurs ennemis étoient nombreuses, & les Chess aguerris & capables d'inspirer la crainte & la terreur; mais le Général des Juiss par son habileté & sa prudence surmonta tous ces obstacles.

## C H A P I T R E XVIII.

- Trève entre les deux Rois. Largesses des Puissances en faveur des Rhodiens.

A Ntiochus après avoir sait enterrer ses morts, prit la route de son Roiaume. Pour Ptolémée il entra dans Raphie, & prit d'emblée toutes les autres villes. C'étoit à qui reprendroit son parti, & augmenteroit sa domination. C'est assez l'ordinaire des hommes dans ces sortes de révolutions de s'accommoder au tems: mais il n'y a pas de peuples qui soient plus naturellement portés à cette politique que ceux de la basse Syrie. Je crois aussi que ce sur alors un effet de l'affection qu'avoient auparavant ces peuples pour les Rois d'Egypte: car de tous tems ils ont eu pour cette Maison une très grande vénération. Aussi sirent-ils à Ptolémée des honneurs infinis: Couronnes, sacrisices, Auttels, rien ne sut négligé.

Ccc 3

Aussitôt qu'Antiochus sut arrivé à la ville qui porte son nom, il envoia Antipater son neveu, & Théodote Hémolien à Ptolémée pour traiter de la paix. Depuis la perte de la bataille il ne croioit pas devoir compter sur la sidélité des peuples, & d'ailleurs il craignoit qu'Achée ne profitât de cette occasion contre lui. Rien de tout cela ne vint dans l'esprit de Ptolémée. Charmé des avantages qu'il venoit de remporter & de sa conquête de la Cœlesyrie, entraîné de plus par l'habitude qu'il s'étoit faite d'une vie molle & voluptueuse, loin de s'éloigner du repos, il n'y avoit que trop d'inclination. Il fit d'abord quelques menaces & quelques plaintes aux Ambassadeurs de la manière dont Antiochus l'avoit traité: mais il consentit à une trève d'un an, & envoia Sosibe à Antioche pour y faire ratifier le Traité. Après avoir ensuite passé trois mois dans différens endroits de la Syrie & de la Phénicie, s'y être assuré des villes, & y avoir établi Andromaque pour Gouverneur, il prit avec sa sœur & ses savoris le chemin d'Alexandrie, où chacun connoissant le genre de vie qu'avoit mené ce Prince jusqu'alors, fut fort surpris (a) de la manière dont il avoit terminé cette guerre.

mene ce Prince jusqu'alors, fut fort surpris.] Comme la science des armes est immense, & qu'il y en a bien peu à quoi celle-ci ne confine par que que bout, on peut bien juger que la politique n'en est pas une des moindres parties. Les Egyptiens, dit Polybe, furent tout étonnés de voir un si indigne Prince abandonner son tabourin, tous ses instrumens musicaux, & les délices d'Alexandrie, pour endosser le harnois & se mettre à la tête de ses armées. En effet cela paroit surprenant, & si pourtant cela ne l'est pas tant qu'on se l'imagine, puisque les laches vont à la guerre comme les plus braves. A la vérité le nombre de ceux-ci est le plus considérable, & l'autre ne l'est pas à beaucoup près tant; notez que je n'ai pas les soldats en vûë: Cela n'empêche pourtant pas que ce ne soit un très-grand mal dans les armées: mais il devient irréparable lorsqu'il s'en trouve un certain nombre parmi les Officiers Généraux Un Ministre qui voit cela, ou qui soupconne la timidité des uns & l'ignorance ou le peu d'expérience des autres, a beaucoup à craindre pour son Maître comme pour lui-même. Je suis tenté de croire que Sosibe, que Po-Lybe nous représente comme un homme doué des plus excellentes parties de la politique, craignant que les affaires ne tournassent pas à son gré, la défaite de Nicolas & celle de la flotte de Ptolémée, & que la campagne suivante ne sût pas plus heureuse que la première, crut qu'il n'avoit rien de mieux à faire que d'engager son Maltre de marcher lui-même en personne contre Antiochus: pensée trop relevée pour entrer dans la têzé d'un Prince fainéant & fans cœur. Elle ne pouvoit venir que de son Ministre, qui lui-sit voir

(a) Chacun connoissant le genre de vie qu'avoit la nécessité de se mettre à la tête de ses armées. Deux raisons l'engagérent à le porter à cette réfolution; la crainte qu'on ne lui imputat les mauvais événemens de cette guerre. fi les choses n'elloient pas telon ses souhaits, & l'autre, que n'étant pas moins hai que son Maître, s'il n'étoit pas si méprisé, la haine ou la jalousie des Officiers Généraux conjurés contre lui pour le perdre, ne leur cussent inspiré le dessein de se faire battre: car il n'y a pas de mellleur expédient pour précipiter un Ministre puissant du faîte de son pouvoir au plus bas de la rouë que les grandes disgraces & ce ne seroit pas la première sois que ette haine ou cette jalousie, & les autres passions qui remuent les Courtisans & les Grands d'un Roiaume pour ruiner la fortune d'un Ministre impérieux, & souvent trop homme de bien, auroient fait perdre de grandes batailles de dessein prémédité. J'en ai remarqué un très-grand nombre dans l'Histoire; ce qui ne prouve que trop que les Courtifans ambitieux ne reconnoisfent ni Souverain ni patrie lorsqu'il s'agit de leurs intérêrs, ou de se venger de leurs ennemis. Un Ministre puissant, quelque habile homme, quelque juste & quelque défintéressé qu'il soit, ne se trouvera-t-il pas exposé tous les jours à de semblables attentats, ou à des cabales formées pour le faire échouer dans tous ses projets, s'il n'imite Sosibe? Il y a de grandes vertus & des gens qui les honorent, qui les respectent & qui les aiment dans les Cours des Princes comme dans les Républiques; mais le nombre en est-il bien grand, & capable de balancer la puissance des autres? Sosibe étoit trop éclairé pour ne pas sentir combien il importoit à son Maître de se mettre à la tête de son armée, comme je l'ai dit plus

Le Traité conclu avec Sosibe, Antiochus revint à son premier projet,

& se disposa à la guerre contre Achée.

Vers le même tems un tremblement de terre aiant renversé le Colosse des Rhodiens, les murs de la ville, du moins pour la plus grande partie, & la plûpart des Arsenaux, ce peuple mit à profit (a) cet accident avec tant d'adresse & de prudence, que bien loin d'en avoir sousser, cela ne servit qu'à augmenter & à embellir seur ville. On

haut. On sçait, dit un Auteur judicieux, que felon le cours de la nature celui qui paie de sa préfence envahit le bien de quiconque n'en paie point, ou sauve le sien propre & sa réputation, ou que les hommes laborieux & hardis dépossédent à leur gré les hommes laches & fainéans. Le sage Egyptien, plein de cette idée, engage son Mattre fainéant à cette résolution, & lui sait voir sans doute qu'il n'y avoit rien de plus capable d'encourager ses troupes, de maintenir chacun dans son devoir, & de plus digne d'un grand Roi, que de combattre contre un autre qui vient pour le déposséder de ses plus belles provinces.

"Quand quelqu'un voudra maintenir, dit "Montagne, qu'il vaut mieux que le Prince con-"duise ses guerres par autre que par soi, la sor-", qui leurs Lieutenans ont mis à ches de gran-"des entreprises: & de ceux encore desquels la ", présence y eût été plus-nuisible qu'utile. Mais ", nul Prince vertueux & courageux ne pourra ", sous fous prince de si honteuses ", instructions. Sous couleur de conserver sa tè-", te, comme la statué d'un Saint, à la bonne-", fortune de son Etat, ils le dégradent de son ", office, qui est tout en action militaire, & l'en

déclarent incapable".

On se souviendra du beau mot de Vespasien, qui est certainement digne d'un grand Prince. " Etant malade de la maladie dont il mourut, dit , encore Montagne, il ne laissoit pas de vouloir " entendre l'état de l'Empire, & dans son lit " même dépêchoit sans cesse plusieurs affaires " de conséquence : & fon Médecin l'en tançant, comme de chose nuisible à sa santé": 11 faut, disoit-il, qu'un Empereur meure debout. ,, Voilà un beau mot, à mon gré, digne d'un grand " Prince. Adrian l'Empereur s'en servit depuis " à ce même propos: & le devroit-on souvent ,, ramentevoir aux Rois, pour leur faire sentir " que cette grande charge qu'on leur donne du commandement de tant d'hommes, n'est pas-" une charge oisive, & qu'il n'est rien qui puis-, se si justement dégoûter un sujet, de se met-" tre en peine & en hazard pour le service de " son Prince, que de le voir appoltroni lui-même à des occupations laches & vaines, & d'a-, voir soin de sa conservation, le voiant si nonchalant à la nôtre".

Un Ministre, qui a grand pouvoir sur l'esprit de son Mattre, qui passe son tems à des occupations vaines & ridicules, comme faisoit Ptolémée, ne pouvoit lui donner de meilleures leçons pour l'en arracher, que de lui faire voir que la véritable gloire ne devoit consister que dans le travail & les vertus militaires, & la honte dans la paresse & dans les vices.

Cet habile Ministre sçut tirer son Mattre du cloaque où il s'étoit malheureusement plongé, pour le mener à la guerre & le mettre à la tête de ses armées; métier digne d'un Roi, & l'école où il est difficile que les hommes les plus corrompus & les plus vicieux ne deviennent tout autres en très-peu de tems: car lorsqu'on ne voit que de bons exemples & d'honnêtes gens, on a honte de ne pas leur ressembler & de se conduire tout autrement qu'ils ne font. Jean II. Roi de Portugal n'eut pas besoin d'un Sosibe pour lui faire connoître qu'un Prince doit s'exposer pour le salut de son Etat, autant que pour sa propre gloire. Ce Prince informé que Rio de la Rache, forteresse importante qu'il avoit en Afrique, étoit affiégée par les Maures, & qu'elle étoit extrémement pressée, assembla aussitot ceux de son Conseil pour voir les mesures qu'il y auroit à prendre pour la secourir, & leur dit qu'il se croioit. deshonoré s'il n'y marchoit lui-même en personne, pour retirer du danger de braves gens qu'il avoit jettés dans le péril où ils se trouvoient. Cette résolution hardie surprit tout le monde, l'on prétendoit qu'un Roi ne devoit pas s'exposer pour si peu de chose, & que l'évidence du danger étoit manifeste; ce qui fit que tous généralement s'y opposérent. Jean Abrantio, qui étoit un homme de tête & de courage, aiant été consulté, fut de l'avis du Roi, & dit entr'autres choses: Ceux qui sont assiégés sont en danger, que ceux qui sont dons la résolution de les secourir y sient ausi.... Le Roi approuva cet avis, &. se mit en état de l'exécuter; mais le Roi de Fezen aiant été averti, offrit une tréve aux Portugais, pendant laquelle ils sortirent de l'Isle Gratiosa, où le fort étoit apparemment bati.

(a) Ce teuple mit à profit cet accident avec tants a'adresse. I Tout ce texte de mon Auteur n'est pas indigne de la curiosité des Lecteurs, peutêtre que le Commentaire ne l'excitera pas moins. L'Historien avoué franchement que les Rhodiens prositérent de leur infortune avec beaucoup d'adresse. Je crois que la rhétorique de leurs Envoiés dans les Cours des Princes eut plus d'efficace que la grandeur de leur mal. La ville ne set point

voit par-là combien la vigilance & la prudence l'emportent parmi les hommes sur la négligence & la mauvaise conduite. Avec ces deux désauts les événemens mêmes heureux sont sunesses; a-t-on les deux

ver-

bouleversée, il n'y cut qu'une partie de leurs merveilles, leur arsenal & leur Colosse, qui se sentit de cet accident. Je le trouve moins surprenant que la magnificence des Princes qui les fecoururent dans leur malheur. On ne pouvoit pas dire de ceux des tems antiques, comme de la plupart de ceux qui sont venus tant de siécles après eux, & mêmo peu de tems après, s'il faut en croire Polybe, qu'ils ne mesurent pas toujours leurs dons & leurs présens à la grandeur de leurs Etats, ou de leurs richesses. Ici leur cœur est plus grand que ne le font les maux des Rhodiens, quand même leur ville eût été entiérement renversée. Je crois que la chûte de leur Colosse les toucha beaucoup plus que celle de leurs murailles & de leur arienal. Quand je lis cette longue énumération & cette profusion de présens que les Rhodiens tirérent de tant de Rois & de Républiques. j'en suis tout surpris; car l'on peut dire que sans ce malheur cette République n'eût jamais été si riche, si opulente & si heureuse qu'elle la fut depuis. Tout cela me persuade beaucoup plus que toute autre chose ce que dit le célébre Bénédictin Dom Bernard de Montfaucon dans son Supplément de l'Antiquité expliquée (a), que l'or des anciens Perfes surpassoit tout ce qu'il y a au ourd'hui d'or dans le monde. Il prouve cela d'une manière où il n'y a pas le mot à dire. Encore a t-il oublié les richeties immenses du palais d'Echatane dont parle Polybe, & véritablement tous les secours que ceux de Rhodes reçûrent avec tant de magnificence, venoient des Rois d'Asse & de ce-Ini d'Egypte, qui leur fit de très-grands présens. J'avoue que cette République dut tout son bonheur à son Colosse, qui représentoit le Soleil, qu'ils adoroient comme le Dieu & le Patron de leur ville. C'est le premier bien que cette statuë gigantesque sit en tombant tout de son long dans la mer, puisqu'elle produisit une si grande abondance de biens & de richesses à cette République, que je ne pense pas qu'on ait jamais rien vû de semblable; ce qui la mit en état de faire pêcher son Dicu avec beaucoup de pompe & de reconnoissance. Il sembloit ne s'être noié que pour leur procurer de plus grands biens, car tous les Rhodiens en profitérent; au lieu que les autres statues de bois ou de métal des autres Dieux n'enrichissoient que les Prêtres. Ecoutons ce que quelques Auteurs disent de cette statuë, il se trouvera un bon nombre de mes Lecteurs à qui cette merveille est tout-à-fait inconnuë.

Le Colosse de Rhodes, qui enjamboit l'entrée de son port, est célébre dans l'Histoire: aussi suril mis au nombre des sept merveilles du monde.

(a) Tous. 3 liv. 5. ch. 1.

Il étoit d'airain & si prodigieusement grand, qu'il avoit cent soixante-dix coudées de hauteur, ou cent cinq pieds, selon Festus; mais beaucoup d'Auteurs prétendent qu'il étoit plus haut. Cette énorme statuë représentoit le Dieu des Rhodiens, qui étoit le Soleil. Ils le firent élever après la levée du siège de leur ville, que Demetrius attaqua inutilement. Ce fut l'ouvrage de Charés Ligdien, disciple de Lysippe, il mit douze ans à cet ouvrage. On pout bien juger qu'il étoit creux en dedans. Il fut renversé, dit Pline, cinquente. fix ans après qu'il eut été posé sur ses deux bases. Je crois que les deux tours qui défendoient l'entrée du port lui servoient de pieds d'estaux, ou que ceux-ci touchoient aux tours. Il demeura dans cet état jusqu'au tems de l'line, & l'on prétend, & Dom Bernard de Montsrucon est de cet avis, que Pline se trompe, lorsqu'il assure qu'il fut renversé cinquante-six ans après qu'il sut posé, & que cela n'arriva que quatre-vingt ans après sa dédicace. Il sut depuis redressé sous le régne de Vespasien. Les Sarrasins s'étant rendus maîtres de Rhodes, Mavia un de leurs Généraux trouva le Colosse sur le ventre, & le vendit à un Juif, qui l'aiant fait mettre en pièces, en chargea neuf cens chameaux. On prétend qu'il avoit demeuré debout enjambant du port trois cens soixante ans, ce qui n'est pas véritable.

Il faut faire quelques remarques sur ce narré. Selon les proportions du pouce & des doigts de ce Colosse, il devoit certainement être plus grand que l'estus ne nous le dit, & quand même ses doigts n'auroient pas été proportionnés à sa hauteur de cent cinq pieds, n'est-il pas bien ridicule de dire que le Juif qui l'acheta en chargea neuf cens chameaux, chacun portant huit cens pefant, qui est le double de la charge d'un mulet. Sur ces neuf cens chameaux le grand Scaliger est tombé dans une erreur de calcul qui n'est pas petite, & que bien des gens lui ont reprochée : il réduit la charge des neuf cens chameaux à 144. quintaux, au lieu que le total monte à 7200. milliers Ce poids me surprend plus que l'erreur de Scaliger. La statuë devoit peser au moins le triple. Qu'on remarque bien une chose, c'est qu'une pièce de canon de 24. pese ordinairement cinq milliers, & quelque chose davantage. Le Colosse devoit avoir tout au moins sept à huit pouces d'épaisseur de la ceinture en haut. A l'égard du bas, il falloit nécessairement que cette épaisseur sût double par l'attitude de la statuë. Je laisse à juger le nombre de chameaux qu'il eût fallu pour la transporter par pièces, à peine tous ceux de l'Asie eussent-ils pû suffire; & pour preuve qu'elle devoit peser infinîment davantage que la charge de neut cens chameaux, on n'a qu'à proportionner la statué vertus opposées, on tire parti des malheurs mêmes. Les Rhodien dépeignant avec des couleurs atroces l'accident qui leur étoit arrivé, & soit dans les instructions qu'ils donnoient à leurs Ambassadeurs, soit dans les conversations particulières, faisant toujours leurs plaintes avec beaucoup de noblesse & de zéle pour leur République; ils touchérent tellement les villes, & principalement les Rois en leur faveur, que non seulement on leur sit de grands présens, mais qu'on leur avoit encore obligation quand ils les recevoient.

Hiéron & Gelon leur donnérent soixante-quinze talens d'argent, partie comptant, partie paiables peu après, pour l'huile des Athlètes, des chaudrons d'argent avec leurs bases, des vases à mettre de l'eau, dix talens pour les srais des facrisices, dix autres pour faire venir de nouveaux Citoiens, en sorte que la somme entière montoit à près de cent talens. Outre cela ils exemtérent d'impôts ceux qui navigeoient à Rhodes, & leur envoiérent cinquante catapultes de trois coudées. Ensin après avoir tant donné, comme s'ils eussent été encore redevables aux Rhodiens, ils sirent élever deux statues dans leur place publique; dont l'une réprésentoit le peuple de Rhodes, & l'autre le peuple de Syracuse, qui lui mettoit une couronne sur la tête.

Ptolémée leur fournit aussi trois cens talens d'argent, un million de mesures de bled, du bois pour bâtir dix vaisseaux à cinq rangs de rames, & dix à trois rangs, quatre mille poutres proportionnées du bois d'où découle la poix, mille talens de monnoies d'airain; trois mille pesants d'étoupe, tois mille voiles & trois mille mâts, trois mille talens pour relever le Colosse, cent Architectes, trois cens cinquante manœuvres, & quatre talens par an pour leur nourriture, dou-

équestre de Louis XIV. j'entens celle de la place de Vendôme avec ce Colosse; il sera aisé de conclure que je n'avance rien que de raisonnable. On peut même déterminer la hauteur de la strue, qui sur saite par un habile & excellent Maître, par la grosseur de son pouce que l'Histoi re nous a conservée, & l'on conviendra qu'elle devoit être beaucoup plus grande.

M. de Tillemont dans son Histoire des Empereurs, dit que l'an 74. de J. Ch. on sondit à Rome un Colosse d'airain de cent ou cent dix pieds. Suétone le pousse jusqu'à six vingt. Il dit qu'il avoit été fait sous le régne de Néron, & qu'on en ôta la tête, aussi vuide de cervelle que celle de son sondateur, pour y mettre celle du Soleil sous la figure de Tite. Il y avoit un grand nombre de statues colossales a Rome. Celle de Jupiter Olympien, qui sut le chef-d'œuvre de Phidias, étoit si prodigieusement grande, que ce Dieu qui étoit assis n'auroit pû se lever, disent les Historiens qui en ont parlé, aussi bien que les

Poètes, sans percer de sa tête la voûte du Temple. Les Egyptiens étoient encore dans le goût de ces sortes d'ouvrages; mais on ne voit pas qu'ils en sissent d'autres que de pierres. Paul Lucas dans son Voiage d'Egypte, parlant des ruines d'une grande ville, qui est apparemment l'ancienne Thébes à cent portes, dit qu'il remarqua quantité de bustes de sigures d'hommes de plus de trente pieds de haut. Les ruines & les débris d'une si fameuse ville sont insiniment plus dignes d'admiration que les restes de ces sameux monumens des Romains;

#### Landandis pretiofior ruinis. Sidon. Apol.

Rien n'est plus surprenant qu'une tête colossale qu'il vit sur une des piramides qui regarde du côté du Caire, d'une grosseur prodigieuse. Elle avoit environ cent pieds de tour & septante du menton en haut. Il dit qu'elle est toute d'une pièce, & qu'on la croit creuse par dedans.

Tome V.

ze mille mesures de bled pour les jeux & les sacrifices, & vingt mille pour la subsistance de dix vaisseaux à trois rangs. La plûpart de ces choses surent données sur le champ, & le tiers de tout l'argent.

Antiochus de même leur fit présent de dix mille poutres depuis seize coudées jusqu'à huit, pour faire des coins; sept mille de sept coudées, trois mille talens de fer, mille talens de poix, mille mesures de poix liquide, & leur promit outre cela cent talens d'argent. Chryseis sa femme donna cent mille mesures de bled, & trois mille talens de plomb.

Séleucus, pére d'Antiochus, ne se contenta pas de ne point tirer d'impôts de ceux qui navigeoient à Rhodes, ni de leur donner dixvaisseaux à cinq rangs de rames avec tout leur équipage & deux cens mille mesures de bled, il leur donna encore dix mille coudées de bois

& mille talens de résine & de cheveux.

Ils recûrent à peu près les mêmes libéralités de Prusias, de Mithridate, de toutes les Puissances qui étoient alors dans l'Asie, de Lyfanias, d'Olympique, de Limnée. Il seroit difficile de nombrer les villes qu'ils engagérent à les secourir. Quand on considére le tems où la ville de Rhodes a commencé à être habitée, on est surpris de ses progrès, des richesses des Citoiens, des richesses de la ville en général: mais si l'on fait réslexion sur sa situation heureuse, sur l'abondance des biens que les étrangers y apportent, sur l'assemblage de toutes les commodités qu'on y trouve, loin de s'étonner, on trouve que cette ville est encore moins puissante qu'elle ne devroit être.

Au reste si je suis entré dans un si grand détail, c'est premièrement pour faire connoître quel fut le zéle des Rhodiens pour relever leur République: zéle qu'on ne peut ni trop louer ni trop imiter. C'est en second lieu pour opposer les libéralités des Rois précédens (a) à la lésine de ceux d'aujourd'hui, dont les villes & les nations

(a) Pour opposer la libéralité des Rois précédens à la lésine de ceux d'aujourd'hui. ] Mon Auteur met ici en opposition la générosité & la mugnificence des présens des Souverains précédens à la petitesse, ou si l'on veut à la lésine de ceux de son siècle. Je ne sçai s'il juge équitablement, je crois que non : il faut avoir égard aux tems. Ces Pnissances de l'Asie n'étoient plus les mêmes lorsqu'il écrivoit son Histoire, elles avoient essuié de longues & ruineuses guerres, & l'avarice des Romains qui les avoient vaincues & presque soumifes, avoit passé sur leurs trésors comme un seu devorant, ou comme un torrent qui emporte tout: car il est certain qu'après la guerre d'An tiochus une grande partie de l'or de l'Asie avoit eté transportée à Rome, aussi bien que celui de la Gréce & de la Macédoine : l'Egypte étoit comme soumise aux Romains, & presque toutes les Puissances de l'Asse leur étoient tributaires. Si

mon Auteur avoit bien réfléchi sur cela, il auroit trouvé que les dons & les présens des Rois de son tems étoient proportionnés à leurs moiens. Ils l'étoient par conséquent à la grandeur de leur ame, & s'ils avoient égalé la largesse de leurs prédécesseurs, ils eussent été prodigues plutôt que généreux. " Si la libéralité d'un Prince est sans , discrétion & sans mesure, dit Montagne, je l'aime mieux avare. Les présens faits aux Rhodiens nous font voir les grandes richesses de l'Asie, le peu de moiens de leurs successeurs, & non pas leur avarice,

Il semble d'abord au premier coup d'æil, que les Rois & les Souverains de l'antiquité ont surpassé en magnanimité & en vertus roiales dans leurs dons nos plus grands Monarques modernes. Mais si l'on considére que les trésors des uns, comme Dom Montfaucon le prouve très-bien, étoient infiniment au-dessus de ceux des autres.

reçoivent si peu. Peut-être que ces Rois, après de si grands exemples de générolité, auront honte de faire tant valoir quatre ou cinq talens qu'ils auront donnés, & d'exiger des Grecs, pour un si maigre présent, autant de reconnoissance & d'honneur, qu'on en accordoit à leurs prédécesseurs. Peut-être aussi que les villes, aiant devant les yeux les dons immenses qu'on leur faisoit autrefois, ne s'aviliront pas jusqu'à rendre, pour des libéralités si méprisables, des honneurs qui ne sont dûs qu'aux plus grandes, & qu'en n'accordant à chacun que ce qu'il mérite, elles seront voir que les Grecs supérieurs aux autres nations, savent donner à chaque chose son juste prix. Reprenons maintenant la guerre des Alliés où nous l'avons quittée.

on trouvera, comme je l'ai dit plus haut, que teurs présens égalent à proportion ceux des plus grands Rois de l'Asse: je parle ici des Princes les plus généreux, & non des avares, qui ne messurent pas leurs dons à leur puissance. Je suis persuadé, par exemple, que les Rois de Pologne & de Portugal, en donnant moins qu'un Cyrus, qu'un Aléxandre & qu'un Antiochus, n'ont pas l'ame moins grande & moins magnanime.

Je demanderois volontiers si Tacite est bien sondé dans ce qu'il dit de l'Empereur Tibére, qu'il étoit libéral, mais sévére dans ses libéralités, car il avoit cette grande qualité d'être extrémement désant à l'égard des graces qu'on lui demandoit. Il n'accordoit qu'après de sortes preuves que ce qu'on lui demandoit étoit juste, & qu'on s'en étoit rendu digne par des services réels & non extorqués par l'artifice & par le mensonge. Belle leçon pour les Princes & pour leurs Ministres. Il n'y a rien de si asse que de l'apprendre, & encore plus aisé de la pratiquer, lorsqu'il nous plait de l'approsondir & de n'être point la dupe de l'impudence & de la surprise.

Il est certain que Tibére mesura rarement ses présens & ses largesses à sa puissance & à la grandeur de son Empire & de ses trésors: car Rome avoit longtems été dans le repos d'une paix profonde jusqu'à la mort d'Auguste & sous le règne de Tibére, & les guerres avoient été peu considérables pendant la vie decelui-ci; & l'autre après s'être emparé de la République, la main-tint exemte de troubles, sans penser à de nouvelles conquêtes, & laissa l'Empire florissant. Son successeur se fit une espèce de religion de laisser les choses dans l'état où elles étoient. L'épargne se trouvant remplie, il l'augmenta encore par son économie; de sorte qu'il étoit en état de donner beaucoup sans passer même pour libéral, les richesses de l'Empire étoient au-dessus de toutes celles des plus grands Monarques qui eussent jamais. régné, & cependant ses présens n'ont jamais approché de ceux que les Rois de l'Asse donnérent zux Rhodiens.

On se souviendra des douze villes, dont parle Tacite, qui furent renversées par un tremblement de terre sous le Consulat de Caius Célius & de Lucius Pomponius. Sardes reçut aussi beaucoup de soulagement par la libéralité de Tibére: mais quelle fut cette libéralité? Car enfin c'étoit uns des villes les plus considérables de l'Empire. Cependant Tibére ne lui donna que dix millions de sesterces, qui faisoient la somme de deux cens cinquante mille écus, & les autres furent soulagées à proportion, avec quelques exemtions. Une somme si modique comparée aux forces d'un Empereur, est plutôt une marque de son avarice que de sa générosité, & tous les dons & les présens qu'il a faits, & les récompenses qu'il a accordés pendant le cours d'un régne si malheureux & si tyrannique sont à peu près de la même

Rhodes n'étoit point soumise ni tributaire d'aucun des Princes qui la soulagérent dans son infortune d'une manière si noble & si généreuse, elle n'avoit pas même essuié de si grands maux & de si grandes pertes que les villes dont parle l'acite. Rhodes étoit une République qui se gouvernoit par ses propres loix, & très-digne d'être soulagée par la vertu & la valeur de ses peuples, trèsexercés dans les combats de mer. Elle se conserva longtems pure à l'égard du courage & de la hardiesse de ses habitans, c'étoient les plus braves & les plus habiles marins de l'antiquité. Ils n'avoient pas dégénéré du tems de César, qu'i en parle avec éloge dans ses Commentaires. Leurs navires étoient dans les flottes Romaines ce qu'il y avoit de meilleur, de plus estimé & de plus redoutable. La conservation de cette République étoit en grande recommandation, & cela a été de tout tems, comme il paroît dans l'Histoire. L'on peut dire que jamais République ne reçut de si grands présens, & ne sut soulagée dans sa malheurs avec tant de magnanimité & de magnificence que celle-là : car tous ceux qui lui en envoierent, dit Polybe, sembloient lui être obliges qu'elle les reçut.

## C H A P I T R E XIX.

Les Achéens se disposent à la guerre. Division dans Mégalopolis. Les Elèens battus par Lycus, Propréteur des Achéens. Divers événemens de la guerre des Alliés.

OUand l'Eté fut venu, Agetas étant Préteur des Etoliens, & Ara-L tus des Achéens, Lycurgue revint d'Etolie à Lacédémone, rappellé par les Ephores, après qu'ils eurent reconnu la fausseté du crime pour lequel il avoit été exilé. Pendant que celui-ci prenoit des mesures avec Pyrrhias, Préteur des Eléens, pour faire une irruption dans la Messénie; Aratus aiant fait réflexion qu'il n'y avoit plus de troupes étrangéres chez les Achéens, & que les villes ne s'embarassoient plus d'en lever, depuis qu'Epérate, son prédécesseur dans la Préture, avoit si fort dérangé les affaires par sa lacheté & sa mauvaise conduite, il tacha de relever seur courage, & en aiant obtenu un Decret, il se disposa serieusement à la guerre. Le Decret portoit, qu'on entretiendroit huit mille fantassins de troupes étrangères & cinq cens chevaux, qu'on leveroit dans l'Achaie trois mille hommes d'infanterie & trois cens chevaux; que de ce nombre seroient cinq cens fantassins de Mégalopolis armés de boucliers d'airain & cinquante chevaux, & autant d'Argiens. Il étoit outre cela ordonné qu'on feroit marcher trois vaisseaux vers Acté & le golfe d'Argos, & trois vers Patres, Dyme & la mer de ce canton.

Pendant qu'Aratus faisoit ainsi ses préparatifs, Lycurgue & Pyrrhias étant convenus ensemble de se mettre en même tems en campagne, avancérent vers la Messénie. Aratus en eut avis, & à la tête des étrangers & de quelques troupes d'élite il vint à Mégalopolis pour secourir les Messéniens. Lycurgue parti de Sparte prit-par trahison Calame, château appartenant aux Messéniens, & continua ensuite sa route pour se joindre aux Etoliens. D'un autre côté Pyrrhias venant d'Elide avec un fort petit corps de troupes, sut arrêté dès l'entrée de la Messénie par les Cyparissiens; de sorte que Lycurgue ne pouvant le joindre, ni entreprendre, avec son peu de forces, quelque chose par sui-même, se contenta de saire quelque tems le dégât dans le païs pour subvenir aux besoins de ses troupes, & reprit le chemin de Sparte sans avoir rien sait.

Après ce mauvais fuccès des ennemis, Aratus en homme sage & précautionné sur l'avenir, persuada à Taurion & aux Messéniens de

- fournir chacun cinq cens hommes de pied & cinquante chevaux pour garder la Messénie, les Mégalopolitains, les Tégeates & les Argiens, tous peuples, qui limitrophes de la Laconie, soussirent les premiers des guerres qu'ont les Lacédémoniens avec les autres peuples du Péloponése: il se chargea lui-même de garder avec des troupes d'Achaïe & des mercénaires toutes les parties de cette province qui regardent Elée & l'Etolie. Il travailla ensuite à réconcilier entre eux les Mégalopolitains, qui chassés depuis peu de leur patrie & ruinés entiérement par Cléoméne; quoiqu'ils eussent un besoin pressant de plusieurs choses, manquoient cependant de tout. Toujours même esprit, mêmes dispositions, mais rien pour satisfaire aux dépenses tant publiques que particulières. De la les contestations, les disputes, les emportemens qui les aigrissoient les uns contre les autres, comme il arrive d'ordinaire dans les Républiques & entre les particuliers, lorsqu'on se voit dans l'impuissance de mettre à exécution ce que l'on avoit projetté.

Deux choses les divisoient; premièrement le rétablissement des murs de la ville, les uns disant qu'il la falloit rétrécir & en régler le circuit fur les moiens que l'on avoit pour le faire & sur les forces que l'on auroit pour le garder en cas d'attaque: que la ville n'avoit été renversée, que parce qu'étant trop grande on n'étoit point assez de monde pour la défendre, outre cela qu'on devoit obliger les plus riches Citoiens de donner le tiers de leurs fonds pour grossir le nombre des habitans: les autres au contraire ne pouvoient souffrir ni qu'on donnât moins d'étenduë à la ville, ni qu'on abandonnat la troisième partie des hiens pour la peupler. L'autre sujet de divission & le principal, étoient les loix que Prytanis Péripatéticien distingué, & qu'Antigonus leur avoit envoié pour Législateur, leur avoit données. Aratus prit tout le foin possible d'adoucir les esprits, & en vint à bout. La paix se fit, & l'on en grava les articles sur une colonne que l'on mit proche l'Autel de Vesta à Omarion. Il partit ensuite de Mégalopolis, vint à l'assemblée des Achéens, & donna le commandement des étrangers à Lycus de Phares, Propréteur dans le territoire qui avoit été affigné à sa patrie.

Les Etoliens irrités contre Pyrrhias, se choisirent encore un Préteur chez les Etoliens, & firent venir Euripidas. Celui-ci observa le tems de l'assemblée des Achéens, & s'étant mis en campagne à la tête de soixante chevaux & de deux mille fantassins, il passa par le païs des Pharéens, le pilla jusques près d'Egée; & après y avoir fait tout le butin qu'il souhaitoit, il se retira à Leontium. Lycus en étant averti, courut au secours. Il joignit les ennemis, les attaqua brusquement, en jetta quatre cens sur la place, & sit deux cens prisonniers, dont les plus qualissés étoient Physsias, Antanor, Cléarque,

Androloque, Evanoridas, Aristogiton, Nicasippe & Aspase. Les armes & tout l'équipage restérent au victorieux. Vers le même tems l'Amiral des Achéens aiant fait voile à Molycrie, en revint avec cent esclaves. Il repartit & alla à Chalcée. Il y eut là un combat, d'où il remporta deux vaisseaux longs & tout leur équipage. Il prit encore un petit bâtiment tout équipé proche Rhie en Etolie. Toutes ces prises par mer & par terre jettérent chez les Achéens beaucoup d'argent & de provisions; cela sit espérer aux troupes que leur solde seroit paiée, & aux villes qu'elles ne seroient point chargées d'impôts.

Sur ces entresaites, Scerdilaïdas aiant à se plaindre de Philippe, sur ce que ce Prince ne lui paioit pas toute la somme dont ils étoient convenus par un Traité sait entre eux, envoia quinze vaisseaux pour emporter par artisice ce qui lui étoit dû. Ces vaisseaux abordérent à Leucade, & en conséquence du Traité précédent ils y surent reçus comme amis: ils n'y firent en esset ni ne pûrent même y saire aucun acte d'hostilité: mais on connut leur mauvais dessein, lorsqu'Agathune & Cassandre Corinthiens étant aussi venus comme amis à Leucade sur quatre vaisseaux de Taurion, ils les attaquérent contre la soi des Traités, prirent ces deux Capitaines & leurs vaisseaux, & les sirent conduire à Scerdilaïdas. De Leucade aiant sait voile à Malée, ils pillérent les marchands & les sorcérent de prendre terre, prositant du tems que la moisson approchoit, & de la négligence avec laquelle

Taurion gardoit ces deux villes.

Aratus avec un corps de troupes choisses étoit en embuscade pour enlever la moisson des Argiens; & Euripidas de son côté à la tête. de ses Etoliens se mit en campagne dans le dessein de piller les terres des Tritéens. Lycus & Demodocus, Commandant de la cavalerie Achéenne, sur l'avis qu'on leur donna que les Etoliens étoient sortis de l'Elide, assemblérent aussitôt les Déméens, les Patréens & les Pharéens, & y aiant joint les étrangers, ils se jettérent dans Elée. Arrivés à Phyxion, ils envoiérent les armés à la légère & la cavalerie pour faire le dégât, & mirent en embuscade autour de Phyxion les pesamment armés. Les Eléens sortirent en grand nombre pour arrêter les pillards. Ceux-ci se retirent, ils sont poursuivis. Alors Lycus fortant de son embuscade, sond sur tout ce qu'il rencontre: les Eléens furent d'abord renversés, deux cens des leurs restérent sur la place, quatre-vingt furent pris prisonniers, & les Achéens emportérent impunément leur butin. Outre ces avantages. l'Amiral des Achéens aiant fait de fréquentes décentes sur les terres de Calydonie & de Naupacte, y ravagea tout & tailla deux fois en piéces les troupes qu'on lui opposa. Il prit aussi Cléonicus de Naupacte. Mais comme il étoit lié aux Achéens à titre d'hospitalité, loin de le vendre, on le renvois quelque tems après sans rançon.

Ce fut aussi vers ce tems-là qu'Agetas, Préteur des Etoliens, aiant amassé un corps de troupes considérable ravagea les terres des Acarnaniens, & parcourut en pillant tout l'Épire. Après il renvoia les Etoliens dans leurs villes. Les Acarnaniens à leur tour se jettérent sur les terres de Strate; mais je ne sçai quelle terreur panique les aiant saiss, ils se retirérent honteusement, quoique sans perte, parce que les Stratéens craignant que cette retraite ne cachât quelque embuscade n'oférent pas les poursuivre.

Il faut ici rapporter la trahison seinte (a) qui se sit à Phanote.

(a) Il faut rapporter ici la trahison seinte qui se fit à Phanote. ] Homere, qui est le conseiller des gens de guerre, dit qu'il faut faire du pis que Pon peut à son ennemi, & que la tromperie de quelque espéce qu'elle puisse être, est toujours permise. Quand il ne l'auroit pas dit, nous ne ferions pas moins de cet avis-là. Il paroît assez que Grotius l'embrasse tout entier dans son excellent Ouvrage De jure belli & pacis, que bien peu de gens de guerre lisent. Il n'y a pas peu d apprendre. l'ai connu un Ambassadeur qui ne scavoit ce que c'étoit que ce Livre. Grotius nous accable de mille autorités respectables & très-favorables aux ruses & sourbes militaires, tout leur est permis jusqu'aux mensonges Il cite Bon nombre de Théologiens & quelques Stints, entr'autres Saint Chrysostome (a), qui dit que les Empereurs qui avoient usé de surprise, de ruse & d'artifice pour réussir dans leurs desseins étoient très-louables. Il a raison, puisque l'Ecriture est toute remplie de strutagemes & de ruses militaires. Sur ce pied-là les intelligences doubles seroient permises, car ce n'est autre chose que la ruse. C'est donc sagesse, prudence & une marque d'un bon esprit d'emploier la ruse & l'artisice, lorsque l'une & l'autre nous paroissent plus officaces que la force ouverte. Je trouve pourtant je ne sçai quoi qui me révolte dans les intelligences doubles, car le terme de trahison dont mon Auteur se sert ne me paroit pas fort honorable, & je le trouve la très-bien en sa place. Je les approuve, pourtant; mais je ne voudrois pas être l'auteur d'aucune, je ne croirois pas mon honneur en bon état :: au lieu que tout autre piége est louable & digne d'être imité, comme sont les embuscades. Est-ce parce que celles-ci font moins rares que les autres, & qu'elles n'ont pas le mensonge, la fraude & la trahison pour conducteurs? C'est justement à cause que l'un & L'autre n'y entrent point. J'ai cherché inutilement dans Grotius ce qu'il pensoit de ces sortes de tromperies & de stratagémes, & je m'étonne qu'il n'en ait point parlé. Je laisse cette tache qu célébre M. Barbeyrac. Polybe semble les approuver; mais quand il les trouveroit peu honnêtes, on penseroit tout autrement dans ce temsci, puisque dans tout ce que les Historiens disent de ces fottes de piéges il ne s'en trouve pas un

feul qui les regarde comme contraires à la bonne

guerre & au droit des gens. Ces sortes de ruses ne sont pas si sines que l'on s'imagine, & cependant bon nombre d'habiles Officiers ont donné dedans. C'est dans ces fortes d'entreprises qu'il faut être dans une perpétuelle défiance. D'ailleurs rien n'est plus aisé que de connoître si celui qui nous les propose ne couche pas double. Le meilleur expédient pour être assuré de sonjeu, est, après nous être bien assurés de l'endroit par où l'on propose de surprendre la place, de lui demander un ôtage qui puisse nous répondre qu'il en use de bonne foi; que s'il n'a pas dequoi nous satissaire sur cette demande, c'est de lui dire qu'il souffrira qu'on l'améne le jour de l'exécution attaché aumilieu du corps avec une petite chaîne, de peur qu'il ne s'enfuie lorsqu'il sera entré, ou qu'il vien. ne joindre ceux qui doivent venir pour entrer ensemble; & si l'on découvre qu'il trahisse se moins du monde, on l'égorgera sur le champ. Un homme qui y va de bonne foi, ne manque guéres d'accepter le parti lorsqu'il est assuré d'une récompense conforme au service qu'il rend. Il y a pourtant des précautions à prendre dans ces sortes d'entreprises toujours nocturnes, car elles ne seauroient s'exécuter qu'à ces heures-là Ces précautions consistent à détacher, lorsqu'on est arrivé à l'endroit où l'on s'est proposé d'entrer ou d'escalader, deux ou trois hommes non seulement hardis & résolus, mais encore entendus, qui iront reconnoître l'endroit doucement & sans bruit, avec ordre d'entrer dans la ville pour voir s'il n'y auroit pas quelque piège tendu. Le plus fur est de gagner., s'il se peut, l'entrée d'une rue, ou d'en approcher à certaine distance, pour observer si elle n'est point barricadée : car cela nepeut être autrement, lorsqu'il s'agit de jouer double. Dans ces sortes de stratagémes on n'a garde de laisser un trop grand espace de terrain, de peur que l'ennemi n'entre en trop grand nombre; & pendant que ces foldats reconnoîtront l'endroit, tout le détachement se tiendra couché sur le ventre à une distance raisonnable, observant un grand silence. Si ces gens-là qu'on a envoiéstardent trop à venir, e'est un signe qu'ils ont été pris ou égorgés. Le meilleur parti qu'on ait alors à prendre, est la retraite, de pour qu'en Alexandre, qui avoit reçu de Philippe le Gouvernement de la Phocyde, dressa par le ministère de Jason, son Lieutenant dans Phanote, un, piége aux Etoliens. Celui-ci envoia vors Agétas leur Préteur pour luipromettre qu'on lui livreroit, s'il vouloit, la citadelle de Phanote. On

attendant trop, l'ennemi ne vienne tomber sur nos derrières. Un ou deux exemples nous instruiront plus que tous les préceptes du monde, outre que ce n'est pas ici le lieu de nous étendre beaucoup sur cette matière. Je le tire des Mémoires du Sieur du Villars, qui est un trèsbon Livre. Je le copie tout entier, il en vaut la peine, à cause des instructions qu'il renserme, outre que ces sortes d'entreprises peuvent nous tomber tôt ou tard sous la main, & il est bon d'être le moins neusqu'il se peut dans les affaires qui gisent en surprises, qui sont toujours de grande importance.

grande importance " En ce tems-là, 22. Janvier 1552. il y avoit , un Moine renié à Cairas portant les armes, dit l'Auteur, lequel prit intelligence avec le Maréchal de Briffac, lui promettant de le mettre dans la ville par un trou qui étoit dans la muraille, bouché de terre seulement, disant aussi qu'il avoit moien de tirer à sa cordelle une vingtaine de ses amis fort déterminés, qui lui aideroient à couper la gorge aux, sentinelles proche dudit trou, pendant qu'il l'iroit ouvrir, pour introduire les nôtres dedans au jour qu'il seroit accordé. Ce galant se servit de l'entremise de Montbazin, Capitaine des gardes du Maréchal, & fort aimé de lui. Tant y a que ce diable de Moine défroqué scut si bien prendre nos écus & manier Montbazin, que l'entreprise sut résolue; mais parce que le Maréchal étoit fort dur à croire en telles affaites sans preuve évidente : il sit dire au Moine qu'il ne se pouvoit résoudre à son contentement, si auparavant il n'introduisoit dans la place un des siens, qu'il dépâcheroit à point nommé pour reconnoître la facilité ou impossibilité des choses. Le Moine monacalement couvert & déguisé, & qui jouoit au jeu double, dit au Maréchal qu'il en étoit content, & prit jour au dix de Mars, dont aiant donné avis au Gouverneur de Cairas, & que celui que l'ennemi devoit envoier arriveroit sur le minuit: il donna ordre que le trou fut un peu entr'ouvert pour malaifément y passer, toutefois qu'il ne se trouvat aucun le long du dedans de la muraille, faisant garde en sentinelle par l'espace d'une heure. Le Capitaine la Combe, qui commandoit au château de Sommerrive, y sut envoié: il entra dedans, & en fortit, n'aiant parmi les ténébres de la nuit rien trouvé qu'à souhait: rapportant de la part du Moine, qu'il falloit nécessairement donner le feu à la pièce le 25. du mois & sur la minuit.

Sondain qu'il fut parti de Cairas, le Gou

verneur fit diligemment relever toutes les tranchées du dedans de la ville, à vingt pas de .. chaque côté du trou, laissant une seule entrée " sur les côtés, laquelle conduisoit au dedans. desdites tranchées qu'il sit sort bien slanquer, " & jetter de tous côtés force tramées & carbo-" nades. Le jour accordé approchant, le Maréchal dépécha Bonnivet avec mille hommes choisis & quatre cens chevaux, lui commandant de faire un gros de deux cens chevaux afsistés de deux cens arquebusiers pour soutenir " en toute sorte d'événement : de jetter le " reste de la cavalerie sur les avenues, pour se garder de surprise : & de tenir prêts quatre cens hommes en deux troupes pour s'entresoutenir l'une l'autre, & la première aussi, s'il advenoit qu'eile fût repoussée: & du reste en faire son gros pour le souténement & conservation du ,, total. Le signal qui devoit être donné au Moi-" ne sur l'arrivée & réception des nôtres, étoit quatre fusces qui seroient jettées en l'air & au loin, & qu'au même tems Chepy & Laval avec leurs troupes seroient reçus de lui, qui se rendroit au trou, qu'il auroit plus élargi qu'il " n'étoit lorsque la Combe y entra. Soudain que ,, le Moine vit le signal, il se présente & fait en-" trer Chepy & Laval avec la moitié de leur trou-" pe seulement, Montbazin s'étant réservé l'au-" tre; disant que selon ce que ceux-ci trouve-,, rolent, qu'il s'avanceroit ou les recueilliroit. Cet acte fit entrer ce Moine en quelque crainte qu'il fût découvert, & par ainsi hatant sa trahison, il dit à ces deux Seigneurs : donnez par ", cette entrée, qui nous conduira au corps-degarde, que nous déferons. Ces deux Capitai-" nes, qui brûloient d'ardeur de bien faire, eu-" trent avec soixante des leurs mais soudain qu'ils " furent avancés à dix ou douze pas, ils décou-" vrirent force mêches du côté de la tranchée, & aussi de celui d'une tour où étoit le corpsde-garde, & là-dessus se tournant pour demander au Moine ce que c'étoit, ils ne le virent plus. Lors se voulant avancer, ils se virent enveloppés de tous côtés parmi les flammes, " & salués de tant & tant d'arquebusades, que " quelque valeur qu'ils scussent montrer, les Chefs deineurérent pris, & la plupart des sol-" dats tués, hormis dix ou douze échapés de co " cruel hazard. Le salut des arquebusades fit soudain avancer Montbazin, & de main en main Bonnivet pour secourir les autres & avec la valeur surmonter la trahison; mais ils trouvérent ,, le trou déja à demi bouché, & soutenu d'une es-, copéterie qui endommagea une partie des plus " coufit les sermens ordinaires, & l'on convint des conditions. Agétas au jour marqué vient à la tête de ses Étoliens pendant la nuit. Il envoie cent hommes d'élite à la citadelle; & cache le reste de ses troupes à quelque distance de la ville. Alexandre fait mettre dans la ville des soldats sous les armes, & Jason introduit les cent Étoliens dans la citadelle, comme il l'avoit promis par serment. A peine y surent-ils entrés, qu'Alexandre s'y jetta aussitôt, & les cent Étoliens mirent bas les armes. Le jour venu, Agétas averti de ce qui s'étoit passé, reprit le chemin de son païs, pris dans un piége à peu près semblable à tant d'autres qu'il avoit tendus lui-même.

courageux soldats des nôtres. En ce même instant il sortit de la ville trente à quarante chevaux avec quelques arquebussers, pensant trouver les nôtres en desordre; mais ils surent si vivement repousses, qu'ils reconnurent trop tard que les François se savoient préparer à toute sorte de fortunes. En tel jeu que celui-là Laval & Crepy se devoient faisir du Moine, sous prétexte d'être surement conduits par les ténépores de la nuit; mais le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier le mieux étoit de le lier peur s'en assir le mieux étoit de le lier le mieux de le lier le mieux de le lier peur s'en assir le mieux de le lier le mieux de le le mieux de le lier le lier le mieux de le lier le lier le mieux de le lier le

L'intelligence double du Baron de Meslai, Capitaine du régiment de Normandie, pour introduire le Duc de Rohan dans la ville & dans la citadelle de Montpellier en 1628. est une des plus célébres dont on ait out parler. Pontis, qui raconte cette affaire, sut tellement touché de cette intrigue basse de son ancien ami, qu'il ne le re-

garda plus que comme un homme d'un très-mé-chant cœur. M. de Rohan donna dans le piége, male il se fut retire sans perte, si Bretigny avoit observé ses ordres, qui étoient de ne point entrer dans la place, à moins que Messai ne vint au-devant de lui & ne se remit entre ses mains, comme il l'avoit promis. Bretigny aiant oublié cette précaution, entra étourdiment dans la citadelle à la tête de quarante hommes seulement. Il en sût assurément entré davantage, & la perte eût été plus grande, si les ennemis n'eussent craint le trop grand nombre, qu'ils pouvoient aussi bien défaire par les précautions qu'on avoit prises : car lorsqu'ils virent les fourches posées pour arrêter la herse, ils coupérent une corde, dit l'Historien, le pont-levis se hausse incontinent, un trébuchet s'abaisse, Bretigny & la plupart de ses gens déjà entrés tombent dans le fossé, où ils sont tués à coups de mousquet, & les autres demeurent prifonniers.



#### C H A P I T R E XX.

Philippe dresse l'escalade devant Mélitée, & la manque. Siège de Thèbes. Discours de Demetrius de Phare pour porter le Roi de Macédoine à quelque entreprise plus considérable. On se dispose à la paix.

E Roi Philippe prit dans ce tems-ci Bylazore. C'est la plus grande ville de Péonie, & la plus avantageusement située pour faire des courses de Dardanie dans la Macédoine, de sorte que s'en étant rendu maître il n'avoit presque plus rien à craindre de la part des Dardaniens, c'étoit-là l'entrée de la Macédoine, & depuis que Philippe s'en étoit emparé, il n'étoit plus aisé aux Dardaniens de mettre le pied dans son Roiaume. Après y avoir mis garnison, il envoia Chry-Tome V.

sogone lever des troupes dans la haute Macédoine, & prenant ce qu'ily en avoit dans la Bottie & dans l'Amphaxitide, il vint à Edese: d'où aiant joint à fon armée le corps de troupes qu'avoit amassé Chrysogone, il se mit en marche & parut au sixième jour devant Larisse. Il en partit de nuit sans se reposer, & arriva au point du jour à Mélitée, aux murs de laquelle il fit d'abord dresser les échelles. Les Mélitéens furent si effraiés d'un assaut si subit & si imprévû qu'il lui étoit aisé de prendre la ville: mais les échelles étoient trop courtes, & il manqua

fon coup.

Ce sont-là de ces fautes où des Chefs ne peuvent tomber sans s'attirer de justes reproches. On blâme avec raison la témérité de certaines gens, qui fans avoir pris leurs précautions, fans avoir mesuré les murailles, fans avoir reconnu les rochers ou les autres endroits par où ils peuvent faire leurs approches, se présentent étour diment devant une ville. Mais ceux-là sont-ils plus excusables, qui, après avoir pris toutes les mesures nécessaires, donnent aux premiers venus le soin des échelles & de tous les autres instrumens de cette espèce? Il ne faut pas tant prendre garde à la facilité qu'il y a de les faire, qu'à l'importance dont ils font dans certaines conjonctures. En ces fortes d'affaires rien n'est impunément négligé, la peine suit toujours la faute. Si l'entreprise s'exécute, on expose ses plus braves gens à un danger inévitable; & si on se retire, on s'expose au mépris, peine plus grande que la mort même. S'il falloit justifier cela par des exemples, j'en trouverois sans nombre. De ceux qui n'ont pas réussi dans des entreprises de cette nature, il y en a beaucoup plus qui y ont perdu la vie, ou du moins qui ont été dans un péril évident de la perdre, que de ceux qui se sont retirés sans perte. Encore faut-il convenir qu'on n'a plus pour ceux-ci que de la défiance & de la haine. Leur faute est comme un avertissement public de se tenir sur ses gardes. Je dis public, parce que non feulement ceux qui font témoins de la chose, mais aussi ceux qui l'apprennent d'ailleurs, en sont avertis d'être toujours en garde & de prendre des précautions. C'est donc à ceux, qui sont à la tête des affaires, de ne point entreprendre de pareils deffeins fans avoir auparavant bien pensé aux moiens de les mettre en exécution. A l'égard de la mesure des échelles & de la fabrique des autres instrumens de guerre, il y a pour cela une méthode aifée & certaine. Nous en parlerons dans une autre occasion, où nous tâcherons de montrer de quelle manière on doit faire l'escalade pour qu'elle ait un heureux succès. Mais à présent reprenons le fil de notre Histoire.

Le projet de Philippe aiant échoué, ce Prince alla camper sur le bord de l'Enipée, où il sit venir de Larisse & des autres villes toutes les munitions qu'il y avoit amassées pendant l'hiver pour faire le siège de Thébes dans la Phtiotide, lequel siège étoit tout le but de son expédition. Cette ville est située affez près de la mer à trois cens stades de

Larisse, commandant d'un côté la Magnésie, & de l'autre la Thessalie, mais furtout ce côté de la Magnélie qu'habitent les Démétriens. & celui de la Thessalie, où sont les terres de Pharsale & de Phérée. Pendant que cette ville étoit sous la puissance des Etoliens, ils firent par leurs courses continuelles de grands ravages sur les terres de Demetriade, de Pharsale, & même de Larisse. Ils poussérent plusieurs sois leurs courses jusqu'à la plaine d'Amyrique, c'est pour cela que Philippe regardoit la conquête de cette ville comme une chose importante. & qu'il y donnoit tous ses soins. Aiant donc fait provision de cent cinquante catapultes & de vingt-cinq machines à lancer des pierres, il approcha de Thébes, & aiant partagé son armée en trois corps, il la logea dans les postes les plus proches de la ville. Une partie campoit auprès de Scopie, la seconde aux environs d'Héliostropie, & la troisième sur le mont Hæmus, qui commande dans la ville. Tout l'espace qui étoit entre ces trois corps de troupes, il le fit fortifier d'un fossé, d'une double palissade, & de tours de bois à cent pas l'une de l'autre, où il mit garnison suffisante.

Aiant ensuite rassemblé toutes ses munitions, il sit approcher ses machines de la citadelle. Pendant les trois premiers jours les afliégés fe défendirent avec tant de valeur, que les ouvrages n'avancérent point du tout. Mais les escarmouches continuelles, & les traits que les assiégeans tiroient sans nombre aiant fait périr une partie de la garnison & mis le reste hors de combat, l'ardeur des assiégés se rallentit. Aussitôt Philippe attache les mineurs au château, qui étoit si avantageusement situé, que les Macédoniens, malgré leur constance & un travail continuel, arrivérent à peine au bout de neuf jours à la muraille. On travailla tour à tour sans cesser ni de jour ni de nuit. Au troisséme jour il y eut deux cens pas de mur percés & soutenus par des piéces de bois. Mais ces pièces n'étant pas assez fortes pour soutenir un si grand poids, les murs tombérent avant que les Macédoniens missent le feu au bois qui les foutenoit. On travailla enfuite à applanir la bréche pour monter à l'assaut. On alloit y monter, mais la fraieur faisit les assiégés, & ils rendirent la ville. Par cette conquête Philippe mettant en sureté la Magnésie & la Thessalie, enleva aux Etoliens un grand butin, & fit connoître à ses troupes que s'il avoit manqué Palée, c'étoit par la faute de Léontius, qu'il avoit eu par conséquent raison de punir de mort. Entré dans Thébes, il mit à l'encan tous les habitans, peupla la ville de Macédoniens, & lui donna le nom de Philippopolis.

Il reçut encore là des Ambassadeurs de Chio, de Rhodes, de Bysance & de la part de Ptolémée au sujet de la paix, & il leur répondit
comme il avoit déja fait auparavant, qu'il vouloit bien qu'elle se s'ît, &
qu'ils n'avoient qu'à sçavoir des Etoliens s'ils seroient dans les mêmes
dispositions. Dans le fond cependant il ne se soucoup

## 404 HISTOIRE DE POLYBE,

de la paix, il aimoit beaucoup mieux poursuivre ses projets. Aussi aiant eu avis que Scerdilaïdas piratoit autour de Malée, qu'il traitoit des marchands comme s'ils étoient ennemis, & que quelques-uns de ses propres vaisseaux avoient été attaqués à Leucade contre la foi des Traités, il équipa une slotte de douze vaisseaux pontés, & huit qui ne l'étoient pas, & de trente à deux rangs de rames, & mit à la voile sur l'Euripe. Son dessein étoit bien de surprendre les Illyriens, mais il en vouloit principalement aux l'toliens. Il ne sçavoit pas encore ce qui s'étoit passé en Italie, où les Romains avoient été desaits par Annibal dans la Toscane dans le tems qu'il étoit devant I hébes; le bruit de cet-

te victoire n'avoit point encore passé jusques dans la Gréce.

Philippe n'aiant pû atteindre les vaisseaux de Scerdilaïdas, prit terre à Cenchrée. De la les vaisseaux pontés cinglérent par fon ordre vers Malée pour se rendre à Egée & a Patres, & il sit transporter le reste par la pointe du Péloponése à Léchée, où ils devoient tous demeurer l'ancre. Il partit ensuite avec ses favoris pour se trouver aux leux Néméens à Argos. Pendant qu'il y regardoit un des combats, arrive de Macédoine un courrier qui lui donne avis que les Romains avoient perdu une grande bataille, & qu'Annibal étoit maître du plat pais. Le Roi ne montra cette Lettre qu'a Démétrius de Phare, & lui défendit d'en parler. Celui-ci faisit cette occasion pour lui représenter qu'il devoit au plutôt laisser la guerre d'Étolie pour attaquer les Illyriens & pasfer ensuite en Italie; que la Gréce déja foumise en tont, lui obéiroit également dans la suite; que les Achéens étoient entrés d'eux-mêmes & de plein gré dans ses intérêts; que les Etoliens effraiés de la guerre présente ne manqueroient pas de les imiter; que s'il votiloit se rendre maître de l'univers, noble ambition qui ne convenoit mieux à personne qu'à lui, il falloit commencer par passer en Italie (a) & la conquérir; qu'après la défaite des Romains le tems étoit venu d'exécuter un si beau projet, & qu'il n'y avoit plus à hésiter. Un Roi jeune, heu-

(a) Il falloit commencer par passer en Italie & la conquerir. Mon Auteur accuse Philippe sans nul détour d'avoir pensé au dessein chimérique de la Monarchie universelle. N'auroit-il pas mieux fait de dire que la tête lui avoit tourné? Pour parvenir à la gloire d'Alexandre, il faut se trouver dans de semblables circonstances, & être assuré qu'on aura affaire à des ennemis semblables aux Perses, qui ne nous opposeront que des Généraux ignorans & sans expérience. & des troupes sans discipline & fort efféminées. Il y en avoit trop là pour être affuré du succès du dessein de ce Conquérant. Rien de plus lage & de plus prudent que de l'avoir pensé & mis en exécution. Mais qu'avoit fait Philippe de son bon sens & de sa raifon de s'imaginer qu'il feroit en Europe ce qu'Aléxandre fit en Asie? Quelle folie! M. Despréaux

a pû dire ce qu'il lui a plû contre Alexandre le. Grand; mais cela n'empêche pas que je ne le trouve peu fondé dans ce qu'il en dit, quoiqu'il soit vrai qu'il n'y avoit rien de plus aise que la guerre de cegrand Capitaine contre les Perses, & qu'un Capitaine médiocre ne pareilles circonstancès en eût sait autant à la tête de telles troupes. Il eût appliqué plus raisonnablement & plus & propos à Philippe qu'à Alexandre ces quatre Vers de sa Satire VIII.

Heureux st de son tems, pour sent bonnes raisons. La Macedoine cit eu des Petites maisons. Et qu'un sage Tuteur l'eut, en cette demeure, Pur avis de parens ensormé de bonne heure.

L'application étoit bonne & juste. l'avoue que

reux dans ses exploits, hardi entreprenant, & outre cela né d'un sang qui s'étoit toujours flatté de parvenir un jour à l'Empire universel. ne pouvant s'être qu'enchanté d'un pareil discours.

Quoiqu'il n'eût alors montré sa Lettre qu'à Démétrius, dans la suite il ailembla ses amis & demanda leur avis sur la paix qu'on lui conseil-

Philippe, qui fit la guerre toute sa vie contre des ennemis bien autrement redoutables que des Perses auroit pû faire ce que fit Alexandre après la conquete de l'Asie. & par un effet de sa puissance aspirer à la Monarchie universelle; mais dans le siècle où il vivoit pouvoit-il penser à une telle chimére pour quelques actions qu'il avoit faites dans le Péloponése? Quand il auroit été beaucoup plus habile & expérimenté qu'il n'étoit, & qu'il lui eut più de consulter le sage Aratus, aux conscils duquet il devoit les heureux succès de cette guerre, il fui eu appris qu'il importe beaucoup a un Prince ambitieux & brave de se trouver dans un tems plutôt que dans un autre pour tenter certaines entreprises de grandéciat, & que lorsque les conjonctures sont différentes il faut agir se-Ion ces conjonctures. Peut être ne l'eut-il point écouté, & n'en eut pas moins fait que ce qu'il fit; ce qui l'entralna dans cette étrange folie, qui le précipita dans une foule de disgraces & de malheurs dont Polybe parle, " c'est qu'il étoit d'un fang qui s'étoit toujours flatté, dit ce " fage Historien, de parvenir un jour à l'im-, pire universel" La mémoire des grands hommes de cette Maison pouvoit sans doute remuer & émouvoir cellement les passions dans ce l'rince; aidée des succès & des victoires remportées, qui avoient encore augmenté en lui l'opinion de son savoir-faire, qu'elles lui auroient sait entreprendre les choses les plus difficiles, comme la mémoire des grands hommes peut produire le même effet dans les grands courages soutenus d'une grande habileté. Mais tout cela n'empéche pas qu'on ne trouve tout-à-fait imprudent le dessein de Philippe de passer en Italie pour la conquérir Pyrrhus étoit bien un autre homme que lui, en un mot un des plus grands Capitaines de l'antiquité, c'est-à-dire du nombre de ceux qu'on ne voit que de loin à loin. Il s'étoit mis la Monarchie universelle en tête. Comment donc . un Roi des Epirotes ? Eh! Pourquoi plutot ceux de Lacedémone, d'Argos, de Corinthe, d'Athènes, de Thébes, & tans d'autres petites Républiques de la Gréce qui se sont mis en tête la même chimere; Un Pyrrhus étoit mille fois plus en état d'y parvenir & d'y esperer que Phi-lippe) mais il trouva les Romains, qui lui apprirent à se guérir de cette chimére & à n'y plus penser. Cependant elle étoiten lui moins extravagante que celle de l'autre, qui eut trouvé un Annibal & des Romains, que la honte de Canpes avoit encore plus animés qu'abattus. Philippe en joignant ses forces avec le rusé Carthaglnois, prétendoit il qu'après avoir soumisles Romains par la jonction des forces des Macédoniens. il lui livreroit l'Italie, où qu'il se tourneroit contre lui pour l'en chasser & le renvoier à Carthage? C'étoit sans doute son but. En vérité cela me surprend. Après cela qu'on dise qu'il ne faut pas trop réfléchir sur les foiblesses des grands hommes, je crois au contraire qu'on ne le fauroit trop : car les Cynéas ne se rencontrent pas tous les jours dans les Cours des grands Rois; ou s'il s'en rencontre, ils ne trouvent pas tonjours les Rois dociles. Cvnéas, Conseiller très-lensé d'un Roi très-imprudent, ne trouva pas cette sagesse & cette docilité dans fon Makre. On se souviendra du dialogue de ce sage & prudent Ministre entre Pyrrhus & lui. Plutarque nous l'a conservé dans la Vie de ce Guerrier célébre. M Despréaux l'a tiré de cet Historien, & l'a mis en très-beaux Vers dans sa première Epitre. Rabelais l'a imité encore, & véritablement il est d'une grande instruction: car Rabelais ne l'est pas peu dans son burlesque, qui renferme en bien des endroits une morale trèsfine & très-délicate, & celui qui a dit que cet Auteur avoit écrit autant pour la canaille que pour les honnêres gens, a dit vrai.

Les Romains, quelque accablés qu'ils fussent, no manquérent pas d'aller au-devant de Philippe, qui sentit sa solie & le peu de solidité de son entre-prise dès le moment de l'exécution. Ils ne lui pardonnérent jamais, & le réduisirent à un tel état, qu'il se vit dans la triste nécessité d'abandonner toutes ses conquêtes. On le vit implorer leur miséricorde, & l'on peut dire qu'il fut malheureux toute sa vie. Tant est véritable la maxime d'un homme d'esprit, qui est celle que Polybe a inserée en plusieurs endroits de son Histoire, qu'il n'y a point de personnes dans le monde moins heureuses. que celles qui semblent l'être la plus. Pyrrhus no le fut pes davantage que Philippe. Quelle vie que la leur! Pourrois-je mieux finir cette note qu'en rapportant une réflexion remarquable & toute pleine de sagesse de Philippe de Commines parlant. du Duc de Bourgogne, qui perdit la bataille de Granfon & sa gloire : car il n'y revint, plus, après

cette honte rien ne lui prospéra

,.. Quel aife eut-il ? dit cet Historien : il'eut toujours travail sans nul plaisir & de sa personne. " & de l'entendement : car la gloire lei monta-" au cœur, & l'émeut de conquéris sous co-" qui lui étoit bien séant. Tous les Etes terroit " les champs, en grand péril de la personne, de

loit de faire avec des Etoliens. Comme Aratus n'étoit pas faché que la paix se sit pendant qu'on étoit supérieur dans la guerre, le Roi, sans attendre les Ambassadeurs, avec qui l'on devoit convenir en commun des articles, envoia chez les Etoliens Cléonicus de Naupacte, qui, depuis qu'il avoit été pris, attendoit encore les Comices des Achéens. Puis prenant à Corinthe des vaisseaux & une armée de terre, il alla à Egée: pour ne point paroître trop empressé à finir la guerre, il s'approcha de Lasion, prit une tour bâtie sur les ruines de cette ville, & sit mine d'en vouloir à Elée. Après avoir envoié Cléonicus deux ou trois sois, comme les Etoliens demandoient des conférences, il y confentit. Il ne pensa plus depuis à cette guerre; mais écrivit ensuite aux villes alliées d'envoier leurs Plénipotentiaires pour délibérer en com-

,, prenoit tout le soin & la cure de l'oft, & n'en a-, voit pas encore affez à son gré; il se levoit le premier & se couchoit le dernier, comme le plus pauvre de l'ost : s'il se reposoit aucun hiver, il faisoit ses diligences de trouver argent: à chacun jour il besoighoit dès six heures au matin, & prenoit grande peine de recueillir & ouir grand nombre d'Ambassadeurs: & en ce travail & misére finit ses jours, & fut tué des Suisses devant Nanci, comme avez vû ci-devant: & ne pourroit-on dire qu'il n'eut jamais un bon jour, depuis qu'il commença à entreprendre de se faire plus grand, jusques à son trepas. Quel aquêt a-t-il eu en ce labeur? Quel besoin en avoit-il? Lui qui étoit si riche, & avoit tant de belles ,, villes & Seigneuries en son obéissance, où il cut été si aise, s'il eut voulu.

On pourroit appliquer cette excellente réfle-

zion au feu Roi de Suéde, un des plus grands Guerriers & des plus vertueux qui aient paru dans le monde depuis les Anciens. Les disgraces & les malheurs de celui-ci sont infiniment au-dessus de ceux de Charles le Hardi; il ne put les envisager d'un ceil fixe, ferme & constant, ni les soutenir & les supporter. Le Monarque Suédois, pour en avoir éprouvé de plus grandes, les trouva même fort au-dessous de la grandeur de son ame. "Il s'é-" lança au-dessus par la force d'un vigoureux cou-, rage", pour me servir des expressions de Montagne, ,, il les dédaigna & foula aux pieds, ,, aiant une ame forte & solide, contre laquelle ,, les traits de la fortune venans à donner, il ,, est force qu'ils réjatilissent & s'émoussent, ", trouvant un corps dans lequel ils ne peuvent ", faire impression". Le Roi de Suéde a joué un plus grand personnage que le Duc de Bourgogne

fur le théatre du monde; ses projets se sentoient

encore d'une ame plus grande & plus relevée.

Quelque dure & agitée que fût la vie du dernier,

il s'en failoit de beaucoup qu'elle la fût autant

que celle de l'autre. Quel Héros dans l'Hittoire lui

comparerons nous dans la vie qu'il a menée! Ie. n'en vois aucun: je n'ai que faire d'aller chercher dans l'Histoire comme il a vécu, & s'il a reçu quelque aise & quelque douceur en sa vie, j'en ai été le témoin, & ce que j'ai vû d'autres l'ont observé avant moi. Quel étoit son lit lorsque j'arrivai en Scanie? Deux bottes de paille & une peau d'ours par dessus, couchant tout habillé comme le moindre de ses soldats. Le Comte de la Marck, Ambassadeur de France, que ce Prince estimost infiniment, lui perfuada de coucher dans un lit pour la première fois depuis la guerre : mais quel étoit ce lit! Un seul matelas, des draps & une couverture, sans rideaux. Il se couchoit à dix heures & se levoit à deux, pour monter à cheval un instant après, quel tems qu'il sit. Il revenoit à cinq ou six heures du matin pour travailler avec ses Ministres, sans jamais quitter ses bottes que pour se coucher. Il se mettoit à table à quatre heures, car il ne faisoit qu'un repas; & quel repas? Il y avoit bien peu de Bourgeois dans Paris qui ne le fissent meilleur & plus délicat; une soupe assez mauvaise, un bouilli, deux ou trois ragoûts & quelques poulardes, tout cela exposé sur la table fans nul dessert. Toute sa vaisselle étoit de ser battu, jusqu'à son gobelet. Il ne bûvoit que de l'eau, il n'avoit que neufs couverts à sa table : les Officiers Généraux jusqu'aux Colonels y mangeoient. Après son diné il se retiroit dans sa chambre, où l'on ne parloit que de guerre, & ce brave Prince en parloit aussi bien qu'auroit pû faire César. Jo n'ai jamais tant profité que dans sa conversation, & quand il n'y auroit eu que ce seul Prince qui cût applaudi à mes principes, j'aurois lieu de m'en glorifier & d'en tirer vanité. J'ai cherché inutilement des gens qui parlassent aussi bien de la guerre qu'il faisoit, & qui sussent plus capables de la conduire. Jamais Prince n'eut tant de grandes qualités, & l'on peut dire qu'il outra toutes les vertus, poussant toujours au-delà; ce qui fait l'estime & l'admiration des honnêtes gens.

mun sur la paix. Il partit après cela avec une armée, & alla camper à Panorme, qui est un port du Péloponése vis-à-vis Naupacte, & attendit là les Plénipotentiaires des Alliés. Pendant qu'ils s'assembloient, il passa à Zacynthe pour mettre ordre aux affaires de cette Isle, & revint aussitôt à Panorme. Les Plénipotentiaires assemblés, il envoia Aratus & Taurion à Naupacte avec quelques autres. Ils ytrouvérent un grand nombre d'Etoliens, qui souhaitoient avec tant d'ardeur que la paix se fît; qu'on n'eut pas besoin de longues conférences. Ils revinrent à Panorme-pour informer Philippe de l'état des choses. Les Etoliens envoiérent avec eux des Ambassadeurs au Roi pour le prier de venir chez eux à la tête de ses troupes, ann que les conférences se tinssent de plus près. & que l'on pût terminer plus commodément les affaires. Le Roi cédant à leurs instances, sit voile vers Naupacte, & campa à environ vingt stades de la ville. Il ferma fon camp & ses vaisseaux d'un bon retranchement, & attendit la le tems de l'entrevûe.

## PRODUCIONO DE LO PRODUC

### C H A P I T R E XXI.

La paix se conclut entre les Alliés. Harangue d'Agésilaüs pour les exborter à demeurer unis.

Es Etoliens étoient venus à Naupacte sans armes, & éloignés du camp de Philippe de deux stades ils envoient de leur part des entremetteurs. Le Roi leur fit proposer par des Ambassadeurs des Alliés pour premier article, que de part & d'autre on garderoit ce que l'on avoit. Les Etoliens y consentirent. Pour le reste il y eut quantité de députations, qui ne valent pas la peine pour la plupart que nous nous y arrêtions. Mais je ne puis laisser ignorer le discours que tint Agésilaus de Naupacte devant le Roi & les Ambassadeurs des Alliés dans la première conférence. Il dit donc qu'il feroit à fouhaiter que les Grecs n'eussent jamais de guerre les uns contre les autres; que ce seroit un grand bienfait des Dieux, si n'aiant que les mêmes sentimens ils se tenoient tous, pour ainsi dire, par la main, & joignoient toutes leurs forces ensemble pour se mettre à couvert eux & leurs villes des infultes des Barbares: si cela ne se pouvoit pas absolument, que du moins dans les conjonctures présentes ils s'unissent ensemble & veillassent à la conservation de la Gréce: qu'il n'y avoit

pour sentir la nécessité de cette union, qu'à jetter les yeux sur les armées formidables qui étoient sur pied, & sur l'importance de la guer+ re qui se faisoit actuellement: qu'il étoit évident à quiconque se connoissoit médiocrement en politique, que jamais les vainqueurs, soit Carthaginois ou Romains, ne se borneroient à l'Empire de l'Italie & de la Sicile, mais qu'ils pousseroient leurs projets au-delà des justes bornes: que tous les Grecs en général devoient être attentifs au péril dont ils étoient menacés, & surtout Philippe: que ce Prince n'auroit rien à craindre, si au lieu de travailler à la ruine des Grecs & de faciliter leur défaite à leurs ennemis, comme il avoit fait jusqu'alors, il prenoit à cœur leurs intérêts comme les siens propres, & veilloit à la défense de toute la Gréce, comme si c'étoit son propre Roiaume: que par cette conduite il se gagneroit l'affection des Grecs, qui de leur côté le fuivroient inviolablement dans toutes ses entreprises, & déconcerteroient, par leur fidélité pour lui, tous les projets que les étrangers pourroient former contre son Roiaume: que s'il avoit envie d'entreprendre quelque chose, il n'avoit qu'à se tourner du côté d'Occident & y considérer la guerre qui se faisoit dans l'Italie; que pourvû qu'il se tînt prudemment à la découverte des événemens pour saisir la première occasion, tout sembloit lui fraier le chemin à l'Empire universel: que s'il avoit quelque chose à démêler avec les Grecs, ou quelque guerre à leur faire, il remît ces différens à un autre tems: que surtout il prit garde de se conserver toujours la liberté de faire la paix ou d'avoir avec eux la guerre, quand il voudroit: que s'il fouffroit que la nuée qui s'élevoit du côté d'Occident vint fondre sur la Gréce, il craignoit fort qu'il ne fût plus en leur pouvoir ni de prendre les armes, ni de traiter de paix, ni de terminer en aucune façon les puériles contestations qu'ils avoient maintenant, & qu'ils ne fussent réduits à demander aux Dieux, comme une grande grace, la liberté de décider leurs affaires à leur gré & de la manière qu'ils le jugeroient à pro-

Il n'y eut personne à qui ce discours ne sît souhaiter la paix avec ardeur. Philippe en sut d'autant plus touché, qu'on ne lui proposoit que ce qu'il souhaitoit déja, & à quoi Demetrius l'avoit auparavant disposé. On convint des articles, on ratissa le Traité, & l'on se retira de part & d'autre chacun dans son pais. Cette paix de Philippe & des Achéens avec les Etoliens, la bataille perdue par les Romains dans la Toscane, & celle d'Antiochus pour la Cœlesyrie, tous ces événemens arrivérent dans la troisième année de la cent quarantiéme Olympiade. Ce sut aussi pour la première sois, & dans cette dernière assemblée, qu'on vit les affaires de Gréce mêlée avec celles d'Italie & d'Afrique. Dans la suite soit qu'on entreprit la guerre, soit qu'on sit la paix, ni Philippe ni les autres Puissances de Gréce ne se

reglérent plus sur l'état de leur païs, ils tournérent tous les yeux vers l'Italie. Les peuples de l'Asie & les Insulaires sirent bientôt après la même chose. Ceux qui depuis ce tems-là ont eu sujet de ne pas bien vivre avec Philippe, ou avec Atralus, n'ont plus fait attention ni à Antiochus ni à Ptolémée, ils ne se sont plus tournés vers le Midi ou l'Orient, ils n'ont eu les yeux attachés que sur l'Occident. Tantôt c'étoit aux Carthaginois, tantôt aux Romains qu'on envoioit des Ambasadeurs. Il en venoit aussi à Philippe de la part des Romains, qui connoissant la hardiesse de ce Prince, craignoient qu'il ne vint augmenter l'embarras où ils se trouvoient.

Nous voilà donc arrivés au tems où les affaires des Grecs sont jointes avec celles d'Italie & d'Afrique. Nous avons vû quand, comment & pourquoi cela s'est sait. C'est ce que je m'étois engagé dès le commencement de faire voir. Ainsi quand nous aurons conduit l'Histoire Gréque jusqu'au tems où les Romains ont perdu la bataille de Cannes, & où nous avons laissé les affaires d'Italie, nous sinirons ce cinquième Livre.

La guerre finie, les Achéens choisirent Timoxéne pour Préteur, reprirent leurs loix, & leurs fonctions ordinaires. Il en fut de même des autres villes du Péloponèse. Chacun rentra dans son bien, on cultiva la terre, on rétablit les facrisces & les sètes publiques, en un mot tout ce qui regardoit le culte des Dieux: devoirs, qui par les guerres continuelles qu'on avoit eues à soutenir avoient été pour la plûpart oubliés. Entre tous les peuples du monde, à peine en trouveroit on quelqu'un qui eût pour la vie douce & tranquille plus de penchant & d'inclination que ceux du Péloponése: cependant l'on peut dire qu'ils en ont moins jouï qu'aucun, du moins depuis longtems. Ce Vers d'Euripide les peint assez bien:

## Toujours dans les travaux, & toujours dans la guerre.

Nés pour commander & passionnés pour leur liberté, ils ont toujours les armes à la main pour se disputer le premier pas. Les Athéniens au contraire furent à peine délivrés de la crainte des Macédoniens, qu'ils crurent jour d'une solide liberté. Conduits & gouvernés
par Euryclidas & par Micyon, ils ne prirent aucune part aux affaires
des autres Grecs: ils suivirent à l'aveugle les inclinations de ces deux
Magistrats. Quelques honneurs qu'on demandât qu'ils rendissent à
tous les Rois, & principalement à Ptolémée, ils les rendirent. Point
de sorte de réglemens & d'éloges qu'ils n'aient sousserts qu'on ne s'it
pour eux. Ils passérent beaucoup au-delà des bornes de la bienséance,
sans que ceux qui étoient a leur tête eussent la prudence & le courage
de les arrêter.

Tome V.

Peu de tems après, Ptolémée fut obligé de faire la guerre à ses propres sujets. En menant les Egyptiens contre Antiochus, on doit convenir qu'à considérer le tems où il prit ce dessein, il étoit à propos qu'il le prît; mais par rapport à l'avenir, c'étoit une chose pernicieuse. Ce peuple ensié des avantages qu'il avoit remportés à Raphie, ne daigna plus écouter les ordres qu'on lui donnoit, il se crut assez de forces pour soutenir une révolte, & il ne chercha plus qu'un Ches & un prétexte pour se mettre en liberté. Il se révolte en effet bientôt après.

Pour Antiochus, aiant fait pendant l'hiver de grands préparatifs, il passa au commencement de l'Été le mont Taurus, & après avoir conclu une alliance avec Attalus, il se mit en marche contre Achèe.

Comme les Etoliens avoient été malheureux dans la dernière guerre, ils furent d'abord bien aises d'avoir fait la paix avec les Achèens, & ce fut pour cela qu'ils élûrent pour Préteur Agésilaus de Naupacte, parce qu'il sembloit avoir le plus contribué à cette paix. Mais ils ne furent pas longtems à se dégoûter & à se plaindre de leur Préteur, qui en faisant la paix, non avec quelque peuple particulier, mais encore avec toute la Gréce, leur avoit retranché toutes les occasions de butiner sur leurs voisins. Mais Agésilaus soutenant avec constance ces plaintes injustes, les retint malgré qu'ils en eussent dans leur devoir.

Après la paix Philippe s'en retourna par mer en Macédoine. Il y trouva Scerdilaïdas, qui sous le même prétexte qu'à Leucade, avoit pris depuis peu Pissée dans la Pélagonie, gagné par promesses les villes de Dessarétide & les Phébatides, Antipatrie, Chrysondion & Getuus, & fait des courses dans la plus grande partie des terres de Macédoine qui confinent à ces villes. Philippe se mit en campagne pour reprendre les places qui s'étoient séparées de son parti, & pour défaire Scerdilaïdas: rien à son avis n'étoit plus nécessaire pour l'heureux succès de ses entreprises, & entre autres pour l'expédition qu'il méditoit en Italie, que de mettre ordre aux affaires d'Illyrie. Demétrius le portoit si vivement à cette expédition, qu'il en étoit uniquement occupé, & que la nuit, s'il avoit des songes, c'étoit sur cette guerre. Il ne faut pas croire que ce fut par amitié pour Philippe que Demetrius le poussoit à marcher contre les Romains, l'amitié n'y entroit que pour la moindre partie: c'étoit par haine pour cette République, & parce qu'il n'y avoit pour lui d'autre moien de rentrer dans l'Isle de Phare. Philippe reprit donc les villes dont nous avons parlé; dans la Dessarétide, Créonion & Gertuns: le long du lac de Lygnide, Enchelane, Cerace, Station, Boies; Bantie dans le païs des Calicoéniens, & dans celui des Pyssantins, Orgyse. Après quoi il mit son armée en quartiers d'hiver. Ce fut ce même hiver qu'Annibal passa autour de Gérunium, après avoir ravagé les plus beaux païs de l'Italie, & que les Romains élûrent pour Consuls A. Terentius & Luc. Emilius.

Pendant le quartier d'hiver Philippe fit réflexion qu'il avoit besoin de vaisseaux & de matelots pour ses desseins; ce n'est pas qu'il espérât vaincre les Romains par mer, mais parce que par mer il transporteroit plus aisément les foldats, arriveroit beaucoup plutôt où il s'étoit proposé, & tomberoit sur les Romains lorsqu'ils s'y attendroient le moins; rien ne lui parut plus propre pour cela que les vaisseaux d'Illyrie, & il sut je pense le premier Roi de Macédoine qui en fit construire jusqu'à cent. Après les avoir fait équipper, il assembla ses troupes au commencement de l'Eté, exerça quelque tems les Macédoniens à ramer & se mit en mer, vers le tems à peu près qu'Antiochus passoit le mont Taurus. Aiant fait voile par l'Euripe & tourné vers Mélée, il vint mouiller autour de Céphallénie & de Leucade, & demeura la pour y observer la flotte des Romains. Sur l'avis qu'il reçut ensuite qu'il y avoit à Lilybée des vaisseaux à l'ancre, il s'avança hardiment du côté d'Apollonie. Quand il fut dans le pais qu'arrose le Lous, une terreur panique (a) semblable à celle

(a) Une terreur panique semblable à celle qui arrive quelquefois aux armées.] On expliqueroit difficilement les terreurs paniques qui arrivent dans les armées, tant la cause en est cachée & inconnuë. Un silence profond & non accoutumé les produit quelquefois, rarement arrivent-elles dans le plein jour. Il n'y a pas de meilleur moien pour les dissiper que de les tourner en plaisanteries : car il arrive rarement que les causes n'en soient pas ridicules & extravagantes. Les discours des poltrons répandus de main en main les font naître quelquefois, & l'on ne s'imagine pas qu'elles aient une telle cause, parce qu'on ne peut croire que les discours de ces gens là les aient pû produire: de sorte qu'on ne les accuse pas, & qu'on en cherche encore moins l'origine. Une parole lachée dans un camp, dit on, ne de meure jamais secréte, elle court toujours: de forte qu'en un moment toute une armée en est imbuë, on se la donne de main en main. Le moien de la suivre en remontant! un discours débité par un lâche fait le même chemin, chacun réfléchit dessus : alors un rien est capable de porter la terreur dans toute une armée. Ces sortes de terreurs paniques arrivent ordinairement lorfque les armées sont proche ou en présence, ou après quelque échec ou quelque renfort arrivé à l'ennemi. Alors peu de chose est capable de jetter l'armée dans l'épouvante & dans la terreur, & furtout dans le silence des ténébres d'une nuit sans Lune. Xénophon, qui est un Mattre dans la science des armes, nous fait voir combien il

est avantageux, lorsqu'il arrive une terreur panique dans une armée, de la tourner en plaisanterie. Voici un exemple de cette vérité qu'il rapporte dans sa Retraite des dix mille.

"Il y eut aussi quelque fraieur dans le camp " des Grecs, dit-il (a), qui causa beaucoup de " bruit & de tumulte, comme il arrive en ces " rencontres. Mais Cléarque envoia Tolmidés, " qui étoit le premier de tous les Hérauts de " son tems, publier de la part des Généraux, " qu'on donneroit un talent à qui montreroit " celui qui avoit làché son ane dans le camp: " ce qui fit juger que la fraieur étoit vaine, & " que tout alloit bien.

,, que tout alloit bien.

L'Ecriture est presque toute remplie d'exemples d'armées frappées de terreurs paniques, & l'Hiftoire en fourmille par tout. Celle qui arriva dans l'armée de Britannicus dans son expédition contre les Allemans, est remarquable; mais elle venoit ensuite d'une affaire où les Romains eurent du pire dans leur retraite; car la nuit étant venue, les foldats étoient à peine campés,,, que parha-" zard un cheval s'étant échappé est étonné par " les cris, dit Tacite, & renverse ceux qu'il ren-", contre. Aussi-tôt l'alarme est par tout le camp, " la consternation générale, chacun court aux ,, portes pour se sauver, & surtout à celle qui " étoit la plus éloignée de l'ennemi. Cecinna ,. voiant qu'il ne pouvoit retenir ses soldats ni par " autorité, ni par priéres, ni par menaces, se

(a) Retr. des dix mille, liv. 2.

Peu de tems après, Ptolémée fut obligé de faire la guerre doit doit es sujets. En menant les Fountiers on doit convenir qu'à considérer le tems où il prit ce dessein, il étoit à per-pos qu'il le prît; mais par rapport à l'act dessein, il pres sujets. En menant les Egyptiens contre Antiochus pos qu'il le prît; mais par rapport à l'avenir, c'étoit une chose per-nicieuse. Ce peuple ensité des avents sur le chose pernicieuse. Ce peuple ensié des avantages qu'il avoit remportes à crut phie, ne daigna plus écouter les additions qu'il avoit remporting crut phie, ne daigna plus écouter les ordres qu'on lui donnoit; plus assez de forces pour soutenir une character le crut plus assez de forces pour souter les ordres qu'on lui donnoit, plus qu'un Chef & un prétente pour soutenir une révolte, & il ne chercha plus qu'un Chef & un prétente pour soute en qu'un Chef & un prétexte pour se mettre en liberté. Il se révolte en effet bientôt après.

Pour Antiochus, aiant fait pendant l'hiver de grands préparatifs, passa au commencement de l'Eté le mont Taurus, & après avoit con-clu une alliance avec Attalne il 6 mit Taurus, & après avoit conclu une alliance avec Attalus, il se mit en marche contre Achee.

Comme les Etoliens avoient été malheureux dans la dernière guer, ils furent d'abord hien aises d'avoir faire de la chief re, ils furent d'abord bien aises d'avoir fait la paix avec les Naupac-& ce fut pour cela qu'ils élûrent pour Préteur Agésilaus de Mais te, parce qu'il sembloit avoir le character Agésilaus de Mais te, parce qu'il sembloit avoir le plus contribué à cette paixils ne surent pas longtems à se dégoûter & à se plaindre de leur Préteur, qui en saisant la pais sont sont sur la pais sont s Préteur, qui en faisant la paix, non avec quelque peuple particulier, mais encore avec toute la Créso la la quelque peuple particulier, mais encore avec toute la Gréce, leur avoit retranché toutes les casions de butiner sur leure voisse. casions de butiner sur leurs voisins. Mais Agésilaus soutenant dans constance ces plaintes injustes, les retint malgre qu'ils en eussert dans leur devoir.

Après la paix Philippe s'en retourna par mer en Macédoine. trouva Scerdilaïdas, qui fonc la carre en la carre de l y trouva Scerdilaïdas, qui sous le même prétexte qu'à Leucade, villes de Dessarte la company de pris depuis peu Pissée dans la Pélagonie, gagné par promesses les Germas, & Germas, de Dessarétide & les Phébatides, Antipatrie, Chrysondion & Geruus, doine anime dans la plus antipatrie, Chrysondion & Macédoine anime de la plus antipatrie de Macédoine anime de la plus antipatrie d & fait des courses dans la plus grande partie des terres de Macédoine qui confinent à ces villes. doine qui confinent à ces villes. Philippe se mit en campagne Pour reprendre les places qui s'étoire. reprendre les places qui s'étoient séparées de son parti, le pour l'en service de son parti, le pour l'heureure sur s'etoient séparées de son parti, pour l'heureure sur s'etoient séparées de son parti, pour l'heureure sur s'etoient séparées de son parti, pour l'heureure sur s'etoient se son parti, le pour l'heureure s'etoient se son partie de la compagne de l'économie s'etoient s'etoient se son partie de la compagne de l'économie s'etoient s'etoient se son partie de la compagne de l'économie s'etoient faire Scerdilaïdas: rien à son avis n'étoit plus nécessaire pour l'heurnéditoit reux fuccès de ses entreprises, & entre autres pour l'expedition prétring le métrine le que de les entreprises de les entre autres pour l'expedition prétring le métrine le contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra d méditoit en Italie, que de mettre ordre aux affaires d'Illyrie. métrius le portoit si vivement à cette expédition, qu'il en étoit unique ment occupé, & que le sette expédition, qu'il en étoit sur cette expédition, qu'il en étoit sur cette expédition, qu'il en étoit sur cette expédition. ment occupé, & que la nuit, s'il avoit des songes, pour Philip que la nuit, s'il avoit des fonges, c'étoit Philique Demetrius le pour croire que ce fut par amitié pour entroit de la pour croire que ce fut par amitié pour entroit de la pour croire que ce fut par amitié pour l'amitie que Demetrius le poussoire que ce fut par amitie pour entroit que pour la marcher contre les Romains, l'amitie entroit que pour la moindre partie: c'étoit par haine pour de dans l'10 publique, & Parce qu'il n'y avoit pour lui d'autre moien de dans l'Isle de Phone qu'il n'y avoit pour lui d'autre moien dans l'Isle de Pharce qu'il n'y avoit pour lui d'antre moles parlé; dans la Phare. Philippe reprit donc les villes dont Lygnide, Encholement de l'Arche d Lygnide, Enchelane, Crace, Station, Boies; Bantie Calicoéniens, & dans celui des Pyssantins, Orgyle mit son armée en quartiers d'hiver. Ce sut ce me



Augustian de la company de la

A COUNTRIE COMMENT

2 62 2

Title Ship

actie

Enta

oine .

e, 27.

S TL

ictur.

Mac

; pour

nir di

II ".

00 0.

e li

W.

11 1

Pic

itte k

12

0215

qu'A

ιì. . ire . ore, Li doit t deux tarque. s-riche. Phylomaar fa bienplatermie car ........ cine, le parles : es loient parmie · l'odeur d'une differences des posterrous : :::: - pour un dévot les ices mitte que ir qu'il l'aimoit pas Trelles sient ines ti de son Temple peur croire que es ...il rentra le lendeaient pa produite: x e bien accompagné, pas, Li qu'on en 🚉 ples & enlever tous Une perole laches man ors ceux de bois, qui .; au lieu que les autres our en faire de la monpe, il chargea lui-même sur qu'il avoit invoquée & en-Stravant. Il falloit qu'elle fût to pierreries: car fi elle n'eut argent, cette charge n'eût pas épaulcs. Polybe se fache fort à parle durement de l'action de ce .. qu'elle est d'un furieux & d'un enra-.. s'il vous plait ici que mon Auteur, contre ceux qui pillent & profanent ples de ses Dieux, se moque de ces Dieux, me en quelques endroits de son Histoire,.

. if 3.

qui arrive quelquesois aux armées de terre, s'empare de ses troupes. Quelques vaisseaux qui étoient à la queue aiant pris terre dans l'îsse de Sason à l'entrée de la mer lonienne, vinrent de nuit dire à Philippe que quelques vaisseaux venant du détroit avoient abordé avec eux au même port, & leur avoient donné avis qu'ils avoient laissé à Rhége des vaisseaux Romains qui alloient à Apollonie pour porter du secours à Scerdilaïdas. Philippe crut que toute une flotte alloit sondre sur lui. La fraieur le saisit, il sit lever les ancres & reprendre la route par où il étoit venu. On marcha une nuit, & un jour, sans ordre & sans s'arrêter, & à la seconde journée on aborda à Céphallénie, où le Roi sit courir le bruit qu'il n'étoit revenu que pour régler quelques affaires dans le Péloponése.

Sa crainte étoit très-mal fondée. Il est vrai que Scerdilaidas aiant appris pendant l'hiver que Philippe faisoit construire quantité de vaisseaux, en attendant qu'il arrivat par mer, avoit dépêché vers les Romains pour les avertir & pour demander du secours, & que les Romains lui avoient envoié dix vaisseaux de la flotte qui étoit à Lilybée, & qui étoient les mêmes qu'on avoit vûs à Rhège. Mais si Philippe n'avoit pas pris inconsidérément la suite, c'étoit là plus belle occasion du monde pour se rendre maître de l'Illyrie. Les Romains étoient alors si occupés d'Annibal & de la bataille de Cannes, qu'il lui auroit été facile de prendre les dix vaisseaux. Mais il se laissa épouvanter, & se

retira honteusement en Macédoine.

Vers ce même tems Prusias (b) sit un exploit mémorable. Les Gaulois qu'Attalus avoit tirés d'Europe pour saire la guerre à Achée sur la réputation qu'ils avoient de braves & de vaillans soldats, ces Gaulois, dis-je, aiant quitté ce Roi pour les raisons que nous avons rapportées, & aiant sait des ravages horribles dans les villes de l'Hélespont, & aisséé les lliens, les Alexandrins dans la Troade les dé-

, jette à travers la porte, pour les arrêter au , moins par l'horreur de passer sur le corps de , leur Général. Cependant les Tribuns & les , Centurions font voir que c'est une sausse au , me, & le soldat rentre dans fon devoir.

Les doubles terreurs paniques ne sont pas moins communes dans l'Histoire, Nous nous contentarons d'un exemple que je tire de l'Histoire mêlée de Procopechap. 17., Les Lombards de les Gerpides avoient fait le paix, ditili (a); mais comme ils ne pouvoient terminer, leurs différens par la voie de la douceur, ils, eurent recours à celle des armes. Ils levérent donc deux armées fort nombreuses, dont l'une qui étoit celle des Gerpides, étoit commandée, par Chorism, & l'autre par Audouin. Comme elles étoient proches, sans toutesois être en

", présence, elles surent agitées d'une terreur pa", nique qui les dissipa. Il n'y eut que les deux
", Commandans qui demeurérent sermes, & qui
", firent de grands essorts pour retenir leurs gens.
", Audouin étonné d'une consternation si soudai
", ne de sonarmée, & ne sçachant pas encore que
", le même malheur étoit arrivé aux envemis ;
", envoia leur demander la pais. Les Envoiés
", étant venus trouver Chorisin, & aiant vu que
", le même accident lui étoitarrivé, lui demandé", rent où étoient ses troupes: elles ont pris la
", suite, répondicil, sans que personne les pour", suive." Tite-Live nous sournit un assez bon
nombre de ces exemples; mais il y en a au-delà
de ce qu'il en faut pour une note.

(b) Pers ce même tems Prusias siè un exploit mémorable.] Je crois que les peuples de l'Asie, les Grecs & les Romains, aimoient aussi peu les Gaulois les uns que les autres: mais les derniers

(a) Prifid. Coufin. Hift. de Constant.

firent courageusement. Thémistas à la tête de quatre mille hommes leur sit lever le siège d'llium, seur coupa les vivres, renversa tous seurs projets, & les chassa ensin de toute la Troade. Les Gaulois se jettérent dans Arisbe, ville de l'Abydéne, & se disposérent à entrer de force dans les villes du païs; Prusias vint à eux, seur donna bataille. Tout ce qu'il y avoit de soldats sut taillé en pièces, les ensans & les semmes surent égorgés dans le camp, & les équipages su-

les hallloient encore plus. Il y parolt affez par leurs Auteurs, & particulièrement Tite-Live, qui ne perd aucune occasson de mai parler d'eux: il avoit surement pris à Rome cette mauvaise humeur contre la nation. Il ne laissoit pas que d'en tirer son origine, puisqu'il étoit de Mantouë, & tout ce pais le long du Pô étoit composé de nations Gauloises, qui en avoient chasse les anciens habitans pour se mettre en leur place. A ce que je vois les Gaulois passoient de tems en tems en Asie pour se décharger de leur jeunesse. Nous n'en avons pas de reste aujourd'hui. Est-ce que la nature auroit dégénéré? Nullement : d'où vient donc cette disette d'hommes & ce dépeuplement général en Europe? En Asison en trouveroit la raison; mais ce n'est pas ici le lieu, je sortirois de mon sujet. Il ne s'agit ici que de l'action de Prusias, qui eut raison des Gaulois, & qui donna par leur défaite & pour l'avenir, dit mon Auteur, un bel exemple aux Barbares qui font en Europe, de prendre garde à ce qu'ils feront lorsqu'ils voudront passer en Asie.

C'est en vérité un grand dommage & un sujet de douleur pour les Sçavans, qui se plaisent à la lecture des Historiens les plus célébres de l'antiquité, tel qu'étoit Polybe, qu'il ne nous reste presque plus rien de son Histoire. Ce qu'il nous eût appris de la vie de Prusias Roi de Bythinie, nous ent fait un très-grand plaisir. On trouve par-ci par-là dans différens Historiens diverses actions de sa vie. On voit assez que c'étoit un grand Capitaine, & qu'il sçavoit suivre les conseils de ceux qui pensoient un peu mieux que lui : marque évidente que c'étoit un homme du premier mérite, & le même auprès duquel Annibal se retira après être sorti de la Cour d'Antiochus, pour se sauver des persécutions des Romains. Ce grand Capi-taine, qui s'étoit d'abord retiré dans l'Isse de Créte, sçachant que Prusias étoit un Prince sort ambitieux & fort remuant, lui inspira le dessein hardi de faire là guerre aux Romains, de rompre avec eux, & en même tems avec Eumenés. Les fuites de cette rupture ne furent pas heureuses, il fut d'abord battu par terre. Il ne se rebuta pas, H voulut tenter fi la fortune ne lui seroit pas plus favorable sur mer. Il avoit une honne armée navale. Il donna une grande bataille, qu'il gagnade la manière du monde la plus complette. Il mit la ruse en usage, & la trouva plus puissante &

plus efficace que la force. Annibal la lui suggéra. Je ne sçai si on s'en moqueroit en ce tems-ci; mais je la trouve très-bonne & d'un tour nouveau. Il fit remplir des pots de terre de toutes fortes de serpens, avec ordre d'approcher les vaisseaux ennemis & d'y jetter bon nombre de ces pots. Dans un moment tous ces vaisseaux se trouvérent remplis de ces serpens, dont la vue n'est pas fort agréable; & comme les équipages ne s'attendoient pas de recevoir de tels hôtes dans leurs bords, ils furent saisis & fort consternés. Le vaisseau d'Eumenés faillit à être pris, c'étoit à celui-là qu'on en vouloit principalement. On peut bien juger qu'il fut servi de ces pots en abondance. Je connois trois autres stratagémes de pots dans l'Histoire, & un dans l'Ecriture. Je veux finir par un bon coup de Prusias, & que bien des Généraux ont fait avant ou après lui.

Ce Prince aiant remporté une grande victoire, sur Attalus, entra dans Pergame, ville célébre, où il y avoit une Bibliothéque qui ne le cédoit à aucune autre du monde, puisqu'il y avoit deux cens mille volumes, au rapport de Plutarque. Ajoutez à ceia un Temple superbe & très-riche, où étoit la statue d'Esculape faite par Phylomachus, fameux Sculpteur. Prusias pour sa bienvenue fut adorer le Dieu de la Médecine, le parfuma avec profusion, & le reput de l'odeur d'une foule de victimes : qui ne l'ent pris pour un dévot de ce Dieu? Et certes il fit voir qu'il l'aimoit beaucoup: car à peine fut-il sorti de son Temple pour retourner à son camp; qu'il rentra le lendemain de cette fête dans la ville bien accompagné. & en fit piller tous les Temples & enlever tous les simulacres des Dieux, hors ceux de bois, qui n'étoient bons qu'à brûler; au lieu que les autres étoient bons à fondre pour en faire de la monnoie. Quant à Esculape, il chargea lui-même sur ses épaules sa statue qu'il avoit invoquée & encensée le jour d'auparavant. Il salloit qu'elle sût petite & enrichie de pierreries : car si elle n'eur été que d'or ou d'argent, cette charge n'eût pas été digne de ses épaules. Polybe se fache fort sérieusement, & parle durement de l'action de ce Prince : il dirqu'elle est d'un furieux & d'un enragé. Notez s'il vous plaît ici que mon Auteur, qui s'élève contre ceux qui pillent & profanent les Temples de ses Dieux. se moque de ces Dieux. lui-même en quelques endroits de fon Histoire,.

# HISTOIRE DE POLYBE,

rent abandonnés aux vainqueurs. Par-là il delivra d'une grande crainte les villes de l'Hélespont, & apprit aux Barbares de l'Europe à ne point hazarder si facilement de passer en Asie. En Gréce & en Asie tel étoit l'état des affaires. En Italie après la bataille de Cannes la plûpart des peuples se jettoient dans le parti d'Annibal, comme nous avons dit dans le Livre précédent. Finissons ici celui-ci, puisqu'il ne nous reste plus rien à dire des événemens arrivés dans la cent quarantième olympiade. Dans le Livre suivant après avoir rappellé en peu de mots ce que nous avons raconté dans celui-ci, nous parlerons de la forme de la République Romaine, selon ce que nous avons promis autresois.

Fin du cinquiéme Tome.



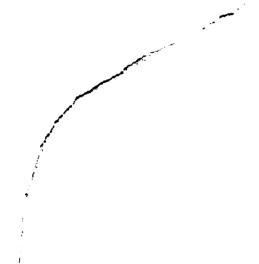



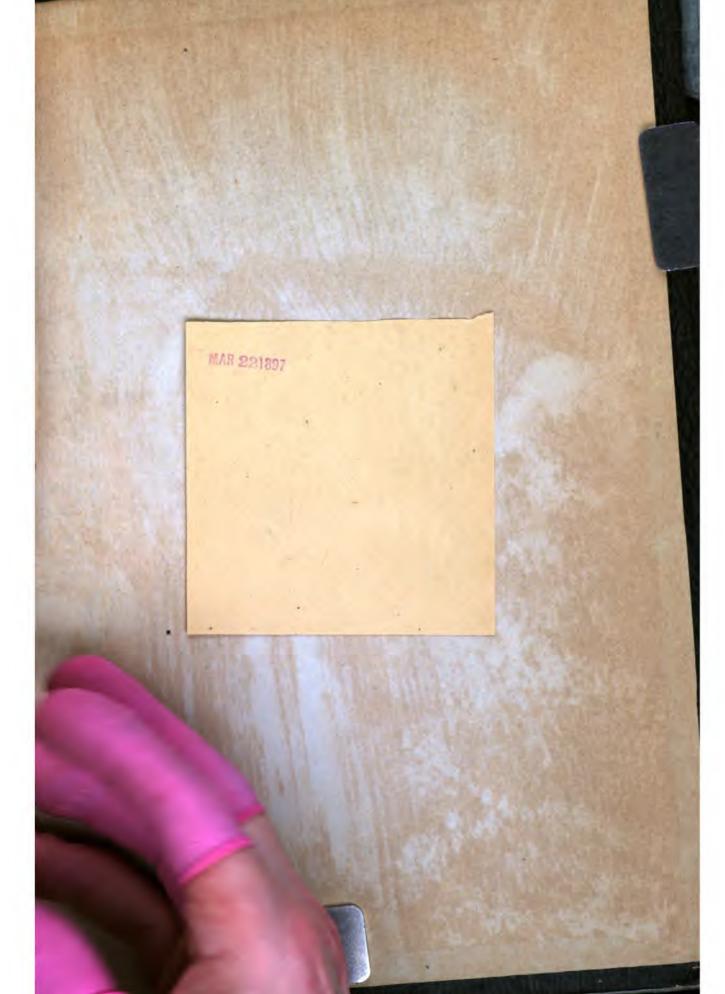

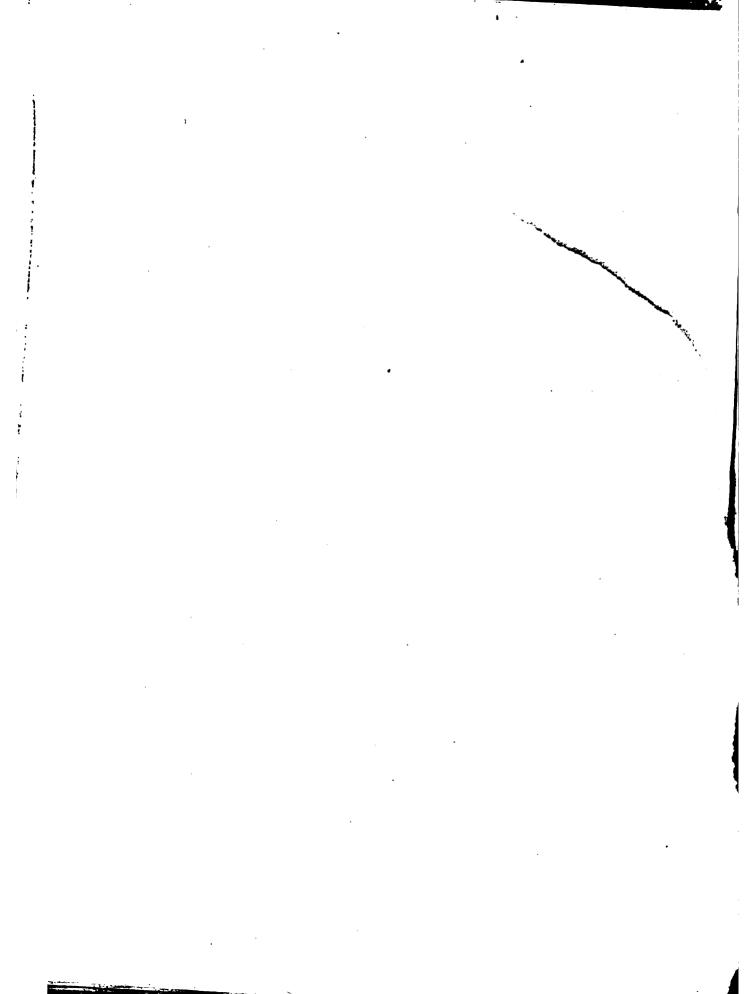

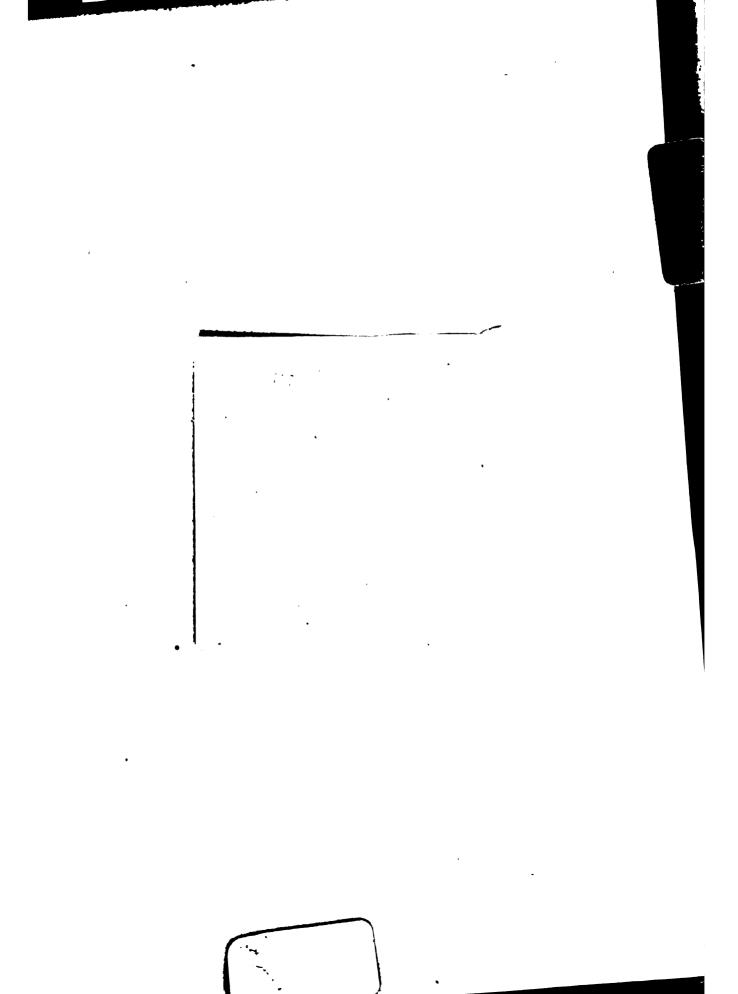

